**VOYAGEURS ANCIENS ET MODERNES, OU CHOIX DES** RELATIONS DE...

**Edouard Charton** 



Paris. — Typographie de J. Best, rue Poupée, 7.

5536.9

# VOYAGEURS ANCIENS ET MODERNES

ou

### CHOIX DES RELATIONS DE VOYAGES

LES PLUS INTÉRESSANTES ET LES PLUS INSTRUCTIVES

AVEC

BIOGRAPHIES, NOTES ET INDICATIONS ICONOGRAPHIQUES,

## PAR M. ÉDOUARD CHARTON

RÉDUCTRER EN CERF DE MAGASIA PITTORRAGES

TOME DEUXIÈME.

#### VOYAGEURS DU MOYEN AGE.

DEPUIS LE SIXIÈME SIÈCLE DE L'ÈRE CHRÉTIENNE JUSQU'AU QUATORZIÈME.

- NEW COLON

-PARI

AUX, BUREAUX DU MAGASIN PITTORESQUE

RUE JACOB, 30.

1855

# PRÉFACE.

Quelques-unes des relations qui composent ce volume n'avaient pas encore été traduites en français; les autres ne se trouvent que dans des livres rares ou d'un prix élevé.

La première, écrite par Cosmas Indicopleustes, moine égyptien, vers l'an 535, donne une idée des théories étranges que l'on s'était faites, dans les premiers siècles du christianisme, sur la forme de la terre, ses divisions, et ses rapports avec le reste de l'univers.

Les deux relations suivantes ont été dictées, aux septième et huitième siècles, par l'évêque français Arculphe et par le religieux saxon Willibald, depuis évêque d'Eichstadt. Arculphe avait visité Jérusalem dans un temps peu éloigné de celui où la terre sainte était tombée au pouvoir des Sarrasins, et alors que la plupart des monuments de l'époque romaine étaient encore debout. Son récit, rédigé par un abbé d'Iona, abrégé ensuite par Bède, devint une sorte de guide, et paraît avoir contribué pour une part notable à exciter chez les Anglo-Saxons la passion des voyages en terre sainte. L'itinéraire de Willibald, plus varié, plus animé, montre que dans l'espace d'environ un demi-siècle, l'occupation des mahométans avait déjà opéré en Palestine des changements considérables. Au milieu des troubles politiques, des hostilités incessantes entre les Arabes et les Grecs, les pèlerinages étaient plus difficiles; on ne parvenait point jusqu'au tombeau du Christ sans avoir exposé sa vie, ou tout au moins sa liberté; mais la foi faisait affronter tous les périls, et le grand nombre de chrétiens qu'elle attirait de tous les points de l'Europe vers le Golgotha revenaient à leurs foyers avec un peu plus d'instruction, de connaissance du monde, d'expérience; presque tous avaient vu Constantinople, Alexandrie, Rome : ce qu'ils racontaient éveillait la curiosité, inspirait le goût des voyages et semait quelques germes d'études géographiques.

La quatrième relation est l'œuvre de deux mahométans, Soleyman et Abou-Zeyd-Hassan. Si, malgré ce qu'il offre d'intérêt, le document que nons publions est loin de suffire pour faire apprécier toute l'importance des services que les voyageurs et les géographes arabes ont rendus à la science, du moins on y trouvera un bon exemple de leur manière d'observer et de la physionomie particulière de leurs descriptions.

Un Juif espagnol du douzième siècle, Benjamin de Tudèle, fréquemment cité de nos jours, est l'auteur de la cinquième relation. Il parcourt rapidement une grande partie du monde connu, fait le dénombrement de ses coreligionnaires, visite les synagogues, les tombeaux des prophètes, et, par la nature même de sa curiosité, transporte le lecteur à un nouveau point

de vue. Des voyageurs de religions différentes se complètent et se contrôlent les uns les autres.

La sixième relation est celle de Jean du Plan de-Carpin, l'un des religieux députés, au treizième siècle, par le pape Innocent IV, vers les chess des Tartares mongols. On n'ignore point quelle influence cette tentative pour conjurer les dangers qui menaçaient l'Occident et

ureizieme siècie, par le pape l'inocent IV, vers les cheis des l'artares mongois. On n'ignore point quelle influence cette tentative pour conjurer les dangers qui menaçaient l'Occident et pour propager en Asie la foi chrétienne, exerça sur les esprits européens, et combien elle

sit poindre de lumières nouvelles sur l'Orient.

La septième relationenfin, qui seule occupe presque une moitié du volume, est trop célèbre, quoique jusqu'ici connue d'un très-petit nombre de personnes, pour qu'il soit besoin de la recommander à l'attention. Marco-Polo, comparé tour à tour à Hérodote, à Colomb, à Humboldt, est sans contredit le plus amusant et le plus instructif de tous les voyageurs du moyen âge. C'est la première fois que l'en édite le texte complet de son récit dans un langage intelligible pour tous les lecteurs français de notre temps. Fût-il seul, il nous semble qu'il assurerait quelque utilité à notre livre.

Les notes sont plus nombreuses dans ce second volume que dans le premier. C'était une nécessité : le sujet était plus aride ; les récits des voyageurs , au moyen âge , soulèvent beaucoup plus de difficultés que ceux des voyageurs anciens. Peut-être le lecteur aura-t-il encore plus d'une obscurité à traverser : la faute n'en sera pas à notre seule insuffisance ; on ne devra pas oublier que les études sur la géographie et sur l'histoire du moyen âge ne font, pour ainsi dire, que de naître. Nous avons puisé, sans ménager notre peine, aux sources que l'on répute justement les meilleures, mais qui ne sont elles-mêmes ni très-abondantes, ni toujours trèslimpides. Du reste, les doutes que la science n'a pas encore résolus ne se rapportent guère qu'à des détails, et nous espérous que de l'ensemble du livre, texte, commentaires, cartes et estampes, ressortira une indication utile de la part d'activité et de recherche qui appartient au moyen âge dans l'histoire générale des progrès géographiques. Les voyageurs de cette période ont étendu les observations au nord et au midi ; ils ont achevé l'exploration complète du continent asiatique, dont les anciens n'avaient connu que le tiers à peine; dans toutes les directions ils ont préparé les grandes découvertes des quinzième et seizième siècles. Leurs légendes bizarres, leurs exagérations involontaires, quelquefois leur crédulité extrême, caractérisent les siècles où ils out vécu sans altérer gravement le fond des vérités qu'ils ont transmises.

Les gravures mélées au texte devaient participer de la nature même des récits : les unes représentent fidèlement ce que les voyageurs ont vu; les autres, ce qu'ils croyaient avoir vu ou ce que l'on s'inaginait qu'ils avaient dû voir. Le livre annonce ainsi par sa seule apparence et au premier aspect ce qu'il renferme, parfois des illusions, souvent des faits mal observés, mais, au total, plus de vérités que d'erreurs.

ÉD. Cit.

CONCENCE OF THE PARTY OF THE PA

# TABLE DES MATIERES.

| Cosmas Indicopleustes, voyageur égyptien (sixième   |     |    |
|-----------------------------------------------------|-----|----|
| siècle après Jésus-Christ) page                     | 1   | i  |
| Topographie chrétienne de l'univers                 | 3   |    |
| La plus ancienne carte du moyen âge                 | 11  | BE |
| Description des animaux indiens                     | 23  |    |
| L'île de Taprobane (Ceylan)                         | 27  |    |
| Bihliographie                                       | 30  |    |
| ARCULPHE, évêque français (fin du septième siècle). | 31  | ĺ  |
| Description de Jérusalem                            | 33  |    |
| Autres villes de la Palestine                       | 50  |    |
| Alexandrie                                          | 64  | JE |
| Constantinople                                      | 66  |    |
| Bibliographie                                       | 70  |    |
| WILLIBALD, voyageur saxon (huitième siècle)         | 73  |    |
| Palestine et Syrie                                  | 79  |    |
| L'île de Vulcano                                    | 90  | 1  |
| Bibliographie                                       | 93  | M  |
| SOLEYMAN et ABOU-ZEYD-HASSAN, ou les DEUX MAHO-     |     | -  |
| MÉTANS (neuvième siècle)                            | 94  | 1  |
| Première partie                                     | 96  | 1  |
| Mers et fles au sud de l'Asie                       | 97  | 1  |
| Observations sur les pays de l'Inde et de la        |     |    |
| Chine                                               | 109 |    |
| Seconde partie                                      | 120 |    |
| La Chine                                            | 121 |    |
| Le Zabedj                                           | 130 | 1  |
| Nouvelles observations sur la Chine                 | 133 | 1  |

| Nouvelles observations sur l'Inde                   | 140 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Le pays des Zendj                                   | 148 |
| Bibliographie                                       | 155 |
| BENJAMIN DE TUDÉLE, voyageur espagnol (douzième     |     |
| siècle)                                             | 156 |
| Itinéraire de Saragosse à Rome                      | 159 |
| - de Rome à Constantinople                          | 16€ |
| - de Constantinople à Bagdad                        | 172 |
| <ul> <li>de Bagdad au Caire et retour</li> </ul>    | 192 |
| Bibliographie                                       | 220 |
| JEAN DU PLAN DE CARPIN, voyageur italien (treizième |     |
| siècle)                                             | 993 |
| Prologue                                            | 224 |
| Le pays des Tartares                                | 997 |
| Epilogue.                                           | 250 |
| Bibliographie                                       | 251 |
| MARCO-POLO, voyageur vénitien (treizième siècle)    | 259 |
| Relation                                            | 256 |
| Les deux Arménies                                   | 267 |
| Géorgie                                             | 270 |
| Mossoul, Bagdad                                     | 272 |
| Perse                                               | 276 |
| Le Vieux de la montagne,                            | 285 |
| Désert de Lop                                       | 297 |
| Le Tangut                                           | 298 |
| Histoire des Tartares, Thibet, Chine, etc           | 303 |
| Riblingraphie                                       | 438 |

FIN DE LA TABLE

#### ERBATA.

Page 3, uote 1, ligue première. — Enéric Bigot, de Rouen, est le traducteur du petit nombre de pages de la Topographie chrétienne publiées par Thérenut dans ses Voyages currieux. L'erreur de la note n'a pas été comusie dans la bibliographie, page 30. Nous n'avons point fait usage du pen qu'avait traduit Bigot, et nous saisissons cette occasion de dire que, pour notre traduction, qui nous paralt comprendre toute la partie utile de l'ouvrage gree, nous avons été aidé par M. Merlet, ancien êbre de l'École des chartes.

Page 74, note 8. — Eavoyé par les méderins, en 1861, aux hains de Lucques, nous n'avons pas oublié de visiter l'ancienne et intéressante église de Saint-Fridien. L'épitaphe rapportée par Mabilion ne s'y trouve plus; mais la première chapelle à droite, en venant du cheur, est consacrée au père de Willhald, et un prêtre ayant bien voulu ouvrir avec uno delle panneau qui couvre le devant de l'autel, nous avons lu ces mots : Rex Rieardus, sur un autre panneau derrière lequel est un reliquaire renfermant les os du saint.

Page 118. — Sous la gravure, lisez : « Groupe d'ascètes indiens (yogu et sannyası). » Le nom de fakir ne convient qu'aux mendiants de la religion mahométane, comme nous l'avons dit page 401, note 2.

Page 120. - Livre deuxième. Il eût été plus correct d'écrire : Seconde partie,

Pages 134, note 2; 415, note 1 (sur le prêtre lean). — Nous aurious do ajouter aux différentes hypothèses dout ce célèbre personnage a été l'objet que, suivant Ludolphus (Comment. ad Æthiop. histor.), il Ludrait chercher l'étyaulogie du nom de prêtre Jean dans les mots persans prestar-chan, qui, d'après Golius, signifient optimorum principem

Page 222, quatrième avant-dernière ligne. - Au lieu de ruines, lisez : mines.

Nous serions heureux de dire qu'il ne doit point se trouver d'autres erreurs ou omissions dans ce volume; mais comment espérer que cels soit possible lorsque nos notes, au nombre de plus de seize cents, et les hibliographies qui suivent les relations, se rapportent à tant de sujets divers? Nous sommes encore trop près de notre travail pour bien apercevoir ses imperfections. A une deuxième édition nous serons plus en mesure de confesser ou de réparer nos fautes.

# VOYAGEURS

ANCIENS ET MODERNES.

# VOYAGEURS DU MOYEN AGE.

#### COSMAS INDICOPLEUSTES,

VOYAGEUR ÉGYPTIEN.

Sixième siècle après Jésus-Christ.]



L'Univers (terre et cicl), - D'après Cosmas Indicoplenstes.

Cosmas Indicopleustes (') fut d'abord marchand à Alexandrie. L'intérêt de son commerce le conduisit en Éthiopie et en Asie jusqu'à Ceylan. A son retour, il embrassa la vie monastique, et, dans la paix du clottre, il composa plusieurs traîtés de cosnographie et de géographie. Il monrut vers l'an 550.

Le seul ouvrage de ce voyageur qui soit parveun jusqu'à nous est sa Topographie chrétienne (\*),

(¹) Ce sont là probablement deux surnoms. Indicopleustes signifie en grec'e navigateur dans l'Inde; « Cosmas, altéré de cosmos (univers), parali signifier par abréviation « cosmographe», » An lieu d'un nom proprie, on aurait donc pour seule désignation de covogageur e cas une proprie de la companie de la companie de companie va paralle de la companie de la comp

(\*) Photius, au neuvième siècle, en a fait un extrait succinct, et l'a intitulé : le Livre des chrétiens,

On possède deux manuscrits grees de la Topographie chrétienne, l'un du neuvième siècle, à la bibliothèque du Vatican, l'autre du divième siècle, à la labboblèque Saint-Laurent de Florence (voy, plus loin la Bibliographie). Le manuscrit du Vatican, le plus lean des deux, est de forme carrée; il a 1 pied 3 lignes en lauteur et en largeur; son parchemin est fort et mile. Charme de ses pages est divisée en deux colonnes d'écriture. Il est écrit en lettres oucides. où, après avoir réfuté les savants de son siécle qui soutenaient que la terre était ronde, il prétend démontrer que le tabernacle de Moise est la véritable image-du monde, que la terre est carrée (\*), et qu'elle est enfermée avec le soleil, la lune et tous les autres astres, dans une sorte de cage ou de grand coffre oblong dont la partie supérieure forme un double ciel. Par occasion et digression, il décrit plusieurs contrées, en particulier l'île de Taprobane (Ceylan), et donne quelques détails intéressants sur l'histoire naturelle de l'Inde. Des miniatures représentant des figures de cosmographie, des costumes, des animaux, des plantes, sont mélées au texte de l'ouvrage et servent à en éclairer les explications (\*).

Longtemps on n'a parlé de Cosmas qu'avec mépris. On relève sa mémoire depuis que l'on donne une attention plus sérieuse à l'histoire des sciences pendant le moven âge. Ses erreurs ou ses réveries, comme on voulra les appeler, sont en grande partie celles de son temps, et, sous ce rapport, il est utile de les connaître (3): l'ardeur de ses prétendues réfutations prouve, sans doute, qu'au sixième siècle de notre ère, quelques hommes instruits et sensés, conservant en partie le dépôt des progrès accomplis par le génie grec, disciples fidèles de l'école alexandrine, défendaient les travaux de Marin de Tyr (\*) et ceux de Claude Ptolémée ; mais il est manifeste que le plus grand nombre des contemporains s'en tenaient aux vieilles traditions indiennes et homériques, plus faciles à comprendre, plus accessibles au témoignage trompeur des sens, et quelque peu renouvelées par leur combinaison avec des interprétations étranges de passages bibliques, A ne considérer donc que l'opinion générale ou vulgaire, la science cosmographique du sixième siècle; telle que la représentait Cosmas, bien loin d'avancer, paraissait faire volte-face et se diriger en arrière : elle retournait, en effet, au passé le plus obseur : mais les vérités acquises, pour être condamnées à demeurer quelque temps voilées, n'étaient point perdues, et elles devaient reparaître plus tard avec ur. plus vif éclat. Il ne faut jamais désespèrer de la marche de l'esprit humain parce qu'elle n'est pas toujours égale et directe : on peut la comparer à celle du pélerin qui avait fait vœu d'aller à Jérusalem en avançant de trois pas et en rétrogradant de deux : il fut longtemps en route, cependant il arriva.

Du reste, l'ignorance passionnée de Cosmas en cosmographie n'autorise pas à l'accuser d'imposture. So none foi est évidente dans les passages de sa topographie où il raconte ce qu'il a vu à Ceylan et dans l'Inde.

(¹) Quelque sourenir de cette opinion sur la forme de la terre paraît s'être perpétué en Égypte jusqu'à nos jours. Dans l'année 1820, un guide arabe nommé Bechara, loué au Caire, enterpetit d'expliquer à MM. Daurats et l'appive comme. Dieu avait créé la terre carrée et couverte de pierres. Ensuite, ajouta-t-il, Dieu descendit avec les auges, se plaça sur la cime du mont Sinal, qui est le centre du monde, traça un grand cercle dont la circonférence touchait aux quatre côtés dan carré, et il ordonna à ses anges de jeter cottes les pierres dans les angles qui correspondaient aux quatre coins cardinaux. Les anges oficirent, et quand le cercle fut délabyé, il le donna aux Arabes, qui sont ses enfants bien-simés; puis à appela les quatre angles la France, l'Ilale, l'Angletere et la Russie. (Qu'unse jours aux Sinai, 2 écils, e. Il. p. 43.)

(\*) Nous reproduisons Bidekment quelques-unes de ces figures d'après celles que Bernard de Montfouçon a publiées dans le tome II de la Collectio nova patrum et periptorum Graccorum, et qu'il avait fait dessiner au Vatiean. Cosmasaumon, ant lui-nême dans sa préface (voy. p. 3) qu'il a joint des figures à son texte, on se croît autorisé à admettre que ce sont ses

miniatures originales qui ont été imitées dans les diverses copies manuscrites de son ouvrage.

Seroux d'Aginrouxt a publié plusieurs autres esquisses d'après les miniatures de Cosmas dans l'Histoire de l'art par les monuments, depuis sa décodence, au quatrième siclec, Jusqu'à son renouvellement, au setzisieme pienture, pl. XXV, et explications, 1. III, p. 42; mais ces esquisses, tircès de la partie de l'ouvrage qui se rapporte aux livres sacrés de la religion chrétienne, ne convenirent point à notre objet; elles représentent : Die enlevé au cirl, saint Eitenne lapidé par les Julis, et un éjessode de la vie de saint Paul. Les ministures du manuers's not an nombre d'environ cinquante-quatre.

(\*) « L'analyse approfondie de ce livre démontre que les opinions qui s'y trouvent ont été celles de plus il un anleur des premiers siècles du christianisme. « (Letronne, Des opinions ensmographiques des pères de l'Église rapprochées des

doctrines philosophiques de la Grece; Revue des Deux-Mondes, t. 1, 3e série, 15 mars 1831, p. 601.)

Schoell considere Cosmas, tout absurdé qu'il soit en cosmographie, comme le géographe le plus important du moven âge. En effet, dit M. de Santarem, il nous a conservé des mesures et des passages des anciens qui sont perdus. Sa description de Ceylan et d'autres pays qu'il a visités a été très-utile à plusieurs voyageurs modernes. Ses mesures ont servi sussi à Gosselia pour des discussions importantes » (Histoire de la cosmographie et de la corrégraphe, t. 11, p. 2.)

(4) Maria de Tyr, geographe de la fiu du premier siècle. Ses écrits ne nous sout point parcenus. Nous ne les connaissons guère que par ce qu'en cite Claude Ptolémée, dit de l'eluse (par creur). Ce deruier vivait à Alexandrie vers l'an 139, doniqu'on ait exagéré sa science, et qu'en réalité il ait été moins avancé que quedques-uns de ses prédécesseurs (surfont llipparque), il était dans la grande voie de la vérité; mois il n'ent pas beancoup d'influence sur ses contemporains. « Sa renommée, dit Lelevel, fut créée par les Arabes et les Byzantins, et son autorité érez les Latins ne prédomina qu'aux quatoxième et quinzième siècles. » (Cartes de péographie du moyen ôge, etc., p. 4, noto 1.)

#### TOPOGRAPHIE CHRÉTIENNE DE L'UNIVERS.

TROUVÉE PAR DES DÉMONSTRATIONS TIRÉES DE L'ÉCRITURE DIVINE, ET DONT IL N'EST PAS PERMIS AUX CHRÉTIENS DE RÉVOQUER LA VÉRITÉ EN DOUTE (1).

Ce livre, que nous appelons Topographie chrétienne, explique le monde entier.

Au nom du Pére, du Fils et du Saint-Esprit, d'un seul Dieu adorable en trois personnes, d'une Triaité consubstantielle et principe de la vie qui ne forme qu'un seul Dieu, d'où découlent sur nous tout bien et toute perfection, misérable pécheur j'ouvre mes lèvres paresseuses et balbutiantes, plein de confiance que ce Dien tout-puissant, touché de mes humbles prières et des besoins de ceux qui m'écontent, m'accordera son esprit de sagesse et placera ses paroles dans ma bouche, lui qui est le maître de grâce et la source de tous les biens, Dieu au-dessus de tout, à jamais béui dans tous les siècles des siècles! Ainsi soit-il.

Je supplie d'abord mes lecteurs de ne pas parcourir légèrement cet ouvrage, mais de le méditer sérieusement, de s'arrêter avec conseience sur les lieux, les figures, les récits que je leur offre ; puis, quand ils auront fini de lire ce livre, qu'ils prennent l'ouvrage que j'ai dédié à Constantin, ce prince ami du Christ. Là j'ai décrit plus au long toute la terre, tant celle qui est au delà de l'océan que celle que nous habitons, et les pays du Midi depnis Alexandrie jusqu'à l'océan Austral, c'est-à-dire le fleuve du Nil et les terres qu'il arrose, avec les peuples de toute l'Égypte et de l'Éthiopie; et en outre le golfe Arabique avec les contrées et les peuples qui sont alentour jusqu'au même océan; et aussi les contrées situées entre le fleuve et le golfe, avec leurs villes et leurs habitants. J'ai voulu prouver, par cet ouvrage, la vérité de ce que j'avance et la fausseté de ce que prétendent mes adversaires sur la grandeur du soleil et sur l'aridité de ces contrées brûlées par l'ardeur de cet astre, toutes fables inventées par enx pour soutenir leur système. Enfin, que mes lecteurs examinent le tableau de l'univers et du mouvement des astres, que j'ai fait à l'instar de la sphére organique de mes adversaires, et qu'ils lisent le traité que j'ai envoyé au très-fidèle diacre Homologus, traité qui, joint à ce livre et à mon autre ouvrage, renversera complétement les hypothèses des Grecs (\*). Tout chrétien qui lira ces trois livres, pour peu qu'il soit versé dans les divines Écritures, verra facilement la folie de toutes ees fables; car la tigure même et la composition de l'univers, et la nature tout entière, prouvent la vérité de la divine Écriture et de la doctrine chrétienne. Salut à tous les chrétiens dans le Seigneur (3).

Longtemps j'ai hésité, cher Pamphile, à entreprendre cette description du monde entier à laquelle tu m'encourrageais; car, quand bien même je l'aurais voulu, mes forces s'y seraient refusées, épuisé que j'étais par une longue maladie. Mais aujourd'hui que, grâce à tes prières, je suis guéri, accueille cette préface de mon ouvrage. Si je l'entreprends, c'est autant pour te complaire que pour éviter le sort de

<sup>(</sup>¹) Bernard de Montfancon a publié une version latine de la Topographic chrétienne en regard du texte gree; Thévenot a traduit en français quéques pages seniement de cet ouvrage dans ses Voyages curieux, et il y a joint six figures. La traduction que nous donnous est entièrement nouvelle et comprend toutes les parties du texte utiles à écue qui désirent se former quelque idée des plus anciennes théories cosmographiques du moyen age. C'est ainsi que, dans notre premier volume sur les l'opogeurs aucrean, nous avons expués dommairement, au commencement de la relation d'HENDROTE, les hypothèses primitives de l'antique de l'univers (1, 1 et , p. 7 et suivantes).

<sup>(1)</sup> Les divers ouvrages auxquels Cosmas renvoie ses lecteurs sont perdus.

<sup>(\*)</sup> Extrait de la première préface.

ce serviteur parcesseux dont notre Seigneur nous parle dans l'Évangile. Et qu'on n'aille pas m'accuser d'audace de traiter un si beau sujet en style aussi humble et aussi inégal; un chrétien a besoin de bonnes pensées, et non de grandes phrases. De toutes parts de vives attaques sont dirigées conte l'Église; quelques hommes mêmes qui se parent du nom de chrétieus, au mépris de la sainte Écriture, prétendent avec les philosophes païens que le ciel est spliérique, trompés sans doute par les éclipses de lune et de soleil.

Mon livre sera divisé en cinq parties (¹). La première est dirigée contre ces hérétiques. J'établis que celui qui veut être chrétien ne doit, pas se laisser entraîner par des raisonnements spécieux à des propositions contraires à la divine Écriture; car si l'on approfondit ces hypothèses des Grees, on reconnaît que ce ne sont que des mensonges et des sophismes qui ne peuvent se sontenir.

Dans le deuxième livre, je réponds à la question de ces chrètiens : « Ces hypothèses enlevèes, qu'y substitue-vous? » Je montre quelle est la vraie hypothèse tirée de l'Écriture sainte, et je dis quelle est la forme du monde, d'après l'opinion même de quelques anciens anteurs païens. Puis, si quelqu'un doute encore et me répond : « Qui me prouve que Moise et les prophètes aient dit la vérité? » je lui démoutre, dans ma troisième partie, combien ils sont dignes de foi; je lui prouve que ce ne sont pas eux, mais l'Esprissaint qui parle par leur bonche; puis j'établis que mon opinion est celle de tous les auteurs sacrés de l'ancienne et de la nouvelle loi, et enfin je dis quelle est l'utilité des figures du monde, et d'où est uée cette hypothèse de la sphère. Ma quatrième partie est destinée à ceux qui désirent voir une figure du monde; c'est une brève récapitulation de ce que j'ai déjà dit et une réfutation de la sphère et des anti-podes.

Enfin, la cinquième partie établit que ce ne sont point de vaines hypothèses inventées par moi, mais que c'est le résultat de l'observation du tabernacle de Moise fait par l'ordre de Dieu pour représenter le monde, ce tabernacle image de l'univers (\*), comme l'appelle le nouveau Testament, unique en réalité, mais séparé en deux par le voile qui le partage, comme Dieu a séparé en deux, par le firmament, l'univers, qui dans le principe était un. Et comme dans le tabernacle intérieur et extérieur, il y a dans le monde une région basse et une région élevée : celle-là est l'enfer, celle-ci le monde futur, où notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, mouta le premier, et où les justes monteront après lai. Depuis Adam jusqu'à Moise, depuis Moise jusqu'à Jean, depuis Jean tous les apôtres et les évangélistes, tous, dis-je, d'une même voix, ont parlé de ces deux régions; aucun n'a supposé qu'avant ou après il en existat une troisième; mais tous, guidés par le Saint-Esprit, ont déclaré qu'il n'en existait bien que deux. C'est pourquoi, suivant pas à pas les saintes Écritures, j'ai figuré l'univers, puis ces lieux d'où sortirent les Israélites, cette montagne où ils recurent la loi écrite, ce tabernacle divin, et enfin la terre promise où ils établirent leur demeure, jusqu'an jour où le Désiré des nations prédit par les propliétes arriva, et leur enseigna cette seconde région qui les attendait, région qu'après sa venue il nous a montrée à tous, entrant lui-même dans le tabernacle intérieur, cette région céleste où à son second avénement il appellera tous les justes, leur disant : Venez, les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous est préparé depuis le commencement du monde. Gloire à lui dans tous les siècles des siècles! Ainsi soit-il (3).

<sup>(1)</sup> A ces cinq parties, Cosmas en ajoula successivement d'autres. Le manuscrit du Vatican contient onze divisions ou livres. Le manuscrit de la Laurentienne, à Florence, qui est postérieur, en contient douze, moins un seul feuillet.

<sup>(\*)</sup> To agion cosmicon (le sauctuaire cosmique). Cosmas traduit cosmicon par image de l'univers, ou fait à l'initation du monde; nais les commentateurs les plus accrédités reconnaissent que le mot comicos signific simplement terrestre, par opposition au mot eléctre. (Cf. Schlessner, Nov. Lexic. Nov. Test., 1, 1300.)

Il y eut bien quedques théologiens éminents des premièrs siccles qui presèrent qu'en certains cas le sens vulgaire des espressions de la Bible carchait un sens relevé; ils y découvairent des 'libégories asvantes' on des symboles mystérieux.

« Ce système d'interprétation puisé dans les labitudes de la philosophie paienne, et que les Juifs alexandrius, tels que Plalon, avaient adopté déj, fut mis en œuvre surtout par Origêne, un des plus spirituels entre les saints péres; mais on le repuessa de toutes parts. « (Vay Letronne, Des opinions cosmographiques des peres de l'Égliste, els-)

<sup>(\*)</sup> Extrait de la deuxlème préface. Cosmas appuie ailleurs ses théories sur l'autorité de Patrice, promu au siège épiscopal de toute la Perse, et qui auparavant était venu de Chaldée en Égypte, accompagné de son disciple Thomas d'Édesse.

CONTRE ÇEUX QUI VEULENT ÉTRE CHRÉTIENS, ET QUI CROIENT, AVEC LES PAIENS (EXTERI),

QUE LE CIEL EST SPHÉRIQUE.

Tous les hommes véritablement chrétiens, véritablement attachés à Moise et au Christ, étudient l'ancienne et la nouvelle loi, et après avoir reconnu leur concordance s'attachent invariablement à leurs doctrines, sans se laisser ébranler par les raisonnements de leurs adversaires. Mais ceux qui se fient à la science du monde prétendent expliquer l'univers par la raison; ils accueillent avec des éclats de rire les récits de l'Ecriture qu'ils traitent de fables; ils appellent Moise et les prophètes, Jésus-Christ et les apôtres, des faiseurs de contes; et comme s'ils étaient plus savants que les autres hommes, ils enflent d'orgneil, et proclament que le monvement du ciel est sphérique et circulaire; ils veulent expliquer la forme du monde par des calculs géométriques d'astronomie qu'ils enveloppent dans de belles phrases, ou par les éclipses de lune et de soleil, se trompant alnsi eux-mêmes et entraînant les autres dans leur ercour.

C'est contre ces hommes que je vais écrire, et je leur appliquérai ce que la divine Écriture dit de ces juifs de Samarie: Ils craigmaient Dieu et ils sacrifiaient sur les hauts lieux. Ce n'ost pas sans raison qu'on les accuserait de duplicité, car ils veulent être à la fois avec nous et avec les paiens. Mais nous allons voir que leur système de sphère ne peut se soutenir et est incompatible avec la nature.

Les uns disent que le ciel est un corps composé de quatre éléments; les autres, tout fiers de leur découverte, l'ont formé d'un cinquième élément, et ils prétendent que le ciel ne pourrait se mouvoir s'il était composé de quatre éléments. Mais ils pronvent qu'ils sont aveugles, eux qui accusent de cécité ceux qui ont la vue perçante. Car lorsqu'on prétend voir au ciel diverses couleurs, auxquelles enx-mêmes attribuent la propriété de réchauffer ou de refroidir le monde, on se trompe, suivant eux, à cause de la grande distance des objets; mais alors qu'ils me répondent : Les étoiles qui, selon vous, sont fixées à une sphère immobile, pourquoi, puisqu'elles sont à une inégale distance de nous, ne nous paraissent-elles pas de grandeurs et de couleurs diverses? Pourquoi toutes ces étoiles immobiles qui accompagnent Mars, la plus hasse des constellations, dites-vous, sont-élles toutes égales et semblables? Pourquoi de même celles qui accompagnent Jupiter? Le ciel même n'a pas tonjours la même couleur ; pourquoi, par exemple, cette couleur lactée, comme vous l'appelez vous-mêmes, si c'est toujours la même surface qu'atteint notre vue ? Je pense qu'après cela, il est évident pour tous que le ciel est formé de divers éléments et que personne ne pourra soutenir le contraire. Que si donc le ciel n'est pas composé d'un seul élément jouissant par lui-même du mouvement circulaire, mais de quatre éléments distincts, il ne peut avoir un mouvement de rotation ; car, ou bien il ira de haut en bas, si la gravité l'emporte, ou bien de bas en haut, si l'élément contraire est plus fort, on bien il restera fixe si aucun élément ne l'emporte sur l'autre : c'est là un raisonnement parfaitement clair. Or, qui prétend avoir jamais vu le ciel s'élever ou s'abaisser? Reste à dire qu'il est immobile. Que s'ils disent que les planètes, comme ils les appellent, ont un cours opposé au reste de l'univers, ils ne se trompent pas ; mais s'ils prétendent que ce cours a lieu suivant certaines lois déterminées par le Créateur, il est clair qu'ils avouent qu'elles partent de l'orient pour faire le tour

. Enveloppés de ténèbres et flottant dans le doute, comme il arrive à ceux qui finient la vérité, ils disent que les étoiles rétrogradent quelquefois et s'arrêtent. Mais si par leur nature elles ont un mouvement, d'où vient ce repos? Le mouvement ne leur est pas contraire puisqu'il leur est naturel. Quelle force les pousse à ce mouvement rétrograde? Et qu'on ne m'allègue pas l'erreur de notre vue : l'espace qu'elles parcourent n'est pas petit, puisque souvent elles passent d'un signe à l'autre du zodiaque. Alors, si vons ne voulez pas admettre ce mouvement rétrograde, d'où et pourquoi ce passage d'un signe à un autre? Peut-être direz-vous que c'est à cause de véhicules qui ne tombent pas sous la vue et qui transportent ainsi les étoiles. Cette nouvelle invention ne vous servira de rien : pourquoi ce véhicule? est-ce qu'elles ne peuvent se mouvoir? Mais vous les disiez animées, pourvues d'âmes divines. Est-ce quiqu'elles le puissent? Je ris rien que de le penser. Pourquoi d'ailleurs le soleil et la lune n'ont-ils pas de véhicule? Est-ce qu'ils sont trop peu de those pour en valoir la peine? Le supposer serait une folie, Est-ce denc

que le Créateur n'a pas en la puissance de leur en donner? Ah! que le blasphème retombe sur vous!

Trève de plaisanteries, grands sages! Dites-moi, comment expliquez-vous que ces étoiles fixes aient
un cours opposé à l'univers? Ce cours est-il le leur seulement on celui de la sphère à laquelle elles
appartiennent? S'îl est le leur, pourquoi, dans un temps égal, parcourent-elles des cycles inégaux <sup>9</sup>
pourquoi, par exemple, aucune de celles qui composent la Voie lactée n'est-elle jamais hors de cette con-

stellation? Reste à dire que la sphère a un mouvement contraire à elle-même; or, quoi de plus absurde?

Mais ils seraieut si fàchés de se laisser vainere en impudence et en impiété qu'ils osent avancer qu'il y a des habitants sous terre. Si on leur dit: A quoi sert que le soleil passe sous terre? Ils répondront sans vergogne que nous avons des antipodes, lieux où les hommes ont les pieds opposés aux nôtres et où les fleuves coulent dans un sens contraire, aimant mieux tout renverser de fond en comble que de se rendre à la vérité.

Mais un des meilleurs moyens de les convaincre d'erreur est de leur dire: Pourquoi votre sphère ne roulet-telle pas du nord au midi ou de tel autre ventauventopposé? Et qu'ils ne viennent pas vous répondre que c'est que cela a plu au grand faiseur du monde, car tout à l'heure ils nous dissiant le contrare. Et comment accorder ce qu'ils disent que le ciel a ma mouvement circulaire, s'ils supposent qu'il n'existe rien autre chose que le ciel? car rien ne peut se mouvoir que dans l'un des quatre élémeuts, la terre, l'eau, l'air ou le feu; et il faut, on bien que le corps en mouvement passe du fini dans l'infini, ou bien qu'il tourne sans cesse à la même place. Ou, s'il passe dans l'infini, il fant supposer que la terre dans laquelle il roule en s'elevant sans cesse est infinie; ou, si vous ne voulez pas qu'il roule dans la terre, il ne peut le faire dans autenn des trois autres èléments; car il ne pourrait se soutenir et tomberait de suite avec un grand bruit. Si, au contraire, il tourne sans cesse dans le même lieu, il fant qu'il soit soutenu par des pieds comme une tour ou une sphère organique, ou par un axe comme une machine ou un char. Or, alors, par quoi sont soutenus ces pieds ou cet axe? Et ainsi à l'infini. Et, dites-moi, comment supposer que la terre est percée de part en part par un axe, et de quelle matière sera cet axe?

Reste donc à dire que le ciel est fixe et immobile. Et lorsque vous faites de la terre le centre autour duquel roule l'univers, votre hypothèse tombe d'elle-même puisque vous placez la terre à la fois au milient et au bas, car il ne peut arriver en même temps qu'une même chose soit au centre et au bas, le centre étant le milieu du hant et du bas. Pourquoi donc persister à soutenir de pareilles absurdités contre les textes des Écritures? Mais supposez qu'au lieu de la terre on prenne le feu pour centre, alors votre centre, qui tout à l'houre était en bas, sera maintenant en haut, puisque le feu tent douijours à monter.

L'air, dites-vous, enveloppe également la terre de toutes parts et suit le mouvement circulaire de l'univers, tandis que la terre reste immobile : comment alors l'homme, les animaux terrestres et volatiles, ne sont-ils pas mus en même temps et fendent-ils l'air dans leur course, et non-sculement les animaux, mais les choses même inanimées les plus légères? Ainsi la moindre plume, le moindre fêtu, fend l'air sans que celui-ci puisse le soutenir.

Si nous passons aux antipodes, nous verrons aussitôt combien sont ridicules ces contês de bonnes femmes. Si les pieds d'un Jiomme sont opposés aux pieds d'un de ses semblables, que ce soit dans la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le feu ou dans tout autre corps, comment tous deux peuvent-ils rester debout, et comment l'un ou l'autre pent-il vivre avec la tête en bas? C'est là certainement une hypothèse absurde. Et quand il vient à pleuvoir, comment dire que la pluie tombe sur les deux; elle tombe bien sur l'un, mais sur l'autre ne monte-t-elle pas plutôt? Comment ne pas rire de pareilles folies?

Voici un autre de leurs sophismes: «La terre est remplied air à son intérieur, et c'est cet air renfermé qui occasionne les tremblements de terre en frappant les parois de la terre. « Mais si la terre, tant qu'elle est remplie également de gaz, reste immobile, comment ne touble-t-elle pas quand elle est plus gonflée d'un roié que de l'autre? Ils ajoutent que la terre d'Égypte est exempte de tremblements de terre parce qu'elle est légère et que l'air transpire par ses pores; mais ils onblient qu'au contraire très-souvent il y a en en Egypte des tremblements de terre qui renversaient de graudes villes.

La pluie, disent-ils encore, provient de l'humidité transformée en vapeur par le soleil ; comme dans une salle de bain la chaleur forme de la vapeur qui retombe en gouttes d'eau, de même le soleil réson! Flumidité en vapeur qui retombe en pluie au bout d'un certain temps. Pour nous, en vérité, nous nous étonnons que tant de gens se laissent prendre à ce raisonnement : si le bain reçoit sa chaleur, non par le dessus, mais par le dessous, pourquoi la vapeur monte-t-elle et ne descend-elle pas au contraire? De même, dans un vase de cuivre, le feu est dessous et non dessus : dans l'un et l'autre cas, la vapeur



Dessin d'après une miniature de Cosmas tendant à démontrer que la terre ne peut pas être ronde (1).

monte et hientôt du toit et du couverrele tombent des gonttes d'eau. Ce n'est donc pas en dessus, mais en dessous qu'est placé le feu qui produit la vapeur. Lorsque vous allumez du feu sur la terre, vous voyer l'Immidié du bois s'éclapper en finnée dans l'air, attirée non pas par le soleil, mais chassée par le fen. Lorsque vous lavez du linge et que vous l'étendez sur la terre, lorsqu'il a été séché par le soleil, levez-le, et vous trouverez sur le sol la marque de votre linge formée par l'Itumidité. La chaleur n'attire donc usa l'Inumidité, mais au contraire la renousse.

Demandez-leur pourquoi, dans la Thébaile, au fort de la chaleur, il ne se forme pas de vapeur et il ne

(') Sur ce point, Cosmas ne faisait que suivre l'opmion de plusieurs illustres auteurs chrétiens.

Lactance, au commencement du quatrième siècle, appelle monstrucuse l'opinion de ceux qui veulent que le monde et la terre soient ronds, que le ciel tourne continuellement, que toutes les parties de la terre soient habitées :

 Favoue que je ne sals que dire de ces personnes qui demeurent opinistres dans leurs erreurs, et qui soutiennent leurs extravagances, si ce n'est que quand elles disputent, elles n'out point d'autre dessein que de se divertir ou de faire paraître leur espril. Il me serait aisé de prouver, par des argonnents invincibles, qu'il est impossible que le ciel soit au-dessous de la terre. » (Institutions dirintes, liv. III, clap. 21.)

Saint Augustin dit, dans la Cité de Dreu, liv. XVI, chap. 9:

« Il n'est aircune raison de croire à cette faludeuse hypothèse, c'est-b-idir d'hommes qui, foulant cette partie oppusée ale beterne où le soleil se livre quand il se conche pour nous, opposent leurs pieds aux nôtres. Cette opinion ne se fonde sui aucune notion historique..... Mais file-il démantré par quelque raison que le monde et la terre out la forme spiérique, il serrait trop absurtée de prétendre qu'après avoir franchi l'immensité de l'Dérân quelques bomnies aient pu, hardis navigateurs, passer de cette partie du monde en Tautre pour y implanter un raineau d'actée de la famille du prenier homme. «

Ainsi pensaient saint Basile, saint Ambroise, saint Justin martyr, saint Jean Chrysostóme, saint Césaire, l'rocope de Gaza, Severianus, évêque de Gabala, Diodore, évêque de Tarse, etc. (Letronne, art. cité, p. 601.)

Eusèle de Gésarie s'enhantit une fois, dans son Commentuire sur les psannes (Collectio nora patrum, etc., 1, p. 469), dire que, « suivant l'avis de quedque-cua, » la terre est ronde; mais il recule, dans un antre ouvrage, devant cette bénérite.

On se rappelle qu'an quinzième siècle les moines de Salamanque et d'Alvala opposèrent aux likévires de Christophe Colomb

ces nueves considérations contre les antipodes.

plent pas; ils vous diront que c'est la chaleur modèrée et non la trop grande ardeur qui forme la vapeur. Mais alors pourquoi, en Éthiopie, où il fait bien plus chaud que dans la Théabide, plent-il si souvent ? Et comment avancer que le soleil attire la vapeur puisque vous prétendez qu'il ne doit sa chaleur qu'à la rapidité de sa course? D'ailleurs, selon vous, l'air est naturellement humide et chaud; à quoi bou alors ce système d'attraction d'humidité ? car ces sages disent que chaque élément a deux qualités : la terre la sécheresse et la froideur, l'eau la froideur et l'humidité, l'air l'humidité et la chaleur, le fau cha-leur et la sérheresse. Pourquoi alors l'eau, c'est-à-dire la froideur et l'humidité, se change-t-elle en glace l'hiver? D'où vient cette froideur suprème qui fait glacer la froideur? Si vous attribuez cela à l'éloignement du soleil, pourquoi l'air chaud de sa nature ne devient-il pas alors humide, mais très-froid ? Pourquoi la froideur, c'est-à-dire l'eau, ne glace-t-elle pas l'air qui est froid, mais au contraire l'air glace-t-il l'eau? En voilà assez, je pense, pour rétuer ces erreurs.

Passons à un autre de leurs sophismes : ils disent que le ciel est un corps qui entoure tout le monde, et bien qu'ils affirment qu'il n'y a rien au delà du ciel, ils uient que les anges, les démons, les âmes, qui sont des parties du monde, soient circonscrits par le ciel, et ils soutiennent qu'ils ne contiennent pas le ciel et une le ciel ne les contient nas.

Ils ne savent, en vérité, ce qu'ils disent; car qui a jamais pu supposer dans la nature une chose qui ne contient pas et qui n'est pas contenue? Mais qu'ils me répondent donc : Ont-ils une âme ou n'en ont-ils pas? S'ils disent qu'ils n'en ont pas, c'est là une singulière audace; s'ils avouent en avoir une, est-clle en eux ou hors d'eux? Soutenir cette dernière hypothèse, c'est une anssi étrange folie que de dire qu'ils n'en out pas ; s'ils la netteut en eux, pourquoi, puisque le corps est circonscrit par le ciel, l'âme ne l'est-elle pas? Si, comme ils l'avancent, elle brille sur le corps sans être enfermée en lui, de quel lieu brille-t-elle? Puisqu'elle est une chose créèe, elle doit exister avec le reste des créatures. Si elle est dans le ciel, elle est circonscrite; si enfin ils prétendent qu'elle est partout et en tout, qu'ils prennent garde; ils enseignent la pluralité des dieux, car cette propriété appartient au Dieu seul incréé, le créateur de toutes choses.

#### VERITABLE FIGURE DU MONDE.

Les Colonnes qui soutiennent le mur que forme le ciel. - D'après une miniature de Cosmas.

Maintenant que j'ai, je pense, réfuté ces faux chrétiens, je vais exposer dans ce deuxième livre quelles sont les hypothèses des vrais chrétiens sur la figure du monde.

Dien, en créant la terre, ne l'appuya sur rien, suivant cette parole de Job : Il a suspenda la terre dans

le vide. La terre est donc soutenne par la vertu de Dieu, le créateur de toutes choses, portant tout, dit l'Apôtre, par un mot de sa puissance. Si au-dessous de la terre ou en delions d'elle existait quelque chose, elle tomberait naturellement : aussi Dieu la posa comme base de l'univers et lui ordonna de se sontenir par sa propre gravité. Dieu donc, ayapt créè la terre, réunit l'extrémité du ciel à l'extrémité de la terre, appuyant les parties inférieures du ciel de quatre côtés et le disposant en vôûte au-dessus de la terre dans toute sa longueur; puis, dans la largeur de la terre, il établit le ciel comme un mur qui s'élèverait du laut en lass, formant ainsi une sorte de maison partout fermée ou une longue chambre voûtée; car, dit le prophéte Isaïe, il a disjoné le ciel en forme de voûte; et Joh parle ainsi de la jonction du ciel à la terre : Il a baissé le ciel vers la terre, puis a étendu celle-ci comme de la chaux et l'a soudée comme une pierre carrée. Comment appliquer ces paroles à une sphére?

Moïse, parlant du tabernacle, qui est l'image de la terre, dit que sa longueur était de deux coudées et



Fig. 1. D'après Cosmos : 1º les Ecux au-dessus du Firmament: 2º les Eaux terrestres.



Fig. 2. Autre dessin d'après Cosmas, indiquant, selon son système, la forme des murs qui entourent l'univers.

sa largeur d'une seule. Nous dirons donc avec le prophète Isaie que la forme du ciel qui embrasse l'univers est celle d'une voite; avec Job, que le ciel fut joint à la terre, et avec Moise, que la terre est plus longue que large. Le second joint, Dien fit un second ciel, celui que nous voyons, pareil en apparence, mais non en réalité, au premier. Ce second ciel est placé au milien de l'espace qui sépare la terre du premier ciel, et il l'étendit comme no second toit dans la largeur de la terre, partageant les eaux en deux parties, les unes an-dessus (¹), les antres au-dessous du firmament, sur la terre; et ainsi d'une seule maison il en fit deux; une supérieure, l'autre inférieure (¹).

L'Écriture parle souvent de ce second ciel ; c'est d'abord Moise : Et Dieu appela le ciel firmament ; puis David : Tu couvres d'eau la partie supérieure ; et encore · Les cienc racontent la gloire de Dieu, et le

(¹) Saint Bazile admet que la surface supérieure du second ciel est plafe, Laudis que la surface inférieure, lourneès vers nous, est en forme de voite; et il explique ainsi comment les eaux célestes peuvent s'y tenir et y s'journer (in Hezam, hom., III, 3, p. 24). Saint Cyrille montre de quelle utilité est ce réservoir des eaux pour la vie les hommes et pour celle des plantes (Heraoul, catech., IX, p. 76). — Voy, aussi le Commentaire d'Ensèle de Césarée sur Issie (Collectio noca pairum, étc., 1, II p. 511.)

(5) Biodore, évêque de Taree, en 378, divise également en deux étages le moule, qu'il compare à une tente. Severianus, évêque de Cabala, vers la même époque, compare le monde à une maissun dont la terre est le rez-de-chaussée, le ciel inférire le plafond, el le ciel supérieur (ciel des cient') le toit. Ce double ciel est de même admis par Eusèhe de Césarée et par saint Basile. D'après un passage de J. Philopones, plusieurs auteurs donnaient au monde la forme d'un euf coupé pur moité, perendicialirement à son grand ave.

firmament annonce les onvrages de ses mains; commençant par parler des deux, puis s'arrêtant seulement au second, et de même en beaucoup d'autres pagés.

#### ÉTENDUE ET DIVISIONS DE LA TERRE.



Forme et ciendue de la Terre habilée, d'après Cosmas : - 1, le Soleil conchant ; - 2, le Soleil levant ; - 3, la Terre.

La longueur de la terre se prend de l'orient à l'occident, sa largeur du nord au sud. Elle est divisée en deux parties par la mer que l'on nomme Océan : l'une est la partie que nous habitons, et l'autre, au delà de l'Océan, est celle qui se réunit au ciel. C'est dans cette terre située à l'orient qu'habitaient les hommes avant le déluge; c'est la aussi qu'était situé le paradis (1). Les hommes, au temps de Noé. avant miraculeusement traverse l'Océan dans l'arche, arrivèrent dans la Perse, où l'arche de Noé s'arrêta sur le mont Ararat. Or dans cette arche étaient Noe, ses trois fils et leurs femmes, ce qui formait quatre couples: trois paires d'animaux domestiques et une seule d'animaux sanvages. Alors les trois fils de Noé, étant descendus sur la terre que nous habitons, se partagerent le monde. Sem et ses descendants eurent l'Asie jusqu'à l'occan Oriental; Cham et ses descendants s'établirent depnis Gadés jusqu'à la mer d'Ethiopie on de Barbarie, et au delà du golfe Arabique jusqu'à notre mer, c'est-à-dire jusqu'à la Palestine et la Phénicie, et de plus, dans les pays du sud, ils occuperent l'Arabie qui nous avoisine et celle que l'on appelle Heureuse ; enfin Japhet et ses descendants s'étendirent depuis les contrées du Nord. la Médie et la Scythie, jusqu'à l'océan Occidental et aux pays qui sont au delà de Gadès ; car Moise dit dans la Genèse : Les fils de Juphet, Gomer et Magog, Madai, Jovan et Elisa, entendant par là les nations hyperboréennes des Scythes et des Mèdes, puis les loniens et Grees, et aussi Thobel et Mosoch et les Thères, qui leur sont voisins : or par les Thères il comprend la Thrace, et il dit que plusieurs passerent dans les lles et dans le voisinage, ce qui doit s'entendre des habitants de Tarse ; il appelle les Cypriens Cétieus et les habitants de Rhodes Rhodiens. Les fils de Cham furent Chus et Mesraim : il désigne par là les Éthiopiens et les Égyptiens ; Phut et Chanaan représentent les Lybiens et les nations voisines; les fils de Clius, Saba et Elisa, les Homérites, les peuples limitrophes et les peuples qui habitent les régions australes. Les fils de Sem farent Elam et Assar, c'est-à-dire les Elamites et les Assariens.

<sup>(</sup>¹) « Par delà de l'Inde, là où commence le moude, où se joignent, dit-on, les confins de la terre et du ciel, est un asile élevé, inaccessible aux mortels et fermé par des barrières éternelles, depuis que l'auteur du premier péché fut chassé. » (Saint Avile, vers 523.)

ct toutes les nations voisines qui se sont dispersées en Asie et en Orient, les Perses, les Huns, les Ractriens et les Indiens.

Sur notre terre (les païens le disent comme nous, et avec raison) il y a quatre golfes qui coulent de l'Océan (1): le nôtre, qui coule à travers l'empire romain, depuis Gadès, en Occident; le golfe Arabique ou Érythrée : le gulfe Persigne, et la mer Caspienne ou d'Hyrcanie, du nord à l'orient. Les gulfes Arabique et Persique partent du pays appelé Zingi, vers le midi et l'orient. Or le Zingi (\*) est situé, comme le savent tous ceux qui ont navigué sur la mer Indienne, au delà de la terre d'encens que nous appelons



Les habitants céle-les et les bienheureux dans te ciel, les habitants terrestres, et les habitant morts ensevelis suivant l'usage des Egyp-tions (3), - Miniature de Cosmas.

OFFICE CO. Alberta S



L'Arche mystique de Noé, Arca mundifera (4).-



La plus ancienne carte connue du moyen âge representant la terre (\*). -- D'après la miniature de Co:mas.

(') On retrouve cette théorie des quatre golfes dans Priscien (sixième siècle).

(\*) Zingion, Zingium (Ptolémée, liv. IV, ch. 8, et d'Anville, Géogr. anc., 111, p. 62). On retrouve ce nom dans Zanzihar ou Zanguebar. Le mot bar signific pays : Zanzibar, pays de Zanzi (noir?). (Voy. le fragment de carte, p. 14, et, plus loin, la note sur les Zendies, dans la relation des DEUX MAHOMETANS.) - Au temps de Cosmas, on désignait par le mot Zingion une vaste étendue de côtes qui avançait jusqu'à l'entrée même du golfe Arabique.

(\*) Cette triple division ne contredit point celle que Cosmas a précédemment établie. Les vivants et les morts n'occupent que ce que l'on peut comparer au rez-de-chaussée de l'univers, la terre proprement dite, qui comprend les sépultures et l'enfer.

(4) Cosmas établit trois divisions dans l'arche. Au rez-de-chaussée, il place les reptiles et les animaux qui se creusent des demeures sous terre; au premier étage, les quadrupedes et les animaux qui vivent sur les montagnes; au second étage, les oiseaux, parce qu'ils vivent dans l'air, et l'homme, parce qu'il est destiné à habiter le clel.

(\*) Au centre est la terre que nous habitous, avec ses quatre golfes : Romain (la Méditerrance), Arabique, Persique, et

Barbarie, autour de laquelle coule l'Océan qui se répand dans ces deux golfes. On ne peut naviguer que sur ces golfes; plus loin l'Océan a des vagues énormes et est convert d'épaisses vapeurs qui obscurcissent les ravons du soleil (1), et, de plus, son immensité est effrayante. J'en parle par expérience, car j'ai navigué, pour faire le commerce, dans les trois golfes Romain, Arabique et Persique,

Un jour que nous naviguions vers l'Inde intérieure, arrivés presque à la Barbarie, au delà du pays de Zingi, c'est ainsi qu'on appelle l'entrée de l'Océan, comme nous dérivions à droite, nous apercames une multitule de ces oiseaux qu'on nomme suspha (2); ils sont environ deux fois plus grands que des milaus. En même temps nous éprouvames un grand changement dans la température; tous furent saisis de crainte ; les matelots et les passagers les plus expérimentés disaient que nous approchions de l'Océan, et tous criaient au pilote : « Retourne à gauche vers le golfe, de peur qu'emportés par le courant dans l'Océan nous ne périssions. » Car l'Océan en entrant dans le golfe soulevait de vastes flots, et la vague nous entraînait vers la pleine mer. C'était là un spectacle horrible et qui nous glaçait de frayeur. Et ces oiseaux nommés suspha nous suivaient en troupes volant au-dessus du navire, ce mi annoncait l'approche de l'Océan.

La terre que nous habitons est, dans sa partie septentrionale et occidentale, beaucoup plus élevée, et, en proportion, déprimée. On peut s'en convaincre par l'expérience, Quand on navigue vers le nord ou l'onest, on dit que l'on monte et l'on avance moins rapidement ; au retour, au contraire , comme l'on va de haut en bas, on fait la course en neu de jours. Aussi le Tigre et l'Euphrate, qui coulent du nord au midi, sont beaucoup plus rapides que notre Nil ou Géhon. Les contrées de l'Orient et du Midi, plus basses et brûlées par les rayons du soleil, sont plus chaudes; celles du Nord et de l'Occident, plus élevées et plus éloignées du soleil, sont plus froides ; leurs habitants ont la peau plus blanche et sont forcés de se vêtir et de se loger de manière à se préserver du froid. Au reste, toute la terre n'est pas habitée, les contrées les plus septentrionales à cause du froid, les plus méridionales à cause du chaud (3).

Le soleil en se levant parcourt les contrées méridionales, monte vers le nord et apparaît ainsi à toute la terre ; puis, lorsque le sommet septentrional et occidental de la terre est devant lui , il fait nuit pour tous les pays situés au delà de l'Océan; et enfin, lorsqu'il est arrivé à l'occident, il est entièrement caché par le sommet de la terre, et il fait nuit dans les pays du Nord jusqu'à ce qu'en tournant il revienne à l'orient, puis repasse au midi.

J'ai tracé d'autres images par lesquelles on peut juger de la grandeur du soleil et de celle de la terre, et voir comment, d'après notre système, les rayons du soleil sont projetés sur la terre et produisent diverses ombres, suivant les divers climats, formant entre chacun une différence d'environ un ilemi-pied; ce qui fait que certains climats ne peuvent être éclairés de la lumière du soleil.

Si le paradis était sur cette terre, beaucoup d'hommes tenteraient d'y arriver. Pour avoir de la soie, dans un vil but de commerce, on n'hésite pas à faire de longs voyages, comment hésiterait-on pour voir le paradis? Car cette contrée de la soje est à l'extrémité de l'Inde intérieure, à la droite quand on entre dans la mer Indienne, plus loin que le golfe Persique et que l'île appelée par les Indiens Sielediva, et par les Grecs Taprobane. On l'appelle Sina (\*); elle est baignée à gauche par l'Océan, comme la Barbarie l'est à droite. Les Brachmanes, philosophes indiens, disent que si de Sina on tendait une

la mer Caspienne, et ses quatre fleuves : le Géhon (ou Nil), le Phison (ou Indus), le Tigre et l'Euphrate; alentour est l'Océan; puis, au delá, la terre où babitaient les hommes avant le déluge, et où sont les sources des quatre fleuves qui passent sous l'Océan par des conduits souterrains. Cette terre transmarine, où était situé le paradis d'Adam et d'Éve, du côté de l'Orient, s'étendait jusqu'au pied des murailles qui servaient de clôture à l'univers. (1) D'après ce passage, dit M. de Santarem , il paraît que l'idée de la mer ténébreuse des Arabes , du onzième au qua-

torrième siècle, avait été puisée dans Cosmas ou dans les auteurs grecs. En effet, les Grecs croyaient que dans les espaces immenses de la mer il y avait une nuit éternelle. (\*) Ce mot est écrit dans les manuscrits sodspha et soispha; il paralt se rapporter aux oiseaux de mer que nous appelons

pétrels.

<sup>(2)</sup> Cette erreur, commune à tous les voyageurs de l'antiquité et du moyen âge, n'a cessé entièrement qu'après la découverte de l'Amérique et le voyage de Magellan autour du monde.

<sup>(4)</sup> La Chine, que les nations orientales appelaient depuis longtemps Thsin et Tchina. (Yoy., sur les relations commerciales de la Chine avec l'empire romain, les Tableaux historiques de l'Asie, et le Mémoire de M. Abel de Rémusat sur l'Extension de l'empire chinois du côté de l'Occident.)

eorde qui, passant par la Perse, atteignit jusqu'aux possessions de l'empire romain, on aurait exactement la moitié de la terre, et ils disent peut-être vrai (¹); car la terre est très-inclinée vers la gauche : aussi



Mouvement du Soleil autour de la Terre. - D'après Cosmas.



Comment les rayons du soleil tombent sur la terre le 25 du mois de payni (juin), à la sixième heure. — D'après Cosmas.

Comment les rayons du soleil tomberaient sur la terre si elle était sphérique. — D'après Cosmas,

(\*) Ce passage de Cosmas est signalé par M. Guigniault, à l'appui de la conjecture que la grande vue d'Ératosthène sur le prolongement du Tauns, à travers l'Asie entière, sous le parallèle de Brodos ( le parallèle du dispiragme de Dicéarque), a pu être basée en partie sur les notonos qui, de l'Inde occidentale, étaient parremese aux Perses et aux fleibres,

Voy. Asie centrale: Recherches sur les chaînes de montagnes, etc., t. let, p. 120; t. ll, p. 180-182.

(\*) Au compartiment qui se rapporte à Méroé, Cosmas a écrit Askion, c'est-à-dire « où le soleil ne fait aucune ombre, » pour indiquer que c'est l'endroit où la lumière du soleil tombe le plus verticalement sur la terre.

le transport de la soie se fait en peu de temps par terre à travers la Perse, tandis qu'il est beaucoup plus long par mer. Au delà de Sina on ne navigue pas, et personne n'v habite.

Or si de Sina ou tirait une ligne jusqu'à l'occident pour savoir la longueur de la terre, on trouverait environ quatre cents stations (stemato), chacune ile trente milles (1); en voici le détail. De Sina au commencement de la Perse, en traversant les pays de Juvia (2), des Indiens et des Bactriens, environ au moins cent cinquante stations; toute la Perse, quatre-vingts stations; de Nisibe (2) à Séleucie, treize; de Séleucie à Rome, et au pays des Gaulois et des lbères, appelés anjourd'hui Espagnols, jusqu'à Gadés, près de l'Océan, plus de cent cinquante stations : ce qui fait en total un peu plus ou un peu moins de guatre cents stations.

La largeur de la terre, des pays hyperboréens à Byzance, n'est pas de plus de cinquante stations : de Byzance à Alexandrie, cinquante; d'Alexandrie aux Cataractes, trente; des Cataractes à Axum, dans l'Abyssinie, trente; d'Axum à l'extrémité de l'Éthiopie, la contrée de l'encens, qu'on appelle Barbarie, auprès de l'Océan, et où se trouve un pays nommé Sasou, le dernier de l'Éthiopie, environ cinquante stations; ce qui fait à peu près en tout deux cents.

D'où l'on voit la vérité de la sainte Écriture, qui dit que la longueur de la terre est double de sa largeur.

Le pays de l'encens est à l'extrémité de l'Éthiopie, et plus loin, c'est l'Océan. Les habitants de la Barbarie vont y chercher diverses productions, l'encens, la cannelle, le papyrus, et beaucoup d'autres choses; puis ils les transportent par mer à Adulé, dans le pays des Homérites, dans l'Inde intérieure et dans la Perse.

Il n'y a que deux jours de traversée du pays des Homérites à la Barbarie, et après la Barbarie est l'entrée de l'Océan qu'on appelle Zingi.

Le pays que l'on appelle Sason est également situé près du pays de l'encens, et ce pays est trèsriche en nines d'or. C'est pourquoi, tous les deux ans, le roi d'Axum (4) y fait envoyer par les préfets



Sémen, Asum, Adulé, les Homérites, Zengis. - Pragment de la carte de d'Anville (Orbis reteribus notus).

d'Agau (?) des gens pour y acheter de l'or, et beaucoup de marchands se joignant à ceux-rí, leur troupe s'élève à plus de cinq cents : ils ont avec eux des bœufs, du sel et du fer. Quand ils sont arrivés

(\*) Ounnia, suivant une autre version des manuscrits. On traduirait alors : « du pays des Huns. »

(\*) Nisibin ou Nasebin, dans la Turquie d'Europe, à cent douze lieues nord-ouest de Bagdad.
(\*) « Le royaume des Atumites étendait, à ses limites méridionales, depuis le pronontoire Gardafni jusqu'à la contrée montagneuse de Sasou, dans laquelle sont les sources des rivierse puis se jettent dans le fleure Abawi. « (Mannett.)

(\*) Pays situé dans le hant Nil et soumis au roi des Abyssins. On suppora longtemps qu'il possédait les sources du Nil. (Monifaucon, Collectio nova patrum, etc., t. II., p. 9 de la préface sur Cosmos.) — Voy., sur les sources du Nil, notre tome l'er : [ounguers anciens, page 48, note 2.

<sup>(\*) «</sup> En considérant ces milles comme drusiens, et en les multipliant par 7 ½, stades philétériens, on troure qu'il y a 225 stades dans un stemat (station), et 90 000 stades pour la longueur connue sur le grand cercle. » (Lelewel, Géographie du mogne de provicomènes, p. 20.)

prés du pays de Sasou, ils s'arrêtent en quelques endroits, font une grande haie d'épines amoncelées, et ils s'établissent; puis ils tuent leurs bœufs et en exposent les morceaux sur les épines, ainsi que le sel et le fer. Alors les naturels approchent, apportant avec eux des lingots d'or qu'ils appellent tanchara; chacun met sur les morceaux de bœuf, ou sur le sel, ou sur le fer, un, deux ou trois lingots, comme il lui platt. Les Axumites viennent, et s'ils sont contents de l'échange ils prennent l'or, et les naturels emportent le bœuf, le sel ou le fer; si, au contraire, l'échange n'est pas accepté, l'Axumite laisse for, et l'autre, voyant que son offre n'est pas agréée, ajoute quelque chose ou remporte son or. Ils en sont réduits à ce genre de commerce à cause de la diversité de leur langage (¹). Les Axumites restent cimq jours en ce lieu, plus ou moins, selon le succès de leur commerce. À cur retour, ils partent blea namés, de peur des brigands qui pourraient tenter de leur ravir leur or. Ce voyage, pour aller et revenir, dure environ six mois; en allant lis sont plus longtemps à cause des troupeaux qu'ils emménent; ils vont au contraire trève-vite à leur retour pour n'être pas surpris par l'hiver et les pluies; car c'est dans cette contrée que sont les sources du Nil, et en hiver l'abondance des pluies fait déborder le fleuve (\*). Or l'hiver pour ces peuples est l'été pour nous; il commence au mois d'épiphi (juillet), comme l'appellent les Egyptiens, et finit au mois de thoh (septembre).

Je parle là de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai appris de la bouche même de ces commerçants.

#### LES INSCRIPTIONS GRECQUES D'ADULÉ.

Je veux aussi confier à ta piété une autre histoire.

A Adulé, ville d'Éthiopie située à environ deux milles de la mer (\*), servant de port aux Axunites, et où nous allons faire le commerce en veuant d'Alexandrie et d'Éla, on voit une chaise de marire placée à l'entrée de la ville, vers l'occident, du côté du chemin qui mêne à Axum. C'est un de nos rois Ptolémes qui fit faire cette chaise d'un beau marbre aussi blanc que celui que l'on emploie à faire des tables, mais qui ne vient point de Proconées (\*). Sa base est carrée : à ses quatre angles sont quatre colonnes, et, au milieu, il y en a une plus groses sur laquelle sont creusées des lignes sinueuses (\*); au-dessus des colonnes est placé le siège, et derrière est un dossier incliné. Les deux côtés, le siège et le dossier, la base, les cinq colonnes, et, en un mot, toute la chaise, formée d'une seule pierre taillée, a environ deux condées et demie, et est faite comme une de nos chaises. Derrière cette chaise est un bloc de pierre de touche d'environ trois coudées, quadrangulaire, mais se terminant en une pointe, à peu près ainsi que la tête d'une statue; les deux côtés de cette partie supérieure étant inclinés de manière à représenter un A; au reste, aujourd'hui cette pierre est renversée, et sa partie inférieure est brisée (\*). Le bloc, conne la chaise, est tout couvert de lettres greeques.

Il y a environ vingt-cinq ans, aux commencements du règne de Justin, empereur des Romains (\*), j'étais dans ce lieu; et le roi des Axumites, Élesbaan (\*), au moment d'entreprendre une expédition guerrière contre les Homérites, ses voisins d'outre-mer, écrivit au prête d'Adulé afin qu'il loi envoyat une copie de ges inscriptions. Ce prétet, nommé Asbas, m'appela près de lui avec Ménas, autre marchand qui ensuite

<sup>(</sup>¹) Yoy, dans notre tonie ler, page 60, ce qu'Hérodôte racunte au sujet du commerce des Carthaginois avec certains peuples lybiens, au delà des colonnes d'Hercule.

<sup>(\*)</sup> Voy. la note 5 de la page précédente.

<sup>(\*)</sup> Gosselin pense qu'Adulé n'existait pas au teups des Ptolemées. Strabon ue fait point mention de cette ville. On a demandé toutefois si Adulé n'aurait pas été la même c'îté que celle nommée Bérénice par Évergète lev, en l'honneur de sa femme. Ce nom de Bérénice a été donné à plusieurs villes égyptiennes.

<sup>(\*)</sup> L'ile de Proconèse ou de Marmara, célèbre par ses carrières de marbre.
(\*) Colonne torse (?). La figure vient à l'appui de cette interprétation.

<sup>(\*)</sup> Letronne suppose que de sembiables monuments épigraphiques pouvaient avoir été transportés sur des navires, et placés de distance en distance le long du golfe Arabique, pour marquer les lieux où il paraissait utile d'établir des ports marchands.

<sup>(1)</sup> Ce passage est l'un des points de départ dont se sert Montfaucon pour déterminer l'époque où Cosmas a écrit les premiers livres de sa Topographie chrétienne; prohablement, suivant hui, vers l'an 535.

<sup>(\*)</sup> Nom écrit aussi Ellatabano dans le manuscrit du Vatican.

fut noine à Raithu et qui est mort il y a peu de temps, et il nous ordonna de faire cette copie. Nous la filmes et la lui donnames, en gardant par devers nous un double que je crois devoir transcrire, parce que cette inscription nous apprend beaucoup de choses sur ce qui concerne les pars et les habitants.

A la partie inférieure de la chaise sont sculptés Hercule et Mercure : Hercule, symbole du courage,

comme disait le bienheureux Ménas, et Mercure, symbole des richesses, mais plutôt, suivant moi, de l'éloquence; car dans les Actes des apôtres on donne à Paul le nom de Mercure parce qu'il portait la parole.

Voici ce qui est écrit sur la table de pierre (1): « Le grand roi Ptolémée , fils du roi Ptolémée et de la reine Arsinoé, dieux frères ; descendant du roi » Ptolémée et de la reine Bérénice, dieux libéra-» teurs : issu par son père d'Hercule, fils de Jupiter, » et par sa mère de Bacchus, aussi fils de Jupiter (2); » ayant hérité de son père les royaumes d'Égypte, de » Lybie, de Syrie, de Phénicie, de Chypre, de Lycie, • de Carie et des Cyclades : il fit la guerre en Asie » avec une grande armée de fantassins et de cava-· liers, une flotte puissante et des éléphants venus » de l'Ethiopie et du pays des Troglodytes que son » père et lui avaient pris à la chasse et amenés en » Egypte, où ils les avaient dressés à la guerre. » Après avoir subjugué les pays d'en deçà de l'Eu-» phrate, et la Cilicie, la Pamphylie, l'Ionie, l'Hel-» lespont et la Thrace, s'être emparé de tous les trésors de ces contrées et des éléphants de l'Inde. · avoir rendu tous les rois de ces peuples ses tribu-. taires, il passa l'Euphrate, et quand il cut conquis » la Mésopotamie, la Babylonie, la Susiane, la Perse,



4, la Ville d'Adulé (Adonle on Adoulis), située à deux milles dan la mer Rouge et à l'est d'Armin; — 2, Ethiopien alles dans d'Adulé à Aum; — 3, Hor de pierre de fonche à l'entrée de la ville d'Aum; par le sonnet, Cosmas afguré le roi Platénice Evergéles en costume militaire; — 4, chaise en marbre, de mêma à l'entrée de la ville d'Axum — Ministère de Cosmas.

 la Médie et les autres pays jusqu'à la Bactriane, il reprit les objets sacrés que les Perses avaient autrefois enlevés à l'Égypte (\*), et ramena toutes ses troupes (\*) en Égypte au moyen des fleuves qu'il « lit canalise».

Tout cela était inscrit sur cette table de pierre; mais il y avait quelques lacunes résultant des fractures; puis, comme à la suite, était écrit sur la chaise cet autre passage :

..... Continuant à agir avec énergie, après avoir pacifié les nations voisines de mon royaume, j'ai vaincu
 et sonmis des peuples innombrables. J'ai conquis le pays de Gaza (3), puis celui d'Agamen et de Siguen,

(\*) Cosmas emploie le mot eikón (figure, image) pour désigner cette table de marbre ornée d'un pigoon (etomate) sur laquelle il a dessiné une statue de Ptolémée.

Il est démontré que la première partie seule de cotte inscription concerne les exploits de Ptolémée Évergète ler (de l'au 247 à l'an 222 avant Jésus-Christ). C'est à un autre prince, roi des Axunites, et à un autre siècle, que se rapportent la seconde inscription et la liste des peuples vaincus dans une expédition vers l'inférieur de l'Afrique. Toutes les questions qu'a soulevies ce passage de Cosmas sur les inscriptions d'Adulé ont été résumées par Auguste Boeckhi dans son Corpus importants sur ce supei, à la fin de la libbiographie relative au livre de Cosmas-)

(\*) La famille des Ptolémées descendait de la race royale des Macédonieus par Arsinoé, femme de Lagus et mère du Ptolémée, général d'Alexandre, fondateur de la dynastie. La dynastie macédonieune descendait d'Hercule et de Déjanire, fille de Baccinu.

(1) Sur les œuvres d'art égyptiennes enlevées par Cambyse, voy. Hérodote, 111, 24.

(f) Borckh croit que ces derniers nots, mal transcrits, se rapportent à une nouvelle expédition partie d'Égypte, et, par conséquent, il s'agirait de canoux du Nil. Nucent a supposé que l'inscription parlait de canoux creusés pour transporter les statues érequienne reprises à Susse.

(\*) Peut-être Gheeza, nom que les Abyssius donneut à leur pays (Montfaucon), et qui pouvait ne s'appliquer alors qu'à une province.

» et j'ai pris la moitié de ce que possedaient ces peuples (1). Traversant le fleuve du Nil, j'ai subjugué Ava (\*), Tiama, qu'on appelle aussi Tziamo (a), Gambala et les pays voisins (il s'agit de peuples qui » sont au delà du Nil), Zingabéné, Angabé, Tiama, Athagao (\*), Calaa (\*) et le royaume de Sémen, situé » au delà du Nil, sur des montagnes escarpées et toujours couvertes de frimas, où l'on enfonce jusqu'au genou dans les glaces et les neiges amoncelées (6). Je me suis eusuite emparé de Laziné. Zaa, Gabala (7). odont les naturels habitent des montagnes abruptes d'où sortent des sources d'eau chande. J'ai soumis » Atalmo, Bêga et tous les peuples de ce côté (\*); lorsque j'eus asservi les Tangaîtes, qui s'étendent jus-» qu'aux confins de l'Égypte, j'ai fait faire un chemin de cette contrée jusque dans mon royaume. Pais j'ai atteint les peuples d'Anniné et de Métiné, qui demeurent sur de hautes montagnes (\*). J'ai porté la guerre chez les habitants de Séséa (1º); et en vain ils se réfugiérent sur un mont escarpé, je les v · bloquai, et, les avant forcés de se rendre, je m'emparai de leurs jeunes geus, de leurs femmes, des enfants et des jeunes filles, et de tous leurs trésors. Je conquis le pays des Rausiens (11) qui habitent les » grandes plaines arides de la Barbarie, contrée de l'encens, et aussi la nation de Solaté, et j'ordonnaj à ces peuples de mettre des gargisons sur les côtes de la mer. Après avoir subjugué toutes ces contrées » montagneuses, avant pris part moi-même à tous les combats, je rendis aux peuples vaincus leurs » terres et leur permis de les cultiver moyennant un tribut; beaucoup de nations m'offrirent d'elles-» mêmes des tributs. Je fis plus : j'envoyai ma flotte et une armée au delà de la mer Ronge pour me » soumettre les Arabites et les Cinédocolpites (1°), et après avoir rendu leurs rois tributaires, je leur » ordonnai de veiller à la sûreté des routes et des mers. Je vainquis aussi tous les peuples, depuis le » village Blanc (13) jusqu'au pays des Sabéens. Le premier et seul des rois de ma race, je fis tontes ces » conquêtes' dont je rends grâces à Mars, mon père, par le secours duquel je soumis à mon empire » tous les peuples voisins de mon royaume, à l'orient jusqu'au pays de l'encens, à l'occident jusqu'à » l'Éthiopie et au pays de Sasou. Puis, lorsque j'eus terminé mes expéditions, étant parti, j'envoyai des » messagers annoncer mes victoires, et lorsque j'ens assuré la paix sur toute l'étendue de mon empire, » je descendis à Adulé et j'v offris un sacrifice à Jupiter, à Mars, et à Neptune pour les navigateurs; et awant rassemblé en ce lieu toute mon armée, je consacrai cette chaise à Mars, la vingt-septième aunée » de mon règne. »

Telle était l'inscription de cette chaise, devant laquelle anjourd'hui se font les exécutions capitales; mais je ne sais si cette contume existait des l'époque de Ptolémée.

"Si j'ai rapporté cela, c'est afin de montrer que Ptolémée connaissait parfaitement Sasou et la Barbarie, les deux pays extrémes de l'Éthiopie? C'est de ces contrées que viennent la plupart des esclaves que l'on met dans le commerce. Le roi d'Axum envoie ceux qu'il punit de l'exid dans le pays de Sémen, au milieu des glaces et des neiges. Par les Arabites, les Cinédocolpites et les Sabéens, il fant catendre les Homérites. On peut induire de cette inscription que, des contrées hyperboréennes jusqu'à la Barbarie thurifère, il n'y a pas plus de deux cents stations, ce qui est parfaitement conforme au récit de la divine Egriture.

Au reste, il est quelques historiens païens qui ont beauconp voyagé, qui ont écrit des histoires et ont donné, tant sur le cours des astres que sur ce qui concerne la terre, des notions conformes à celles des

- (1) Scion Vincent, tous les pays cités dans ce commencement étaient compris entre la vôte et la rivière de Tarazzé ou ses environs.
- (2) Afa, province du royaume de Tigré (Abyssinie)?
- :(\*) Peut-être dans le royaume de Bagamedra (Montfaucon); Bizamo, au delà du Nil, suivant Mannert.
- (4) Ago, Agau. Il y a deux pays de ce nom en Abyssinie. (Montfaucon.)
- (\*) Gallas, suivant Mannert.
- . (\*) It n'y a pas encore bien longtemps que l'on croit à ces neiges de l'Afrique orientale et meridionale. (Voy. notre tome ler, p. 18, note 2.)
  - (1) Dénominations qui ont été conservées.
  - (\*) Partie de l'Abyssinie, suivant Vincent.
  - (\*) Dans les provinces d'Angot et de Dancali?
- (°) People de la Barbarie.
- (") Les Rapsioi de Ptolémée?
- (18) Arabes qui habitaient à l'entrée de la mer Rouge.
- (13) Leucogen, dans une partie du Blemmyum. (Scholie, Cod. Vatican.)

livres saints. Éplore, disciple d'Isocrate et condisciple de Théopompe, dit, au quatrième livre de son Histoire : « Les Indiens habitent vers l'orient, les Éthiopiens vers le midi, les Celtes à l'occident, les Scythes au nord. Toutes es contrées ne sont pas également grandes; le pays des Scythes et des Éthiopiens est plus grand que celui des Indiens et des Celtes; mais ces deux derniers sont égaux entre eux. Car les Indiens occupent l'espace compris entre le lever du soleil en hiver et son lever en été, et les Celtes celui qui est entre son coucher en hiver et son coucher en été; espaces égaux entre eux, mais précisément opposés. Les Scythes s'étendent dans tout l'espace qui reste à parcourir au soleil; et les Éthiopiens leur sont opposés (°).



Mais, pour reprendre notre récit, nous dirons que, suivant les saintes Écritures, quatre fleuves sortent du paradis, traversent l'Océan et viennent arroser notre terre. C'est d'abord le Phison, dans l'Inde, que quelques-uns appellent Indus et Gange, et qui se précipite par beaucoup d'embouchures dans la mer Indienne. Il produit en aboudance des calices ou fèves d'Égypte, et ce que l'on appelle des nilagathia (\*), et des feuilles de lotus, et des crocodiles, et toutes les autres choses que produit le Nil. C'est ensuite le Gélhon (ou Nil), qui prend sa source en Éthiopie, traverse tout ce pays et l'Égypte, et se jette par plusieurs bras dans le golfe Romain. Enfin ce sont le Tigre et l'Euphratg, qui coulent de la Persarménie dans le golfe Persique.

Nons avons dit que tous les astres, qui ont été créés pour régler les jours et les muis, les mois et les années, et pour servir de guides aux navigateurs, se meuvent, non point par le mouvement même du ciel, mais par l'action de certaines vertus divines ou de certains lampadophores. Dieu a créé les anges pour le servir, et il a donné charge à ceux-ci de mouvoir l'air, à ceux-là le soleil, à d'autres les étoiles; à d'autres les étoiles.

- (\*) Il résulte d'une expression de Cosmas que la figure qui suit avait été tracée par Éphore même. Cosmas cite ailleurs le témoignage de Pythesis de Marseille, (peuel, dit-il., affirmait qu'arrivé aux extrémités du Septentrion, les barbares his montrérent le lit oir se couche le soleil. (Yoy., 1.1er, Voyagegurs anciens, p. 168).
- (\*) Peut-etre faut-il lire nilaxantha. Il s'agit sans doute du nelumbo, dont les crocodiles, suivant Pline, évitaient les épines.
- (2) Selon d'autres auteurs du moyen âge, chaque pays de la terre est placé sous la protection et le gouvernement d'un ange particulier. (Cf. Suarez, De angelia, VI, 18.) Pilot à Dieu!

Les docteurs chrétiens, partisans de l'opinion de saint Hillière et de Théodore, supposent : les uns, que les auges por-Laient les astres sur leurs épaules, comme l'omophore des manichéens (Beausobre, Histoire du manichéisme, II, 371); les autres, qu'ils les roubient devant ent ou qu'ils les trafainent à leur suite.

Le jésuite Riccioli, d'ailleurs savant astronome, suppose que chaque ange qui pousse une étoile a grand soin d'observer ce que font les autres anges, afin que les distances relatives entre les astres restent toujours ce qu'elles doivent être.

L'abbé Trillième (De septem necundeis, etc., Argentor., éd. de 1600) donne la succession exacte de sept. anges ou esprits des planétes qui, les uns après les autres, et chacun pendant 351 ans, ont gouverné les mouvements rélectes depuis la rétation jusqu'à lan 1522.

D'OU EST VENUE L'ERREUR DE CEUX QUI CROIENT QUE LA TERRE EST RONDE.

Après le dèluge, lorsque les hommes ennemis de Dieu entreprirent de construire une tour, considérant souvent les astres de cette immense hauteur, ils furent amenés à croire, par erreur, que le ciel était sphérique. Et, comme la ville où ils élevaient leur tour était dans le pays des Babyloniens, cette opinion de la sphére fut d'abord répandue parmi les Chaldéens; ceux-ei, passant en Égypte, la communiquérent aux Égyptiens, et des Grees, Pythagore, Platon et Eudoxe de Cnide, étant venus en Égypte, empressérent avidement cette erreur et la propagèrent en tous lieux.

#### LE TABERNACLE DE MOISE.









Voe à vol d'oiseau du Tabernacle, de l'Atrium ou cour, et de l'Encelate.

— D'après Cosmas.

Les Voiles du temple : bleus dans leur moitié supérleure, rouges dans leur moitié inférieure; on les attachait les uns aux autres au moyen de crochets el d'anneaux.

— Miniature de Cosmas.



Vue agrandie de la partie extérieure du Tabernacle. - Miniature de Cosmas.

 lable des douze pains de proposition: trois des pains sont placés à chacun des angles de la table ; suvant Cosmas, ces douze pains "gerent les douze mois de l'anone, et leur d'ixision par trois indique les quattre saisons; ;— 2, le chandeller;—3, le vase d'aspersion;—4, les deux tables de la loi; —5, le serpent d'airaln.



Figure agrandie de la table des pains de proposition (1), — Miniature de Cosmas,

Décrivons maintenant en détail le tabernacle que Moise construisit par l'ordre de Dicu, à l'image du monde, d'aorès ce qu'il avait vu sur la montagne (2), (Voy. Exode, 15, 30.)

- (1) On avait fait autour de la table, dit Cosmas, une cymaise ronde, aûn de représenter l'Océan; puis encore, autour de cette cymaise, une couronne de palmiers, pour indiquer la terre d'au delà l'Océan.
- (\*) Ces interprétations symboliques étaient dans l'esprit du temps.
- Dès le premier siècle de l'ère chrétienne, l'historien Josephe voyait dans certains détails du labernarle des emblèmes du ciel, de la mer, de la terre, des doure mois, des quatre éléments et des planétes. (Ant. Jud., 1, p. 155, 156; III, p. 7, 8) A la fin du deuxième siècle. Clément d'Alexandrie expiquait comment les diverses parties du temple de Jérusalgur et les ornements du grand prêtré figuration les divisions de l'univers.

Le tabernacle était soutenu par vingt colonnes qui formaient autant dé portes, chacune de la largeur d'une condée et deuie, de sorte que les vingt colonnes embrassaient 30 condées : telle était la longneur du tabernacle; les bases de ces colonnes étaient doubles, appuyées sur les poutres, et elles étaient d'argent. Les chapiteaux étaient simples, mais en or, et il en était de même des portes, des barres



Forme extérieure du Tabernacle. - Miniature de Cosmas.

4, le chandelier; — 2, la verge d'Aaron; — 3, le vase d'asperalon; — 4, les tables de la lei on de Moise: à l'extrémité, le serpent d'arrain; — 5, la table des pans de proposition; — 6, l'arche du lémoignage ou d'allainez, eu il câtt à l'interreur du tabernacle, et était séparée de l'extérieur par un voite. Après l'arche était, du cété du mult. le seint des aémits.



Le Chandelier, on la Lampe à sept branches (1).--Minialure de Cosmas.

transversales servant de verroux et des encastrements destinés à les recevoir; ces barres cependant étaient deux bois couverts sculement d'or; ils étaient attachés à chaque porte, tournant et entrant l'un dans l'autre, si bien qu'ils missaient entre elles toutes les portes; les verroux, entrant dans des anneaux, reliaient aussi fortement toutes les parties du tabernacle. Le cinquième verrou, çelui du milieu, n'était

pas retenu par des anneaux, mais passait dans les poutres mêmes pour plus grande solidité. La hauteur de chaque porte était de 11 coudées, ce qui était aussi la largeur du tabernacle.

Tel était le tabernacle sous les voiles qui le couvraient et l'ornaient. Les premières tentures étaient tissées et nuancées d'hyacinthe, de pourpre, de lin très-fin et d'étoffe écarlate, de même que le voile que la divine Écriture appelle tapisserie. Or il y avait dix voiles différents réunis cinq par cinq: à l'un des bords du voile qui était au milieu des quatre autres étaient des auneaux, au bord du voile correspondant des crochets, de sorte qu'en les rapprochant on unissait entre eux les dix voiles. Mais, lorsqu'on était en marche, ou les portait séparés. Il en était de même pour les secondes tentures, qui étaient en peau de chêvre et que, pour cela, on appelait des peaux. Elles étaient an nombre de onze, cinq d'une part et six de l'autre, s'unissant de même au moyen d'anneaux et de crochets.



Costume des Attiques (oi exothen Atticot) au «sixième siècle. — D'après Cosmas.

Le candélabre, avec ses sept branches, placé au midi du tabernacle, était l'image des sept astres que nous nommons planêtes; il avait sept branches à cause des sept jours de la semaine

La table était placée au nord, et l'on allumait les lampes en commençant par un côté, de telle sorte ique la lumière partit du midi pour éclairer le septentrion, selon ce que Salomon dit des étoiles dans IEEEclésiaste, 16.

(1) C'est l'extrémité de la tige qui forme le septième luminaire.

Cette table, comme nous l'avons dit, est le type de la terre, et les pains représentent les fruits : ils étaient au nombre de douze, parce qu'il y a douze mois ; aux quatre angles, à cause des quatre saisons. Le voile était tissu d'hyacinthe, de pourpre, de lin très-fin et d'étoffe écarlate, pour rappeler les quatre

éléments, et pour l'ornement du tabernacle. Nons avons dit qu'il partageait le tabernacle en deux parties. Dans la partie intérieure était l'arche d'alliance, couverte d'un voile et cachée à tous les veux,



L'Arche du lémoiguage ou d'alliance : au-dessus, deux figures de chérulains ; d'un côté, le grand prêtre Zacharie ; de l'autre, le grand

type du Verbe fait chair. Chaque année deux prêtres, Zacharie et Abias, par exemple, y pénétraient tour à tour pour offrir le sacrifice de rémission.

Le vestibule du tabernacle avait une longueur de 100 coudées et était soutenu par vingt colonnes; il avait dans sa largeur 50 condées et était porté par douze colonnes. Vers l'orient du tabernacle on avait disposé des colonnes trois par trois sur lesquelles on avait étendu des voiles de 15 coudées faits du lin le plus fin. A l'entrée du vestibule étaient quatre autres colonnes tendues d'un voile de quatre couleurs, mais tissus seulement de lin, et d'une hauteur de 5 coudées. On avait disposé des cercles, des barres et des cables qui servaient à étendre ou à replier le toit du tabernacle et les voiles du vestibule.

#### COSTUME DU GRAND PRÊTRE.

Voici quel était le vêtement du grand prêtre : une tunique ornée de franges, une épomide, une longue robe, une tiare, une ceinture, une mitre, des handelettes, deux épomides, une sur chaque épaule, reliées ensemble et se portant l'une de droite à gauche, l'flutre de gauche à droite, de manière à couvrir la nudité du cou : toutes deux faites de fil d'or, de pourpre véritable et d'azur, entremélés de byssus et d'écarlate. A chacun de ces épomides, sur l'épaule, était attachée une émeraude où étaient gravés les nons des douze tribus, six sur l'une et six sur l'autre. Le rational du jugement était carré, long en tous sens d'une palme; il était doublé, fait de fil d'or présentant aussi quatre couleurs différentes, et orné de quatre rangs de pierres précieuses, trois sur chaque rang, afin de former le nombre douze; elles étaient enchâssées dans de l'or, et sur chacune était gravé le nom d'une tribu. Sur chaque épaule, par devant, était un petit éen d'or d'où pendiaient des franges d'or et de couleurs variées; ces écus retenaent le rational sur la poitrine; au bos du rational, de chaque côté, était une petite chalte d'or qui venait se joindre par derrière au bord des deux épomides, de sorte que le rational était attaché par devant et par derrière aux épomides. Le vétement de dessons était tout bleu, depuis la potirine issui' au bas des iambes, et portait à son extrémité

un capuchon : les bords étaient ornés de franges de diverses couleurs parmi lesquelles on avait placé alternativement des clochettes d'or, des grenades d'or et des fleurs. Le grand prêtre portait un diadème





Costume des grauds prèires : Aaron, grand prince des prèires, vu de face et de profil. — l'après Cosmas,

Costome royalet sacerdotal juif; Metchisedec, roi-prétre. — Miniature de Cosmas.

de byssus et une ceinture de couleurs diverses qui serrait sur la poitrine le vêtement de dessous. Il avait une mitre sur le front et, sur la mitre, comme une bandelette avec des franges retenue par une lame d'or où était gravé le signe de la sanctification du Seigneur, le tétragramme, ainsi qu'on l'appelle. C'était avec ce costume qu'il entrait dans les lieux saints.

#### LE CALENDRIER.

Nons avons dit que les douze pains de proposition sont l'image de l'année et des fruits de la terre; nous représentons maintenant le cycle des douze mois de l'année et les fruits de chacun, pour rendre graces à Dieu qui nous accorde tons ces bienfaits.

| PRINTEMPS.                                                                                      | AUTOMNE.                                                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pharmouthi (avrii) de l'ail.  Pachon (mai) de la cannelle?   Payni (juin) des noix arméniennes. | Phaophi (octobre) des dattes.  Athyr (novembre) des asperges.  Choiae (décembre) de la mauve. |  |  |
| · ÉTÉ.                                                                                          | HIVER.                                                                                        |  |  |
| Epiphi (juillet)                                                                                | Tybi (janvier) de la chicorée.  Méchir (février) sorte d'ail?  Phaménoth (mars) citronnier ♣  |  |  |

Le soleil et la lune décrivent chacun un cercle dans leur course; aussi David dit au Seigneur: Tu béniras la couronne de l'année, exprimant par là le cercle des douze mois. C'est ce cercle que les anciens appelaient zodiaque:



Le Cercle de l'année, indiquant les plantes et fruits que produit chaque mois (\*), - Miniature de Cosmas,

| Avril (pharmouthi) le Bélier. | Octobre (phaophi) la Balance.    |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Mai (pachon) le Taureau.      | Novembre (athyr) le Scorpion.    |
| Juin (payni) les Gémeaux.     | Décembre (choiae) le Sagittaire. |
| Juillet (epiphi) l'Écrevisse. | Janvier (Tybi) le Capricorne.    |
| Août (mesori) le Lion.        | Février (mechir) le Verseau.     |
| Sentembre (thoth) la Vierge.  | Mars (nhamenath) les Poissons    |

Au centre : la Terre, - la Lune, - Mercure, - Vénus, - le Soleil, - Mars, - Jupiter,

Ainsi tous les phénomènes de l'univers se trouvaient représentés dans le tabernacle.

#### DESCRIPTION DES ANIMAUX INDIENS. - L'ILE DE TAPROBANE.

Le rhinocèros.—Le rhinocèros tire son nom des corues qu'il a sur le nez. Lorsqu'il marche, çes corues rement; Jorsqu'il entre en fureur, il les agile violemment, et cependant elles sont si solides et si roides qu'elles peuvent hui servir à déraruner les arbres, surtout quand il les heurte de front. Il a les yeux placés fort bas, près des màchoires. C'est un animal terrible, mais surtout pour l'éléphant dont il est le plus dangereux ennem : sa peau et ses pieds sont assez semblables à ceut de l'éléphant; sa peau dépouillée au un épaisseur de quarte doigits et est si dure qu'on s'en sert quelquefois pour labourer, an

<sup>(\*)</sup> Il est presque impossible de se rendre compte exactement de la nature de ces plantes et de ces fruits, soit par leur représentation, soit par leur déconimations. On peut toutefois chercher à les étudier en commençant au dattier, et en remontant en novembre, oi sont les ésperges, puis en décembre, oi oc est la manve, et ainsi de suite.

lieu d'un fer de charrue. Les Éthiopiens appellent le rhinocéros aru dans leur dialecte vulgaire, ou harisi dans leur autre vocalulaire, en aspirant l'alpha et en y ajoutant la terminaison risi, entendant par aru l'animal lui-mème, et plus proprement par harisi la forme de son nez et sa peau, dont ils se servent pour labourer. J'ai vu de loin un rhinocéros vivant en Éthiopie, et de près une peau de cet animal dans le palais du roi, ce qui m'a permis de le décrire ainsi en détail.



Le Rhinocéros. - D'après Cosmas.

L'Éléphant. - D'après Cosmas.

Le taureun-cerf ('). — Le taureau-cerf se trouve dans l'Inde et dans l'Éthiopie. Ceux de l'Inde sontdoux et apprivoisés; on s'en sert pour transporter le poivre et d'autres marchandises dans des sacs; on tire leur lait et on en fait du beurre. On mange leur chair; les chrétiens, après les avoir étranglés, les Grecs, après les avoir tués à coups de bâton. Ceux, au contraire, de l'Éthiopie sont sauvages, et l'on no nent les soumettre aux usages domestiques.



Le Tanreau-Cerf. - D'après Cosmas.

La Girafe. — D'après Cosmas.

La girafe (\*). — La girafe ne se trouve qu'en Éthiopie. C'est un animal sauvage et qu'on ne peut apprivoiser. Cependant on en élève une on deux, qu'on a prises très-jeunes, dans le palais du roi, par curiosité. Lorsqu'en présence du roi on leur donne à boire du lait on de l'ean, elles sont forcées d'écarter les jambes de devant, car sans cela elles ne pourraient atteindre à terre et boire, tant leurs jambes, leur corps et leur cou sont élevés. Voil à la description fidèle de cet animal que j'ai eu occasion de voir.

<sup>(1)</sup> Taurelaphos.

<sup>(\*)</sup> Camelopardalis.

Le beuf sauvage (1). — Le beuf sauvage est un très-grand animal qui vit dans l'Inde. C'est lui qui fournit le tuffà dont se servent les chefs pour orner leurs chevaux et leurs enseignes lorsqu'ils vont en campagne. On raconto que, lorsque sa queue s'embarrasse dans un arbre, il n'ose plus bonger de peur de s'arracher mème un seul poil. Alors les naturels s'approchent et lui coupent la queue; ainsi mutilé, il s'enfuit. Tel est le naturel de cet animal.



Le Beruf sauvage. - D'après Cosmas.

Le Muse et le Chasseur. - D'après Cosmas.

Le muse. — Le muse est un peût animal que les naturels appellent dans leur langue ensturi (\*); ils le poursuivent, le percent de fléches, puis recueillent le sang qui s'est coagulé sur son nombril. C'est ce sang qui fournit ce suave parfinn que nous appelons muse. On jette le reste du corps.



La Licorne, - D'après Cosmas,



Le Pourceau-Cerf (sanglier ?). - D'après Cosmas,

La licorne ou unicorne. — Je u'ai pur voir cet auimal (†), mais on m'en a montré quatre figures d'airain dans le palais du roi qui a quatre tours, en Éthiopie, et c'est d'après ces figures que je l'ai décrit et représenté. On dit qu'il est impossible de prendre cette bête féroce et que toute sa force repose dans a corne. Lorsqu'elle se voit poursuivie et près-d'être prise, elle se jette dans des précipices, et se tourne si hien en tombant qu'elle récoit tout le choc sur sa corne, de sorte qu'elle échappe saine et sauve.

- (1) Agricebous. Sans doute le bœuf grognant, ou vack.
- (º) Ou castodri.
- (\*) Monocerás. Voyez, sur la licorne, divers passages dans notre premier volume, consacré aux voyageurs anciens, et notamment pages 103 et 228. Queldoure savants sond disopsés à croire que cet animal n'est pas chimérique. En ce moment même on fait des reductrès à ce sujet, tant en Asie qu'en Afrique.

L'Ecriture a souvent parlé de cet animal : « Sauve ma faiblesse de la gueule des lions et des cornes des unicornes, » Et ailleurs : « Mon bien-aimé, semblable au petit des unicornes. » Ailleurs encore, quand Balaam bénit Israël : « Dieu l'a tiré d'Égypte et lui a donné la force des unicornes. » Tous passages qui expriment la force, l'audace et la puissance de cet animal.

Le pourceau-cerf (sanglier?) (1) et l'hippopotame. — J'ai vu le cherelaphe ou le cerf-cochon et j'en ai mangé.





L'Hippopotame. - D'après Cosmas.

Le Poivrier. - D'après Cosmas.

Je n'ai pas vu l'hippopotame; mais j'ai en en ma possession de très-grandes dents de cet animal, pesant 13 livres, et que j'ai vendues ici. — Depuis j'en ai vu beaucoup en Éthiopie et en Égypte (\*).

Le poirrier. — Le poirrier est un petit arbrisseau qui s'attache à un antre arbre plus élevé, car cet arbrisseau est frete et délicat comme les plus petits sarments de la vigne. Chaque grappe est couverte de deux feuilles très-vertes et assez semblables à celles de la rue.



Le Phoque, on Veau marin. D'après Cosmas.



Le Dauphin, - D'après Cosmus.



La Tortue. - D'après Cosmas.

Le phoque, le dauphin; la tortue. — Nous avons mangé du phoque, du dauphin et de la tortne sur les bords de la mer lorsqu'il nous arrivait d'en prendre. Nous étranglions le dauphin et la tortne; pour les phoques, nous ne les étranglions pas, mais nous les tuions en les frappant comme on a contume de faire pour les grands poissons. La chair de la tortue est noirâtre comme celle du mouton; celle du dauphin est noirâtre et a une mauvaise odeur; celle du phoque est comme celle du porc, blanche, et n'a pas une mauvaise odeur.

Le cocotier. — C'est un arbre qui produit les cocos, c'est-à-dire les grosses noix de l'Inde (\*). Il ne diffère du palmier qu'en ce qu'il est plus élevé, plus touffu, et pousse de plus grands rameaux. Il ne porte que deux ou trois tiges de feuilles et antant de cocos. Ces cocos ont une saveur suave et douce

- (1) Choiretaphos.
- (1) Addition à la première rédaction?
- (\*) Argellia.

comme celle des noix vertes. Quand on les cueille, ils sont pleins d'une eau très-agréable au goût, que les Indiens boivent en guise de vin : ils appellent cette liqueur ronchosura, et elle est très-douce. Lorsque



Le Cocotier. - D'après Cosmas.

e coco est coupé, l'eau se coagule autour de la coquille, reste liquide au milieu, puis finit par s'absorber entièrement. Si on la laisse trop vieillir, elle devient rance ét très-mauvaise au goût.

De l'île de Taprobane. — Taprobane est une grande île de l'Océan dans la mer de l'Inde (¹). Les Indiens l'appellent Sielediva (ou Selediva), les Grees Taprobane : on y trouve la pierre nommée citle est située au delà du pays du poivre. Autour d'elle sont groupées une foule de petites îles très-rapprochées les unes des autres, qui toutes ont de l'eau douce et produisent des cocos (¹). La grande île de l'aprobane a, au rapport des naturels, 300 gaudes de long et autant de large, c'est-à-dire environ neuf milles. Elle est gouvernée par deux rois enneuis l'un de l'autre. L'un possède la contrée des hyacinthes, l'autre le reste de l'île, où l'on trouve un comptoir de marchands et un port très-fréquenté des peuples voisins. Il y a même dans cette île une église chrétienne pour les étrangers qui vienneul des peuples voisins.

(') Le docteur Vincent pense que Cosmas n'avait pas voyagé au delà de Babel-el-Mandel, et qu'il décrit Cerian d'après les récits d'autres voyageurs; mais on ne voit pas de motif suffisant à ce doute.

(\*) Les lles Maldives et Laquedives. Ptolémée porte le nombre de ces lles à 1 378. On prétend en avoir compté jusqu'à 12 000, llots et rochers compris. On les divise ordinairement en 17 groupes.

(3) L'archevêque de la Perse qui envoyait ces prêtres était nestorien.

4) Latter-equie de l'eres qui et rougai et spritter son incoloration. La l'anter-equie de l'eres qui s'autre l'eres qui atterior son l'entre de l'eres qui atterior son de l'eres et des fidèles; s'il y en a plus loin, je l'ignore. De même, il y en a dans le pays qu'on appelle Malè, où vient le poivre. Dans le lieu que l'en nomme Callians, il y a nossi un évêqué qui foi no nonfère les ordres en Peres, l'ed méme, dans l'île que l'on appelle Disscorides (Sorotora), située dans cette même mer Indique, dout les habitants parlent le grec, et do sont des colons déportés par les Polaimées successeurs d'Alexandre le Macédonier, on trouve des terres envoyés de Peres; on y compte un grand nombre de chrétiens. J'ai navigné jusqu'à cette lle, et toutefois je n'y ajpas aborde; mais j'ai causé en grec avec quedques-uns de ses habitants qui partaient pour l'Éthiopie. Cler les Bactres, les Huns, les Perses, les autres Indiens, les Persaméniens, les Mêdes, les Elamities, et dans toute la Peres, il y a un nombre infini d'églese, d'évêques, de fideles, de martyrs, de moines et de solitaires. Et de même en Éthiopie, clars l'Aumbre infini d'églese, d'évêques, de fideles, de martyrs, de moines et de solitaires. Et de même en Éthiopie, clars l'Aumbre infini d'églese, d'évêques, de fideles, de martyrs, de moines et de solitaires. Et de même en Éthiopie, dans l'Aumbre infini d'églese, d'évêques, de fideles, de martyrs, de moines et de solitaires. Et de même en Éthiopie, dans l'Aumbre infini d'églese, d'évêques, de fideles, de martyrs, de moines et les Sondries; dans tout et Arabie, la Palestine, la Palestine, la Palestine in la Petapole; en Afrique et en Mantriane isqurié dades, era les midis, vous vorse de toutes parts des égiéses, des chrésiens.

naturels et le roi sont païens; on y rencontre beaucoup de temples : dans l'un d'enx on voit, à un endroit élevé, une hyacitalte très-brillante et aussi grande qu'une pomme de pin; lorsque le soleil darde dessus, elle brille au loin et jette un éclat extraordinaire. Cette fle, par sa position centrale, reçoit un grand nombre de navires de l'Inde, de la Perse et de l'Éthiopie, et en expédie elle-même beancoup.

Elle tire de l'intérieur, c'est-à-dire de Sina et des autres comptoirs, la soie, l'aloès, le girofle et les autres productions de ce pays, et elle les fait passer aux villes de l'extérieur, à Malé (¹), par exemple, on fait le poivre, à Calliana d'où l'on tire le cuivre (¹), la sésame et d'autres plantes avec lesquelles on fait des vêtements, car cette ville a un fort bean marché. De même elle les envoie vers le Sind d'où l'on expédie le muse et le castoréum vers la Perside, l'Homèrite et Adulé; et en retour elle reçoit de chacue e ces comptoirs des marchandises qu'elle expédie dans l'Intérieur de l'Inde avec ses propres perductions. Le Sind est le commencement de l'Inde, car le fleuve Indus ou Phison, qui se jette dans le golfe Persique, sépare la Perside de l'Inde. Les plus célèbres comptoirs de l'Inde sont : Sind, Orrhotha, Galliana, Siloy (²), Malé (²), qui a cinq marchés d'où l'on expédie le poivre; Parti, Mangruth (²), Salopatana, Nalopatana, Pudapatana (²). A euviron cinq jours et cinq muits de marche est située Sielediva ou Taprobane. Plus loin, sur le continent, est Marallo qui produit les perles, Caber d'où viennent les parfums (²), puis le pays du girofle, et enfin Sina qui expédie la soie; au delà il n'y a pas de terre, car l'Océan borne Sina à l'Orient (²).

Ainsi, cette fle de Sielediva, posée comme au ceutre de l'Inde et qui produit l'Inyacinthe, reçoit le marchandises de tous les comptoirs et en expédie à tous, car elle-même a un fort beau marché. Il arriva autrefois qu'un marchand de nos compatriotes, nommé Sopater, mort depais environ trente-cinq ans, aborda, pour son commerce, à l'Île Taprobane en même temps qu'un navire venant de la Perse. Les Adultiains avec lesquels était Sopater débarquérent donc, ainsi que les Perses et un ambassadeur de leur pays. Les chefs du port et les préposés à la douane vinrent les recevoir suivant la contume et les menérent devant le roi. Celui-ci, lorsqu'ils l'eurent salué, les invita à s'asseoir et leur demanda: « De quel pays venez-vous, et comment y vont les affaires? — Trés-bien! » répondirent-ils. Le roi, continuant à s'entrettenir avec eux, ajouta alors : « Lequel de vos rois est le plus grand et le plus pnissant? » Aussidté le Perse de répondre: « Notre roi est le plus fort, le plus puissant et le plus riche; il est le

des évêques, des martyrs, des moines, des solitaires. Et de même en Cilicie, en Asie, en Cappadoce, en Larique, dans le Pont et dans les contrées hyperboréennes des Seythes, des Hyrcaniens, des Hérules, des Bulgares, des Helladiques, des Hilyriens, des Dalmales, des Goths, des Espagnols, des Romains, des Francs et de toutes les autres nations, jusqu'à Godés, vers la côte septentionale de l'Océan.

En parlant du Sinaf, qui était peuplé de moines chrétiens, Cosmas fait mention des inscriptions du Wadi-Mokatleb, désiguées de notre lempe sous le nous de sinantez, et il les considère comme ayant été tracées par les anciens Helveuv. Il paraît être le premier auteur qui en ait signalé l'existence. — Voyez les conjectures de Lepsius et d'E. Robinson sur ces inscriptions.

(1) Malabar, pays de Malè. (Voy. p. 11, note 2.)

(¹) Sulvant Assemani, Calliana aurait occupê l'emplacement de la ville de Colam, située sur la côte de Malabar, dars le royaume de Travamore; — d'après Montlaucon, ce serial Calicut; — le major Rennell suppose que Calliana doit être cherchée dans le pays de Kallian, pris de la rivière de ce nom, qui descend des Chletse et se jette dans la mer, non loin de Bombay, en face l'île de Salcette. — Voy, aussi, sur le Kalab-berr (Coromandel), Reinaud, Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans, etc. (discours préliminaire), l. 1er., p. 85.

Nous devons faire remarquer qu'il n'y a pas de trace de mines d'étain dans le Malabar. C'est probablement de l'île de Banca, pris de Sumatra, et de la pressurile de Malacca, que l'ou tirait l'étain, pour le transporter à Malé et à ses comptoirs. Une erreur très-commune chez les voyageurs leur fait indiquer le lieu où l'on vend certains objets de commerce comme étant aussi le lieu qui les produit.

Les mines de cuivre du Japon passent pour être encore aujourd'hui les plus cunsidérables du monde. Le cuivre japonais est répandu dans tout l'Orient et régulièrement colé dans les prix courants de Canton, de Calcutta et de Singapore,

(3) Siber paralt être l'équivalent de Sofala ou Sofara.

(\*) Peut-être Mangalore, chef-lieu du district de Kanara, dans la présidence de Madras.

Aujourd'hui les contrées de l'Orient qui paraissent produire le plus de poivre sont: Sumatra, Bornéo, la presqu'île de Malacca, et quelques pays situés sur la côte orientale du golfe de Siam.

(\*) Les perles fines viennent surtout de la presqu'ile occidentale de l'Inde, de Ceylan, des mers du Japon, des lles Philippines; on en tire aussi du golfe Persique et des mers qui baugnent les côtes de l'Arabie.

(\*) Patena, en langue tamoule, signifie ville, de même que pour, en sanscrit.

(1) Suivant Bigot, le port de Macer, où l'on charge, dit-il, beaucoup de noix de muscade, de soie et de clous de große.

(\*) Avant Cosmas, aucun voyageur ne s'était exprimé sur ces limites de l'Asie d'une manière aussi juste et aussi précise.

des rois, et il régit tout suivant son bon plaisir. » Mais Sopater se taisait. Alors le roi lui dit : « Et toi, Romain, tu ne réponds rien? — Que me restet-til à dire, reprit Sopater, après une pareille réponse? Si vous vonlez savoir la vérité, vous avez ici les deux rois, regardez-les tous les deux et voyez quel est le plus illustre et le plus puissant. » Le roi de s'étonner : « Comment, dit-il, j'ai ci les deux rois? — Vous avez, répondit Sopater, la monnaie de l'un et de l'autre, le numisme de celui-ci, et la drachne, c'est-à-dire le milliaire, de celui-là; comparez l'un à l'autre, et vous sanrez ce que vous devez penser. » Le roi goêta fort l'avis et se fit donner les deux sortes de monnaie. Le numisme était brillant, éclatant, d'une forme superbe; le milliaire, au contraire, était d'argent, et, pour tout dire d'un mot, fort inférieur à un étu d'or ('). Le roi, après avoir regardé la pile et la face, et bien examiné les deux pièces, lous fort le numisme : « Les Romains, dit-il, sont assurément riches et puissants, et l'emportent encore par la sagesse. » Il combla Sopater d'honueurs, le fit monter sur un éléphant et conduire par toute la ville an hruit des cymbales. C'est Sopater lui-même qui nous racontait cela, ainsi que d'autres voyageurs ses compagnons qui, d'Adulé, l'avaient suivi dans cette lle, et ils ont ajouté que le Perse avait été convert de confusion.

Outre les comptoirs dont nous avons déjà parlé, il y en a bon nombre d'autres, tant sur le bord de la mer qu'à l'intérieur, car ce pays est très-vaste. La partie supérieure, c'est-à-dire la plus voisine du septeutrion, est habitée par les Huns à la blanche peau; lenr roi, qu'on appelle Gollas, peut meure à guerre deux mille éléphants et une nombreuse cavalerie; il commande à l'Inde et exige au loin des tributs. On rapporte que comme il voulait prendre une ville maritime des Indes qui de tous côtés était entourée par les eaux, il fit le siéçe avec une telle troupe d'éléphants, de chevaux et de soldats, qu'en les faisant boire il épuisa toute l'eau et prit la ville à pied sec. Ce qui platt le plus à ce peuple, ce sont des émeraudes; ils en portent comme ornement autour de la tête.

Ce sont les Éthiopieus qui font le commerce des émerandes en ce pays (\*); ils les obtiennent par éclange des Blemmyes, une des peuplades éthiopiennes, puis ils les revendent dans l'Inde, d'où ils rapportent de maguifiques objets de commerce. Tout ce que je viens de raconter et de décrire, je l'ai vu et appris par moi-même en partie, ou bien, ayant voyagé près de là, je m'en suis soigneusement informé.

Les autres rois des diverses peuplades de l'Inde ont aussi des éléphants, par exemple les rois d'Orrhotha, de Calliana, de Sindu, de Sibor et de Malè; les uns environ six cents, les autres cinq cents. Le roi de Sielediva achète des éléphants et des chevaux. Il mesure les éléphants à la coudée et les paye en raison de leur hauteur; c'est en général de cinquante à cent pièces d'or. Les chevaux qu'il achète viennent de la Perside, et ceux qui en font le trafic sont exempts de tributs. Les rois du continent indien tirent les éléphants des forêts pour les apprivoiser et les former à la guerre ; et souvent ils se donnent le plaisir de voir un combat d'éléphants. On sépare ceux de ces animaux qui doivent combattre par une longue poutre transversale attachée de droite et de gauche à deux grands pieux, de sorte qu'elle soit à la hauteur de la poitrine des éléphants : une grande foule de spectateurs assistent à ce spectacle de chaque côté et les empêchent d'approcher l'un de l'autre. On les excite de part et d'autre, jusqu'à ce qu'ils se livrent bataille avec leur trompe et que l'un d'eux soit hors de combat. Les éléphants de l'Inde n'ont jamais de longues défenses, parce que, lorsqu'ils en ont de telles, les Indiens les leur coupent de peur qu'ils ne soient trop lourds pour le combat. En Éthiopie on ne sait pas apprivoiser les éléphants; et si le roi en désire pour les faire combattre, on les prend encore jeunes et on les élève. Car ce pays nourrit de nombreux éléphants à longues défenses, que les navires transportent d'Éthiopie dans l'Inde, la Perside, l'Homérite, et dans tout l'empire romain. Ce que je dis là, c'est d'après des oni-dire.

L'Inde est séparée du pays des Huns par le Phison. Toute la région indienne est désignée dans la sainte Écriture sons le nom d'Évilat. « Un fleuve, dit la Genèse, sort de l'Éden pour arroser le paradis.

<sup>(</sup>¹) « Les Romains, dit ailleurs Cosmas, fonț circuler leur monnate par le moyen du commerce dans tous lés pays; elle est acceptée jusqu'aux extrémités de la terre; il n'y a point de peuple qui ne l'admire, et l'on n'en connait autenun qui lui soit comparable » Où a teorité des monnaies à l'effigie des emperueurs ornains, rofouires sous des monnaies de l'Inde.

<sup>(1)</sup> Caliband a restroavé des mines d'émerandes au bord du golfe Arabique, prés de l'ancienne Bérénice de la Thidiaïde, ville maritime fundée par Ptolémée Philadelphe, et où abordaient les navires qui faissiant le commerce avec l'Inde. Les s'fuilles nott mis à découvert des outils et des ustensités employés dans les anciennes exploitations.

Il se partage en quatre bras; l'un d'eux est le Phison, qui entoure tout le pays d'Évilat; c'est là que se trouve l'or, et l'or de ce pays exbon; de là aussi viennent l'escarboucle et le lapis. A finsi l'Écriture nomme évidenment l'Inde Evilat. Or cet Évilat était de la race de Cham, car il est écrit : « les fils de » Cham sont Chus et Mesraïm, Phud et Chanaan; les fils de Chus, Saba et Évilat; » c'est-à-dire les Homérites et les Indiens, car Saba est située dans l'Homérite, et Évilat dans l'Inde; ces deux contrées sont séparées par le golle Persique. Ce pays produit l'or, dit l'Écriture; il fournit aussi le rubis, qu'elle appelle escarboucle, et le jaspe, qu'elle nomme lapis. La divine écriture décrit done parfaitement chaque chose comme il convient à la vérité de Dieu qui l'a inspirée; c'est ce qui ressort évidemment de tout ce que nous venons de dire.

## BIBLIOGRAPHIE.

TEXTE GREE. — Manuscrit du neuvième siècle en lettres onesales, contenant onze divisions ou livres, conservé à la bibliothèque du Vatican. — Manuscrit du dixième siècle, contenant un livre de plus que le précédent, conservé à la biblioduique Saint-Laurent de Florence.

TEXTE GREC AVEC VERSION LATINE.— D. Bernard de Montlaucon, Cosmæ Ægyptii monachi christiania topographia, etc., dans la Callectio nova patrum et scriptorum Græcorum, t. 11, p. 113; Paris, 1706.

TRADUCTION FRANÇAISE. — Quelques pages sentement traduites par Émeric Bigot, de Rouen, dans les Voyages curieuxde Thévenot, t. 1; 1663.

ANALYSES, COMMENTAIRES, CITATIONS, etc. - Photius, Bibliothera, cod. 36, p. 9, ed. Hoesch. - Petrus Lambecius, Comment, de augustissima bibliotheca carsarea Vindonobensi, lib. III, c. 9. - Robert de Vaugondy, Essai sur l'histoire de la géographie, 1751. - Gosselin, Géograph. systém. des Grecs, t. III, p. 274 et suiv. - Bernard de Montfaucon, Paléographie, p. 280. - Bailly, Lettres sur l'origine des sciences et sur celle des peuples de l'Asie, p. 118; Histoire de l'astronomie ancieune, 2º édition, 1782, p. 520. - Robertson, Recherches historiques sur l'Inde ancienne, Paris, 1792, p. 127. — Seroux d'Agincourt, Histoire de l'art par les monnments, depuis sa décadence, au quatrième siècle, jusqu'à son renouvellement, au seixième, t. 111, peinture, table des planches, p. 42. — Vincent, Commerce and na igation of the ancients, t. II, p. 533, 567, 1797; Voyage de Néarque, p. 544. - Playfair, System of geography, t. 1. p. 76, 1808. — Bredow, Strabon, 2, p. 786-799. — Mannert, Einleit. in die Geographie der Alten, p. 188-192. — Holsten, Lettre à Boissonade, p. 218. - Letronne, Mémoire lu à l'Institut en 1826; article intitulé : Des opinions cosmographiques des pères de l'Eglise rapprochées des doctrines philosophiques de la Grèce, dans la Revue des Deux-Mondes, mars 1834, p. 601. — De Humboldt, Examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent. p. 118; Asie centrale, Recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée, t. lec, p. 120 et suiv., t. 11, p. 180, 182. — Reinaud, Traduction d'Aboulféda, t. 1er, p. 201. — Walckenaer, Encyclopédie des gens du monde, article Cartes. - Ferdinand Denis, le Monde enchanté. - De Santarem, Essai sur l'histoire de la casmographie et de la cartographie pendant le moyen age, etc., t. l, p. 9 et suiv., t. ll, p. 8 et suiv.

Sun Les Deux MONUMENTS ET SUR L'INSCRIPTION D'ADUÉ. — Leo Allalius, Ptolemai Evergetæ monumentum Adulatinum, Rome, [153]; in-4e. — Berkslius, Fragmenta Steph. Dys., 1672; — E. Bigol, Relations de divers vogage varieus (Théwnot), Daris, [1636], Lev.—Spon, Mixedl. erud. antiq., [1685, p. 358. — Chisbull, Antiq. antiq., p. Barbeyrae, Hist., pactarum antiq., l. lev, 1739. — Beger, Thèe, Brandenburg, vol. III, p. 32. — Hardouin, Chyonol., vy., p. 579. — Sartoins, Lacrasit thee. epit. 1, p. 259. — Foith, Annal. reg. Syr., p. 180. — Walkenaer, Fragmen de Callimaque, etc., Lyon, 1799. — Gosselin, Recherches sur la géographie des anciens, p. 227. — Buttunann, Mus. O. Alterthunwiss, l. II, 1808, p. 105–138. — Vincent, the Periphus of the Erythrean Sea, p. 1, London, 1800, in-4e, p. 49. — Salt, et Googe, Viscount Valentia, Voyage and Travets to India, Ceylan, the Red Sea, Abysnina, Egypt. London, 1800, vol. III, p. 192. — Salt, et Googe, Viscount Valentia, Voyage and Travets to India, Ceylan, the Red Sea, Abysnina, Egypt. Annales alse rougage de Malhe-Tun, Paris, 1810, vol. XII, p. 2030–235. — Mannet, Geogr. Gree, et Rom., t. X., p. 1, p. 136. — Nicbular, Vermischte schriften, p. 401. — Letrome, Matériaux pour thistoire du christianisme en Égypte, en Nuble et en Abystinie, 1822, p. 44. — Auguste Boeckh, Corpus inscriptionum Gracarum, Berlin, 1848, in-folio, roluminis tertil funcienlus secundas, p. 508–514.

## ARCULPHE,

## ÉVÉQUE FRANÇAIS.

[Fin du septième siècle.]

Cette relation a été écrite sous la dictée d'Arculphe, évêque français d'un siège inconnu (1), par saint Adaman (8), abbé de Saint-Columban (5).

On ne possède aucun autre document biographique sur Arculphe. On sait seulement qu'un religieux on ermite nommé Pierre, né en Bourgogne, l'avait accompagné dans son pèlerinage. Il paraît probable que cet ermite avait déjà fait antérieurement un voyage en terre sainte (\*).

(1) Acta sanctorum, dans l'Index historicus du tome VIII de septembre,

(\*) « Saint Adaman écrivit la Description de la Palestine vers la fin du septieme siècle ou au commencement du survant, d'après le récit de l'évêque Arculphe, qui avait visité les lieux saints, et ensuite avait été en Angleterre, « (Acla sauctorum, I. VIII de septembre, p. 638). — Il présenta son nanuscrit a uro il Mirch.

Adamana, c'est-à-dire petit Alam, et dout le nom est aussi quelquefois écrit Adamanana, Adomanas, Adamanas et même Adamandum. « C'ésit, dit Bède, un homme bon, sage et noblement instruit dans l'étude des saintes Écritures. « Il a écrit la Vie de saint Columb, un Traité du crai temps de faire la pâque, et un recueil de canons. Il est mort en 705,

(\*) Hu, Aii, ey, Cest-l-dire Tile; Jona, Ilhona, I'lle des vagues; Ey ou Y-Colm-Kill, Tile de la cellula de Colum, Tile Sainte-Columba, Ces différents noms servent à désigner une petite lle de trois kilonétres de long et d'un kilonétre de large, peu éloignée de l'îlle de Staff, et séparée seulement par un petit détroit de Mul, Tune des plus grandes des îles Hérides. Elle appartient aujourd'hui au duc d'Argie. Ce fut en 565 que Columba y fonda le monastère célèbre qui devint le séminaire catholique le plus considérable de l'Écosse et le lite de la sépulture de quarante-huir ito sou chés-écossais, dois Frigus II jusqu'à Macbeth. Dans la tragédie où Shakspeare raconte l'histoire de ce dernier roi, un personnage demande en quel endroit à été enterré Duncan. « A Colum-Kill, répond un autre personnage, dans ce saint éditée où reposent les restes deses aleux ». Le poète s'est moutré, dans ce passage, listoirein fibèle.

(\*) Les plèrinages en lerre sainte avaient connemed des le preuier siècle de l'ère chrétienne, mais les renseignements écrits sur ces ancients voyages sont très—rares. Quelques noms de saints, de saintes, de personnages considérables, ont seuls échangé à l'oubli. On ignore, par exemple, le nom du voyageur qui érrivit, en 333, l'Ilinéraire de Bordeaux a Jérasudem, opuscule précieux, quioqu'il ne contienne guére qu'une nomenclature des villes. Chateaubriand l'a publié à la fin de son Ilinéraire de Jérasudem à Paris. (Voy. plus loit la Bhilographie).

Voici une liste de quelques-uns des pèlerius les plus célèbres qui précédérent Arculphe à Jérusalem; nous l'empruntons à l'intéressant mémoire de M. Ludovic Lalanne, intitulé: Des pèterinages en terre sainte avant les crousades (1845).

Troissime et quatrième siecles. — Saint Alexandre, évêque de Cappadoce. Il hii fat ordonné dans une vision, en 212, d'aller à lévasalem, dont il devin patriarche la même année. (Bolland, 18 mars, 1. Il., p. 614.) — 325, sainte Hélène. (Bolland, 18 mars, 1. Il., p. 614.) — 325, sainte Hélène. (Bolland, 19 mar, 1. Il., p. 614.) — 325, sainte Hélène. 326 saint juin, t. Il., p. 682.) — Vers 373, sainte Mélanie, noble danne romaine, morte à Jérusalem vers 411, et Ruffin, d'abord l'ami, puis l'adversaire de saint Jérône. — 328, sainte Paprive de Thessolanique, qui devint évêque de Gaza. Il out pour compagnon Marcus son disciple, qui a écrit la relation du voyage. Tous dens travailléent à Jérusalem pour gagner leur vie; Prophyra faissit des souliers. Marcus transcriviait des livres: - Callebam enin, dié-il, puécher serviende riet. (Bolland, février, I. III., p. 616.) — 385, sainte l'aule. La relation de ce péreinage, écrite par saint Jérûne, se trouve dans les œuvres de ce pére (Vérone, 1735, t. 1er, col. 204 : Epistola 46 sunctez Paulæ et Eustockii ad Marcellum). (Bolland, janier, t. Il., p. 714.) — Saint Philoroflie, ami de saint Basile. (Bolland, jain, t. Il., p. 863.) — beux érêques de Brescia : saint Philoset (Bolland, jainle, t. IV, p. 383), et saint Gaudence, qui vivait eucore en 410. (Ceillier, Histoire générale des auteurs secrés, t. XIII., p. 517.)

Ginquième siècle. — De 414 à 146, Paul Orose, qui rajporta en Espaçoe des reliques de saint Étienne, les preunières qui furent transférées en Occident. (Fleury, 1. XXIII, ch. 23.) — Vers la même époque, l'Espagnol Avitus, qui avait pour but, roumne Orose, de consulter saint Jérôtuc; on sail que ce derniter passa une partie de sa vie à Bethléem. (Id., ibid.) — 438 ou 439, Endosie, femme de Théodose II. Son épour saint fait veur de l'envoyer à Jérusalem s'il viviit assez longtemps pour voir sa fille mariée. (Théoplaines, p. 79; Baronius, t. VII, ch. 10 et 21.) — Vers la fin du cinquième siècle, sainte Apoliniaria, petite-fille de l'empereur Authémius. (Bolland, janvier, p. 250.)

Sixieme siecle. — Saint Cador, évêque de Bénérent; il alla trois fois à Jérusalem. (Bolland, 24 janvier, p. 604.) — Saint Siméon, dit Salus, Égyptien. (Bolland, juillet, 1. ler, p. 129.) — Avant 572, saint Martin de Dunce, archevêque de Braga en Galice (Grégoire de Tours, 1, V. c. 383. — Saint David, archevêque de Menevia (Saint-David), dans le pays de Galles; il eut pour compagnons saint Téliac et saint Patern. Le patriarche de Jérusalem leur fit remettre après leur retour,

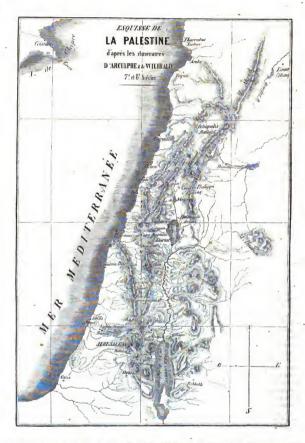

On s'est aidé, pour tracer cette esquisse, des cartes publices par Edward Robinson dans les Biblicol Researches in Palestine, et par Lynch dans les publications relatives à l'exploration du Jourdain et de la mer Morte Gile par une commission scientifique américaine.

Dans un court préambule, Adaman dit que le saint évêque avait séjourné pendant sept mois à Jérusalem, et certifie sa sincérité et son intelligence (1).

Arculphe, en racontant son voyage, traça sur une tablette de cire quelques plans d'églises qu'il avait visitées, et Adaman les transporta sur son manuscrit; nous les reproduisons fidélement à notre tour tels qu'ils ont été publiés par Mabillon (\*).

1. De la position de Jérusalem. — Je vais raconter quelques détails que m'a rapportés Arculphe sur la ville de Jérusalem (?), en passant sous silence ce que d'autres ont déjà dit sur la position de cette ville (?). Dans le circult immense des murs (?), Arculphe a complé quatre-vinne quatre tours et six portes dans l'ordre suivant : d'abord, à l'ouest du mont Sion, la porte de David (\*), ensuite la porte de la maison du Foulon (?), la porte Saint-Élienne (?), la porte de Penjamin (?), puis une petite porte par laquelle on descend au moyen de degrés dans la vallée de Josaphat (\*\*), et enfin la porte Téculisi (\*\*).

Ces portes et ces tours, à partir de la porte de David, sont placées successivement autour de l'enceinte, d'abord vers le nord, puis vers l'orient. Mais, bien que l'on compte six portes dans les murailles, les plus fréquentées néanmoins sont celles de l'occident, du nord et de l'orient.

La partie de murailles avec les tours qui la dominent, laquelle, depuis la porte de David, s'étend par le front nord du mont Sion, au midi de la ville, jusqu'au sommet escarpé de cette montagne situé vers l'orient, n'est percée d'aucune porte (1').

Nous ne devons pas oublier ce que nous a rapporté saint Arculphe de la munificence avec laquelle cette

per nageloa 1803, c'est-à-dire par ses enropés, une sonnelle, un bâton et une tunique tissée d'or, présents que clacquin des péterins place dans son égitse. Le double sens du mot anquéra la Cruirie, plus tant, que ces présents aviaet une origine céleste; inde ea vocat vulgus ceto venientia, dil l'agjorgraphe. (Bolland, mars, t. 1, p. 41.) — Saint Antonin. (Voy. cidessus, p. 4.) — Saint Pértal, fils de Théold, voi déssus, p. 4.) — Saint Pértal, fils de Théold, voi déssus, p. 4.) — Saint Pértal, fils de Théold, voie. (Bolland, bird., t. 11, p. 98.) — Une loi de Justinien, rendue en 539, relativement à l'alienation des hiems des l'églès de Jérusskem, montre quelle était, su sixiems siérle, l'inflance des péteins en Palestine. (Voretle, Xu., 1561, t. 11, p. 5).

Septieme siecle. — 620, lléraclius, empereur d'Orient, (Théophanes, p. 273.) — Vers 678, Waimer, duc de Champane, et saint lerchaire, qui mount dans la treverée. (Voy. p. 12.) on lit dans l'Histoire tiltéraire de France (V.), p. 475.) que Waimer, l'un des complices du meurtre de saint Léger, fit to pélerinage pour expies son crine. Les sitis sont rapportés différements par le moine Urvin dans la Vie de soint Léger (ch. NY. bluchesse, l. 19-p. 621). Suivait hui, Waimer, coupelhe d'avoir fait crever les yeux à l'évêque d'Auton, qui survivat plus de deva ans à ce supplice, fut penda vant la mort de ce dernier, par ordre d'Elzoin. — Saint Théodore de Sicée, évêque d'Anastasiopolis en Galaic, (Bolland, 22 avril, t. III.), p. 38.) — Saint Whjelåagius, curé de campagne dans le diorése d'Amisms. (Bolland, join, I. II.), p. 30.

- (1) Satis idoneus.
- (\*) Voy. la Bibliographie, à la fin de la relation.
- (\*) En 136, Adrien appela Ælia la nouvelle Jérusalem, d'après un de ses noms (Ælius), et fit élever un temple de Jupiter sur l'emplacement du temple juif.
- Les Arabes appellent aujourd'hui Jérusalem El-Kuda, c'est-à-dire la Sainte. Les écrivains arabes la désignent sous le nom de Beit-el-Mukdis ou Beit-el-Mukaddaz, c'est-à-dire le Sanctuaire. (Ed. Robinson.)
- (4) Jérusslem, dil Brocard, voyageur religieux du treitième siècle, est à 36 lieues d'Acre, à 16 de Samarie, à 12 de Sichem, à 27 de Nazareth, à 13 de Joppé, à 7 de Jéricho, à 2 de Belhléem, à 8 de Thecua et d'Hébron. (Voy. Histoire littéraire de la France, 1, XXI, 1847, Notice sur le dominicioni Brocard, par Victor Leclerc.)
  - (a) La circonférence actuelle de Jérusalem est d'environ 2 1/2 milles géographiques.
- (\*) Porte qui devait être à la place de la porte actuelle de Jaffa, ou Bab-el-Khülil. Au temps d'Arculphe, les Arabes Fappelaient Bab-el-Mihrab. (Ed. Robinson.)
- (¹) Ou du champ des Foulonniers, probablement la porte que Brocard appelle Porta judiciaria, et qui devait être dans le voisinage du soint sépuirer, vers le conount des Arménieus, et conduire à Silo et à Gibéon. Il n'en reste aucune trace dans les numrilles actuelles. (Ed. Robinson.)
- (\*) Au nord; on l'appelait aussi porte d'Éphraim. Du milieu du quatorzième siècle au milieu du quinzième, on a transporté le nom de Saint-Étienne à la porte de l'est qui l'a conservé jusqu'à ce jour. (Ed. Robinson.)
  - (°) Au nord-est; elle paralt correspondre à la porte d'Hérode. (Ed. Robinson.)
- (\*) A l'est; elle devait occuper à peu près la place de la porte actuelle de Saint-Étienne; les croisés l'appelaient la porte de Josaphat; les Arabes, porte des Tribus (Ed. Robinson.)
- (\*\*) Peut-être la porte que les Francs appellent porte du Funier (Sterquilinaria), et que Brocard désignait sons le nom de Dab-et-Mugharibeh, (Ed. Robinson.)
  - (18) Depuis Arculphe, on a ouvert de ce côté la porte de Sion.

cité est traitée par le Christ : « Une multitude presque innombrable de toutes sortes de nations, nous dit-il, se rassemble chaque aunée à Jérusalem, le 15 septembre, pour traiter de diverses ventes et

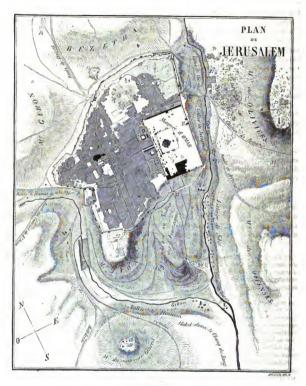

Plan de Jérusalem

4. emplement du temple de Salemon; — 2. couvent des Franciscains; — 3. maions de Samon le pharides; — 4. raince du palais d'Hérode; 6. sreade de l'Écce Hono; — 6. habitation de Lazare; — 7. ejüie de Saint-Sépulere; — 8. porte de Jugement; — 9. le bain de Bethalslé; — 10. hero de les apolites Kesbermirent; — 11. le saint Cémarle; — 12. maion de Caupèe; — 13. grotte de Jumas; — 16. porte de Bethalten; — 17. justice inférieure de Gibos; — 18. raince de Lamasia de campaçande Caupèe; — 19. porte de Bunas; — 20. porte ne forierure de Sibo; — 21. porte de Simo; — 22. porte Sareni, — 20. porte ne forierure de Sibo; — 21. porte de Simo; — 22. porte Sarenimaire; — 23. porte superieure de Sibo; — 24. tombeaux des prophètes; — 20. porte Saint-Étienne; — 27. tembeaux des prophètes; — 20. porte Saint-Étienne; — 27. tembeaux de la vergre Marc; — 28. ejüine de Kacassian; — 29. monquée; — 20. postence de Bethadal.

achats (¹): a ussi arrive-t-il nécessairement que pendant quelques jours la ville est forcée de loger cette foule d'étrangers de tous pays; et les troupes de chameaux, de chevaux, d'ànes, de muelses, de bœufs, qui transportent les marchandises, remplissent d'ordures les places de cette populeuse cité, ce qui rèst pas pour les habitants un léger ennui, car cela les empêche même de sortir. Mais, ò prodige! à peine tous ces étrangers sont-ils partis avec leurs bêtes de somme que, pendant la mit, des torrents de pluie inondent la ville, entralnent avec eux toutes ces immondices et lui rendent sa première propreté. Car la ville de Jérusalem, commençant au sommet nord du mont Sion, a reçu de Dieu une pente si douce jusqu'au bas des murs du nord et de l'orient, que cette masse d'eau ne peut séjourner dans les rues comme les eaux dormantes, mais, à l'instar des fleuves, descend de haut en bas. Toutes ce aux pluviales, s'échapant par les portes de l'orient en entrainant avec elles toutels les ordures, entrent dans la vallée de Josaphat et vont grossir le torrent du Cédron. Puis, après ce baptème, la pluie cesse dans Jérusalem. Aussi jugez combien cette ville est vraiment l'élue du Très-l'laut, puisqu'il ne veut pas qu'elle reste souillée un seul jour; mais, en l'honneur de son Fils, il la purifie, cette cité qui, dans l'enceinte de ses murs, renferme les lieux sanctifiés par la croix et la résurrection. »

Daus ce lieu illustre, près du mur de l'orient, où s'élevait autrefois ce temple si magnifique (\*), les Sarrasins ont construit une demeure de prières quadrangulaire, formée d'un vil assentilage de grandes poutres et de planches sur quelques ruines auciennes : elle peut, dit-on, contenir trois mille personnes (\*).

Arculphe, interrogé par nous sur les édifices de la ville, nous répondit : « Je me souviens avoir vu et avoir visité beaucoup de monuments de cette ville, et avoir souvent considéré heaucoup de grandes maisons en pierre dans l'euceinte des nurs, construites avec un art admirable. » Mais nous laisserons de côté ces descriptions pour ne nous attacher qu'aix édifices élevés dans les lieux qu'ont sanctifiés la croix et la résurrection.

- 2. De l'église en forme de rotonde construite sur le sépulcre. J'ai plus spécialement interrogé Arculphe sur ces lieux saints, et surtout sur le sépulcre du Seigneur et sur l'église construite au-dessus (\*) dont il m'a lui-même fait le dessin sur une tablette de circ (voy. p. 38). Cette église, très-grande, tout en pierres, forme un cercle parfait; elle s'élève sur trois murs entre chacun desquels est la largeur d'une route; dans l'espace du mur moyen on a eu l'art de faire trois autels. Cette église ronde, avec ses
- (¹) Yor, de Guignes, Mémoire sur les relations de la Gaule avec l'Orient, l. XXXVII du Recueil de l'Académie des inscriptions. Ce n'étail pas seulement cette foire annuelle de septembre qui attirist à Jérusslevu un concours inmense détrangers; précisément à la fin du septième siècle, vers le temps du voyage d'Arculphe, le calife ominishe de Danas, Abdel-Malek, avait ordonné que les musulmans, au lieu d'aller à la Mecque, s'acquittassent de leur pèlerinage dans la mosquée del académe de la Judée.
- (\*) Le temple de Salonion. (Voir le plan du Haram, reproduit d'après Catherwood, dans le plan de Jérusalem qui porte son nom, par Schultz.
- (2) Cette assertion d'Arculphe pout causer quelque étonnement. Ce fut en 1637 qu'Omar prit possession de Jérusalem, et il ne tarda point sans doute à ordonner la construction de la mosquée sur l'emplacement du temple juif. Il faudrait supposer que la construction de cet édifice, qui, achevé par les successeures du calife, est devenu l'un des plus beaux et des plus riches de l'Orient, d'aix à peine commencée lorsque l'évêque gaulois visita Jérusalem, et que provisoirement les musulmans avaient élesé un temple en bois.
- La tradition rapporte que ce fut le patriarche Sophronius qui conseilla an calife de bâtir la mosquée snr les ruines du temple de Salomon.
- (\*) Sainte Héléne, mère de l'empereur Constantin, étant venue visiter la Palestine et Jérusalem, en 326, s'aida des traditions et des probabilités pour déterminer les lieux où avaient du se passer les grands événements de la vie de Jéeus-Christ. Elle marqua avec une attention particulière trois emplacements : celui de la naissance du Seigneur, celui de la passion et celui de la résurrection. Elle fit élever d'eux églises : l'une à Bethéem, l'autre sur le mont des Ottivers.
- En 335 eut lieu la dédicace du premier temple élevé par ordre de Constantin sur la place où l'on supposait que Jésus-Christ avait été enseveli, et où l'empereur Adrien avait fait construire un temple à Vénus.
- Quand Hélène, mère de l'empereur, dit une vieille tradoction d'Euselse, rebâtit l'ancienne Jérusslem, qui n'était plus qu'une solitule de qu'un monezu de pierres, comme il est dit dans le prophiéte, elle chercha avec soin le tombéau où le Christ avait été déposé et d'où il ressuscita, et, à la fin, après heuroup de peines, et par le secours de Dèut, elle le découvrit; et je vais raconter en peu de mots pourquoi il fut si difficile à trouver. Autant ceux qui embrassèrent la religion du Christ avaient un porfood respect pour ce sépulcier, monument de sa passion, autant au contraire ceux qui abhorraire.

autels, l'un au midi, l'autre au nord, l'autre au couchant, est soutenue par douze colonnes de pierre d'une grandeur étonnante. Elle a huit portes, c'est-à-dire quatre entrées percées dans ses trois



Débris des murailles du Temple de Salomon. - De Saulcy, pl. XXIV, fig. 3 (1),

christianisme s'empressèrent, pour le faire disparaître, de porter une grande quantité de terre dans cel entroit, y élecèrent de grandes éminences, et y latirent le temple de Vénus. Ayant ainsi supprimé tout souvenir de la place, ils y établient leur idole. Ceci nous a été raconté depuis longtemps comme une vérite.

En 1714, les Persans incendièreut l'église du Saint-Sépulere, qui s'était agrandie depuis Constantin.

En l'au 1009 ou 1010, Håkem, le troisième des califes fathimites d'Égypte, fit non-seul-ment raser jusqu'au sol, par le gouverneur de Randa, l'église du Saint-Sépulcre reconstruite, mais encore déformer et détruire, autant qu'il fut possible, le sépulcre même.

Rederée en 1018, agrandie par les croisés après 1103, exposée à diverses vicissitudes dans le cours des siècles surants, l'église du Saint-Sépulcre a été en graude partie incendiée dans l'année 1808; ce sont les Grecs qui l'ont reconstruite. Le mouveau lemple a été chevée on septembre 1810.

M. Edward Robinson, auteur des Biblical Researches in Palestine, etc., et dont l'autorité en ce qui concerne l'histoire et la géographie des lieux saints est aujourd'hui trés-considerable, a discuté longuement (t. II, p. 61 à 80) les questions relatives aux lieux saints, et il a déc orduit à counter que e le Golgetha et ls tombe que l'on montre aujourd'hui dans l'ésignées du Saint-Sépulcre ne sont pas aux places réelles du crutifiement et de la résurrection de notre Seigneur. » Il ajoute qu'il croil impossible de découvrer les places éritables. Ce un'est pas cit le lieu d'examiner cette opinion; mais il nous paraît utile de la signater à nos lecteurs, ( Voy, aussi Munk, pages 52 et 63 de la Palestine).

Les Arabes appellent l'église de la Résurrection du Saint-Sépulcre Kenissat-el-Komamut, c'est-à-dire voirie, par allusion à l'endroit où la croix fut trouvée.

La compole de cette église célèbre s'élète trés-haut; mais l'édifice est comme enferné et étouffé sous les constructions qui sont venus s'adosser successivement à ses murailles. On ne peut pénétrer à l'intérieur que par une seule entrée, du côté de l'orient. (Voy, le plan moderne, p. 39.)

(f) Sur un point de l'enceinte extérieure du Haram qui a pris la place du temple de Salomon est un pan de muraille que les Juifs ont, de tout temps, considéré comme un débits du temple primité. Le vendredi sont, les Juifs viennent s'y lamenter; no les voit enforce leur lêté dans les trous de la siniet maraille, que l'ou appelle le hei-el-morhalor (le mu reccéleur).

« Je fus touché presque jusqu'aux barnes en voyant près du parvis de la grande mosquée, située sur l'emplacement de l'ancien temple, quatre ou cinq Juifs, qui me parurent être des rabbins, un livre à la main, la face tournée vers les muraides, et dans l'attitude d'hommes en préres. Je crus entendre ces paroles sortir de leur bouche : « Combien de temps encore, ó » Scigneur, serons-nous les objets de la juste coère? » Dans teute partie du mur on remarque plusients grosses pierres évilenment tailées à une époque fort reculée, du moins à en juger par la forme particulière de leur coupe ; quebques-unes ont 19 ou 15 pieds de longuour sur 5 ou 6 de hauteur. » (Georges Robinson, Voyage en Palestine et en Syrie.)

« Sur une hauteur de plus de 12 mètres, dit M. de Sauley, la construvion primitive est restée intacte; des assises réquitères de belles pierres, parfaitement équarries, mais en bossage, c'est-à-dire offrant une hautel isse qui encadre les joints, sont superposées jusqu's 2 ou 3 métres du faite de la muraille. Il suffit d'un seul coup d'est pour reconnaître que la tradition juice est indubitablement vraie. Un mur semblable n'à été construit ni par des Creex, ni par des Romains; c'est à étienneu net un éràcultife corrounné, à son sonnant, par quelques assisées réquières, mais de petites pierres de faits dont il ne fant faire remonter l'àge que jusqu'à l'époque musulmane, « ( De Sauley, Voyage auteur de la mer Morte, t. II, p. 190.)

murs; quatre de ces portes sont placées au vent du Vulturne, que l'on nomme aussi Calcias, et les quatre autres vers l'Eurus. Au milieu de cette rotonde est taillé dans le roc un oratoire où neuf hommes debout peuvent prier à la fois, et au-dessus de la tête d'un homme d'une grandeur ordinaire jusqui à la voîte, est encore l'espace d'un pied et demi. L'entrée de ce petit oratoire regarde l'orient; à l'extérieur il est couvert de marbre de choix; le sommet est orné d'or et surmonté d'une grande croix d'or. Dans la partie septentrionale de cet oratoire est le sépulcre du Seigneur taillé dans le même roc; mais le pavé de l'oratoire est plus bas que le sépulcre, car, de ce pavé au bord du sépulcre, il y a une hauteur de trois palmes. Telles sont les mesures certaines que m'a données Arculphe, qui



Tombeaux de Nicodème et de saint Joseph d'Arimathie, dans l'église du Saint-Sépulcre (1). - D'après Doussauit.

fréquentait souvent le sépulcre divin (\*). lei il est à propos de noter la différence qui existe entre le tombeau et le sépulcre. Cet oratoire rond, dont nous avons parlé, est ce que les évangélistes appellent le tombeau, à la porte duquiel était cette pierre qui y fut mise, puis qui fut enlevée lors de la résur-rection du Seigneur. Le sépulcre est proprement l'endroit du tombeau situé à la partie nord, où le corps du Christ reposa dans son linceul; Arculphe mesura avec ses mains sa longueur, et l'a trouvée d'tre de 7 pieds. Ce sépulcre en lest pas, comme on le dit quelquefois, double; la pierre n'est pas taillée

<sup>(</sup>¹) Les pélerins ne sont plus admis à voir l'intérieur du sépulcre, qut est couvert et sert d'autel. (Voy. le chiffre 8, sur le plan moderne.) Nous donnons une esquisse très-fuéle des sépulcres que l'on suppose être ceus de Nicodeme et de saint Joseph d'Arimathie (voy. le plan de l'égitse du Saint-Sépulcre, chiffre 40), et qui, paraissant n'avoir subi aucune altération, offrent sans doute un spécimen exact de ce que doit être le sépulcre du Christ.

<sup>(\*)</sup> Les pélerins obteusent la réunission entière de leurs péchés lorsqu'ils visitaient le saint sépulore, le tombeau ou la maison de Marie, la grotte où pria ¿Kass-Christ, l'endroit où le symbole fut enseigné aux aplites, etc.; ils n'olstenaient que de simples indulgences au tombeau d'Absalon, à la maison d'Anne, à celle de Caïple, etc. Dans le plan de Jérusalem par Dreydenbach, les premiers de ces lieux sacrés sont indiqués par une double croix, les seconds le sont par une croix simple.

de manière à séparer les deux cuisses et les deux jambes; mais, des pieds à la tête, il est uni, formant un lit où pourrait reposer un homme conché sur le dos · c'est une sorte de grotte dont l'entrée, sur le côté, est vers la partie sud du tombeau; la tête est légèrement élevée. Dans ce sépulcre brûlent jour et nuit douze lampes en mémoire des douze apôtres; quatre sont placées au bas de ce lit sépulcral, et les huit autres tont le long sur le côté droit, toutes constamment remplies d'huile (¹).



Plan des églises de la Résurrection ou du Saint-Sépulere, du Golgotha, de Sainte-Marie, et de Constantin, tracé sur une tablette de cire, au scotlème siècle, par Arculohe (1).

A, oratoire rond. — B, sépairer du Seigneur. — C, autoix. — B, autoix. — E, église. — F, église du Golgotta. — C, empleacement de l'autoire d'Albandonn. — II, endreut où fait frauvée sons terre la craix de Seigneur, arec calles des deux larroux. — I, table de bous. — K, print execinte dans lauqueile brident jour et nuit des lauques. — I, éplise de Sainte-Marie. — M, hasilique de Constautin ou des Martyrs. — N, châtie et calle du Seigneur.



Tombeau de Godefroy de Bouillon, lei qu'on le voyait avant 1808 dans l'église du Saint-Sépulere, (Voy, à la page suivante les chiffres 36 et 37.)

- 3. De la forme du sépulere et de son oratoire. Notons encore que ce mausolée du Sauveur, placé au-dessus de l'oratoire, peut à bon droit être appelé une grotte ou une caverne; voici comment le prophète en parle en annonçant la sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ; « Il a halité dans la caverne
- (\*) Un Franc du neuvième siècle qui, au temps du pontificat de Nicolas Irv, visita Jérusalem, parke d'un fru céleste qui, tous les ans, au saint jour du sabbat, descendait pour allumer les lampes du saint sépulere. La plupart des auteurs religieux du moyen âge qui out érrit sur Jérusalem font mention de ce miracle. Un moine franc, nommé Bernard, affirme Tavoir va en 870. Les pletrins de la communion grecque croient encore aujourd'hui qu'un feu sacré sort du sépulere d'une manière surranturelle et sert à allumer leurs torreles, dans le ravaeu F, le jour du samedi saint.
  - Voy. Willebrandi ab Oldenborg, Itiner. terræ sanctæ; Thévenot, Voyage au Levant, t. 11, etc.
- (\*) Nous donnons en regard la réduction d'un plan de la même église tracé récemment par George Robinson. On y reconnull attérnent les dispositions générales du septième stècle, molgré tous les changements et tous les accroissements de constructions modernes.



Plan de l'église de la Résurrection ou du Saint-Sépulcre dans son état actuel. -- D'après George Robinson.

A, cour, ou parris dallé oir fran rend des crucifis, des chapteles, des coquillages scalpiès. — B, restillule, . — G, la nef, ou rolonde catourés de saise platteres supportain une galerie et an dieux. — D, le saist sépartere, petal momment en marbre de forme adologue, lord 99 piets, large de 6, hout de 15, sermonit d'un coupole que sontiement des colonies. — B, chaptele sur l'emplazement où écou-Carist, apparent à Marie-Madeleine parès a résurrection, apparent and marie. — B, chaptel es grande égies, apparent an arcia crea, relacement au consideration de l'entre du separtere, — G, chaptele sur le tieu où farent trouvées les croix. — H, partie inférieure, et HH, partie sapérieure du caltaire, è entre oil 10 piets de Sépulere, et au mode-sur

1, entrée ; portail d'architecture gothique en mauresque ; un seul des deux arceaux dont il se compose est ouvert (1), - 2, siège de pierre, -3, haute tour ruinée, ancien beffroi. - 4, divan couvert de nattes et garai de coussins sur lequei s'assecient les Turcs qui gardent les portes et lont payer un droit à lons ceux qui entrent. - 5, la pierre de l'onction, où le corps de Jesus-Christ fut embanné : petite table de marbre enchâssée dans le pavé du vestibule et entourée d'une petite balustrade en fer ; au-dessus sont des lampes d'une grande richesse, -6, chapelle qui précède le tombeau, et à lagnelle conduisent quelques marches : bloc de martire poti marquant la place ou l'ange annonra la résurrection aux saintes femmes. - 7, caveau où est le sépulcre : on y entre, en venant de la chapelle (6), par une petite porte très-basse et très-étroite, taillée à vif dans le roc ; il ne pent contenir que trois on quatre personnes. -- 8, le saint sépulcre : il est couvert d'un antei ; au-dessus une petite coupole et de nombreuses lampes. - 9, l'iconostation. - 10, le Sancta sanctorum. - 11, le siège du patriarche grec de Constantinople, -12, le siège de son vicaire, -13, le centre du monde on le nombril de la terre (cercle incrusté au mitieu du pavé (\*). 14, petil oratoire à l'usage des Cophtes, derrière le sépulcre et sans communication avec ce heu sacré. — 15, 15, 15, colonnes. — 16, 46, 16. pilastres. - 17 et 18. autel et logement des Arméniens. - 19. autel des Syriens, Georgiens et Nestoriens. - 20. autel du Saint-Sacrement. - 21, autel de la Sainte-Croix. - 22, autel de la Flagellation : on montre, dans un enfoncement, un fragment de colonne en granit qui est., dit-on., le pilier auquel fut attaché Jésus-Christ. - 23, sacristie. - 24, autel de la Prison du Christ., pendant les préparatifs du crucifiement. - 25, autel de l'Inscription qui était sur la croix. - 26, autel de la Division des vétements. - 27, escalier par lequel un descend à l'endroit on furent trouvées les croix. - 28, autel de Sainte-Hélène. - 29, caveau creusé dans le roc et où furent trouvées les croix. - 30, chapelle de la Dérision, ou Impropere, ou Jésus-Christ ful frappé au visage par les soldats. - 31, dix-neuf marches en boss par lesquelles on wonte au roc du Calvaire. — 32, chapelle du Crucificment. — 33, reliquaire des trois croix. — 34, fente dans le rocher produite par le trembiement de terre. - 35, chapelle du Clouement de la croix, - 30, 37, lieu ou étaient les tombeaux de Godefroy de Bouillon et de Baudouin (ces deux tombeaux ont été enlevés par les chrétiens du rite gree, après l'incendie de 1808), -38, tombeaux des rois de Jérusalem. - 30, place ou les saintes femmes et les disciples se lenaient pendant le crucificment. - 40, sépuicre de Joseph d'Arimathic et de Nicodème, - 41, esterne, - 42, entrée de l'habitation des Franciscains, - 43, réfertoire, - 41, escalier qui conduit aux galeries supérieures. - 45, oscalier conduisant aux chambres. - 46, cour fermée du côté du nord, ancienne entrée. - 47, entrée de la chapelle de Notre-Dame de Donleur.

(¹) Dans la gravure sur bois du très-curreux voyage de Breydenbach que nous avons déjà cité, et qui a été publié en 1486, 1488, etc. (Hinerarium hierosolimitanum; — Peregrinationes in montem Syon, in-folio), la moitié de la porte d'entrée du temple est murée comme aujourd'hui; des pélerins sont agenouillés devant une pierre du parvis sur Laquelle est tracée une croix, pour indiquer la place où Jésus-Christ tomba en montant au Carbaire.

(¹) Vers 1547, on fit remarquer à d'Aramont et à Jean Chesneau l'empreinte du doigt du Christ sur un piller de la chapelle du saint sépuicre : Et y a dessus ledit pilier un petit pertuis que Jéuss lêt de son doigt, disant : —Voyez-cy le milieu du monde; et de cela en lairray (laisserai) la dispute à messieurs les théologiens. » (Manuscrit des voyages du sieur d'Aramont, à la Bibliothèque impériale.) — Le carmélite Nicole Huen, dans son Pélerinane publié à Lyon en 1488, dit

élevée d'un roc invincible. » Et peu après, s'adressant aux apôtres qui doivent être remplis de joie par la résurrection du Seigneur : « Vous verrez le roi dans sa gloire. » La figure de cette église avec son oratoire en rotonde au milieu, dans la partie nord duquel est le sépulcre du Seigneur, est représentée dans ce dessin (page 38) avec le plan de trois autres églises dont nons parlerons tout à l'heure.

Dans cette même église on a taillé dans le roc une grotte au lieu on s'éleva la croix du Seigneur, et là, sur l'autel, on offre le sacrifice pour les âmes de certains hauts personnages dont les corps, pendant ce temps exposés sur la rue, sont placés devant la porte de cette église du Golgotha jusqu'à ce que soient finis les saints mystères que l'on célèbre pour eux. Nous avons tracé le plan de ces quatre églises d'après celui qu'Arculphe nous en avait fait sur la cire, comme nous l'avons dit; non qu'on puisse parfaitement les représenter dans un dessin, mais afin qu'on se fasse une idée, même par ce simple croquis, du tombeau du Seigneur au milien de la rotonde de l'église, et des deux autres églises, l'une un peu plus près, l'autre un peu plus loin du sépulere.

4. De la pierre qui fut placée à la porte du tombeau. — Nous devons dire quelques mots de la pierre qui fut roulie à l'entrée du tombeau, au rapport d'un grand nombre, après la sépulture du Segiener crucifié (!). Arculphe nous a dit qu'on l'a séparée en deux parties : la plus petite a été taillée au cisen et forme un autel carré dans l'église en rotonde devant la porte de l'oratoire, c'est-à-dire du tombeau du Seigneur; la plus grande partie a été aussi taillée et sert à un antre autel quadrangulaire, au côté oriental de l'église.

Nous avons aussi demandé à Arculphe quelles étaient les couleurs du roc à l'intérieur duquel on a creusé cet oratoire avec le sépulere du Seigneur à sa partie nord, taillé dans la même pierre, et il nous a répondu : Cet oratoire du tombeau du Seigneur n'est couvert à l'intérieur d'aucun ornement, et moutre encore aujourd'hui, dans toute sa voûte, les traces des instruments qui l'ont creusé (\*); la couleur du tombeau et du sépulere n'est cependant pas partout uniforme, mais la pierre offre une réunion de rouge et de blanc. » Du reste, en voilà, je crois, asses sur ce suiet.

- 5. De l'église de Sainte-Marie toujours vierge, qui est voisine de l'église en rotonde. Il nous reste peu de chose à ajouter sur les édifices des lieux saints. A cette église en rotonde dont nous avons parlé, que l'on nomme l'Anastase on la Résurrection, et qui a été élevée au lieu où notre Seigneur est ressuscité, est adhérente, du côté droit, une église carrée dédiée à Notre-Dame, la mère du Seigneur.
- 6. De l'église construite au lieu du Calvaire. Une autre église très-vaste a été construite vers l'orient, à l'endroit appelé en hébren Golgotha (\*); à la voûte pend, au hout d'une corde, une roue d'airain très-grande entourée de lampes, et sous cette roue est attachée une grande croix d'argent pour marquer l'endroit où s'éleva autrefois la croix de bois sur laquelle mourut le Sauveur du genre humain.

qu'au milieu du chœur du Saint-Sépulere « il y avoit une pierre ronde, plus haute que les autres, qui avoit un trou au milieu ; et, dit-un, que c'est le *umbelie* du monde, ou le moyen. »

- (2) On montre aujourd'hui une pierre qui fermait, dit-on, le saint sépulcre, dans une petite chapelle située près du cimetière des chrétiens, du côté de la porte de Sion, et qui a été élevée, suivant la tradition, sur l'emphacement de la maison de Gajale;
- (\*) La pierre du roc à nu n'est plus visible qu'à la petite purte basse conduisant de la chapelle au sépulere. (Voy. le plan, page 39, chiffre 7.)
- (\*) « Le Catvaire (voy, aux renvois II et IIII sur le plan moderne, page 39) est aujourd'hui compris dans Fèglise de la Résurrection. Le sommet est uni et affre une plate-forme de 47 pieds sur chaque fare. Sur cette plate-forme s'obvent deux rhapelles, séparés par une arracte et aban ser led un fond, on voir un ouvrage en mosafique qui indique l'endroit où Jésus-Christ fut attaché à la croix; dans celle du devant est un autel ou talde en marbre, percé à jour, de manière à laisser voir, saus que toutefuis ou poisse y toucher, les trous où furent dressées les trois croix, ainsi que la fente du rocher produite par le tremblement de terre. « (Governe Robinson.)
- Le mot Golgotha parait être un mot syriaque qui signific crône, par alhision à celui d'Adam. Suivant une tradition, le rorps d'Adam, porté daus l'arche de Noé, aurait été déposé sur celtevolline de Jérussiem. Le mot latin cateuria signifie de même crâne. Il paraît probable que c'est la forme même du rocher qui aura donné lieu à cette dénomination.

- 7. De la basilique de Constantin, roisine de la précédente. Près de cette église carrée du Calvaire, est située, à l'orient, la basilique de pierre construite à grands frais par le roi Constantin, et appelée aussi Martyrium; élevée, dit-on, an lieu où, après deux cent trente-trois ans, on retrouva, par la grâce du Seigneur, la croix divine cachée sous terre avec les deux autres croix des voleurs (¹). Entre ces deux églises est le lieu fameux où le patriagche Abraham fit un antel qu'il chargea de bois et où, son glaive tiré, il se préparait à immoler son fils Isaac. En ce lieu est maintenant une grande table, sur laquelle le peuple dépose les aumônes des pauvres. Saint Arculphe ajonta encore ce détail : « Entre l'Anastase, c'est-à-dire cette église en rotonde dont nous avons parlé, et la basilique de Constantin, il existe une petite place jusqu'à l'église du Golgotha, et sur cette place bralent nuit et jour des lampes. »
- 8. D'un autre sanctuaire dans l'intérieur de l'église du Caleaire. Entre cette basilique du Golgutha et le Martyrium est une sorte de sanctuaire où l'on conserve le calice du Seigneur, qu'il bénit de sa main et qu'il offirit aux apôtres dans la zêne qu'il célébra avec eux la veille de sa passion (?). Ce calice d'argent contient un setier de France, et a deux petites ausses, une de chaque côté. Dans ce calice est l'éponge quo les bourreaux offrirent au Sauveur sur la croix, après l'avoir imbibée de vinaigre. C'est encore dans ce salice que, suivant la tradition, notre Seigneur but, après sa résurrection, dans un repas avec les apôtres. Saint Arculphe l'a vu, et, par une ouverture que présente l'armoire où il est renfermé, il l'a touché de sa main et l'a baisé. Tout le peuple de la ville a une profonde vénération pour ce calice qu'il vient voir souvent.
- 9. De la lance avec laquelle un soldat frappa le flanc du Seigneur. Arculphe a vu aussi la lance dont un soldat perça le côté du Seigneur pendu sur la croix. Cette lance est renfermée dans une croix de bois, au portique de la basilique de Constantin; sa haste est cassée en deux. Tout Jérusalem a de même une grande vénération pour elle, et vient la baiser souvent.
- 40. Du nuire avec lequel fut converte la tête du Seigneur dans le sépulere. Saint Arculphe a vu de ses yeux le saint suaire du Seigneur, qui fut placé sons sa têtedans le sépulere, et il nous raconta à ce sujet l'histoire suivante, dont tout Jérusalem atteste la vérité; car saint Arculphe l'a apprise de la bouche de plusieurs fidèles qui la lui répêtérent souvent : « Trois ans environ avant la venue d'Arculphe en terre sainte, l'existence de ce saint linceul viut à la connaissance de tout le peuple, et voici comment : un Juif qui avait quelque foi l'avait dérobé du sépulere du Seigneur aussitôt après la résurrection, et le cachait depuis longues années. Quand cet heureux et fidèle larrons evit près de sa fin, il révéla à ses deux fils l'existence de ce suirre, et leur dit : « Choisissez, mes enfants; dites ce que vous désirez, afin que, suivant vos sonhaits, » je puisse donner à l'un toute ma fortune, et à l'autre seulement le suaire sacré du » Seigneur. » Alors celui qui demanda toutes les richesses de son père les reçut de



l'ance conservée dans un monastère, près d'Érivan , comme étant celle qui avant servi à blesser Jesus-Christ sur la croix. — D'après Tavernier (\*),

lui suivant sa promesse; mais, o prodige! de ce jour toutes ces richesses et ce patrimoine, pour lesquels il avait vendu le suaire du Seigneur, commencérent à lui glisser des mains, et tout ce qu'il avait fut réduit à rien par divers accidents. L'autre fils, au contraire, qui avait préféré le suaire à tous les hieus, du jour oû il l'ent reçu des mains de son père mourant, commença à s'enrichir par la faveur divine, et fut comblé des biens de ce monde, sans pour cela perdre les biens éternels. Et les pères nès des fils de cet homme trois fois bienheureux transmirent ainsi fullèlement en béritage à leurs enfants ce suaire divin, jusqu'à la cinquième génération. Mais au bout de longues années, après cette cinquième génération, les héritiers directs de la famille fidèle venant à manquer, le linceul sacré passa dans les mains de quelques Juifs infidèles, qui, quoique indignags d'un tel présent, l'ayant conservé avec honneur,

<sup>(1)</sup> Voy., sur Liavention de la croix, la relation de Willimald.

<sup>(\*)</sup> On ne montre plus ni ce calice, ni les autres objets qui vont être décrits; ils ont disparu, et d'ailleurs on ne les considère point comme ayant une authenticité suffisante.

<sup>(2)</sup> Voyage de Perse, fiv. ter, p. 44. — Noy, anssi le Supplément au Dictionnaire de la Bible, par dom Calmet, 1. 111, p. 423

furent comblés par la miséricorde divine de très-grandes richesses. Cependant les Juifs fidèles qui connaissaient déià d'une manière certaine l'existence de ce suaire, commencèrent à disputer vivement cette sainte relique aux Juifs infidèles, voulant qu'ils la leur rendissent. Ce débat partageait Jérusalem en deux camps, les fidèles et les croyants contre les infidèles et les incrédules. Alors le roi des Sarrasins. nommé Navias, pris pour juge par les deux parties, dit aux Juifs incrédules qui retenaient le suaire du Seigneur : « Donnez-moi ce linceul sacré que vous avez. » Obéissant à cet ordre , ils vont chercher le suaire et le remettent au roi; celui-ci, le prenant avec respect, fait construire un bûcher sur la place devant tout le peuple, le fait allumer, puis, quand il est bien ardent, s'en approche et dit aux deux partis rivaux : « Maintenant, que le Christ sauveur du monde, qui a souffert pour le genre humain, et » qui, dans son sépulcre, a eu sous sa tête ce linceul que je tiens à la main, décide, par l'épreuve du » feu, à qui de vous il veut qu'appartienne une aussi sainte relique. » Il dit et jette dans les flammes le suaire du Seigneur. Le feu ne put l'atteindre; mais, s'élevant sans tache au-dessus du bûcher, comme un oiseau aux ailes étendues, le suaire s'envola dans les airs, et, regardant d'en hant ces deux factions du peuple qui semblaient deux armées prêtes à combattre entre elles, il plana quelques moments dans l'espace, puis, s'abaissant peu à peu, il finit par se poser au sein même des chrétiens qui, pendant ce temps, n'avaient cessé d'implorer la justice du Christ, Ceux-ci alors tévent les mains au ciel et rendent graces à Dieu, se prosternant à genoux avec une grande allégresse; puis ils emportent avec honneur le suaire divin comme un don que leur envoyait le ciel, et, chantant des hymnes au Christ qui leur faisait ce présent, ils le placent dans le sanctuaire de l'église enveloppé d'un autre suaire. » Notre frère. Arculphe le vit un jour s'élever de même du lieu où il était renfermé, et lui-même l'a baisé avec la foule accourue pour le vénérer. Ce linceul a environ huit pieds de longueur. Mais en voilà assez sur ce sujet,

- 11. Du lincent que fit, dit-on, la sainte Vierge. Arculphe a vu aussi à Jérusalem un autre linceul plus grand qu'on dit avoir été fait par la sainte Vierge : aussi est-il en grande vénération parmi le penple. Sur ce linceul sont brodés les noms des douze apôtres et est représentée la figure même du Seigneur : une moitié est de conteur rouge, l'antre verte.
- 12. D'une autre grande colonne, à l'endroit où un jeune homme fut ressuscité au contact de la croix du Seigneur. Il fant aussi dire quelques mots d'une colonne très-élevée qui, placée dans les lieux saints, s'offre au milieu de la ville, vers le nord, à ceux qui arrivent. Cette colonne, placée dans le lieu ou un jeune mort ressuscita au contact de la croix du Seigneur, lors du solstice d'été, à midi, quand le soleil est au milieu du ciel, ne projette aucune ombre. Après le solstice, qui est le 8 des calendes de juillet (24 juin), pendant trois jours, elle ne forme qu'une très-petite ombre, puis peu à peu cette ombre s'agrandit. Cette colonne, que le soleil, au solstice d'été, à midi, alors qu'il est au centre du ciel, embrasse de toutes parts, prouve qu'érusalem est au centre même de la terre. Aussi le Psalmiste, annougant en quels lieux devaient s'accomplir les saints mystères de la passion et de la résurrection, dit, en faisant allusion à la position de Jérusalem; « Dieu, notre roi de toute éternité, a accoupili le salut au milieu de la terre, » c'est-à-dire à Jérusalem, qui est le centre et ronne le nombril de la terre (\*).
- 13. De l'église de Notre-Dame, dans la vallée de Josaphat, et où se trouve son tombeau. Saint Arculphe, visiteur assidu des lieux saints, allait souvent à l'église de Notre-Dame, dans la vallée de Josaphat. Cet édifice est double, et la partie inférieure offre une rotonde admirable sous une voûte de pierre (\*). Vers l'orient est un autel, et à sa droite le sépulcre de la sainte Vierge creusé dans la pierre. Elle y reposa quelque temps, mais on ne sait comment, àquelle époque, par qui son saint corps fut enlevé

<sup>(1)</sup> Voy. la note 2 de la page 39; et, dans le tome ler, la note 1 de la page 11.

<sup>(4)</sup> Celle église a été reconstruite et n'offre plus extérieurement aucun intérêt historique. Le tombéau est winéré par les musulmans comme par les chrétieus.

On montrait aussi antrefois la maison où étail née la Vierge, au nord de la porte Saint-Étienne, intra muros. Un monastère, placé sous l'invocation de sainé Anne, mais qui aujourd'hut tombe en ruines, s'élevait en est endroit. L'égise est mintrait nouvertie en mosquée



Tombeau d'Absalon, dans la vallée de Josaphat (1). - D'après Doussault,

(\*) Le tombeau d'Alsalor est le monument funéraire le plus remarquable de la vallée de Josaphat; crux de Josaphat et de Zacharie sont ensuite les plus considérables. An quatrième siècle, ce tombeau d'Absalon s'appetait le tombeau soit d'Ezfehias, soit d'Isale (voy. Hinéraire de Bordeauz). Du reste, les noms de res monuments funéraires ont trop souvent changé pour être l'objet de commentaires utiles. Il est de même impossible d'assigner une époque précise à la construction de ces édifices, on ne saurait admettre qu'is offrent des spécimens intacts de l'art juil. Toutefois, ce que l'on peut y renarquer du métange de l'architecture grecque avec l'ancien style hébrisque, assez difficile à distinguer, ne prouverait pas absolument contre leur antiquité relaive. Cette constission des deux styles peut avoire ulte au tenspa de Hésus-Christ en time auparasant. On lit dans la dernière partie du XXIIIe chapitre de l'Évangile de saint Matthieu: « Malheur à vous, scribes et pharisiers, hypocrites qui bidissea les tombeaux des proplètes et ornes lets arpinteres des justes............ Le vais vous envoyer des proplètes, des sages et des soffices, et vous tuerer les uns, vous scrifierce les autres.............. d'au que tout le sang linno-ent qui a élé répandu sur la terre relombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie. «

Un voyageur, commentant ce passage, émet la supposition que les bases taillées dans le roc, et qui out le caractère de la massive architecture sépulcrale empruntée par les Istrafiles aux Égypteins, pourraient tris-dien avoir été érellement les tombeaux de cenx auxquels on les a attribués; tandis que les plasters ionines et autres ornements qui appartiennent à une période postérieure, sont probablement les embellissements des sépulcres des justes auxquels désus-Clurist fait allusion, et y auraient été ajoutés de ses jours, ou peu de temps auparavant, quand la réduction de la Judée en province romaine et Percemple d'Illende eurent interbult un autre style. et en quel lieu il attend le jour de la résurrection. Lorsqu'on entre dans cette rotondo inférieure de l'église de Notre-Dame, on voit à droite, fixée dans le mur, la pierre sur laquelle notre Seigneur, dans le champ de Gethsemani(\*), krault où Judas le livra aux pécheurs, pria à genoux avant l'heure de la trahison, et l'on remarque encore sur la pierre l'empreinte de ses deux genoux comme sur de la cire mollé (\*). C'est là ce que nous a raconté notre frère Arculphe, qui a vu de ses propress eux ce que nous écrivons. Dans l'église subérieure de Notre-Dame, également en rotonde, il y a quatre autels.

- 14. De la tour de Josephat, dans la même valiée. Dans la nême valiée, non loin de l'église de Notre-Dame, est la tour de Josaphat (\*), où l'on voit le sépulere du Sauveur, et après cette tour, à droite, est une maison de pierre formée d'un roc séparé du mont des Oliviers.
- 45. Des tombeaux de Siméon et de Joseph. Dans cette maison, taillée à l'intérieur, on montre deux sépulcres sans ornements : l'un est celui du juste Siméon, qui reçut de ses mains, dans le temple, notre Seigneur Jésus et prophétisa sur lui; l'autre est celui du juste Joseph, l'époux de Marie, le nourricier du Seigneur Jésus.



Grotte où pria Jésus (\*) (A, place où Jésus-Christ était agenouillé ; — B, cudroit où l'ange apparut); — D'après Giovanni Zuallardo, il Devotissimo Viaggio di Gerusalemme, 1886, p. 150.

- 16. De la grotte taillée dans le roc du mont des Oliviers, en face de la vallée de Josaphat, ou sont quatre tables et deux puits. Sur le côté du mont des Oliviers est une grotte, non loin de l'église
- (¹) Gethsemani signifie, en hébreu, pressor. Le jardin de Gethsemani n'est pas éloigné de l'église de Marie (voy. la gravure, p. 47); c'est un petit espace entouré d'un mur, entre le mont des Oliviers et le Cédron; l'on y vois sept ou huit oliviers très-vieux. Dans le hout du jardin est un banc de rochers sur lequel on rapporte que dormirent Pierre, Jacques et Jean. Abrilour sont d'autres jardins semblables.
- (\*) Suivant une tradition, Jésus, pressé par la foule au moment où il venait d'être trahi par le baiser d'un de ses disriples, laissa sur le roc la trace de ses cheveux, de son cou et de ses épaules. Broçard essaya vainement, même avec le fer, d'en détacher quelque close; il ne réussit pas mieux à gratter la pierre où Jésus pria en versant une sucur de sang, et qui garde encore, dit e voyageur, l'emprénie de ses genoux et de ses mains.
- (\*) Yoy, p. 43. Il s'agit sans doute du tombeau d'Absolon; celui que l'on attribue à Josophat ne paralt pas avoir eu jamais l'apparence d'une tour; il est creusé dans un roc et n'est plus visible aujourd'hui. L'Itinéraire de Bordeaux (333) parle de deux monoithes funéraires. (Yoy, 1s note de la page 43.)
- (\*) La grotte où Jésus-Christ sua l'agonie est encore aujourd'hui en très-grande vénération. On y descend par quelques marches grossièrement taillées. Elle reçoit le jour par une voite percée dans le milieu et supportée par des pilastres. Sur les côtés, on remarque quelques restes d'anients unméaux.

Notre-Dame, un peu élevée au-dessus de la vallée de Josaphat. Dans cette grotte sont deux puits trèsprofonds, dont l'un s'étend à l'infini sons la montagne, l'autre descend droit sous le pavé de la grotte, dont la profondeur est, dit-on, immense; ces deux puits sont toujours fermés. Dans la grotte sont quatre tables de pierre, et l'une, située vers l'entrée, à l'initérieur, est appelée la tablé du Seigneur Jésus; et il n'est pas donteux qu'il s'y assit souvent tandis que ses douze apôtres prenaient place aux autres tables. L'ouverture, maintemant close, du puits que nous avons dit être droit, était la plus rapprochée des tables des apôtres. Arculphe, qui visita souvent cette grotte du Seigneur, nous a dit qu'elle était fermée par une porte en bois.

- 17. De la porte de David. La porte de David, par une légère pente, aboutit au flanc droit du mont Sion. Quand on sort par cette porte et qu'on laisse à sa gauche la montagne, on rencoutre un pont de pierre (1) soutenu par des arches, qui s'avance au loin, vers le midi, dans la vallée.
- 48. Du lieu où Judas Iscariote se pendit. A la moitié de ce pont, au conchant, on aperçoit le lieu où Judas Iscariote, désespéré, mit fin à essjoure en se pendant. On y montre encore un liguier gigantesque à aquel la tradition rapporte qu'il se pendit, comme l'a chanté le prêtre Juveneus:
  - « Au sommet d'un figufer il chercha mort ignoble, »
- 19. De la forme de la grande basilique construite sur le mont Sion, et de la position de la montagne. Puisque nous avons nommé le mont Sion, il faut dire quelques mots d'une grande bàsilique qu'on y a construite; en voici le plan



Basilique du mont Sion (\*,. - D'après le dessin sur cire tracé par Arculphe.

A, lieu de la cène du Seigneur ; — B, ici l'Esprit-Saint descendit sur les apôtres ; — C, colonne de marbre ou le Seigneur fut attaché et flagellé ; — D, lieu où mourst la Vierge ; — F, porte.

On y montre une pierre où Etienne, lapidé hors la ville, s'endormit. En dehors de cette grande basilique qui renferme à l'intérieur tant de lieux saints, est, à sa partie occidentale, une autre pierre consacrée sur laquelle, dit-on, fut flagellé le Seigneur (\*). Cette église apostolique a été, comme nous l'avons dit, construite tout en pierre dans une plaine qui se trouve au sommet du mont Sion.

- (\*) Ed. Robinson suppose que ce pont peut se rapporter à l'aqueduc qui porte les eaux des étangs de Salomon à la grande mosquéc.
- (\*) L'église du Cénacle, depuis longtemps détruite. Ce fut là, selon les premiers Pères de l'Église, que l'on construisit le premier temple chirétien. Aujourd lui la petite mosquée qui, d'après une tradition que ronteste M. de Sauley (l'oguge en Syrie et autour de la mer Morte, 1. Il. p. 219 à 281), courristit le sépuére de David, occupe ne partie l'empleament de l'église du Cénacle. Les musulmans ne Isissent pénétrer personne jusqu'an tombeau; mais les chrétiens peuvent célébrer la messe, à certains jours, dans la salle qui est au-dessus, et où, d'après la tradition, aurait eu lieu le dernier souper de l'égus-Christ.
- (\*) Dans l'église de Sion, saint Antonin vit une pierre altégorique, la pierre angulaire dont il est souvent question dans la Bilde; elle guérissait tous les maux. Il en est fait mention dans l'Itinéraire de Bordeaux.



Ruines du Cénacle et Mosquée ou se trouverait, suivant une tradition dés mahometans, le tombeau de David. — D'après Doussault

- 20. Du champ appelé en hébreu Acheldemach. Arculphe visitait souvent ce petit champ situé sur le mont Sion, du côté du midi, où se trouvent des amas de pierres et où la plupart des étrangers sont inhumés avec soin; d'autres cependant, converts de haillons ou de peaux, sont jetés là sans sépulture, et leurs corps en putréfaction gisent sur la surface de la terre (¹).
- 21. Des terres arides et rocailleuses depuis Jérusalem jusqu'à la cité de Samuel, et sers l'occident jusqu'à Césarée de Palestine. De Jérusalem, du côté du nord, jusqu'à la ville de Samuel que l'on appelle Ramatha (9), la terre est souvent aride et rocailleuse; les vallées sont aussi incultes jusqu'à la région Thammitique. Du côté de l'occident, au contraire, de Jérusalem et du mont Sion jusqu'à Césarée de Palestine, la qualité des terres est tout autre. Sauf quelques rares endroits arides, presque partout s'étendent de vastes clamps égayés par des oliviers.
- 22. Du mont des Oliviers. On ne trouve guére en fait d'arbres, nous a dit Arculphe, sur le mont des Oliviers, que des vignes et des oliviers; on yoit aussi de riches moissons de froment et d'orge (?), car la terre n'y offre point de broussailles, mais rien que des herbes et des fleurs. Sa hauteur partà à peu près la même que celle du mont Sion, quoique en mesurant géométriquement, le mont Sion semble petit et étroit en longueur et en largeur auprès du mont des Oliviers. Entre ces deux montagnes, du nord au midi, s'étend la vallée de Jossphat, dont nous vons déjà parls.

<sup>(\*)</sup> Hakeldama, ou le champ du Sang, parce que les principaux des prêtres l'achetérent avec l'argent que leur avait readu judas. On nomain aussi cet endroit le chabp des Foulanniers C'est de B qu'on tirs la terre qui fut transportée au Campo-Santo de Pise. On voit en cet endroit les restes d'un long listiment carré qui servait sans doute de cinement.

<sup>(\*)</sup> Une ville du nom de Ramatha ou Ramathem a certainement existé, nou loin de Lydda, et près de la toparchie de Illama; mais étair-ce la ville, de Samuel? (Voy, sur ce sujet une savante dissertation dans les Ribbical Researches, t. III, p. 33 à 44.) Ce que dit Arrulphe ou Adaman de Ramatha paratit avoir échappé à futtention de M. Ed. Robinson.

<sup>(\*)</sup> Ces observations sont confirmées par ce qui existe encore aujourd'hui.

23. Du lieu de l'ascension du Seigneur, et de l'église qu'on y a construite. — Le point le plus élevé du mont des Oliviers est celui d'où l'on dit que le Seigneur monta au ciel. On y a construit une grande église en rotonde, avec trois portiques cintrés, couverts en dessus. L'intérieur de cette église n'a niche



Gethsemani on le jardin des Oliviers; au fond la Porte Dorée (1), - D'après Doussault.

(¹) D'après la tradition, r'est sous la porte Dorée (purtes ourea des croixès) que Jésus-Clirist a passé lors de son entrétriomplale à Jérusalem. Les pidroits des deux arcs de la porte et les archivoltes peuvent étre liébraiques. La frande extérienre et les arcades sont cretainement d'archiveture romaine. On tource, dans les illustrations de la Bible de Pinden, we vue de l'intérieur de cette porte qui, suivant Bonomi et Catherwood, est aussi d'archiveture romaine. Un chapiteau antique que l'ou a eucastré au sommet de la muraille et an-dessus du centre de la double porte, est d'apparence romaine des temps de la décadence.

Les nusalmans out muré la porte Dorée parce que, suivant une prédiction très-répandue parmi eax, si les chrétiens s'emparent un jour de Jérusalem, ils entreront dans la ville par cette porte. Les croisés pénétrèrent dans la ville par mufirécle ouverté à peu de distance.

Sur le plan de Jérusslem que donne Breydenbach, une inscription jointe an dessin de la porte Dorée indique qu'elle est nurée, et que les Sarrasins ne pourraient la traverser un la réparce sans mourir anssidit. (Voy. plus loin une tradition rapportée par libejonium de Tudié un signi de fouilles faites sur le mont Sau ni voîte l'intérient de l'église, afin que de ce lieu, où se posèrent pour la dernière fois les pieds divins voîté l'intérient de l'église, afin que de ce lieu, où se posèrent pour la dernière fois les pieds divins lorsque le Seigneur s'éleva au ciel sur une nûée, une voic toujours ouverte jusqu'au ciel y conduistl les prières des fidèles. Car lorsque l'on construisit cette église dont nous parlons, on ne put paver comme le





Plan de l'église de l'Ascension. — D'après un dessin tracé par Arculphé.

Plan de l'église de l'Ascension et emprointe du pied de Jésus-Christ, — B'après le R. R. F. Bernardino de l'Iorence et le P. Eugène Roger (1).

reste de l'édifice l'endroit on s'étaieut posés les pieds du Seigneur; à mesure qu'on appliquait les marbres, la terre, impatieute de supporter quelque chose d'humain, les recrachait, si jose le dire, à la face des unvriers. D'aileurs, comme un enseignement immortel, la paussière conserve encore l'empreinte des pas divins (\*), et laign que chaque jour la foi des visiteurs leur fasse enlaver cette empreinte, elle reparait sans cesse et la terre la conserve toujours. Creendant saint Arculphe, qui allait souvent dans ce lieu, nons a dit qu'on avait ponstruit autour de ces divines empreintes un grand cerele d'airain dont il a mesuré la hauteur, et qu'ay milien de ce cerele on a ménagé une assez grande ouverture à travers laquelle on montre d'en haut l'empreinte des pieds du Seigneur parfaitement nette sur la poussière. Dans ce cerele, à la partie occidentale, est toujours une porte ouverte, afin qu'on puisse facilement arriver jusqu'à cette poussière sacrée et en prendre quelques parcelles dans ses mains. Le récit d'Arculphe ser des ence empreintes divines est d'accord ayec ce qu'ont écrit d'autres auteurs, que l'églisen a pu être protégée d'aucune voûte ni d'aucun toit afin que le ciel fût toujours à découvert aux yeux de ceux qui la visiteraient; et il constate aussi que les pieds divins sont toujours marqués sur la poussière. Une lampe suspendue an-dessus du cerele, répand jour et muit une magnifique clarté sur les empreintes divines. A la partie occiden-

<sup>(\*)</sup> L'église de l'Ascension n'existe plus. - Au milieu d'une vasta cour, dit G. Robinson, s'élèce une petite coupole de forme octogone en debots et ronde à l'inférieur. Elle couvre en grande partie le roc où se trouve imprimée la forme d'un préci ou d'une sandale dont la pointe est tournée vers le nord. On dit que c'est l'emprénie du pieu de notre Seigneur lorsqu'il monta au ciel. L'impératrice Béléne fit bâtir à cet enfortt un monastère, qui a été dans la suite converti en mosphée; mais les létiments tomben aujourd'alin en raine. Les amasulmans trouveut odieux et imple d'imaginer qu'un Dieu ait été supplicié comme un criminel: aussi préendent-les que c'est Judas qui a été crucifié, tandis que Jésus était enlevé vivant au cit.

<sup>(</sup>¹) « Le cadre indiqué par la lettre A est haul d'une palme; au milieu ou voit la très-sainte empreinte du pied de notre Seigneur. « Trattato delle piante e imagini de sacre edifisi di terra sancia, dal R. P. F. Bernardino, Firenza, 1620; — Voyage en ferre sainte, en 1636, par le père Eugène Roger, Paris, 1664.)

<sup>«</sup> Il y avait sur la montagne des Oliviers, dit Brocard, une pierre d'où l'on disait que Jésus était monté au ciel, et qui gardait les vestiges de ses pas; cette pierre est aujourd'uit tellement dérojée aux regards, qu'il faut se contenter de la toucher. Près de là, dans une chapelle, repose Pélagie, courtisane devenue sainte. Nul, dit-ou, en état de péché mortel, ne neut nosser entre sa toube et le mur; mais je né%sis, car plusieurs y passent, et, je l'ai vu «

tale de cette église en rotonde sont huit fenêtres élevées, fermées par des vitraux, et près de chacune de ces fenêtres brûlent à l'intérieur, suspendues à des cordes, autant de lampes placées de telle sorte. La clarté de ces lampes est si grande que leur lumière, se répandant en abondance à travers le verre, illumine non-seulement la partie de la mentagne située vers l'occident, près de la basilique en rotonde, mais encore les quelques dégrés qui servent à monter de la vallée de Josaphat dans Jérusalem, et la majeure partie de cette ville qui se trouve placée vis-a-vis. L'éclat éblouissant de ces luit grandes lampes qui, la môt, brîllent du haut du lieu saint, d'où notre Seigneur monta au ciel, excite l'amour de Dieu dans le cœur des fidèles, comme nous dit Areulphe, et jette dans l'esprit une certaine frayeur et une grande componetion.

Nous ne devons pas oublier non plus ce qu'à nos questions a souvent répondu Arculphe. Dans la fête solennelle de l'Ascension, tous les ans, vers midi, lorsqu'on a terminé le saint mystère de la messe, vient à souffler un vent si impétueux que l'on ne peut rester debout ni même assis dans l'église ou dans les lieux voisins, mais il faut reste, le visage prosterné contre terre jusqu'à ce que cette terrible tempête soit passée. C'est ce vent épouvantable qui est cause qu'on ne peut construire de voûte au-dessus de l'empreinte des pieds du Seigneur, qui, comme nous l'avons dit, renfermée dans l'intérieur du cercle d'airain, est toujours exposée à l'air nu; car quand on veut essaver d'apporter quelques matériaux pour faire la voûte, ce vent divin accourt aussitôt les disperser. C'est là ce que nous a raconté Arculphe, qui, à l'heure même où cet ouragan a coutume de se déchaîner, était présent dans l'église du mont des Oliviers. Il a tracé sous nos yeux une image de cette église en rotonde et du cercle d'airain élevé au milieu.

Saint Arculphe nous a encore rapporté que dans la nuit de la fête de l'Ascension on a coutume d'ajouter dans l'église, à ces huit lampes qui brûlent sans cesse, un nombre presque influi d'autres lampes, de sorte que cette lumière terrible et admirable se répand en abondance par les vitraux des fenêtres. Le mont des Oliviers n'est pas seulement illuminé, mais paraît tout en feu, et la cité sitnée non loin de là, dans le fond de la vallée, est éclairée tout entière.

24. Du sépulcre de Lazare, de l'église qui y est construite, et du monastère situé auprès. — Arculphe, visitent des lieux saints, a été voir le petit champ de Béthame, au milieu de la grande forêt des Oliviers. Dans ce champ est un grand monastère et une grande basilique, sur la grotte d'où le Seigneur fit sortir Lazare mort depuis quatre jours (¹).

25. De l'église située à droite de Bethanie. — Il faut aussi dire quelques mots d'une autre église plus fréquentée, au midi de Béthanie (\*), dans cet endroit du mont des Oliviers où, dit-on, notre Scigneur parla avec ses disciples. Examinons soigneusement avec lesquels de ses disciples, à quelle époque de sa vie ent lieu cette conversation du Sauveur, et ce qu'il a dit. Or, si nous ouvrons les trois évangélistes Matthieu, Marc et Luc, nous verrons clairement indiquée la matière que traita le Seigneur et le lieu où il était réuni avec les siens. Voici ce que dit Matthieu dans son Évangile sur la nature de cette conversation : « Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent vers lui secrètement et lui dirent : Dis-nous quand ces choses arriveront, et quels scront les signes de ton arrivée et de la fin du nonde? » Matthieu ne nous dit pas quels étaient ceux qui l'interrogeaient ainsi, mais Marc nous l'apprend : « Pierre et Jacques, et Jean et André, l'interrogeaient séparément. « Ce qu'il leur répond nous montre bien le sujet de 'cet entretien : « Preuez garde de vons laisser séduire, car heaucoup viendront en mon nom, disant : C'est moi qui suit le Christ. » Ét tout ce qui suit sur les derniers temps et la fin du monde, que Matthieu nous a rapporté tout au long jusqu'à ce passage, où l'évangéliste nous indique clairement l'époque où ent lieu cette conversation : « Et il arriva, quand Jésus se fut ainsi entretenu avec ses disciples, qu'il leur dit : Yous savez que la pâque se fera dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré

<sup>(4)</sup> Voy. p. 50.

<sup>(\*)</sup> Beihanie, sur le sommet oriental du mont des Oliviers, a été remplea celu et l'El-Ansarreh, dont le non rappelle celui de Lazare. L'ésis-Christ se retirait habituellement, le soir, au village de Béthanie, avec ses dicciples, aprés avoir employé la journée à onsequer dans la ville et dans le temple.

pour être crucifié, etc. » Il est donc évident que ce fut la quatrième férie (mercredi), deux jours avant le premier jour des azymes qui est appelé la Pâque, que notre Seigneur ent e long entretien avec quatre de ses disciples. Or, à l'endroit où ils causérent ainsi, on a élevé une église d'une grande magnificent.



Entrée du sépulcre de Lazane (1). - D'après Doussauft,

Que ces détails certains que nous vous donnons d'après le récit de soint Arculphe vous suffisent pour les lieux saints de la ville de Jérusalem, du mont Sion, du mont des Oliviers et de la vallée de Josaphat.

1. De la position de la ville de Bethléem. — En commençant ce second livre, nous devons dire quelques mots de la ville de Bethléem, dans Jaquelle notre Sauveur daigna naître de la saûnte Vierge (\*). Cette ville est remarquable, non pas tant par sa grandeur qui est fort médiocre, comme nous l'a dit Arculplie, que par sa renommée qui s'est étendue dans tontes les églises de l'univers. Elle est située sur la croupe de la montagne et entourée de vallées de tous côtés : cette croupe de montagne a environ mille pas de l'occident à l'orient. Sur le plateau supérieur, un petit mur sans tours, construit au sommet du mon-

<sup>(1)</sup> Voy. p. 49.

<sup>(\*)</sup> Bethléem est agréablement située, à deux heures de Jérusalem, au sud de la vallée de Zéphraim, ou vallée des Geants, sur la pente d'une colline. C'est un gros villège dont les masions, solidement bâties, se groupent de la façun la plus pitto-resque, et à l'extérnité duquel se montre la masse imposante de l'église et du couvent. Devant Beit-Leban souven vallée bien cultivée, et dont les champs en terrasse sont plantés de vignes, d'oliviers et de figuiers. Les habitants ne sont pas sculement agriculteurs, ils sculptent en bois d'olivier des crucifit, de petites imitations du saint sépuère, de la crèche et d'autres lieux ou objest religieux, avec beaucoup d'art et de golt.

z Bethééem, dit Ed. Robinsour, est honoré, dans l'Aureien Testament, courme lieu de la naissance et rité de David, et, dans le Nouveau Testament, courme le lieu de naissance du plus illustre descendant de David, du Christ, du sauveur du mondre. Quelle influence puissante et salutaire s'est répandue de cette petite ville sur la race lumnaine, et pour la vie terrestre et pour l'étraité! Comment approcher de Bethéem sans une profonde émotion! »

Beth-lehem signifie, en hébreu, maison de pain; Beit-lahme signifie, en arabe, maison de riande.

ticule, domine les vallées qui l'entourent, et dans l'intérieur des murs s'étendent au loin les maisons des habitants.





Plan et coupe de la grotte de Bethléem où est né Jésus-Christ. — D'après le R. P. Bernardine Amice (').

A, la place di naquidi le Christ. — B, le siado Praespe, ou siniste chapelle (in créche orate de marbre;) : c'est sur la partia appetitationale qu'est. Tractér l'affigire de saint Aérome (var.). p. 52). — C., natia sur lequel d'étable (Pedula Hésau et la Vierge lorspepe le mages vincret offirir lerraprésents. — D, setel des lanoceuts. — E, chapelle de saint Aérome trachisais la libile. — F, sépultre de saint Aérome. — G, sépultre de sainte Paute et le sainte Enstechet. — II, sépulter de saint Ensète, disciple de saint Aérome.

2, petit siège. — 3, colonne qui sert à soutenir la voule. — 4, lieu où furent déposées les offrandes des mages. — 6, petits degrés de bois par leuquels ou descend au saint Prenepe. — 7, banc de bois où les pretires s'associent et se préparent avant de colèbrer la meue. — 8, lances en pierre de utils sur leuquels on s'agronoille. — 9, porte. — (0, armoire oi l'on dépose les objets de nuite. — 41, chapelle à saint Asoph. — 12, recalier qui conduit à l'égiles supérieure. — 13, colonne servant à soutenir la voule. — 14, escalier du couvent. — 0, 0, lieux où sont des lampes loujours allumics.

(1) Trattato delle piante e imagini de sacri edifizi di terra santa, etc., Firenza, 1620.

2. Du lieu de la naissance du Seigneur. — A l'extrémité de l'angle oriental de la ville est une demigrotte naturelle, dont la partie intérieuré, la plus reculée, est nonmée le berceau de notre Seigneur; c'est là que sa mère le coucha après sa naissance (\*). La partie qui se trouve à l'entrée, prés du berçait.



Effigie de saint Jérôme sur le marbre de la crypte du saint Præscpe (\*).

est le lieu même où il naquit. Cette grotte de Bethléem, berceau du Sauveur, a été en son honneur recouverte à l'intérieur d'un unarbre précieux. Au-dessus de cette demi-grotte, sur une voûte de pierre, est construite une grande église en l'honneur de Notre-Dame, à l'endroit même où la tradition rapporte que naquit le Seigneur (<sup>3</sup>).

- 3. De cette pierre, située hors des murs, sur laquelle on jeta l'eau qui servit à laver notre Seigneur après sa naissance. Il faut aussi dire quelques mots de cette pierre située hors de l'enceinte de la ville, et sur laquelle on jeta du haut du mur l'eau qui servit à laver d'abord le corps du Seigneur. L'eau de ce bain sarré, en tombant du mur sur la pierre placée au-dessons, rencontra comme une cavité naturelle, et depuis le jour où cette cavité a été remplie jusqu'à nous, à travers le cours de beaucoup de siècles, elle est toujours également remplie d'une cau limpide, notre Sauveur faisant ainsi, le jour même és an aissance, ce miracle célébré par le prophète : « Il fit sortir l'eau de la pierre, » et dont plus tard l'apôtre l'aul dissit : « Le Christ giaît la pierre. » Ce fut lui, en ellet, qui, dans le désert, fit sortir pour son peuple altèré une eau consolatrice d'un rocher aride, et c'est encore ce même Dieu qui, par sa puissance et sa sagesse, fit sortir de l'eau de la pierre de Bethléem et conserve toujours cette cavié pleine d'une onde pure. Arculpile l'a vue de ses yeux et s'y est lavé le visage.
- 4. De l'église bù l'on voit le tombeau de David. J'interrogeai aussi notre voyageur sur le sépulere du roi David, et il me répondit : « J'allais souvent vers le sépulere où fut enterré le roi David; il est placé au milieu de l'église, sans aucun ornement qui le distingue, si ce n'est une petite pyramide de pierre et une lampe qui brûle au-dessus (\*). Cette église est hors des murs de la ville, dans une vallée voisine, située à la partie nord du mont Belthlèem. »
- (\*) Les labitants de Bethléem sont encore anjourd'hoi dans l'usage de creuser des grottes pour leurs bestiaux ou pour eux-mêmes, dans la parie inférieure du roc, qui est poreux et friable; c'est, en hirer, un abri préférable aux pauvres constructions ordinaires du pars.
- L'empereur Adrien avait fait bâtir sur la grotte même un temple dédié à Adonis, qui a servi à marquer dans les souvenirs l'emplacement du lieu où est né Jésus-Christ.
- (\*) Figure que l'on prétend formée naturellement par des veines noires sur une paroi en marbre blane, à l'intérieur de la crèche. Suivant la tradition, le marbre avait conservé en quietque sorte l'empreinte de saint Jérôme, qui venait souvent embrasers ce marbre en versant des larmes.
- (\*) Cette église, construite par sainte Hélène, a été très-fréquemment reproduîte par la peinture et la gravure.
- (3) Il est également fait mention de cette église et de ce tombeau du roit David à Beibhému dans l'Itinéraire de Bordeaux et dans l'Hinéraire d'Antonin. On a vu plus haut (p. 45, note 2) que, suivant une tradition des musulmans, ce serait une pêtite mosquée, bâtie au mont Sion, qui convirait le sépulcre du roi David. Entilo, de notre temps, un voyageur, M. de Sanley,

- 5. D'une autre église à l'intérieur de laquelle est le sépulcre de saint Jérôme. Arculphe nous dit encore, quanti nous lui parlâmes du sépulcre de saint Jérôme: « J'ai vu ce sépulcre de saint Jérôme, sur lequel vous m'interrogez. Il est dans une autre église, hors de la même ville, dans la vallée qui avoisine la partie sud de la montagne. Ce sépulcre de saint Jérôme, fait dans le même genre que celui de David, n'a aucun ornement (¹). «
- 6. Des tombeaux des trois pasteurs qui, à la naissance du Seigneur, furent entourés d'une clarté celeste. Arculphe nous a aussi dit quelques mots des tombeaux des trois pasteurs qui, la nuit de la naissance du Christ, furent entourés d'une clarté céleste : J'ai visité les tombeaux de ces trois pasteurs inhumés sous une large pierre, dans une église, à mille pas environ à l'est de Bethlèem. Lorsque le Seigneur naquit dans ce lieu, près du parc de leurs troupeaux, une lumière angélique les entoura, et anjour-d'hui, en cet endroit, on a construit une église qui content les sépuleres de ces trois pasteurs. »
- 7. Du sépulcre de Rachel. La Genèse rapporte que Rachel fut aussi ensevelie à Effrata, c'est-àdire dans le pays de Bethléem, et le Liere des lieux (Locorum Liber) rapporte aussi qu'elle fut enterrée



Tombran de Rachel. - D'après Doussaull.

croit avoir découvert le sarcophage de David dans le magnifique monument funcher qui est siué à 500 mètres des muraîtes de Jérusalem, sur la route de Naphouse, et qu'une tradition constante désigne sous le nom de tombenu dex rois. On voit au Musée du Louvre, dans une petite chambre de la galerie grecque, ce sépulere, rapporté por M. de Sauley, mais que son inscription désigne seudement comme le tombeau d'un roi de Juda. C'est un monument fort simple, très-jeu évée, dont le consercéa arrond est entirérement set public ple même par like orneument. Nous devous dire qu'on a généralement accusifi avec incrédutife la supposition de M. de Sauley. (Voy. le Voyage en Syrie et autour de ta mer Morte, t. 11, p. 219 à 381.)

(\*) Saint Jérôme vint habiter avec les moines du couvent de Bethéem, vers l'an 284, et il y resta jusqu'à ce qu'il fut classé de cel asile par les hérétiques, peu de temps avant sa mort (420). Une noble danne romaine, convertie, et liée d'amitié avec lui, l'aula, s'était aussi retirée à Bethéem, où elle fonda trois couvents pour des religieux et un pour des religieuxes.

Dans ses Épitres, saint Jérôme parie de la multitude de religieux, de moines, d'ermites qui, au quatrième siècle, coutraient la l'alestine, et surtou. Jérusalem et ses envirous. Des péléctius des deux seves, de tout ang, de toute nationalité, abordaient incessamment en Palestine. Tous n'étaient pas apparemment animés par des sentiments dignes du luit qu'ils semblaient se proposer. Parmi ce grand nombre d'étrangers de tous les pays, il y en avait beaucoup dont la vie était loin dans ce pars, près de la route. J'interrogeai Arculphe sur cette route, et il me répondit : « Il existe une voie royale (') qui méno de Jèrusalem, vers le midi, à Chébron (Hèbron); Bethléem est située près de cette voie, à l'orient, à environ six milles de Jèrusalem. Le sépulere de Rachel est à l'extrémité occidentale de cette voie, c'est-à-dire à main droite quand on va à Chébron. Il est d'une grossière construction, sans ornement, couvert seulement d'une pyramide de pierre (\*). On y voit encore aujourd'hui son nom écrit tel que le fit inscrire son mari Jacob.

- 8. De Chebron. Chébron (Hébron), appelée aussi Mambré, jadis métropole des Philistins et demeure des géants, où David régua sept ans, n'est plus maintenant, au rapport d'Arculphe, entourée de murs; elle offre seulement les vestiges de ruines d'une antique cité, et l'on y trouve à peine de viles cabanes, les unes en dedans, les autres en dehors de ces restes de murs, dans la plaine qui les entoure; c'est dans ces cabanes que se retirent les habitants (3).
- De la vallée de Mambré. A l'orient de Chébron, on trouve une double caverne en face de Mambré, qu'Abraham acheta d'Effron l'Héthéen pour y construire un double sépulcre.
- 10. Des sépulcres des quatre patriarches. Dans cette vallée, saint Arculphe visita le lieu des sépulcres d'Arbée, c'est-à-dire des quatre patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Adam, le premier homme (\*).

d'être déliante. Saint l'étôme dève à ce sujet des plaintes trés-significatives, et checche à réprimer cette sorte d'épidémie chrétienne, en montrant qu'on peut faire son salut tout aussi bien sans sortir de chez soi qu'en traversant les mers, et qu'une visite aux lieux saints ne sert qu'à peu de chose, si l'on n'observe pas avant tout avec serquule la loit de Dève. « Les portes du ciel, di-il, sont tout aussi largement ouvertes aux Bretons, dans leur patrie, qu'à ceux qui viennent à Jérusalem. » Grégoire de Nysse tient le même langue.

(\*) Via regia; c'est le terme dont on se servait au moyen âge pour désigner les voies romaines.

(\*) Sur la route de Jérusalem à Bethiéem, vis-à-vis, les ruines d'un aqueduc, ou voit un oualy musulman en grande vénération parmit tous les habilants du pays, cheftiens, musulmans et juis; c'est le tombeau de Bachel. Nous lisons dans la Genése que Bachel mourut sur la route de Bet-l-Lelm. « Ainsi mourut Bachel; elle fut enseveile sur le chemin d'Ephrate, qui est Beil-Lelm. Jacob érigea une stele sur sa sépulture, qui est encore jusqu'à ce jour la stèle de la sépulture de Rachel. » (Gen., XXVI) plet 20.)

Les Arabes appellent le tombeau de Rachel Kubbet-Rahil. Sa forme a changé plusieurs fois pendant le cours des siècles, mais les expressions de la Genéae sont tellement précises, et la tradition s'est montrée si continue et si constante, qu'il vest guère possible de douter que le fieu loi-même ne soit bien véritablement l'endroit où Bachel a été ensevelle. Le petit édifice actuel, blanchi à la claux, est memoderne.

(\*) Hébron est l'une des plus anciennes villes citées dans les Écritures (Genése, XIII, 8); elle a été le séjour d'Abraham et des autres patriarches. David y étabilt sa résidence royale pendant sept ans, comme le dit Arculphe, et sans doute il y composa un grand nombre de ses psaumes. On voit encore l'étang d'Hébron, sur lequel le saint roi fit pendre les meurtirers de son rival Isbboshetit.

Cette ville est située dans une vallée profonde couverte de vignes dans sa partie la plus large, mais de plus en plus étroite à nesure qu'elle approche d'Hébron, qui se trouve ainsi comme resserrée entre deux hautes rangées de collines. Les naisons ne sont pas enlourées de murailles; mais il y a des portes à l'entrée de quelques-unes des rues du côté de la campagne, comme à Belibéem.

On montre à Hébron la terre rouge qui servit, dit-on, à pétrir le corps du premier homme, l'endroit où Caîn tua son frère, la tombe d'Abner et celle de Jessé; mais ces traditions ne reposent sur aucun fondement solide.

Aujourd'hui cette petite ville est dans une situation prospère; Ed. Robinson y visita une grande tannerie de peaux de chares et une verrerie où l'on fabriquait surtout de petites lampes et des bracelets. Le marché public abondait en fruits excellents, surtout en leyaux rasisins et en oranges de Jaffa.

(1) La mosquée d'Héhron, dont le mar extérieur paraît être très-ancien, renferme, d'après la tradition, le sépulcre d'Abraham, des autres patriarches et de leurs femmes. Cet édifice repose sur la pente d'une colline. Les tombeaux ou céno-taphes, très-crosés, ont été construits par les mahomélans; mais on présend que les restes des patriarches soul dans une caverne qui est au-déssous.

Les seuls Européens qui soient parvenus à entrer dans cette mosquée sont l'Espagnol Badia, connu sous le nom d'Ali-Bey, et Giovanni Finati, serviteur italien de Bankes; peut-étre faut-il ajouter Monro. Ali-Bey rapporte que les sépuircres des patriarches sont converts de riches taplas en soie verte couverte de broderies d'or, et ceux de leux formmes en soie rouge également brodée d'or. Il y avait neuf tapis sur le seul tombeau d'Abraham. Ce sont les sultans de Constantinople qui, de temps à autre, envoient ers lissus et ceux qui orneral les murailles. (Voyages d'Ali-Bey, II, p. 233.) Le doctour Lauxe dévrit aussi la nosquée et la carene (Aligens. Ecting des Judenhaman, 1839.)

D'après l'historien Josephe, les tombeaux des patriarches, à Hébron, étaieut de son temps en marbre et travailles avec

Leurs pieds, au lieu d'être tournés vers l'orient, comme c'est la coutume dans les autres pays, le sont vers le midi, et leurs têtes regardent le nord. Le lieu des sépulcres est entouré d'un petit nur carré, Adam, le premier homme, à qui Dien, son créateur, dit aussitôt après son péché : « Tu es de terre et tu iras dans la terre, » est séparé des trois autres. Son corps est placé vers l'extréntité nord de ce mur triangulaire, non pas dans un sépulcre de pierre taillé dans le roc, comme les autres de sa race, mais dans la terre même, et poussière il repose dans la poussière, en attendant la résurrection avec tous ses descendants. C'est ainsi que s'est accomplie la sentence divine prononcée contre lui. Comme notre premier père, les trois autres patriarches sont couverts d'une vile poussière : leurs quatre sépulcres ont sculement de petits dômes arrondis dans une seule pierre, comme ceux d'une basilique, et précisément de la longueur et de la largeur de chaque sépulere. Les trois sépuleres d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voisins les uns des autres, sont converts, comme nous l'avons dit, de doines faits en pierre dure : mais le sépulcre d'Adam a un dôme d'une conleur plus sombre et d'un moindre travail. Arcululte vit aussi là trois domes plus petits et plus modestes sous lesquels reposent Sara, Rébecca et Lia. Ce champ sépulcral des patriarches est à environ un stade, vers l'orient, de l'antique cité de Chébron. Cette ville, fondée, dit-on, non-sculement la première de la Palestine, mais encore avant toutes celles de l'Égypte, n'offre plus aujourd'hui que de misérables ruines. Mais en voilà assez sur les sépulcres des patriarches.

41. De la montagne et du chéne de Mambré. — La colline de Mambré, située à mille pas vers le nord des sépulcres que nous venons de décrire, est couverte d'herbes et de fleurs et regarde Chébron qu'i lui est opposée au midi. Sur le plateau supérieur de ce monticule, appelé Mambré, est une plaine vers la partie nord de laquelle est construite une grande église de pierre, et, à droite, entre deux murs de cette grande basilique, s'elève, ô merveille! le chène de Mambré, noume aussi le chène d'Abraham parce que ce fut sous son ombrage que le patriarche donna autrefois l'hospitalité à des anges (¹). Saint Jérôme raconte que ce chêne subsista depuis le commencement du monde jusqu'à l'empire de Constantin; et il ne dit pas que même alors il n'existait plus, parce qu'en effet s'il n'était plus entier comme auparavant, îl en restait cependant encore quelque partie; et encore maintenant, comme nous le dit Arculphe, qui l'a vu de ses propres yeux, il en reste un tronc sans vie protégé par le toit de l'église, et qui peut à peine être embrassé par deux hounnes (¹). De ce tronc lacéré de tous côtés par les haches on envoie des parcelles dans les divers lieux du globe, à cause de la vénération qu'on a pour ce chène, en souvenir de l'entretien mémorable que le patriarche Abraham y eut avec les anges. Dans l'enceinte de cette église, construite en cet endroit à cause de la sainteté du lieu, "sont les demeures de quelques religieux. Mais laissons là Mambré et avançons.

art. Eusèbe et Jérôme en font mention. Le pèlerin de Bordeaux dit que l'édifice était de forme carrée et construit en pierres d'une admirable beauté. Antonin, martyr, décrit est édifice comme une basilique. (Voy. plus loin ce que Willialed dit du chêtea d'Afrança.

A la gauche de la principale entrée de la mosquée, il y a un poit trou percé dans la muraille massive, et, à certains temps, on permet aux juifs d'y regarder. Ordinairement ce trou est fermé intérieurement par une petite planche. M. Edwards Rolaisson vit quedques juives espagnoles qui prizient prés de ce trou.

(\*) A une heure d'Hérone, à cion minutes d'un petit sentier qui mêne à Tekua, sont les fondations d'un grand édifice; elles paraissent extrémentent anciennes. Les juifs d'Hérona appellent cette ruine la maison d'Abraham, et précendent qu'elles marquent la place de muralles decrées juisis autour du lieu où étaient la tente et le trébatiné d'Abraham.

C'est à ces ruines que paraît se rapporter le passage d'Arculphe.

Constantin avait, en effet, fait élever une église sur la place supposée du térébinthe d'Abraham.

Suivant l'Ilinéraire de Bordeaux, cette église n'avait été qu'à deux milles romains de Jérusalem; mais Josephe place le térébinhe de Mambré à six stades d'Hébron.

A quelque distance est la mosquée en ruines appelée Neby-Vilnas (prophète Jonas).

(\*) Près d'une source ou puits, au milieu d'un claimp voisin d'Hebron, est un vieux chène d'une grande beauté entouré de verdure. La circonférence du tronc, à sa partie laférieure, est d'enviran 22 pieds. A peu de hauteur, il se divise en trois grosses branches, dont l'une, plus baut ecore, se subdivise en deux. Les branches s'étendent, à partif du tronc, jusqu'à 49 pieds (anglais), ce qui donne à l'ensemble du feuillage un diamètre de 99 pieds. Jean Maundeville parle d'un arbre remarquable près d'Hélvon, et qui était vert du temps d'Alaraham, mais qui se dessérial lors du crucillement de notre Seigneur, de même que lous les arbress de la terre qui existaient alors. Belon parall le citer comme un térébiathe, au sériéme sérèle. Toutefois l'arbre d'Abraham devait être plus près de Jérusalem. (Voy. E. Robinson, Biblical Researches, 1et, 315; 11, 430-402.)

- 12. De ce bois de pins d'où l'on transporte à dos de chameau du bois pour le chauffuge à Jérusalem.— A la sortie de Chébron, dans la plaine située vers le nord, non loin du bord de la route à gauche, est un petit mont couvert de pins, à trois milles de Chébron. De ce bois on transporte à dos de chameau, jusqu'à Jérusalem, des pins pour le chauffage; à dos de chameau, car dans toute la Judée, comme nous l'a dit Arculphe, on ne voit que trés-peu de cliariots ou de charrettes.
- 13. De Jéricho. Saint Arculphe a visité l'endroit où fut la ville de Jéricho (1), détruite par Josué après le passage du Jourdain et la défaite et la mort du roi. Cette ville fut rebâtie par Oza de Béthel,



Palmier de Judée, - Médaille romaine (1).

de la tribu d'Éphrain, et notre Sauvenr daigna souvent la visiter. A l'époque où les Romains assiégaaient Jérusalem, elle fut prise et détruite à cause de la perfidie de ses habitants; on la reconstruisit une troisième fois, et. après un long temps, elle fut de nouvean renversée; aujourd'hui on en voit encore quelques ruines. Chose étonnante, la maison de Balab reste seule après ces trois destructions: c'est la femme qui cacha dans son grenier, sous de la paille de liu, les deux envoyés de Jésu-hen-Nun (Josué, fils de Nun). Maintenant les murs de pierre desa maison sont encore debont sans toit. Sur l'emplacement de la ville on ne voit aucune habitation, aucune maison, et tout est couvert de vignes et de moișsons. Entre ces ruines et le fleuve du Jourdain sont des bois de palmiers, et au

milieu de petits champs sur lesquels sont construites un nombre presque innombrable de cabanes habitées par la misérable race des Chananéens (3).

- 14. De Galgala. Arculphe a vu une grande église construite à Galgala, dans ce lieu où les fils d'Israël, après avoir passé le Jourdain, firent leur première station dans la terre de Chanaan (\*).
- (\*) En venont de Jérusalem, on trouve à l'entrée de la plaine de Jéricho une montagne très-haute, sur laquelle le dénon transporta Jérus-Christ. Ce fut russi dans les déserts de cette montagne que Jérus-Christ fit un jeûne de quarante jours. Cest pourquoi on l'a appété le Journatiuna ou le mont de la Quarantaine.

Un pauvre village, nommé Richa, occupe aujourd'hui le site de Jéricho.

A quebque distaure, ou sur l'emplacement même des raines de l'ancienne Jéricho, on trouve un château et un village que les Arabes appelleun Bihn (altération d'Eriha, où l'on enfrevoit le nom primitif de la ville détruite par Josué). C'est un misérable village grossièrement labit avec les raines auciennes, et habité par des Bédonins indolents, vicieux et mépraés. Le climat de Jéricho est d'une chaleur intolérable, et les voyageurs sont exposés à des fièvres dangereuses s'its y prolongont leur sépour.

Josephe parle plusieurs fois de la fertilité des environs de l'ancienne Jéricho: « Les champs qu'arrose la foutaine sont, dit-il, couverts de beaux jardins et de biospiets de palmiers de différentes especes, » Les Écritures appellent déricho la cité des palmiers. Ce pays produissil aussi du miet, de l'opotabasame (Zatkoum, ou Agnue augustifaitus Linn.), le copher du Cantique des cantiques (cyprès, ou al-Hennel), le myrobolan, le sycomore, et le plupart des arbres à fruits commus.

Au dix-septième siècle, les hosquets de palmiers existaient encore. En 1838, E. Robinson n'a vu qu'un seul palmier dans la plaine de Jéricho. Le sol pourrait redeveuir fertile. L'indolence des habitants paralt être la principale cause de sa stériblé.

Le château ou tour carrée de Jéricho passait pour avoir été la maison de Zacchée.

La maison de Rahab était supposée exister alors près de la fontaine; peut-être ses restes sont-ils confondus parmi quelques ruines d'arches et quelques fondations qui existent encore près de là.

On trouve d'autres fondations anciennes, qui ne sont peut-être que celles de la ville d'Hérode, au pied d'une montague, au sud de la route de Jérusalem, à rinq heures de rette dernière ville.

Suivant l'Itinéraire de Bordeaux, la vieille ville de Jéricho était située à 1 500 pas de la fontaine d'Élisée.

- (5) La Judée, assise sous un palmier, pleure sa liberté; l'empereur Vespasien est debout, de l'autre côté de l'arbre.
- (2) Probablement les misérables nomades de Gbôr.
- (9) Suivant Brocard et Rudolphe de Suchem, Galgal out Gilgal était situé à l'ouest de Jéricho, pris du mont de la Quarantine. E. Rubinson indique quelques raines, à une heure du vilage de Kars-Hajla, comune pouvant fire en partic celle de re Gilgal dont Eusène et Jérôme avaient fait mention avant Arculphe et Willifold, et qui avait été situé à 2 milles de Jéricho et 5 miles du Jourdain.
- L'église dont parle Arculphe fut sans doute définite avant les croisades. (Voy, un autre passage des Biblieul Researches, 1, 11, p. 287.) Les pélerins croient généralement que le passage des Israélites a eu lieu près de l'endroit on its se buignent ou peu au-dessous.

15. Des donce pierres que les fii à l'sraèl, après le passage du Jourdain, tirèrent du lit desséché.—
Dans cette église, saint Arculphe vit les douze pierres dont parla le Seigneur à Josué après le passage du
Jourdain; à l'endroit où posèrent les pieds des prêtres, douze grosses pierres, que vous placerez au
lieu où vous fixerez vos tentes cette mit. » Arculphe, disais-je, les a vues; elles sont encore grossère et non travaillées; il y en a six à droite sur le pavé de l'église, et autant dans la partie nord : deux
jeunes gens vigoureux d'aujourd'hui pourraient à peine en soulever une seule. L'une d'elles, par je ne
sais quel accident, fitt brisée; mais ses deux morceaux ont été réunis par un onvirer au moyen d'une
barre de fer. Galgala, où est fondée octte église, est située dans le territoire de la tribu de Juda;
ed ed du Jourdain, à l'est de l'antique Jéricho dont elle est éloignée d'environ cinq milles. Le tabernacle
y resta quelque temps, et l'église a été construite au lieu où l'on déposa les douze pierres; les habitants
de on pays l'ont en grand houneur (¹).

16. Du lieu où le Seigneur fut buptisé par Jean. — Le lieu sacré et vénérable où le Seigneur fut baptisé par Jean est toujours convert par les eaux du Jourdain (\*); et comme le raconte Arculphe, qui avait



Les hords du Jourdain. — D'après Roberts.

(\*) tudolphe de Suchem fait aussi mention de ces doute pierres dans le quatorizieme siede. Pluscurs voyageurs modernes, Irly, Mangles, Buckingham, penseut que l'on pourrait découvrir ces pierres près du qué passé par les Israélites à quelque distance au-dessus de Jéricho. É. Robinsom doute que l'un ridication et de l'entre l'os, Ill, 16) ne donne qu'une indication vague, et certainement les Israélites, dont la troupe s'élevait à plus de deux millions d'individus, net traverèrent point le Jourdain en un seul endroit.

(\*) Selon la tradition, În lieu oă Jésus-Christ reçut le haptêne est sur la rive droite du Jourdain, à un coude du fleuve, et à environ une heure de unarché de la mer Morte. Les Grees croient que le baptêne eut fieu à quéques milles plus boiu, au sud, et écst en ce dernier condroit que chaque année, à Pâques, plusieurs millers de péteins du rite gree vianuent se baigner dans le Jourdain, sous la protection d'une force militaire considérable, comme jadis. (Voyee la relation de Wallamat.)

• Rieu de plus riant que cette rive, qui est plantée d'arbres magnifiqués, parmi lesquels se trouve un perplier, dont les fleurs en chafon sont d'une belle couleur purpurine. Les grands arbres bordent immédiatement le rivage, qui est formé par me joile pràrite couverte de fleurs et plantée de saules. La berge est à pie et é-lève de 2 à 3 mêtres au-dessus de l'eau. Il est difficié de rencontrer un site plus pittoresque et une végétation plus lauvriante. » (De Suilex.)

« Le Jourdain paralt avoir une double rive, dit M. G. Robinson. Les bords inférieurs s'élevaient, au 17 août 1830, de 6 à

souvent traversé le fleuve de l'une à l'autre rive, on a planté une grande croix de bois dans ce lieu, et l'eau y arrive jusqu'au cou d'un homme de grande taille, ou, dans les temps de grande sécheresse, jusqu'à la poitrine (); lorsque les eaux sont grosses la croix tout entière est cachée. Le lieu où est cette croix, et où notre Seigneur fut baptisé, est en delors du lit du fleuve; et, de cet endroit, un homme vigoureux peut jeter avec la froude une pierre sur l'autre rive, du côté de l'Arabie. De cette croix à la terre ferme, on a construit un pont soutenu par des arches; ce pont, fait en pente, sert à descendre jusqu'à la croix, puis à remonter. A l'extrénité du fleuve est une petite église carrée, à l'endroit où l'on garda, dit-on, les vétements du Seigneur pendant qu'on le baptisait. Cette église, soutenue audessus de l'eau par quatre piliers de pierre, est inhabitable parce que l'eau y entre de tous côtés : elle est protégée par un toit et soutenue, comme nous l'avons dit, par des piliers et des arches. Elle est construite dans la partie basse de la vailée, à travers laquelle coule le fleuve du Jourdain; dans la partie hante est un grand monastère édité sur le plateau de la montagne, en face l'église qu'il domine. L'à aussi est une église carrée en pierres, entourée par le mur même du monastère et dédiée à saint Jean-Baptiste.

- 17. De la couleur du Jourdain. La conteur du Jourdain, comme nous l'a raconté Arculfe, est pareille à celle d'un lac blanchâtre (\*); et, lorsqu'il entre dans la mer Morte (\*), on suit facilement sa trace, au moyen de cette couleur, pendant assez longtemps.
  - 18. De la mer Morte (4). Dans les grandes tempètes, la mer Morte, en brisant ses flots sur le

8 pieds au-dessus de son niveau; les rives supérieures sont à quelque distance des rives inférieures. L'espace qui les sépare est couvert de tamarins, de saules, d'olivirers saurages et autres arbustes qui y croissent naturellement. Ce fourré épais est le rejairé de plusieurs espèces d'animaux sauvages. »

- (1) Au siècle suivant, cet endroit élait à sec. (Voy. WILLIBALD.)
- (\*) Cette observation est confirmée par les voyageurs modernes. A l'endroit du baptême de Jésus-Christ, l'eau; dit Georges Robinson, est plutôt chaude que froide, et d'un blanc de soufre.
- (3) Le Jourdain se jette dans la mer Morte avec une grande impétuosité; le docteur Shaw calcule qu'il y porte chaque jour 6 000 000 tonnes d'eau. On ignore par où disparait le trop-plein du lac; ce doit être en grande partie par l'évapocation.
- (\*) Arculpic ne fait point ce sonbire et effrayant tableau de la mer Morte que l'on retrouve si souvent dans les récits des voyageurs modernes. Il se produit de nos jours une sorte de réaction qui tendrait presque à nous transformer la mer Morte en un petit Eden.
- « Du haut de la montagne, dit M. de Sanley, cette mer étrange, à laquelle tous les écrivains attribuent l'aspect le plus sinister, nous avait paru un les appendiné, étincialent de hunière, et dont les flots bleus vanients e brieser doucement sur le gravier de la plage unic.... Allions-nous acquérir la certitude que rien ne vit au bord de la mer Morte, ainsi qu'on l'a tant de fois répété? C'est le contraire qui nous est démontré: à l'instant nœue où nous atteignons le rivage, une volée de canards fint devant nous, s'alait hors de portée sur les holts, se jone et lpuige gaiement. Aux premiers pas que nous fisions, de leaux insertes se montrent à nous sur le gravier; due correilles volent et rivent sur les flaces déchirés de la falisé intenses qui donniur le la col visont donce en sinasues méphigiques qui donneult la mort à tout er qui n'en fuit pas l'atteinte? O's. 3 rationite? O's. 3 rationite o's. 3 rationite? O's. 3 rationite o's. 3 rationite o's. 4 rationite de la mer Morte, et déjà presque tout ce qu'o en dit est rentré, pour nous, dans le domaine de la fable. « (Yoguye en Syrie et autour de la mer Morte, et l. p., 153 et 154.)

Volney avait déjà dit de cette mer : « Il est faux que sou air soit empesté au point que les oiseaux ne puissent le traverser impunément. Il n'est pas rare de voir des hirondelles voler à sa surface pour y prendre l'eau nécessaire à hâtir leurs nids. »

- M. Georges Bobinson ne réhabilite la mer Morte qu'à demi : « Ce désert de sable et d'eau où règue un silence solennel, di-li, présente dans son ensemble un aspect sombre et triste qui affaisse l'anne. Toutréfois il est nécessaire de dire que beaucoup dépend de l'état de l'attospèter et de l'Eurer à l'hyudie un visite ces lieux. Per aceungle, lorsque nous vines les, une brise de sud en ridait l'égérement la face, et le ciel était sans muage. D'immobilité de la mer Morte est due en partie à la profondeur du bassiur où le lac est enciassé et qui l'abric contre la violnée du vent, et en partie à la pesanteur de ses eaux, qui tienneur en dissolution une quantité de sel égale au quart de leur poists. »
- « Il est faux, ajonte ce voyageur, que les exhalaisons qui s'élèvent du sein du lac asphaltique soient empestées au point de donner la mort à ceux qui essayeraient de voler au dessus. »
- G. Robinson et ses compagnons se baignérent dans la mer Morte et y nagérent comme dans toute autre mer, seulement avec un peu plus de facilité.

L'historien Josephe rapporte que Vespasien ayant fait jeter dans la mer Morte des hommes les mains liées sur le dos; ces hommes ne périrent point.

On lira avec intérêt, sur ce sujet, les deux ouvrages suivants . Official report of the United States expedition to ex-

rivage, y dépose une grande quantité de sel; ce sel se dessèche suffisamment à l'ardeur du soleil, et fournit unegrand profit, non-seufement aux voisins, mais encore aux nations plus éloignées. Le sel se produit autrement dans la montagne de la Sicile. Les pierres de cette montagne, chassées de la terre, forment un sel naturrel que l'on nomme proprement sel terrestre. Il y a donc une différence entre le sel marin et le sel terrestre; d'où le Seigneur dit dans l'Évangile à ses, apôtres : « Vous éles le sel terrestre, etc. » C'est saint Arculplie qui nous a parlé de ce sel terrestre que produit la montagne de la Sicile, parce que, pendant les quelques jours qu'il passa en Sicile, il le vit, le touche et le goûta, eb recommt que c'était de véritable sel. Il nous en a dit autant du sel de la mer Morte (<sup>4</sup>), qu'il éurouva



La mer Morte. - D'après Roberts.

place the dead sea and the river lordan, by limit, W. F. Lynch, U. S. N. — Narrative of the United States expedition, etc., par le même, 1 vol. grand in-8, 2c édit.; Baltimore, 1852, in-19.

Le rapport du lieutenant Lynch a été imprimé par ordre du sénat des États-Unis en 1819.

L'expédition partit de New-York pour Smyrne le 26 novembre 1847. Sur le navire qui la transportait étaient deux hoteaux métalliques. Elle arriva le 27 mars à Beyroult, sur la côté de Syrle. On porta les hateaux de métal à do d'oudrise èt de chameax. An miliù u de difficultés et de dargers sans nombre, les voyageurs parvinent à surject é cours du Jonnévin et à explorer la mer Morte. Des cartes trés-alétaillées sont jointes au rapport. Le lieutenant Lyach dit qu'il y a des instants où l'aspect de la mer est si sombre et l'évaporation de ses caux si éjaisse, qu'il croyait voir de la fumée s'échappant d'un foyer de soufie. Il compare la mer Morte à un claudron où le métal scrait en fusion, quoique immobile.

(\*) M. de Sauley convient de ce goût sak : « Le ne crois pas qu'îl existe au monde une eau plus effroyablement mausaise, toute claire et toute limpide qu'elle est. An premier moment on lu tronve la saveur de l'eau de mer ordinaire; mais en moins d'une seronde crete can agit sur les bères, sur la largue et sur le polais, et il n'est pas possible de ne pas la réjeter aussibit, avec un soulèvement de cour. C'est un mélange de set, de coloquinte et d'huile, qui jouit en outre de la propriété de faire épouver une sensation de bridher laine cracactèrés. On a beau se debarrasser la bouche de cette affense liqueur, elle a si violemment agi sur toute la muqueuse, qu'elle vous hisses son goût pendant pasieurs minutes, en occasionnant une contraction assez doudourcuse de la gorge. « (De Sauley.) — Ce goût n'est pas aussi détectable sur tous le bodés de la mer Morte. — En sortant de prendre le baim dans la mer Morte, nous vlmes que des particules salines s'étaient attàchés à notre pean et mêlées à nos cleveux, dit E. Rolmson : elles caussient des douleurs cuisantes à ceux qui, étant restis exposés réremment au solein, avoient la geau toul exoriée. figalement par ces trois sens. Il parcourut toute la côte de ce lac, dont la longueur est de 580 stades jusqu'à Zaros, en Arabie, et la largeur de 450 stades jusqu'aux environs de Sodome (¹).

- 49. Des sources du Jourdain.— Arculphe alla aussi à ce lieu de la province de Phénicie où le Jourdain paralt sortir du pied du Liban, de deux sources voisines; l'une s'appelle Jor, l'autre Dan, et toutes deux en se réunissant prennent le nom de Jourdain. Mais il faut noter que ce n'est pas au mont Panius que le Jourdain prend sa source, mais dans la Trachontide, à 120 stades de Césarée de Philippe, qui maiutenant s'appelle Panias, du mont Panius. Le nom de cette source, qui est dans la Trachontide, est Fiala; elle est toujours abondante; c'est de là que le Jourdain prend son cours sous terre, jusqu'à ce que, se divisant au mont Panius, il reparaisse en bouillonnant partagé en deux bras nommés, conume nous l'avons dit, Jor et Dan (\*). Ces deux bras, après un petit intervalle, se réunissent en unseul fleuve qui, continuant sa route, \*parcourt sans interruption 120 stades jusqu'à la ville appelée Julias. Puis il passe au milieu du lac de Génézar, et enfin, après être sorti vainqueur de deux lacs, il est arrêté ara le troisième.
- 20. De la mer de Galitée, Saint Arculphe a parcouru en grande partie la mer de Galitée, nommée aussi lac Cinéreth ou mer de Tibériade. De grandes forêts l'avoisiment. La longueur de cette mer est de 140 bons stades, sa largeur de 40; ses eaux sont douces et bonnes à boire, d'autant qu'elles ne sont pas troubles et fangeuses comme celles des lacs ordinaires, co qui tient à ce que de tous côtés le rivage de la mer de Tibériade est sablonneux (3). Les poissons de ce lac l'emportent aussi sur tous par leur saveur et leur grosseur.

Ces quelques détails sur la source du Jourdain et sur le lac de Cinéreth, sont tirés en partie du troisième litre de la captivité des Juifs, en partie des récits d'Arculphe. Il nous a raconté qu'il fut luit jours à faire le chemin qui sépare la sortie du Jourdain de la mer de Galilée de son embouchure dans la mer Morte; il nous a dit aussi que souvent il avait contemplé cette mer salée du sommet du mont des Oliviers.

- 21. Du puits de Samarie. Le saint prêtre Arculphe, en parconrant le pays de Samarie (\*), vint à la ville appelée en hébreu Sichem (\*), par les Grecs et les Latins Sicima, et que quelquefois on nomme à
- (¹) Voy, les ruines fantastiques qui sont an fond de la mer Morte, dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale initialé De heriis, par Manfredus de Monte imperiali. — Le licutenaul Eyuch a donné une Vué des bords de la mer Morte où se trouve un côue de sel qu'une tradition suppose être la statue de la femme de Loth, (Narrative, etc.) — M, de Sauley, assure avoir découvert l'emplacement de Sodome, Gomortie, etc.
- (1) « Le Jourdain, qui est le fleuve le plus considérable de la Palestine, dit M. G. Robinson, prend naissance à quelques milles an oncé-est de Tandes, plus générolement nommée Cenarer Philippi, an pied du mont Hermon, l'une des ramifications de l'Antiillan. Sa sourre apparente sort de derrière un souterrain, au fond d'un précipice, dans les robés duquel on a creusé plusients nicles où se lisent diverses inscriptions en laugue grecque. Pendant quelques heures, son cours rest qu'un petit urisseau insignitant. Après sort traverse las marsies el les fondrières du les Menu, papelé plus tat Concochonitirs, et parcouru un espace d'environ 15 milles, il passe sous la ville de Julia, anciennemen Biethauda; là il se déploie en une beble et laige napele qu'au, et prend le non de las Tibérias, auteriols d'enéarerle; et, après un cours simuet d'environ 60 milles à travers une vallée profunde, appelée El-Ghor, il se jette dans la mer Morte. Les Arabes le nomment, Sheriot-el-Kebir. » (Voy, la carte de la Palestine, p. 32; voy, anesi plus boin les relations de Willianald et de Bellanal.
- (\*) « C'est une belle nappe d'eau, dit E. Robinson, dans un bassin profond, dont les hords tout alentons "Aévent en genéral d'une manière abruple, excepté aux endorits où ils sont compés par quellegre ravin ou quelque affinent un peu considérable. Mais les collines, arrondies et peu élevées, u'ont rien de sauvage ni de bieu pittoresque; elles sont saus sombrage. « Lorsque E. Robinson les vit, au mois de join, leur verdure même avait disparu ; elles élaient nues et arides. « Il ne faut demander à ce lac, ajoute le voyageur, nauene des émotions que domient les magnificences de la Suisse ou même des élais Unis. Quelques uns des paysages aux environs de la uner Morte ont une tout autre grandieur. »
- (\*) Au temps de Jésus-Christ, la terre sainte était divisée en cinq provinces : la Galilée, la Samarie, la Judée, la Pérée et l'Idunée.
- La Samarie se composait du territoire originairement occupé par les deux tribus d'Éphraïm et de Manassé, et qui était situé en deçà du Jourdain, entre la Judée et la Galilée.
  - (\*) Néapolis a succédé à Sichem. Le mont Ébal est perforé à sa base de nombreux caveaux funéraires, restes de la nécro-

tort Sichar. Auprès de cette ville, hors des murs, il vit une église dont les quatre bras sont étendus vers les quatre points cardinaux, de manière à former une croix. En voici le dessin:



Plan d'une église située près de Sichem on Sichar; an milieu est le puits de la Samaritaine on de Jacob (fons Jacob),

— Bessin d'Arrenbae.

A l'intérieur, an centre, est la fontaine ou le puits de Jacob, regardant les quatre bras. C'est là que le Sauveur, fatigué de marcher, s'arrêta vers la sixième heure du jour, et qu'une Sauvaritaine vint puiser de l'eau à cette même heure de midi. Cette femue dit entre autres choses au Sauveur: « Scigneur, le puits est profond, et vous n'avez rien pour puiser de l'eau ('). « Or Arculphe, qui a bu de l'eau de ce puits, en a mesuré la profondeur qu'il nous a dit être de 40 coudées, et la coudée est la longueur de deux mains. Sichem ou Sicima, autrefois ville sacerdotale et de refuge, est dans la tribu de Manassé, sur le mout Effrain; c'est là que sont enterrés les os de Joseph.

22. De la fontaine du désert. — Arculphe a vu dans le désert une petite source très limpide couverte d'un toit de pierre, et dont les bords sont usés par les pas des visiteurs. C'est là, dit-on, que buvait saint Jean-Baputsta.

23. Des sauterelles et du miel saurage. — Les évangélistes disent du même saint Jean : « Sa nourriture était des sauterelles et du miel saurage. « Or Arculphe a vu dans ce désert où Jean habitait une
petite espèce de sauterelles, longues à pen près d'un doigt, au corps grèle et mince; comme leur vol
n'est pas plus considérable que le saut d'une grenouille, on les prend facilement dans les herbes,
et, cuites avec de l'huile, elles fonraissent aux pauvres un aliment (?). Voici aussi ce que nous dit
Arculphe du miel sauvage : » Jai vu dans ce même désert des arbres dont les feuilles, larges et arrondies,
ont la couleur du lait et la saveur du miel; elles se cassent facilement, et, lorsqu'on veut les manger,
on commence par les pétrir pour ainsi dire dans ses mains, puis on s'en nourrit. » C'est bien là du
miel sauvage ; puisqu'il est produit par les bois (?).

pole de Sichem. La ville moderne. Naplouse, est construite près de là, sur le versant du Garizim. On montre, à 2 kilomètres, le puits de la Samaritaine (Bir-Bakont) des Arabes); et un pen plus loin, à l'est, un petit ouady musulman que l'on appetle le fombaue de Joseph.

(\*) Voy. plus loin, sur Samarie et sur le puits, un passage de la relation de Williamald.

(9) En 1838, E. Robinson vit les environs de Nazareth lout couverts de sauterelles vertes, trop jeunes pour voler, qui dévorisent les vignes, les jardins, les champs et toute la verdure. L'oiseau qui d'ordinaire les chasse et les tue, le sémermer/ Turdus seleuciei, Grylli vora), n'était pas encore arrivé : on l'attendait. Les Arabes disent que cet oiseau ne mange que très-peu, mais qu'il se plait à les étruire à roupe de loc et d'ongles.

(4) Scion E. Robinson, ce miel pourrait bien être une sorte de sirop fait avec le raisin, ce que les Arabes appellent dibs. (Biblical Researches, t. fl., p. 442.)

- 24. Du lien où le Seigneur bénit cinq pains et deux poissons. Arculphe alla visiter ce champ qui forme une vaste plaine de gazon que l'on n'a jamais Jahourée depuis le jour où le Sauveur y rassasia cinq mille hommes avec cinq pains et deux poissons. On n'y voit nul éditiee, mais sentement quelques colonnes de pierre sur le bord de la source dont ils burent en ce jour. Ce lieu est au delà de la met de Galilée, en face la ville de Tibérias qui lui est opposée au midi (v).
- 25. De Capharnaüm. En descendant de Jérusalem, si l'on vent aller à Capharnaüm (\*), il faut prendre directement par Tibérias, suivre le lac de Cinérett, appelé aussi mer de Tibériade ou de Galide, puis le champ de la bénédiction dont nous venons de parler. Non loin du bord du lac de Cinérett est le port de Capharnaüm, sur les limites de Zabulon et de Nephtali. Cette ville, comme nous l'a dit Arculphe, qui l'a aperçue d'une montagne voisine, n'a pas de murs; elle est resserrée entre la montagne et le lac, et s'étend au loin, le long de la mer, de l'occident à l'orient, ayant la montagne au nord et le lac au setti.
- 26. De Nazureth et de son église. La ville de Nazareth (?), au rapport d'Arculphe qui s'y arrêta, est, comme Capharnaüm, sans murailles; elle est située sur une montagne et renferme de grands édifices de pierre, entre autres deux églises très-vastes. L'une, au milieu de la ville, bâtie sur deux



Sarcophage de Nazaretli. - D'après M. de Sanley.

voltes, a été construite en ce lieu oû fut nourri le Sauveur; cette église, éditée, comme nous l'avons dit, sur deux voîtes et soutenne par des piliers interposés, renferme dans sa partie souterraine tue source limpide où vient puiser tout le peuple et d'où l'on fait monter de l'eau par des tuyaux dans l'église

- (¹) La ville de Tülerias (en arabe Tabaria h), en grande partie détinité par le tremblement de terre du trej aintre 1837, et située sur le bord même du la Le 20 octoire 1759, elle avait déjà dér partie renversée par une semblable secousse. De même que Jérusalem, llébron et Safed, elle est considérée par les juits modernes comme une ville sainte, et ils y out entréteun des écoles jusqu'en ces dermiers temps. Près du rivage, au nord de la ville, est l'église de Saint-Pierre, sorte de lungue voite qu'i ressemble à ou bateau renversé. On attribué à lort ce bâtiment à sainte l'ébre. Son architecture prouve qu'il ne peut être plus ancien que les revisides, Suivant la tradition des Latins, il est élevé sur l'emplacement oû ent lieu eniracle de la péche micravaleuse.
- (\*) On cherche en vain aujourd'hui les restes de Capharnaûm. D'après E. Robinson, les seules indications qui aient quelque fondement (et dans le nombre il tient compte de celles d'Arculphe) porteraient à croire que celte ville occupie. Templacement du khan appelé ner les Arabes Mirgh, situé à par de distance du ringe, au mord-neuest, à pou près à la neime distance au-dessus de Magdala que ce deraier tieu est de Tibérias. Dans l'intervalle qui sépare ce khan du lar, on voit une belle fontaine jaillissant du pied des rochers, et ondragée par un épais figuier, d'où lui est venu le nom d'Ain-et-Tin.
- Au treizième siècle, près de Capharnaum, Braud avait vu, le jour de Saint-Augustin, la trace de trois pas imprimée sur une pierre par Jésus; mais lorsqu'il y revint, à l'Annonciation, les Sarrasins avaient emporté la pierre.
- (2) La ville moderne de Nazareth est très-joine; elle s'élève en amphithéâtre sur une haute montagne et domine une plaine bien cultivée et plantée d'arbres. Il ne reste rien de l'ancienne ville.

Nazareth était et est encore renommée par la beauté de ses habitantes, « Je ne sais pas, dit M. de Sauley en citant cette opinion, si la sainte Vierge est poirt quelque close dans la beauté des femmes chrétiennes et musimannes de Nazareth, mais ce que je sais trés-bien, c'est que cette heauté dest trés-érélle. »

Saint Antonin prétendait qu'elles avaient été gratifiées de ce don précieux par la Vierge Marie.

On conservait jadis à Néocésarce le siège où la vierge Marie était assise lorsque Gabriel vint la visiter, et une corbeille qui lui avait apparteur.

Au sivième siècle, saint Antonin avait vu dans la synagogue de Nazareth une poutre sur laquelle Jésus-Christ enfant s'était

supérieure. L'autre église a été bâtie au lieu où était la maison dans laquelle l'archange Gabriel vint trouver Marie pour lui annoncer la naissance du Christ. Voilà ce qu'Arculphe nous a rapporté de Nazareth, où il resta deux jourse et deux nuits. Il ne put y séjourner plus longtemps parce qu'il était pressé par un soldat du Christ nommé Pierre, issu de Bonrgogne et menant une vie solitaire qu'il avait quittée pour l'accompagner dans ce voyage, mais à laquelle il revint.

27. Du mont Thobor. — Le mont Thabor est situé en Galilée, à trois milles du lac de Cinéreth qu'il regarde vers le nord. Cette montagne, couverte d'herbes et de fleurs, est d'une admirable rondeur. A son sommet ombragé est une vaste plaine entourée par une grande forêt: au milieu de cette plaine est un monastère considérable où demeurent bon nombre de moines. Le sommet de cette montagne ne se termine pas en pointe, mais forme un platean de 24 stades de large (4); la hauteur du Thabor est de 30 stales.

Sur ce plateau supérieur sont fondées trois églises célèbres, d'après le nombre de tentes que Pierre, rempli de joie et de crainte par une céleste vision, voulait construire sur ce mont sacré, disant au Seigneur · « Nous sommes bien ici, faisons trois tentes, l'une pour toi, l'autre pour Moise et l'autre pour Élie, « Le monastère, les trois églises et les cellules des moines sont entourés d'un mur de pierre. Saint Arculphe ne s'arrêta qu'une nuit sur cette sainte montagne; car Pierre le Bourguignon, son guide dans es contrées, ne hui permettait pas de s'arrêter longtemps dans le même lieu, afin de le faire se bâter.

Il faut noter, en passant, que le nom de ce mont fameux doit s'écrire en gree par un théta et un oméga, et en latin avec une aspiration et un ó long, Thabor. Telle est l'orthographe qu'on trouve dans les livres grees.

- 28. De Damas. La cité royale de Damas, comme nous l'a rapporté Arculfe qui y demeura quelques jours, est située dans une vaste plaine et entourée d'une large enceinte de murs fortifiés d'un grand nombre de tours; hors des murs, il ya beaucoup de bois d'oliviers; quatre grands fleuves parconrent la ville pour l'égaver. Un roi sarrasin s'est emparé de cette ville et y régne. Il y a en cette cité une grande église en l'honneur de saint Jean-Baptiste, et ausst un temple pour les Sarrasins infidèles.
- 29. De Tyr. Dans son voyage, Arculphe a visité aussi Tyr, métropole de la province de Phénicie, appelée en liébreu et en syriaque Sour, et qui, suivant les historiens grees et latins, était dans le principe entièrement séparée du continent. Mais, dans fa suite, Nabuchodonosor, roi des Chaldéens, l'assiègea et, pour rapprocher ses machines et ses béliers, fi faire des jetées, de sorte que d'une de il en fit un continent (?). C'était nne belle et noble ville, que les Latins ont nommée à bon droit étroite, car dans un étroit coin de terre on tronve à la fois une fle et une cité. Elle est située dans la terre de Chanaan, et c'est de cette ville qu'était la femme chanauéenne ou tyro-phénicienne de l'Évangile.

Remarquous que la relation de saint Arculphe est entièrement d'accord sur la position de Tyr avec les commentaires de saint Jérôme. Ce que nous avons ôit également de la position du mont Thabor et de sa forme, d'après Arculphe, est conforme à ce que rapporte saint Jérôme de cette montagne. Arculphe mit sept jours à se rendre du Thabor à Damas.

assis avec ses petits camarades. Il d'ati facile aux cheftiens de remuer cette poutre; mass si un juif voulait la soulever, elle restait inmobile. La grotte oit, suivant la tradition, la Vierge aurait reçu la visite de l'ange, est aujourd'hui une chapelle de l'Effeite de l'Annonciation, construite sur les rinites d'une église aucieune.

C'est sur cette grotte qu'avait été baide la maison qui, snivant une tradition postérieure aux désastres de 1992, avait été emportée, à travers les airs, en Syrie, en Macéloine, en Albanie, en Dalmatie, et enfin en Italie, à Loreta, dans la propriété d'une pieuse darde. Mais on sait qu'au septième siècle Arculphe n'en fait point mention.

Parmi les ouvrages relaifs à cette translation miraculeuse, on peut lire la Saera santa eusa di Nasaret, per disposssione dirina, di Caliles dagli angeli, trapassando la Siria, Macedonia, Albania, e Indinatia, miglia italiana 1203, fu trasportata a Tersato nell'Istria, e di la per l'Adriatico, miglia 143 a Loreto, in 1291. — Voy. aussi, sur la maison de la Vierge, les Melanges de Michault, t. 1, p. 336-338.

(\*) Yoy, plus loin, sur le mont Thabor, la relation de Williand. La tradition qui suppose que la scène de la transfiguration ent lieu sur cette montagne ne paraît pas être fondée.

(\*) Voy. la relation d'Héropote, t. ter, p. 74, le plan de l'ancienne Tyr.

30. De la position d'Alexandrie, et du fleure de Nil. — Cette grande cité, autrefois la métropole de l'Égypte, s'appelait No en hébreu. C'est une ville populeuse qui, reconstruite par le fameux Alexandre, roi des Macédoniens, est connue dans tout l'univers sous le nom d'Alexandrie, avant reçu de son fondateur son nom et sa puissance. Ce que nous raconta Arculphe de sa position concorde avec ce que nous avons lu ailleurs. Descendant de Jérusalem et s'embarquant à Joppé, il fut quarante jours à se rendre à Alexandrie, ville don te prophète Naum parle ainsi : « L'ean l'entoure de toutes, parts.» En effet, sa richesse, c'est la mer; ses murailles, ce sont les eaux. Au sud, elle est hordée par les bouches du Nil; au nord, par le lac Maréotique. Ainsi placée sur le Nil et la mer, elle est de toutes parts ceinte par les eaux et est comme emprisonnée entre l'Égypte et la mer Méditerranée. Son port est d'un accès facile, parce qu'il a, pour ainsi dire, la forme du corps humain : ainsi sa tête est plus large, sa gorge, par laquelle il reçoit les

flots de la mer et les vaisseaux, est plus étroite; puis lorsqu'on est échappé de ce col, la mer so dilate comme le reste du corps lumain. A droite du port est une petite lle, surmontée d'une tour élevée que les Grecs et les Latins ont appelée Pharos, à cause de son usage: en effet, on l'aperçoit au loin en mer, et, dans la mit, elle annonce aux navigateurs, par la flamme qu'on y entretient, que la terre est proche, pour les empécher de se briser s'ir les rochers et pour leur montrer le col du port d'Alexandrie. On y aplacé des employés qui nourissent le feu avec des fagots, afia d'aunoncer l'approche de la terre et d'éclairer l'entrée de ces gorges dangereuses, de peur que la frêle carêne ne touche les écneils et ne se brise au port même contre les rochers achés sous les



Le Phare d'Alexandrie, au revers d'une médaille de Sabine, femme de l'empereur Adrien.

flots: aussi, pour éviter ce danger, il faut que le vaisseau oblique un peu, car l'entrée du port est plus étroite sur la droite, et l'on ne peut aborder sûrement qu'à gauche. Autour de l'île on a construit des digues immenses, afin que les flots en se brisant ne puissent ébranler l'île dans ses fondements, et que les vents dans leur furio ne puissent l'engloutir; c'est ce qui fait quie ce canal, resserré entre les digues et les rochers, est toujours agité et comme furieux, si bien que son passage est toujours dangereux pour les navires. La largeur du port est de trente stades.

Quelles que soient les tempêtes, le port intérieur est toujours sûr, car ces gorges étroites et ces digues arrêtent les flots de la mer, et ainsi l'intérieur du port est à l'abri de ces tempêtes et de ces ouragans qui troublent son entrée. Et ce n'est pas en vain qu'à l'intérieur il est ainsi sûr et vaste, car là arrivent tontes les marchandises qui doivent être répandues dans le monde entier. Des peuples innombrables viennent y chercher ce dont ils ont besoin (¹). Le pays est fertile et abonde de tous les dons de la terre tel tontes les marchandises commerciales, à tel point qu'il nourrit le monde entier de ses grains et le faurnit de tout ce qui lui est nécessaire. Cette contrée, où il ne pleut jamais, est arrosée par les inoudations du Ñil; et ainsi tout concourt à fertiliser fès champs, et la bonté du climat et la fécondité du sol, en même temps que, par eau, les transports se font plus commodément. Ceux-ci naviguent, ceux-là sément; les uns guident les navires, les autres cultivent la terre sans charrue, transportent leurs blés saus chariots. Le pays est tout coujé par les eaux, et les terres semblent entourées comme d'un rempart de navires échelonnés le long des deux rives du Ñil; car ce fleuve est navigable jusqu'à la ville des Eléphants, c'est ainsi qu'ils la nomment; plus loin, les navires ne peuvent avancer à cause des cataractes,

(\*) De cette ville si renommée, qui renfermait 600 000 labihants, et n'étais inférieure qu'à llome même, ou retrouveà peine quebques vestiges. Ses célèbres écoles de thérologie, d'astenomine et d'autres sciences; sa belle bibliothèque, unique dans l'histoire ancienne; son phare, l'une des sept merveilles du monde : toutes ces rhoses ont péri... Un a fouillé le sot où elle s'élevait et les fondalions de ses édifices pour en tirer des pierres qui ont servi à construire l'arsenal moderne et les autres ouvrages du puche.

Il ne reste de l'ancienne cité que quelques riternes dont on fait encore usage; des calacombes sur la côte orcidentale de la ville; l'Oldifisque de granit de Thotlmés III, et un autre tombé à ferre, transportés tous deux en ce lieu d'Bélippois, et connus sous le nom ou d'aiguilles de Chépatre; enfin la colonne de Divolcième, plus connue sous le nom de piller de Poupe, et qui s'élère sur la partie la plus élerée de l'ancienne cité, entre la cité moderne et le lac Marcolis; il est probable que le chapiteau de cette colonne supportait une statue équestre. Les catacombes sont presque comblées, et il serait difficile de les explorer. (E. Robinson, Biblical Researches, t. 1, p. 21.)

c'est-à-dire des montagnes d'eaux, non pas que le fleuve diminue, mais parce qu'il se précipite dans des adimes énormes. Cette relation de saint Arculphe sur Alexandrie et le fleuve du Nil est entièrement d'accord avec ce que nous avons lu dans d'autres anteurs anxquels nous avons emprunté quelques détaits sur les périls du port, sur l'île et la tour qu'on y a construite, sur la position d'Alexandrie entre la nucr et les bouches du Nil, etc. La ville, ainsi resserrée des deux côtés, s'étend au loin de l'occident à l'orient.



Les deux Obélisques de Thoulhmosis III, connus sons le nom d'Aiguilles de Cléopàtre, à Alexandrie. - D'après Roberts,

ce que confirme le récit d'Arculphe; car il rapporte qu'étant entré dans la ville au mois d'octobre, vers la troisième heure, il voulut la parcourir dans sa longueur, et le soir était arrivé qu'il avait à peine terminé sa promenade. La ville est entourée d'une longue enceinte de nurs défendus par de nombreuses tours le long des bords du Nil et des côtes recourbées de la mer. Quand on arrive d'Égypte et qu'on entre dans Alexandrie, au nord, on trouve une grande église où est enterré saint Marc l'Evangéliste; son sépulcre est devant l'autel, à l'orient de cette église quadrangulaire, et est surmonté d'un dôme de marbre

Telle est la ville d'Alexandrie, appelée, comme nous l'avons dit. No, avant qu'elle ett été reconstruite par Alexandre le Grand. C'est en cet endroit que la bouchte du Nil, appelée Canopique, sépare l'Asie de l'Égypte et de la Lybie. Les Égyptiens, pour éviter les inondations du Nil, construisent de hantes dique le long de ses rives; et si elles sont brisées par la négligence des gardiens on par une trop forte inondation, les champs alors ne sont plus arrosés, mais submergés et dévastés. Aussi ceux qui habitent les pays plats de l'Égypte, comme nous l'a dit saint Arculphe, qui a sonvent descendu ce fleuve, demeurent au-dessag des eaux, dans des maisons construites sur pilotis.

31. Des crocodiles du fleuve de Nil. — On trouve dans le Nil, comme nons l'a rapporté le prêtre Arculphe, des crocodiles; ce sont des quadrupèdes aquatiques, non pas très-grands, mais très-voarces, et si forts qu'un seul d'entre eux, si par hasard il pent trouver un clieval, un âne ou un bont paissant prês-

de la rive, sort tout à coup des eaux, se jette sur lui, et, le saisissant par un pied, l'entraîne dans le fleuve où il le dévore tout entier.

- 1. (Troisième livre). De la ville de Constantinople. Arculphe, à son retour d'Alexandrie, s'arrêta quelques jours dans l'île de Crète, et de là vin par mer à Constantinople, où il resta plusieurs mois. Cette ville est, sans comparaison, la métropole de l'empire romain; elle est entourée par la mer de toutes parts, excepté du cété du nord. Cette mer, s'échappant de la mer Méditerranée, a 60 000 pas jusqu'an mur de la cité, et de 0000 depuis le mur de Constantinople jusqu'à l'embouchure du Danube. La ville impériale, entourée d'une immense enceinte de nurs de 12 000 pas, a, comme Alexandrie et Carthage, des forts construits sur le hord de la mer: ses murs sont en outre défendus par de nombreuses tours, à l'instar de Tyr. La ville elle-même renferme de nombreuses maisons, dont quelques-unes, construites en pierres d'une grandeur remarquable, sont semblables à celles de Rome.
- 2. De la fondation de cette ville. Voici la tradition que rapportent les habitants sur sa fondation. L'empereur Constantin, avant rassemblé une multitude infinie d'ouvriers et une immense quantité d'argent tiré des villes épuisées, se mit à bâtir une ville, qui devait porter son nom, dans la partie de l'Asie qu'on nomme Cilicie, au delà de la mer qui sépare l'Asie de l'Europe. Une nuit que l'armée innombrable de ses ouvriers dormait sons les tentes dans la vaste étendue du camp, tons les outils dont se servaient les divers artisans disparurent on ne sait comment. Dès le matin, les ouvriers désolés vont raconter à l'empereur Constantin cette disparition subite; le roi alors leur demande si on a enlevé quelque autre chose. « Rien autre, répondent-ils, mais seulement nos outils. » Alors le roi : « Allez, leur dit-il, parcourez en tous sens les côtes des pays voisins; et, si vous trouvez en quelque endroit vos outils, laissezles où ils sont et ne les rapportez point ici; mais envoyez-moi annoncer que vous les avez retrouvés, » Les ouvriers obéissent aux ordres du roi ; les voilà partis, explorant toutes les côtes, tous les pays voisins, jusqu'à ce qu'enfin, de l'antre côté de la mer, en Europe, ils trouvent leurs outils entassés et réunis entre les deux mers. Aussitôt ils envoient quelques-uns d'entre eux au roi et lui disent en quel lieu ils ont retrouvé leurs instruments. Alors Constantin ordonne aux tronnettes de sonner par tout le camp et à l'armée de quitter ce lieu, disant : « Allons fonder notre ville dans l'endroit que Dieu nous désigne, » Et anssitôt il s'embarqua avec tous les siens et arriva au lieu où l'on avait retrouvé les outils, jugeant que, par ce miracle, Dieu avait vouln lui indiquer cette place. Il y fonda une ville qu'il nomma Constantinople, de son nom et du mot grec qui yeut dire ville, son nom servant de radical au nom de cette nouvelle cité. Qu'il suffise de ce peu de mots sur la situation et la fondation de cette ville royale.
- 3. De l'église où l'on conserve la croix du Seigneur. Nous devons parler aussi de cette célèbre église en rotonde qui s'élève à une hauteur prodigieuse sur trois murs de pierre. Saint Arculphe, qui la visita souvent, nous a rapporté qu'au-dessus de ces trois murs s'élève un second étage; et cet édifice magnifique se termine par une seule voûte. Celle-ci, soutenue par des arcs gigantesques, offre entre chacun des nurs dont nous avons parlé un vaste espace propre, soit comme habitation, soit pour prier-Dieu. Dans la partie nord de l'édifice intérieur, on montre une grande armoire très-belle dans laquelle est un coffre de bois, couvert aussi en bois, où l'on conserve le bois sacré de la croix, sur lequel notre Sauveur mourut crucifié pour le salut du genre humain. Ce coffre sacré, au rapport de saint Arculphe, est élevé pendant trois jours de suite, à la fin de l'année, au-dessus de l'autel d'or avec ses précieuses reliques. L'autel est situé dans l'église en rotonde; il a deux coudées de long et une de large. La croix divine est, comme nons l'avons dit, placée sur l'autel pendant les trois jours anniversaires, c'est à savoir : d'abord le jour de la Cêne du Seigneur, où l'empereur et son armée viennent dans l'église baiser la croix du salut. Le premier de tous, l'empereur s'incline pour la baiser ; puis chacun, suivant son âge et son rang, s'avance à son tour pour baiser l'instrument du supplice divin. Le lendemain, c'est-à-dire la sixième férie avant Pâques, les reines, les dames et toutes les femmes du peuple viennent dans le même ordre adorer la croix. Le troisième jour, c'est-à-dire le samedi pascal, les évêques et tout le clergé s'avancent processionnellement, remplis de crainte et de recueillement, pour baiser ce bois victorieux; puis, après cette sainte et joyeuse adoration de la croix, on referme le coffre vénérable et on le remet

dans l'armoire avec ses précieuses reliques. Notons aussi qu'on conserve avec la croix trois autres lois plus petits desquels, lorsqu'on ouvre le coffre, s'éclappe une délicieuse odeur siave comme celle d'un bouquet de diverses fleurs réunies; et cette odeur, pénétrant à travers les murs de l'égilse, embaume



Vue à vol d'oiseau de Constantinople chrétienne. -- D'après une estampe de l'Imperium orientale, 1. II (1).

<sup>(1)</sup> Imperium orientale, sice Antiquitates Constantinopolitance, opera et studio doni. Auschni Banduri, etc. Paris, 1711; 2 vol. io-fol.

tons ceux qui entrent dans le temple. Des nœuds de ces trois bois s'échappe une liqueur odoriférante, semblable à de l'Imile, d'où s'exhale cette odeur si snave; et si l'on met sur un malade une petite goutte de cette liqueur, quelle que soit la douleur qu'il éprouve, il recouvre la santé. Mais en voltà assez sur ce sujet.

4. De saint Georges, martyr. — Saint Arculphe, après nous avoir raconté tout cela sur la croix du Seigneur qu'il a vue de ses yeux et qu'il a baisée, nous a aussi rapporté, sur un autre confesseur du Christ nommé Georges, des détails qu'il avait aporis à Constantinode.

Dans la ville de Diospolis (1), il y a dans une maison une statue de marbre de saint Georges attaché à la colonne où il fut flagellé lors de sa persécution; supplice après lequel il vécut encore de longues années. Un jour, un homme au cour dur et incrédule entra à cheval dans cette maison, et, voyant cette colonne de marbre, il demanda à ceux qui étaient là : « De qui donc est l'image qui est sur cette colonne? » On lui répondit : « C'est la statue de Georges le confesseur, qui fut attaché et flagellé à cette colonne. » Alors cet insensé, pris de fureur contre cet objet insensible, et sans doute poussé par le diable, frappa de sa lance la statue du saint confesseur. Mais, ô prodige! sa lauce, pénétrant facilement comme dans une boule de neige, traversa cette colonne de pierre : le fer resta fixé à l'intérieur, sans que jamais on ait pu l'en extraire, et le bois se brisa à l'extérieur. Au même moment aussi, le cheval sur lequel était monté ce misérable tomba mort sur le pavé de la maison ; et lui, en tombant, saisit avec ses mains cette colonne, et ses doigts, y entrant comme dans de la bone, restèrent enfoncés dans le marbre. Alors ce malheureux, voyant qu'il ne pouvait retirer ses doigts et qu'ils demeuraient attachés à la colonne, saisi de repentir, implore la miséricorde du Dieu éternel et du saint confesseur, et, les yeux baignés de larmes, demande à être délivré de ce supplice. Le Seigneur, qui ne vent pas la mort du pécheur, mais sa conversion, prit en miséricorde son repentir, et non-sculement le délivra de ces hens visibles du marbre, mais aussi des attaches invisibles du péché. On voit par là combieu le Seigneur aime saint Georges, qui le confessa dans les tourments, puisque, par la puissance divine, cette statue, d'une matière naturellement impénétrable, devint pénétrable, et que la lance et les doigts de cet homme y entrérent facilement. Et, ô merveille! aujourd'hui encore on voit les traces de ces dix doigts empreintes dans le marbre; saint Arculphe lui-même y mit ses dix doigts, et ils y entraient jusqu'aux racines. Le sang du cheval, dont une côte en tombant se brisa, n'a jamais pu être enlevé, et encore maintenant on le montre sur le pavé de la maison.

Saint Arculphe nous a raconté une autre histoire de saint Georges, qu'il tenalt de quelques habitants de Constantinople. Un homme séculier, monté sur un cheval, entra dans la ville de Díospolis dans le temps où l'on rassemblait de nombreuses troupes pour la guerre, et se rendit à cette maison où nous avons dit que se trouve l'image du saint confesseur sur une colonne de marbre. H s'adressa à cette image comme au saint lui-même, et lui dit : « Je me recommande à toi, bienheureux confesseur, ainsi que mon cheval, afin que, par la force de tes vertus, sauvés des périls de la guerre et des maladies, nous revenions tous deux sains et saufs dans cette ville; et si le Dieu' de miséricorde t'accorde ce que nous souhaitons, je t'offrirai pour présent ce cheval que j'aime pardessus tout. . Il dit et sort de la maison pour rejoindre ses compagnons d'armes. Il part pour la guerre, et après de nombreux périls, après avoir vu périr autour de lui des milliers de ses camarades, lui-même sorti sain et sauf de tant de dangers, et toujours monté sur son cheval chéri, revient à Diospolis vers Georges le serviteur du Christ; aussitôt il se rend tout joyeux à la maison où était l'image du saint, et, portant dans ses mains de l'or pour racheter son cheval, il s'adresse au saint, confesseur : « Bienheureux saint, je rends graces au Dieu éternel qui, par la vertu de tes prières, m'a fait revenir sain et sauf de cette expédition. Aussi, voilà vingt sols d'or que je t'apporte pour mon cheval que je t'avais consacré et que tu m'as conservé, » Ce disant, il met l'or aux pieds de la statue du saint, aimant mieux son cheval que de l'or; et, après avoir salué le saint, il sort, remonte sur son cheval et l'excite à marcher; mais l'animal ne bougea pas. Ce que voyant, l'homme redescend de cheval, rentre dans la maison, apportant dix autres sols, et dit au saint ; « Bienheureux confesseur, tu as été

<sup>(1)</sup> Lydda on Lod, à 12 kilomètres à l'est de Jaffa (Yafa).

donx et aimable pour moi dans les dangers de la guerre, mais tu es dur et avare, comme je vois, dans cet échange que je t'offre pour mon cheval. » Puis il ajoute, en joignant ses dix sols aux vingt autres : « Voilà dix sols que te donne de plus afin de t'apaiser, et pour que tu me permettes d'enunener mon cheval. . Puis il sort et essaye de nouveau de faire avancer sa monture; mais l'animal, restant comme fixé au sol, ne pouvait même remuer un seul pied. Que vous dire de plus? Après être remonté quatre fois à cheval, il rentre dans la maison et offre de nouveau dix antres sols : toujours le cheval est immobile; le pauvre homme va et vient, ne sachant que faire; enfin, il offre an saint soixante sols, et, tout en se plaignant de sa dureté et de son avarice dans les marchés, il revient à son cheval : mêmes essais infructueux. Alors il dit à saint Georges : « Bienheureux confesseur, maintenant je vois ce que tu veux. Qu'il soit donc fait selon tes désirs : je t'offre en présent ces soixante sols d'or, et je t'abandonne ce cheval que j'avais promis de te donner au retour de mon expédition; il est retenu par des liens invisibles, mais Dieu, je crois, l'en délivrera en ton honneur, » En effet, il sort de la maison et trouve le cheval libre de ses mouvements. Il rentre avec lui dans la maison et l'offre au saint confesseur, puis hii-même joyeux retourne chez lui en célébrant les louanges du Christ. On voit par là que tout ce qui est consacré au Seigneur, que ce soit un homme ou un animal, ne peut jamais être racheté, ainsi qu'il est écrit an livre du Lévitique,

5. De l'image de la sainte Vierge. — Arculphe nons a aussi raconté une histoire d'une image de la sainte Vierge, histoire qu'il teani de témoins oculaires. Dans la ville de Constantinople, il y avait dans une maison une image de la sainte Vierge suspendue au nur, dans un petit cadre de bois. Un homme au cœur dur et insensé demanda un jour ce que c'était que cette image, et comme on lui répondit que c'était le portrait de Marie, ce Juif incrédule, poussé par le démon, la détacha, en colère, du mur où elle pendait, et cournt à la maison voisine, au lieu où chacun dépose ses ordures; et là, en dérission du Christ, fils de Marie, il jeta dans la fosse l'image de la mère de Dieu, et lui-même s'asseyant sur le trou, fit ses ordures sur ce divin portrait; puis ce misérable s'éloigna. On ne sait ce qu'il devint dans la suite ni comment il mournt. Mais, après sa mort, un chrétien, homme plein de foi et d'amour de Dieu, sachant le crime de cet infidèle, chercha le portrait de Marie, et l'ayant retrouvé caché sons les ordures le purifia et le lava avec soin, puis le plaça avec honneur chez lui. Et, prodige! de ce portrait de la sainte Vierge se distille sans cesse une véritable huile, qu' Arculphe a vue de ses yeux, en l'houneur de Marie, mère du Seigneur Jésus, dont le père a dit : « Je l'ai oint de mon luite sainte; » et le Psalmiste dit aussi au fils de Dieu : « Dieu, ton Dieu t'a oint de l'huile de la joie devant tous tes compagnons.

Tout ce que j'ai dit de la situation et de la fondation de Constantinople, et de cette église en rotonde où est conservée la croix du salut, et tout le reste, je le tiens de la bouche de saiut Arculphe, qui resta dans cette capitale de l'empire romain depuis la fête de Paques jusqu'à la naissance du Seigneur; puis il partit pour revenir à Rome.

6. Du mont Vulcain, qui toujours tonne. — A environ douze milles à l'est de la Sicilo, dans la mer Méditerranée, est ne lle où se trouve le mont Vulcain, qui, nuit et jour, fait de telles détouations que la Sicile, déjà cept anne le où se trouve le mont vulcain, qui, nuit et jour, fait de terre; c'est surtout à la sixième férie et au jour du sabbat que ses détonations sont le plus fortes. Toute la muit-il est cu flanames, tout le jour il est enveloppé de fumée. C'est Arculphe qui un'a raconté cela de cette montagne; il l'a vue de ses propres yeux enflammée la muit, et fumant le jour. Il a entendu aussi de ses oreilles le bruit de ses détonations, pendant le peu de jours qu'il resta en Sicile (¹).

Je prie tous ceux qui liront ce court récit d'implorer la clémence divine pour ce saint prélat Arculphe qui, après avoir visité les saints lieux, a en la bonté de me raconter ces détails, que j'ai consignés sans talent dans cette relation, malgré tant de travaux ecclésiastiques de tontes sortes qui m'occupent et pour ainsi diffe m'accablent tout le jour. Je prie donc aussi le lecteur de ces essais de ne pas oublier d'implorer pour moi, misérable pécheur et écrivain, le Christ, juge de tous les siècles.

<sup>(1)</sup> On trouvera une vue du mont Vulcano dans la relation suivante,

#### BIBLIOGRAPHIE.

Textz. — Manuscrit de l'abbaye de Corble conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale (fonds Saint-Germain latin, nº 845). — Autre manuscrit conservé à la Bibliothèque du Vatican. — Texte abrégi par Béch le Vénérable, vero 721, sous le titre : Libellus de locis sanctis. — Texte imprimé publié en 1619, à Ingolstadt, par Jacobus Gretserus. — Autre texte publié en 1672, par L. d'Achery et Mabillon, dans les Acta sanctorum artiuis sancti Benedetis, seculum IIII; pars secunda, papes 490-250.

Tarnecrious, — Aucune traduction française n'a précédé la nôtre. — Traduction anglaise, mais incomplète, au commencement de l'ouvrage initiulé Early trarels in Palestine, par Thomas Wright; London, 1888. Dans l'introduction, M. Th. Wright suppose, d'après des considérations plausibles, que l'évêque Arculphe a dû visiter la Palestine vers l'an 680.

Ourbages er la Palestine et ser Jéresalem (). — 330-400. Eusebii et Hieronymi, Onamastion urbium el locorum S. S. (grec et latin), ed. J. Bonferviro, Paris, 1631-1639. — Antonini Augusti Hinerarium, Duble P. Wesseling, Ansterdam, 1733. — 333. Hinerarium Hierosolymitanum seu Burdigalense (de Bordeaux à Jérusalem), publié par P. Wesseling, aussi en 1735, et par Chateaubriand à la fin de l'Hinéraire de Jérusalem. — Vers 373. Antononii monachi, Relatio de sanctis patribus barbarorum incursione in monte Sinai et Raithu peremptis. etc. Paris, 1960.

Environ 600, Hinerarium B. Antonini martyris; Angers, 1640; et dans les Acta sancturum, mai, t. II, p. 10; ligolini Thesaur., t. VII.
Eaviron 870, Bernhardi (sopientis monachi) Hinerarium in loca sancta, dans les Acta sanctorum ord. Benedict.,

Eaviron 830. Bernhardi (sopientis monachi) Hincrarium in loca suncta, dans les Acta sanctorum ord. Benedict., sac. 111, pl. 11, p. 523, ct dans les Relations des royages de Guill. de Rubruk, Bernard le Sage et Sæwulf, par F. Michel et T. Wright; Paris, 1839, p. 783.

1006-1125, Fulcherii Carnotensis, Gesta peregrinautium Francorum cum armis Hierusalem pergentium, dans les Scriptores francisc. de du Chesne, t, IV, p. 816; Paris, 1641.

1102-1103. Sawulfi Rielatio de peregrimatione ad Hierosolymam et terram sanctom, publide dans les Relatious des vougages de Guill. de Rubruk, etc.; Paris, 1830, p. 237. — Environ 1123. Daniel (Igoumen), Voyage à la terre sainte, Saint-Petersbourg, 1837. — 1150. El-Edrist), Geographia universalis (en arabe); Rome, 1502; Madrid, 1790, Geographia d'Édrisi, traduction française par A. Jaubert, L. I<sup>et</sup>, Paris, 1836. — 1160. Benjamin Tudelensis literearium (voy. plus loin la relation de ce voyageur). — 1175. Peterhie peregrimatio; Altori, 1687; Tout un mode et royages du R. Petuchia, trad. franç, par E. Carmoly; Paris, 1831. — 1175. Gerhardi, Friderici I in Ægyplom et Syrium od Saladinam legati, Hinerarium; Lub., 1702. — 1185. Joannes Phocas, De locis sanctis; Venise, 1733, et Acta sancterum, t. Il de mal.

1200. Boliacddin, Vila et res gesta Saladini (arabe et latin), ed. A. Schultens, Lugd. Bat., 1735. — 1200. Gaufrid (Jeffrey) Vinisauf, Her Hieraodymitanum regis Anglorum Hichardi I; Histor. onglic. script., t. II, p. 237.— 9211. Wildebrandi ab Oldeborg, Hincardinum terra suncher; Col. Agr., 1635, Venuct, 1733.— 1220. Jedob de Vitriaco, Historia hieraodymitana; Doual, 1397; Paris, 1717. — 1283. Brocardi (Borcardi, Burchardi), Locorum terra sunche descriptio; Venise, 1519; Canisus, Hessuur. monum. eccles. et hist., t. IV, p. 9.; Histoire littéraire. t. NNI, 1847 (Notice de Victor Lectere).

1300. Abulfede Tabula Syriæ (arabe et latin), ed. J.-B. Kobler, Leps., 1766; Beseriptio Arabir, etc.; Géo-graphie d'Aboulfeda, trad. frauc, par Reinaud, Paris, 1857. t. 1". — 1322. The Voinge and Travaile of sir John Mandeville, derniker edition, Londres, 1839. — 1323. Travels of Joh Bauta, translated from the Arabic-Londres, 1829; traduction française par Defemery et Sanguinetti, t. 1"; 1854. — 1336. Ludolphi (seu Petri) de Suchem. Libella de lithere de terrem sanctem; Augsb., 1376.

1520. Sosim (Hierodiacomus), Vogage à la terre sainte; Saint-Pétersbourg, 1837. — 1406. Basillus (marchand de Moscou), Vogage à la terre tainte; Saint-Pétersbourg, 1837. — 1475. Johl ed-Din, Hittory of the temple of Jerundem, translated from Arabic MSS, by R. James Beynolds, Lond., 1836. — 1438. Bernh, de Bergdenbach, Hinerarium hierosolymianum ac in terrim sanctam; Mayence, 1480; Augsbourg, 1480; Lyon, 1480; Spire, 1490, 1502; ed. de 1680. Ourvage orné de gravures sur bois très-curieusse i la Bibliothèque Sainte-Geneviere, à Paris, en possède un très-bel exemplaire. — 1393. Mejr ed-Din, Histoire de Jérusafem, trad. franc, de Hammeff, dans les Mines d'Orient, vol. II, p. 81, 118, 53, etc. Cest la description arabé de Jérusalem la plus complète qui existe

(1) Il nous paraît utile d'offrir à nos lecteurs, en une seule fois, et au début de ce livre, une bibliographie de queique étendue sur la Palestine, en consideration de la haute importance de cette petite partie de notre globe qui a été visitée par la plupart des voyageurs du moyen âge.

1507. Martini a Baumgarten, in Braitenbach Peregrinatio in Egyptam, Arabiam, Puliestinam et Syriam; et dans la collection des Voyages de Churchill, Lond., 1704. - 1507. S. Anselmi, Descriptio terræ sunctæ, in Canisii Thesaur., t. IV, p. 776. — 1516. Bern. Amico, Trattato delle piante e imagine de' sacri edifisi di Terra Santa, disegnati in Jerusalemme; Rome, 1609; Florence, 1620. Gravures trop souvent inexactes. — 1519. Ludwig Tschudi von Glarus , Reyss und Pilgerfarth aum heiligen Grab; St-Gall , 1606. - 1522. Barthol. de Saligniaco Itinerarium Hierosolymitanum, et terræ sanctæ descriptio; Magdebourg, 1587. - 1546, Pierre Belon, du Mans. Observations de plusieurs singularités et choses mémorables tronvées en Gréce, Asie, Judée, Équpte, Arabie, etc.; Paris, 1588. — 1552. Bonlfacii a Ragusio Liber de perenni cultu Terræ Sanctæ; Venet., 1573. — 1573. Leonh. Rauwolf, Aigentliche Beschreibung der Reyss so er ain dei Morgenluender, fürnehmlich Syriam, Judaam, etc., selbst rollbrucht; dans la collection des Voyages curieux de Ray, vol. 1"; Londres, 1693 et 1705. Rauwolf était physicien et botaniste. - 1579. Hanns Jac. Breuning von und zu Buochenbach, Orientalische Reyss in der Turkey, etc.; Strasb., 1612. - 1583, Nic. Christoph (principis) Radzivil, Jerosolumitana Peregrinatio; Brunsberg. 1601; Anvers, 1614; Mayence, 1602. - 1586. Jean Zuallart (Giovanni Zuallardo), Il devotissimo Viaggio di Gierusalemme; Rome, 1587; Très-dévot l'oyage de Jérusalem, 1626. Gravures sur acier curieuses, et copiées par la plupart des voyageurs des seizieme et dix-septième siècles. -- 1589. De Villamont, Voyages (en Italie et en Palestine); Paris, 1600, 1614. - 1590. Pant. d'Aveyro, Itenerario da Serra Santa et todas suas particularidades; Lisbonne, 1593, 1600 .- 1598. Joh. Cotovicus (Kootwyk), Henerarium hierosolymilanum et syriacum; Ant., 1619. -1598. Don Aquillante Rochetta, Peregrinatione di Terra Santa, etc.; Palerme, 1630, avec gravures de Zualtardo (voy. plus haut).

1610. Georges Sandys' Travailes, containing a History of the Turkish empire. etc., a description of the Holy Land, of Jerusalem, etc., avec cinquante cartes et figures; Londres, 1615, 1621, 1638; mêmes gravures que celles de Cotovicus et de Zualfardo. - 1614. Pietro della Valle, Viaggi descritti da lui medesimo in lettere famigliari; Rome, 1650; traduction française, Paris, 1661. Voyageur célèbre, mais superficiel. - 1615. Henry Timberlake, A true and strange discourse of the travels of two English pilgrims towards Jerusalem, etc.; London, 1616; et dans l'ouvrage intitule Harleian miscellany, vol. Ir, p. 327. - 1616. Francisci Quaresmi, Historica, theologica et moralis Terræ Sanctæ elucidatio; Antv., 1639. - 1627. Ant. del Castillo, El devoto peregrino y viage de tierra santa; Madrid, 1656, Les gravures sont empruntées à Zuallart. -1644. Bernardin Surius, le Pieux pélerin, ou Voyage de Jérusalem; Bruxelles, 1666. - 1646. Balth. de Monconys, Journal des royages, publié par son fils; 3 L., Lyon, 1665; 4, Paris, 1677, 1695. Voyageur instruit, et qui s'occupe surtout des sciences physiques. 1651. J. Doubdan, le Vouage de la terre sainte; Paris, 1657, 1661. Ouvrage consciencieux et érudit. - 1651. Mariano Morone, terra santa nuovamente illustrata; Piacenza, 1669. - 1655. Iguatius von Rheinfelden, Neue Jerosolymitanische Pilgerfarth, oder hurze Beschreibung des gelobten heiligen Landes; Würzb., 1667.—1654. Jean de Thévenot, Relation d'un voyage fuit au Levant..., et des singularites particulières de l'Archipel, Constantinople, Terre Sainte, etc.; Rouen et Paris, 1665. Voyages tant en Europe qu'en Asie et Afrique, 1689. On a confondu souvent ce voyageur avec Nicolas-Melchisédec de Thévenot, qui a publié la Relation de divers royages enrieux en 1664. — 1658, Laur. d'Arvieux, Voyage dans la Palestine, vers le grand émir, chef des Arabes du désert connus sous le nom de Bédouins, etc., fait par ordre du roi Louis XIV, avec la description de l'Arabie par Abutfédu, traduit en français par M. de Roque; Paris, 1717. (Voy. Mémoires du chevalier d'Arvieux, etc.; Paris, 1735.) - 1666. Franz Ferd, von Troito, Orientalische Reisebeschreibung, etc., nach Jernsulem, etc.; Dresde, 1676. 1733. - 1672. Corn. de Bruyn (le Bruy), Beysen door den Levant, etc.; Delft, 1699. Gravnres tres-nombreuses et tres-curicuses. - 1674. Mich. Nau, Voyage nouveau de la terre sainte; Parls, 1678, 1757. - 1684. Heinr. Myrike's , Reise von Constantinopel noch Jerusalem und dem Lande Kanaan ; Rotterdam , 1725. - 1688. De la Roque, Voyage de Syrie et du mont Liban; Paris, 1722. - 1697. Henry Mauudrell, Journey from Aleppa to Jerus ilem at Euster 1697; Oxford, 1703, traduit en français; Paris, 1706. Bon livre et souvent cité. - 1697. A. Morison, Relation historique d'un voyage an mont de Sinai et à Jerusalem, Toul, 1704.

1700. Van Egunoid on Heyman, Reisen door een gedeelte van Europa... Sgria, Pulestina, Ægypten, den Berg Sinai, eet; Leyde, 1737. Outsage estimé. – 1729. Rob. Clayton, A journal from grand Gairo to mount Sinai and bork again; translated from a manuscript written by the (franciscau) Prefetto of Egypt; Londres, 1733. — 1722. Thomas Shaw's Trarets, or observations relating to several parts of Barbary and the Leront; Londres, 1738. Traduit en français; la Haye, 1754; avec gravures. — 1737. Richard Drovcke, Beeription of the East, and some other constries; London, 1743. Traduit en français; Paris, 1772.— 1749. Fridit, Hasselpuits, Her Pulerstinum, etc.; 1757. Traduit en français, 1769. Ouvrage active par Linai & Lipu, Maritl, Yingiy per Floal at Lipu e Prela styria e Pulerstine, etc.; Luca e Firenza, 1769. Traduction français, 1761. Carston Niebult, Rescherblung from Arabien; Copenhi, 1772. Traduction français sons le titre de bescription de l'Ambie; Paris, 1773. Viguge ea Arabie, 1770 et 1780. Ouvrages très-estimés. — 1783. Voltoy, Viguge en Syrie et en Égypte; Paris, 1787, 1867. — 1702. W. G. Bowne, Trarels in Africa, Egypt, and Spriig; London, 1790.

1800. Edw. Dan. Clarke, Travels in various countries of Europe, Asia and Africa, London, 1811. — 1803. Ali-Bey, Timels in Marcocco.. Eyppl, Arabia, Syria; London, 1810. Gravures nombrouses. — 1806. Chateaubriand, Ilmiraine de Paris à Jerusalem, etc.; Paris, 1" édition, 1810. Ouvrage très-agrèable, un certain nombre d'or-reurs. — 1809. John Lewis Burckhardt, Travels in Syria and the Holy land; London, 1822. Reisen in Syria, etc., mit Anmerkungen ron W. Gesenius; Welmar, 1823. Ouvrage estimé. — 1815. Otto. Fr. von Biehter Willfahrten in Morgenhade, herausgegeben ron J. P. G. Eurers; Berlin, 1822. — 1810. J. S. Buckingham, Travels in Palestine;

London, 1821. - 1816. Rob. Richardson, Travels along the Mediterranean and parts adjacent; London, 1822 .-1817. T. R. Jolliffe, Letters from Palestine, etc.; London, 1819. - 1817. Le comte de Forbin, Voyage dans le Levant en 1817 et 1818; Paris, 1819. Belles gravures dans l'édition in-fol. - 1817, Irby aud Mangles, Travels in Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor; London, 1822. - 1818. Th. Legh, Excursion from Jerusalem to Wady Musa, dans le Biblical repository (american); octobre 1853. — 1820. J. M. A. Scholz, Reise in die Gegend swischen Alexandria und Perætonium... Egypten, Palastina und Syrien; Leipsick, 1822. — 1826. Ed. Ruppell, Reisen in Nubien, Kordofan und den Petraischen Arabien; Frankf., 1829. - 1828. Léon de Laborde et Linant, Voyage de l'Arabie Pétrée ; Paris , 1830. Belles planches .- 1830. Michaud et Poujoulat , Correspondance d'Orient en 1830; Paris, 1835. - 1830 et 1831. Georges Robinson, Voyage en Pulestine et en Syrie, avec cartes et vues; Paris, 1838.—1832. Ed. Hogg, Visit to Alexandria, Damascus, and Jerusalem, during the successful campaign of Ibrahim Pasha; London, 1835. - 1834. Marmont, duc de Raguse, Voyage en Hongrie ..., en Syrie, en Palestine et en Égypte; Paris, 1837. Avec atlas. Ouvrage remarquable. -- 1836. J. L. Stephens, Incidents of travel in Egypt, Arabia, and the Holy land, by an American, New-York, 1837. - 1836. Rev. C. B. Elliott, Travels in the three great enumers of Austria, Russia, and Turkey; London, 1838. - 1837, Lord Lindsay's Letters on Equal. Edom, and the Holy Land; London, 1838. - 1837. Joseph Salzbacher, Erinnerungen aus meiner Pilger reise nach Rom und Jerusalem im Juhre 4837; Vienne, 1839. - 1837. G. H. von Schubert, Reise nach dem Morgenlande; Erlangen, 1838. - 1838. John Bowring, Report on the commercial statistics of Syria, 1840. - 1838. Edward Robinson , Biblical Researches in Pulestine, mount Sinai and Arabia Petrca (Journal d'un voyage fait en 1838 par E. Robinson et E. Smith, 3 vol., avec cartes; Boston, 1851), livre très-remarquable. - Roberts, Terre sainte. -1842. Poujoulat, Histoire de Jérusalem : 2 vol. - 1850-1851. P. de Saulcy, Voyage autour de la mer Morte et dans les terres bibliques; Paris, 1853. - Voy, aussi les diverses collections exécutées d'après des épreuves photographiques de Decamps et autres artistes.

Géographie de la Palestine. — 1590. Christ. Adrichomlus, Theatrnin terræ sanctæ, cum tabulis geograph.; Colon. Agr., 1590, fol.; Ibid., 1593, 1682.

1646. Sam. Bocharti, Geographia sucra, seu Pholog et Canaon; Caen, 1646, foli, Franct., 1673. - 1665. Nic. Sanson, Geographia sucra, cs N. et N. Test, desumpta et in tabulis quatuor concinnata; Paris, 1665. - 1677. Olf. Dapper's, Naukeurige Beschrijving van guntsch Syrie, en Palestyn of Heibige Land, etc.; Rotterd., 1677; Anusterd., 1681. Asia, oder Beschreibung des gautzen Syrien und Palestins oder gelobten Landes; Amsterd., 1681; Nürnb., 1680.

1701. Cdristoph Cellarius, Notitia orbis antiqui, seu Geographia plenior; Leipz., 1701, 1705; Aux., 1731, 1772.

1738. Ed. Wells, Historial Geography of the New Test.; Lond., 1708, 1712; en allenn., 1765. — 1714. Hadr.
Reland, Palastina ex monumentis reteribus illustrata; Traj. Bat., 1714; Norimb., 1716 (he meilleur ouvrage geographique sur la Palestine jusqu'au temps des croisades).— 1738. Will. Alb. Bachiene, Heilige Geographie, etc.;
Ctrecht, 1738. J. Lejasick, 1735. — 1785. Ant. Friede. Back-ing's Erdielsenfeung, th. V. Palastina, Arabien, etc.;
Altona, 1785.—1790. Ysbrand van Hamelsveld, Aardrijkunde des Bijbels, etc.; Amst., 1790; trad. allem., Hamburg, 1796. — 1799. Conrad Mannert, Geographie der Griechen und Romer; L. VI, Arabien, Palastina, Syrien;
Nurenb., 1799. Lejasick, 1831.

1817, C.-F. Kloden, Leudeskunde von Palastina, Berlin, 1817, — 1818. Carl. Ritter, Die Erdkunde, etc., t. II, West-Asien; Berlin, 1818 (excelhent ouvrage), — 1820. G.-B. Winer, Biblisches Realworterbuch; Leipsick, 1833–1838. — 1826. E.-F. Karl Rosenmüller, Biblische Geographie; Leipsick, 1832-28. — 1835. Carl. von Raumer, Palastina; Leipsick, 1833 (manuel tris-artile). — 1852. W.-F. Lynch, Official Report of the United States expedition to explore the dead sea and the river Jordan; Narrative of the United States expedition, etc.; Baltimore, 1852.

Cartes de Jérisalem. — L.-B. d'Anville, Dissertation sur l'étendue de l'aucienne Jérusalem et de son temple; Paris, 1747 (réimprimée à la fin de l'Itinéraire de Chateaubriand).

Justus Olshausen, Zur Topographie des alten Jerusalem; Klel, 1833. — 1838. F.-G. Crome, Jerusalem, dans l'Encyclopédie d'Ersch et de Gruber, sect. II., Us. 15, p. 273. — 1838. E. Robinson, Biblical liesearches, etc. (ouvrage indiqué plus laut). — 1845. G. Munk, Description géographique, historique et archéologique de la Pellestine, dans l'Univers pittoresque. — Cf. Krafit, Topographie de Jerusalem; Bonn, 1846.

## WILLIBALD,

#### VOYAGEUR SAXON.

[Commencement du huitième siècle après Jésus-Christ. - Vers 725 ]

Willibald (saint Guillebaud) (¹), né en Angleterre, était le fils d'un homme riche et puissant nommé Richard (²). Vers l'âge de trois ans, il tomba dans une maladie de langueur qui parut mortelle. Ses parents éplorés le portèrent devant une croix élevée sur un montiente dans l'enceinte de leur propriété, et devant laquelle, suivant un usage des Saxons de ce temps, la famille venait chaque jour faire la prière en commun : les croix tenaient lieu de chapelle on d'oratoire. Le père et la mère de Willibaldi implorrèrent la bonté divine et promirent que, s'ils avaient le bonheur de voir leur fils rendu à la santé, ils le consacreraient au service de Dieu. Leur prière fut exaucée, et ils accomplirent fidèlement leur veu. Quand l'enfant fut parvenu à sa cinquième année, ils le conduisirent au monastère de Waltheim (²) et le confièrent aux soins du vénérable abbé Égülvard ou Egbaud (¹). L'abbé réunit les religieux et, conformement à une règle de leur discipline, leur demanda s'ils voulaient admettre ce disciple, si jeune encore, dans la communauté : tous donnèrent sans hésiter leur consentement.

Willibald passa dans la paix de ce saint monastère les années de son enfance et de son adolescence. Il y grandit à la fois en piété, en vertu et en science. Arrivé à la jeunesse, il résolut d'entreprendre un grand pélerinage. Il craignait que, malgré son indifférence réelle et déjà éprouvée pour les biens et les homeurs de ce monde, la richesse et la noblesse de ses parents ne fussent de quelque obstacle à sa perfection religieuse: les privations, les misères, les dangers de toute nature qu'il entrevoyait dans un long et lointain voyage, lui paraissaient de nature à le fortifier dans la pratique de l'humilité et de la pauvreté; de plus, il espérait acquérir par là une plus grande connaissance des choses saintes. Il fit

(\*) Willibaldus ou Bilibaldus, traduction latine d'un nom saxon, comme Guillebaud est une altération du nom latin.

La plus ancienne relation de ce voyage a été écrite vers l'an 761 par une parente de Willibald, religieuse de licidenheim.

qui s'exprime ainsi dans sa préface :

• Moi, pauvre femme, exposée à toute corruption par la faiblesse et la fragilité de mon seve, privée de tout séconrs de la science, la dernière de toutes les religieuses saxonnes venues lei, pensant qu'au souvenn de faits si dignes d'aitention et de respert il ne convient pas que sels leivres restant fermées et que la larque inmobile garde un sileure obstiné, je unis proposé d'écrire la vie du saint évêque Willibadd, mon allié par le sang, non d'apròg des récits apocraphes ou errourés, mais sous les yeux et sous la dictée du saint évêque l'uniene, en présence de deux discres qu'innt entendu son récit comme moi, le neuvième jeur des calendes de juillet, la vivillé du solstice.

La rédaction de cette religieuse, quoique souvent diffuso et redondante, est prérieuse par son caractère de naïveté. A une époque postérieure, un auteur anoissue a aussi raconté le voyage ou plutôt la vie de Willialad. Sa narration, écrite d'un meilieur style, Saccorde avec celle de la religieuse, et contient utoine quedques faits nouveaux; mais cell erapporte si brievement certains détails de la première relation, que parfois elle en efface tout l'unécèt. Dans notre traduction, nous faisons des emprunts à ces deux anteurs, d'après les textes publiés par d'Achery et Malillon. de mamière à composer le récit le plus complet orif soit postpoit différir an berteure.

D'après Bruschius, le onziene rivique d'Eischstadt (Est.), mort l'an 989, aurait écrit en vers l'histoire de saint Willibald. En abbé de lleindenlein, Adalliertus, a inséré un abrègé de la vie de Willibald, ainsi que de cellos de Wunchald et de Walpurge, frère et soure de Willibald, dans une relation sur la restauration de son monastère, sous le pape Eugène III Enfin on compte encore, parmi les hiographès de Willibald, Philippe, évêque d'Eischstadt, de 1300 à 1322.

(\*) L'évêque Philippe dit que Richard était « Tenton d'origine, duc des Suèves , et roi d'Angleterre , « Roi d'Angleterre , et trop ; mais il parait bien que Richard était allié à une famille royale saxonne. (Voy. la note 7 de la p. 74).

Suirafin Mattheus Baderus, Williadd était le neveu de saint Boniface du côté de sa mère, qui s'appelait Boune. On lit aussi dans l'Année bénédictine : s'Saint Willeland, premier évêque d'Eischstall, était prince de naissance, enfant de saint Bichart, n'i de Kert, et de Bonne, seur du grand apôtée d'Allenague saint Bichart Boniface.

(2) Bus Waltham, in Agro Wintoniensi.

(4) Eghaldo, Egnivaldo, Eguvalt, Egilwaldus, Egnivaldus,

confidence de ces pensées à son père, et le conjura de se joindre à lui pour aller s'agenoniller au senil du temple dédié à Pierre, le prince des apôtres. Le père s'étonna d'abort d'un tel projet, voulut dissuader son fils d'y donner suite, et objecta, quant à ce qui le concernait personnellement, qu'il y autrait de l'imprudence et de la dureté à abandonner ainsi sa femme et ses autres enfants. Toutefois, les instances de Willibald furent si vives, si persuasives, que non-seulement elles finirent par triompher de la résistance du père, mais encore qu'elles enflammèrent d'un saint enthousiasme le frère de Willibald, nommé Wanepald (Winiband), et leur jeune sœur nommée Walpurge.

Au printemps (\*), les saints frères Willibald et Wunebald, avec leur père Richard, leur sœur Walpurge, et une troupe assez nombreuse d'autres pélerins, tous pénétrés d'une religieuse ardeur, s'embarquièrent à l'endroit appelé autrefois Hanuléa-Mutha (\*), au port marchand que l'on nomme Hanibich (\*). Après avoir navigué quelque teups sur la vaste mer, ils virent la terre ferme, descendirent avec joie du navire, et dressèrent leurs tentes sur la rive du fleuve Sigona (la Seine), près de la ville nommée Rotum (Bouen), qui est aussi un lieu de commerce (\*). Là, les pelerins se reposèrent pendant plusieurs jours; puis ils poursuivirent leur route, et firent leurs prières aux oratoires de beancoup de saints. Ils arrivèrent, en voyageant ainsi, à Gorthonieum (\*), ensuite à la ville de Toscane nonmée Lucques. En cet endroit, le pieux Richard, succombant sons les fatigues du voyage et sous le poils des aus, tomba malade et mourut (\*). Ses enfants lui donnérent la sépulture dans le monastère de Saint-Frisidien (\*).

De Lucques, Willibald se dirigea vers Rome, avec son frère et sa sœur. Ils traversèrent à pied les montagnes (\*) pendant l'hiver. Arrivés à la sainte cité, ils s'empressèrent d'aller adurer et remercier Dien dans la basilique de Saint-Pierre. Ils passèrent les mois de la saison fivide dans les pasibles exerrices de la pièté. En été, les deux frères furent saisis d'une fièvre violente qui, à cette époque de l'année, envaluit toute la ville comme une peste. Par la grâce de la bouté divine, leur maladie s'alternaît de telle sorte que, pendant clacume des semaines où l'un d'eux était le plus souffrant, l'autre avait plus de force, et ainsi, la fièvre ne les accablant que tour à tour, il leur fut possible de s'entre-seconrir.

- (1) De l'année 721.
- (\*) Hamelea-Multa, Hamelea-Mittha,
- (\*) Embonchure du fleuve Hamelea ou Homelea (la rivière Hamble, à Hamble-Haven, port de Hamble). Williba'd était né, suivant toute apparence, dans la partie occidentale de l'Angleterre, peut-être sur le territoire du comté de Southampton.
- (\*) Rotuma, Botumum, Rotumaeum, Rotomayum. Les pèlevins avoient sans doute pris passage sur un navire qui faite commerce ente Hamble-Havra et Rouen. On va voir qu'à partir de cette dernière ville ils voyagérent à pied jusqu'à Rome, Maltureussement la relation n'entre dans sucun détail sur l'ittéraire suivi par eux entre Rouen et Halie.
  - (\*) Ville de Ligurie : Dertona, Gorthona, Chorlona, Cortone. .
  - (\*) Le 7 février, shivant l'évêque l'Alippe.
- (f) De Saint-Priscien, suivant un des biographes; mais c'est une erreur. On voit encore, dit Mabillon, le tombeau de Richard dans la basilique de San-Frigdiani, neuviènne évêque de Lucques. L'épitaphe est conçue en ces termes :
  - · Hic rex Richardus requieselt sceptrifer alums ;
  - · Rex fuit Anglorum, regnum tenet ipse Pollorum;
  - . Regnum dimisit, pro Christo cuncta reliquit.
  - Ergo Nichardum nobis dedit Auglia sanctum;
  - a tlic genttor sanctæ Walpurgæ virginis almæ,
  - Et Wittebaldi sancti, simul et Wunibaldi;
     Suffragium quorum del nobis regna Pollorum. Amen.

Dans le Martyrologe romain, au 7 l'évrier, on lit : « A Lucques, en Toscane, saint Bichard, roi des Anglois, » Le véritable rang de saint Richard est disenté dans les Acta sunctorum. (Voy. t. II de février, p. 69, et t. III de février, p. 511.)

Dans ces premiers siècles, une grande passion pour les pélerinages antralua les Anglais, princes, nobles, prêtres, laïques, peuple, vers les lieux saints.

(\*) Les Apenhins, sans aurun doute; mais, dans la biographie écrite par la nonne, il y a tant de cimes ardnes, de frimats, de glaces, de nelge, de tourbillons, qu'on pourrait croire qu'il s'agit des plus hautes Alpes.

Lorsque, contre leur attente, ils furent revenus à la santé, Willibald se sentit saisi d'un ardent désir de voir Jérusalem. Il renvoya son frère et sa sœur dans leur patrie (1), et entreprit ce nouveau voyage en compagnie de deux autres religieux (\*). Ils allèrent à la ville de Daterina (Terracine), et ils y restèrent deux jours; puis à Caiète, qui est au bord de la mer. Là, ils s'embarquèrent et furent transportés à Nébulis (Naples), où ils demeurérent quinze jours. Ces villes appartiennent aux Romains, quoiqu'elles soient dans le Bénévent. Ensuite ils s'embarquèrent sur un navire égyptien et allierent en Calabre, à la ville de Reggio, où ils se reposèrent deux jours (3). De là, ils passèrent en Sicile et visitèrent Catane, célèbre par le patronage et par la sépulture de sainte Agathe. On leur raconta que lorsque des flots de flammes descendant de l'Etna menacaient d'incendier les maisons, les habitants n'avaient qu'à leur opposer le voile du sépulcre de la sainte pour les arrêter subitement (4). Ils allèrent aussi prier sur le tombeau de sainte Lucie, à Syracuse. Embarqués de nouveau, après avoir vu les îles de Chos et de Samos, ils arriverent à Éphèse (3); ils y versèrent des larmes d'admiration devant le sépulcre de saint Jean l'Évangéliste, qui est dans un site admirable, près de la ville. Ils virent aussi, non loin du sommet d'une montagne, l'endroit où le saint avait coutume de prier, et qui doit à cette circonstance de n'avoir iamais à souffrir de la pluie ni des tempêtes. Ils vistèrent enfin les tombeaux de Marie-Madeleine et des sept Dormants (°). De là, marchant le long de la mer, ils trouvèrent, à deux milles de distance, une

(1) Il n'est question de la sœur, en cet endroit du récit, que dans la relation de l'auteur anonyme.

La vie du frère a été écrite aussi par une religieuse; on peut la lire dans le volume des Acta sanctorum ordinis sancts Benedicti, où se trouve la relation du voyage de Wilibald. (Voy. la Bibliographie.)

(\*) D'autres pélerins se joignirent à eux pendant le voyage ; ils étaient sept quand ils arrivèrent à Émessa.

(\*) L'auteur anonyme ne parle ni de Daterina, ni do Caiéte, ni de Naples; il dit seulement que Withhald alla à Bénévent, et sont las restes de saint Bartholound, et que, s'etant embarqué sur un navire égyptien, il atteignit Reggio, d'où il alla en Sicile.

(\*) Ce voile, en soie blanche comme la neige, arrêle toute espéce d'incendie. Il en fit cesser un sublicment à Mongiluello en 1633. Ce don se communiquait, du reste, à tous les objets qu'avaient touchés, soit le roile, soit les autres reliques de saine. En 1607, le 8 férrier, deux prêters sicliemes, qui se tronvaient dans le Ferrarais au moment de s'embarque de saine. Le se suite de s'embarque de s'embarque de l'entre à Venise, ayant vu quo le château Saint-Georges (castel San-Giorgio) était en feu, s'empressérent de porter une statuette en stuc de sainte Agalhe devau les flammes, et elles s'étéginient. En 1637, le seigneur Ferdinando Afan Hoariquez de Rivera, duc d'Alcala, envoyé de Philippe III en Alleuagne, fit cesser de même unit partie.

lent incendie qui dévorait le chateau de Villaco ou Bilaco, où il résibit, en opposant aux flammes des chaines et des anneaux d'or qui avaient touché les reliques de sainte Agathe, et dont le séant de Catane lui avait fair présent du temps qu'il était vice-roi de Sicile. Lorsqu'un incendie céleste éclate on lorsque la lave desçond du volcan, on vient chercher en procession le voile au tombeau de la sainte, et on l'attache au sommet d'un bâton en forme d'étendard.

Williad ne visita point sans doute la prison où sainte Agathe fut enfermée avant son martyre. Il y aurait vu deux petites empreintes de pled dout il n'edit certainement pas oublié de faire mention. Don Pietro Carrera les a représentées dans ses Memorie historiene della citta da Catania (1641), et les a expliquées (l. Il, p. 302 et suiv.); e Au moment, did-Il, où la sainte entra dans la prison, un des salcilles grosses qui la conduissient la poussa violemment dans le dessein de la jeter à terre, et a elle serail certainement tombée si deux grandes pierres de Mongibello, sur lesquelles le jeune vierge pous ses piedes, en sussent dé l'hus pitoyaltes que ces homans bardares;



Empreinte des pieds de sainte Agathe sur une pierre de sa prison, à Catane.

mais elles la soutinrent miraculeusement: la sointe chancela sur la première et s'arrêta sur la seconde, qui s'amollit comme
la cire et reçul les empreintes sacrées de ses pas... Cet événement avait été prédit à Quintianus par la courtisane Aphrodisia... Depuis ce temps, on vénère les deux empreintes... Soint Méthodius ne parle que de la pierre sur laquelle les deux
pietés se sont dessinés.

(\*) La ville d'Éphèse a été plusieurs fois, non-seulement reconstruite, mais changée de place. Les ruines qui mequit y a de mieux conservé: etles suivent la rélet de floudue de terrain. Les débris des murailles de la siamaque sont ce quivil y a de mieux conservé: etles suivent la rélét du Corissus dans une Jongueur de plus de douce cents mêtres. Il reste des traces d'un stade, d'un thédire, de thermes, etc. An sud-ouest de la ville, an bas du Corissus, on montre un édifice cavé que l'on appelle la prizon de saint Paul. An printemps, toutes les ruines d'Éphèse disparaissent sous la verdure des lianes : Cest le bean moment pour visiter ces ruines, dit M. Texier. L'emplacement du fameux temple de Diane, pillé et incentié par les Cottes en 286, est je peu près introuvable aiguorité l'appropriet de l'appropriet de l'appropriet provousée aiguorité.

(\*) « On entend communément par les sept Bormants sept chrétiens du troisième siècle de notre ère, lesquels furent mis 3 mort pour la foi de Jésus-Carist. Cet événement arriva à Epikse, en Asie Mineure, sous le règne de l'empereur Dèce, et l'Église en Célètre encore la fête le 27 juillet. Plas de deux siecles après, vers l'an 479 de notre ère, leurs corps ayant tét trouvés dans une caverne où ils avaient été enfermés, on les en retir et on les esposa à la vénération des fidéles. La légende, grande ville que l'on nomme Figila (ou Sigila). Ils y mendièrent leur nourriture; et étant allés s'asseoir sur le bord d'une fontaine qui était au milieu de la ville, ils trempèrent leur pain dans l'eau; et firent

es parlant de leur mort, avait dit, suivant la locution ordinaire, qu'îls s'éciaient endormis dans le Seigneur. Le vulgaire prit occasion de là de dire que ces saints martys n'éciaient pas morts, qu'îls s'étaient cachés dans la caverne, où ils embourdant en comme de la pris se réveillément enfant (après deux siècles), au grand étomeneut des speritateurs. On montre encore à Éplèse le beu où re précendu miracle eut lieu. Comme un clinen avait accompagné ces sept martyrs dans leur retraite, on lift partagre la célèrité de ses maltres, et l'on supposa qu'il était resté pendant tune te temps sans boire ni sans sibus que pour pour garder leurs personnes. Cette falle est populaire, non-seulement parani les chrétiens d'Orient, mais aussi parmi les malométans. En Perse, on celèbre lous les ans la fête des sept Demants. On n'a pas oublié leur chien; et, pour le révoupement par de son zèle, on hai a confié, ainsi qu'il Kheder et à Ali, la garde des lettres missives et des correspondances; on lui a méme donné entrée dans le paradis seu le bélier qu'Abraham immola à la place de son fils, avec l'aine de falsam avec l'aine sur lequelle on préciend que Malomet monta miraculeusement au cile. Sadi prend occasion de catte lonne fortune du pétit chien pour recommander aux hommes la recherche de la boine société. En effe, si le chien des sept Dornants, pour avoir joui d'une telle société, mérita d'erre quans le ciel, quels avantages ne seront pas réservés à l'homme, créé à l'Image de Dieut « (Reinaud, Monuments armbes, persanne et uteres du acohien de M. le du une d'Homes, etc.). 1828

Ces sept Dormants sont honorés par les catholiques sous les noms de saint Maximilien, saint Makchas, saipt Martinien, saint Denis, saint Jean, saint Sérapiou et saint Constantin. Il paralt qu'ils étaient très-jeunes; on les désigne néme souvent sous le nom d'enfants (pueri).

Ce fut en l'an 250, près d'Éphèse, qu'un gouverneur, sous le règne de Dèce, fit murer la caverne où ils étaient réfugiés. En 479, un réche labitant d'Éphèse, voubnt construire sur la montagne une étable pour ses troupeaux, fit enlever quéques-unes des pierres qui fermaient l'entrée de la caverne, et l'on découvrit ainsi les resles des sept jeunes chrétiens.

Suivant une tradition, leurs reliques furent portées à Marseille, et l'on montre encore dans l'église Saint-Victor un grand coffre de pierre qu'on prétend avoir servi au transport.

A Rome, on conservait dans le Monemur Victorium une pierre gravée où l'on vut les sept Dormants : on a figuré deux massues pris de Jean et de Constantin, une autre massue piene de nouds pris de Maximilien, deux hactus près de Machine et de Martinien, une torché enflannnée près de Sérapion, et un grand clou près de Danesius ou Denis. Serail-ce une indication que les sept Dormants ont subi d'autres martyres que celai d'être enfermés vivants dans une caverne; ou lien ces signes son-ti-s venlement symboliques?

La gravore de cette júerre, que nous reproduisons, est empruntée à un opuscule dont nous devons la communication à l'obligeance de M. le conte de l'Escalopir, et dont voici le titre incorrect; « Sanctorum septem Dormientimm, Historia ex sezigpis Muset Vicroam expressa dissertatione et reritibur monimentis sacris profanisque illustrate; Romae anno rep. » Sal.C.1212...C. x.L.1.» (L'auteur du livre, propriétaire du musée, se nonnaiat Vettori.)



Pierres gravées arabes sur lesquelles sont interits les noms des sept Dormanis. — 1. Sceau en agaie verdâtre apparienant à M. Lajard.



de M\*\* ta duchesse de Gontaut.



Pierre gravée du Musæum Victorium representant les sept Dormants.

M. Beinaud a reproduit deux pierces gravées arabes, sur lesquelles sont écrits les noms des sept Dormants, à la fin du cutième volume des Monuments arabes, persans et turcs, du cabinet de M. le duc de Blacas. (2 vol. in-8, 1888.) Au milicu du sreau en agate, on lit: A la volonte de Dieu. Alentour est une légende qui se lit de bas en laut et de droite à gauche;

Makiilmina, Yanalikha, Marnous, Messilyya, Jabarnous, Sabarnous, Cofsathethous, Kitmir. Ce sout les noms persans des sept Domanuts et de leur cluen. Parmi les saints de l'interatice (intervalle de temps entre Jésus-Cairist et Malumet), les sept Domanuts et saint Georges (de Mossoui) sont, dit M. Rienand, les saints que les ainsi leur repas. Après un seul jour de repos, ils virent la ville de Strabole (on Strobole), sur une liaute montagne, et s'arrètérent à Patera (Patara) pour y attendre la fin de l'hiver.

Ils remontèrent ensuite sur un navire et furent transportés à Mitylène, qui avait été exposée à être submergée. Lá, deux solitaires vivaient sur une éminence faite de pierres entassées et protégée contre les eaux par une haute muraille. Les voyageurs y souffrirent tellement de la faim qu'its faillirent y perdre la vie; mais le tout-puissant pasteur des peuples daigna leur donner la nourriture dont ils avaient besoin (1). De ce lieu, Willibald et ses compagnons se rendiernt à l'îlle de Chypre (1), qui est située entre le pays des Grecs et celui des Sarrasins, et ils y célébrérent la pâque dans la ville de Paphos, au com-



L'ile de Chypre. - D'après la Table de Peutinger.

musulmans ont le plus en vénération. Mahomet a cité les sept Dormants. Il les appello les gena de la corerne, G'est pourquoi la suntet XVIII a élé appelée la sourate des gens de la cacerne. On les considère comme les protecturs de la flotte et de l'assenal. Les noms des sept Dormants sont considérés comme un puissant laisman, On les trouve sur les pieres gravies, les enveloppes des lettres, les casques, les sabres, les livres, les murs des édifices. Placés sur une lettre, ils passent pour la faire arriver à melleur poet; sur un sabre, ils préservent des coups de l'ennemi; sur les murs, de l'incendic; sur la poupe des naviers, du naufrage; sur les portes d'une ville, de la peste; en têté d'un livre, du feur des voleurs.

Le nom du chien, Kitmir, est surtout d'un très-bon augure : on le marque sur les lettres et les objets que l'ou envoie. Sur la sardoine on fit, au milieu : Inmaël. C'est le nom du propriétaire. Alentour sont deux triangles qui rentrent l'un dans

Su la Sulouire ou in; au uniteu : taimer. C'est le nom ou proprietaire, archiou sont deux trangées qui rentent i un dans l'autre, et qui passent généralement pour représenter le sceau de Salonion. Entre les angles des triangles on fit les noms des sent Dormanis.

On a montré à d'Arvieux une caverne des sept Dormants, près de Damas. La ville de Niclowse, dans le royaume d'Alger, prétendait aussi posséder la sépulture des sept Dormants. Mois la tradition constante est que cette caverne étai située à l'orient da mont Cefinas ou Cefion, près du temple de Diane, on des roines que l'on désignait sous ce nom au siècle dernier. Un grand nomire de voyageurs parlent de cette caverne, entre autres Chardin, Cornélius Lebrurya, Poeocke, Laroque, etc. Spon dit qu'on avait disposé l'inférieur en forme de chapelle et seughé l'entré de manière à figurer un protegue, Malgré des recherches très-longues, très-obstinées, il nous a été impossible d'en découvrir un dessin. D'après Grégoire de Tours, au sixième siècle, les corps des sept Dormanis étaient encore dans la caverne, couverts de vétements de soie et de lin. (Greg. Turon., illo. De gloriu martyrum, cap. 95.) Il semble qu'ils y étaient encore su ourième siècle. L'auteur de la vie d'Édonard, roi d'Angleterre (publiée à Londres en 1652), parle d'un songe dans lequel le roi vit les sept Dormanis dans leur raverne an mont Céfon, près d'Éphicés.

Gibbon raconte l'histoire des sept Dormants dans le siviente volume de son Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain.

Rich, l'auteur des Recherches sur les rumes de Bubylone, a aussi rapporté l'histoire des sept Dormants telle que la recoulent les musulmans. On peut hire son récit dans les Ruhnes de l'Orient de ll'ammer, L. III, p. 347.
Vor, Dissertatio de sanctis septem Dormientibus, Rome, 1741; — saint Grégoire de Toure, Be glor, martyr., l. 1,

Voy, Dissertatio de sanctis septem Dormientibus, Rome, 1741; — saint Grégoire de Tours, De glar. martyr., 1. 1, c. 95; — le P. Cuper, Act. sanct., juillet, t. VI, p. 375; — le Ménologe de l'empereur Basile, Rome, 1727.

(\*) L'auteur anonyme ne fait point mention de Milylène, et dit seulement que Willihald et ses compagnons s'arrêtèrent au mont des Galganiens, et que dans ce pays, alors dévasté et ruiné par la guerre, ils furent exposés à mourir de faim.

Mitylene est l'aucienne Lesbos. Les deux religieux de Mitylene que vit Willibald étaient des stylues. On sait que le uouhre de ces solitaires, qui se vousient à passer leur vie entière debout sur des colonnes ou sur des murailles, s'était propagé, pendant les premiers siecles, avec une rapidité telle que beaucoup d'étéques, et notamment ceux de Liége, furent obligés de s'opposer à cette pratique.

Dans l'épèse du couvent de Saint-Siméon (stylle), à six heures d'Alep, on conservail, au milieu de l'octogone ou centre du monument, un pilier carré surnomé d'un débris de colonne sur laquelle avait vécu ce saint. (Voy, le dessin dans la Description de l'Orient, par Richard Pococke, t. II, p. 170.)

(\*) La religiense dit qu'il y avait douze évêques à Chypre; que c'était un beau et grand pays, et qui était en paix, parce que les Sarrasins et les Grees n'étaient point alors en guerre.

nencement du nouvel an. Après trois semaines de séjour dans cette cité, ils allèrent à Constance; antre ville de Chypre, consacrée par la sépulture et les miracles de saint Épiphane, et ils y restèrent jusqu'après la Nativité de saint Jean-Baptise. Ayant ensuite repris la mer, ils traversèrent la ville maritime des Sarrasins que l'on nomme Tharratas (¹), puis ils allèrent, à neuf on douze milles, au château d'Archa (¹), où résidait un évêque gree et où ils prièrent selon leur coutune. Continuant leur route à pied, ils trouvèrent, à 12 milles plus loin, la ville phénicienne d'Emessa (ou Edissa) (²), que rendent eélèbre le tombeau de l'apôtre saint Thomas et la lettre que le Sauveur écrivit au roi Abagarus (¹); ils y admirèrent l'église que sainte Hélène fit élevre en l'honneur de saint Jean-Baptiste. Longtemps la tête du saint fut eachée dans cette ville où on l'avait apportée de Jérusalem.

Willibald avait alors avec lui sept coreligionnaires. Les Sarrasins, les entendant parler une langue inmone et voyant leurs costumes étrangers, les prirent pour des espions et les conduisirent devant un
habitant agé et riche qui, après les avoir interrogés, fit « qu'il avait souvent eu venir d'autres hommes
du même pays et de la même religion, et que ces hommes n'avaient jamais fait aucun mal et voulaient
seulement accomplir leur loi. « Ce témoignage n'empécha point cependant qu'on ne les jetât en prison
Mais Dien, pour qui rien n'est fermé, permit qu'un certain marchand se sentit énu de pitié au récit de
leur infortune. Il leur fit porter une nourriture abondante, leur envoya son fils qui les conduisit au bain
et les ramena en prison: lui-même les alla chercher le jour du repos et les conduisit à l'église ainsi
qu'an unarché public, et il insista pour leur acheter tout ce qui pourrait leur faire plaisir; et, lorsqu'ils
étaient ainsi dehors, un grand nombre d'habitants accouraient et s'arrêtaient, parce qu'ils étaient jeunes,
beaux et bien vêtus (3). Cependant leur incarétraion se prolongeait. Par bonheur, un Espagnol vint
causer avec eux dans leur prison: il avait un frère qui était domestique de chambre du roi des Sarra-

(1) Tortose.

(\*) Anjourd'hui Tell'Arka.

(2) Les anciens appelaient cette ville Emesa et ses habitants Emiseni (Pline, Nat. Hist., VIII, 23, et Strabon, fiv. XVI, p. 735). Emises, Hensa, est située dans une agréable plunie, au bord d'un ruisseau qui descend de l'Ase. Pococke a publié dans son tome II, p. 130, pl. XXII, un petit monument sépuleral autique d'Émisée consacré, dit la tradition, à Caitag Cair.

(1) « Un roi nominé Abagarus, qui avoit son règne delà le fleuve de Enfrates, étant vesé d'une maladie incurable par art humain, et entendant du nom de Afus et des choses mercrièteuses qu'il finioit, par une lettre qu'il fui écrivit humblement, hit requit qu'il hi plust envoyer quelqu'un devers hit pour le guérir de sa maladie. El jaroit que pour l'heure notre Seigneur voulsist différer sa puérison. Toutefois il fut digne d'avoir réponse de hit par lettre, par laquelle lui écrivoit que bientit après il obletherdric e qu'il désiroit. El après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur, saint Thomas Fapatre, par dischediment de puir désiroit. El après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur, saint Thomas Fapatre, par dischediment admonition, renvoya un de ses LXX disciples, nommé Thadeus, à la cité de Édisse, pour préber l'Evanglie et la parole de Bieu et pour accompile la promesse que notre Seigneur avoit faite. Lesquelles choses avants trouvées aux artiries publice d'icelle cité de Édisse, en laquelle régnoit ledit Abagarus, entre les Éritures contenant les gestes dudit rui. El afin que la vérité soit plus étidente, nous insérons se mots des deux égires et annaise en Jérusalem de la lettre que écrivit le roi Abagarus à Jésus, envoyée par un sien courrier nommé Annaise en Jérusalem.

« Abagarus, fils de Vehame-Toparche (c'est-à-dire prince et gouverneur de sa terre natale), à Jésus bon Sauveur, qui

• Ta renomuée est parcenne jusqu'à mes orcilles, et des guérisons que lu fais, que sans aucunes médecines ne herbes, telles choses par toi se font, et que par parolles tant seulement lu fais voir les aveugles, aller les boitens, gotirir les ladres, et que lu classes les mauvais espriis et les diables, et par effet, que lu guéris lous reux qui ont élé vecés ile lorgou ne ladie, et anssi que lu resuscities les morts. Lesquelles choses ayant entendues de lui, je purprense en mon entendement de deux choses l'une : ou que lu es biéu et et de sécendu du ciel pour faire ces choses, ou que lu est fils de Dieu, qui ainsi le fais. A cette cause, je l'ai bien voulu écrire et privr que lu revilles prendre la pelue de ventr jusqu'à mol pour me guérir « d'une maladie que j'ai diéfà longtemps emburée. Que j'ai sussi entendu que les Julis munnurent contre toi et te guettent. Or j'ai une cité qui est petite, mais elle est honnée et sufficant pour nous deux -- Anacancs. »

» Suit la teneur de la réponse que sit Jésns par Ananias, le courrier, au toparche Alogarus :

» Tu es bien heurenu d'avoir cru en moi sans m'avoir vu. Car il est étrit de moi que ceux qui me voient ne croiront pas » en moi, mais ils ergivon en moi ceux qui point ne me verront, et vivon. Au regar de ceque tu n'as étrit que je volisse » aller vers toi, il est nécessaire que j'accomplisse cit out ce qui a été étrit de moi, et après que je l'aurui accompli, que sie m'en retourne vers Celui qui m'a envoyé. Mais après mon ascension, » t'enverrai quelqu'un de mes disciples qui guérira la maladie, et donnera vie à toi et à reux qui sont avec toi. » (Eusche, Histoire ecclesiantique, liv. lev., p. 13 et 14, traduit par le président Cousin; Paris, 1639.)

(\*) Il n'était pas ordinaire que les pèlerins eussent de beaux vétements. En général, ils se montraient extrémement humilées dans tout leur extérieur; ils se rasaient la tête et laissaient pousser leur harbe en signe de pénitence. Du reste, ils ne commencèrent à adopter un costume particulier que vers l'époque des croissdes. (Voy. Orderic Vital, 1. VIII; Hecueil des historiens de France, t. XII, p. 637.)

sins, nomme Mirmummus (¹); grâce à l'entremise de ce frère et aussi à la bonne volonté d'un marin qui avait navigué avec les pélerins depuis Chypre, il obtint du roi une audience. Le roi lui démanda d'oi étaient ees houmes qu'on avait emprisonnés. L'Espagnol répondit : « Ces hommes sont venus de la contrée où le soleil se couche; nous me connaissons point de terre plus éloignée : au delà il n'y a que de l'eau...» Le roi répondit : « Pourquoi les punir? Ils nont point péché contre nous ; donnez-leur la liberté et laissèr-les partir. » Les pélerins se hâtérent de mettre à profit cet ordre et allérent à Damas, qui est éloigné de 100 milles et oû repose saint Ananias (¹). Cette ville est en Syrie. A 2 milles de là, on avait bâti une église sur le lieu où saint Paul s'était converti. Ils entrérent ensuite en Galtéle et visitérent l'église de Nazareth, construite au lieu où l'ange dabriel apparut à sainte Marie (²); l'église de la ville de Cana, qui est très-grande (²) et où l'on voit une des six amphores que le Seigneur ordonna d'emplir d'eau et qui ensuite versérent du vin; ils y restérent un jour. De là ils allèrent au mont Thabor, où te lieu la transfiguration du Seigneur (²). A cet endroit est un monastère d'hompues lont l'église est consacrée au Seigneur, à Moise et à Élie. Les habitants appellent ce lieu Agenons (°). Les pélerius descendirent ensuite à la ville de Tibériade, qui est au bord de la mer, à l'endroit où le Seigneur et Pierre marchérent sur les flots (²). On compte dans cette ville beaucoup d'églises et une synagogue do juifs.

(¹) Nom de la dignité pris pour un nom propre. Emir-al-Mumenin veut dire « énir des croyants, » comme Emir-al-Mostimin (d'où les Européens avaient fait Miramolin) signifie « émir des musulmans, »

(\*) « La ville moderne de Danas ne renferme pas no seul monument de quelque intécêt; mais on montre encore au voyageur chrétien divers lieux que la tradition a consacrés, et qui so rattachent à la résidence de Salti (saint Paul). Dans une rue qui court de l'est à l'ouest, est une petite grotte on caveau contenant un autel chrétien et un lieu de prière pout es Turcs. On dit que c'était là la maisou de Judas où Saul reçut les enseignements d'Ananius. A un quart de mille environ de la porte Orientale, il y a une place que l'on désigne comme ayant été le leu de sa conversion. Chaque année, les chrétiens de Danas vout en procession réciter sur cette place déserte l'histoire de la conversion de saint Paul, § (G. R.).

On rencontrait, entre Damas et le mont Liban, une chapelle sur le lieu où Caïn avait tué Abel. Bertrandon de la Brocquis're tit cette maison de Caïn en 1433. Il raconte que Caïn, a près son crime, se rétagin dans le pays de Nodou-Naid, et fonda la ville d'Anulula, pays et ville qu'on n'a jamais marqués sur aucune carte. ( Yoyage de Bertrandon de la Brocquière, manuscrit de la Bibliothèque impériale.)

(a) Voy. sur Nazareth, p. 62

(1) On montrait aussi à Cana le lit sur lequel Jésus-Christ s'était placé au repas de noces. Saint Antonin raconte que, lorsqu'il visita Cana, il se coucha lui-même sur ce lit et y ins./rivit les noms de ceux qu'il aimait.

Cana est à 4 lieues est-sud-est de Saint-Jean d'Acre. Vers 1283, on montra au dominicain Brocard la place qu'occupaient les six amphores et la salle du festin,

Matthèus Badérus a disserté longuement sur les urues de Cana. Il soutient que c'étaient de larges pierres cressées, carrées à leur partie inférieure, et que leur forme était celle d'un séptice, terme dous il s'est sers isson doute pour évier. al. lusion à une ange. De sa discussion il conclut qu'on avait bien pu renverser un de ces vases et en faire un autel dans l'église de Cana. ¿Matth. Buderi ait Martinis epigrammate, étc.; Abyence, [627], in-fol., et Bavaria-Sancta, t. ll.)—La tradition que le d'essiné du. L'out de Laborde trappelé (v.v.p. 80) n'a aucon fondemunt sérieux.

(\*) Le mont Tushor est situé à l'est de Nazarelli : vu d'en las, il paraît se terminer à pie; mais arrivé à son sommet, on y trouve une plate-forme ovale d'un mille de circonférence. De ce point, on joint d'un spectacle magnifique; on découvre : à l'est-nord-est, le lac de Nazarelli, la montagne du sermon, la plaine des pains et des tieux poissons, Cana, et, au loin, la Méditerranée; à l'est, la valiée du Jourdair; au sud, l'immense plaine d'Estralon, dans la direction de Jéruşalem; au sud-ouset, le mont Carmel; an nord-est, l'ilernon, le sommet le plus éévé de la claite de l'Autiliba.

Les Arabes nomment cette belle montagne, toute de pierre calcaire, Jebel-el-Tir. Elle ne s'étère que d'environ millo pierds au-dessus de la plaine. Les débris de construction que l'on voit à son sommet appartement à différents ages, et la plujart sont celles d'anciennes forteresses. Au sud-est, au point le plus ékaré parmi les ruines, est une petite voite sur laquelle les moines latins de Nazarella viennent célébrer tous les ans une messe en mémoire de la transfiguration. Les moines gress célèbrent les mêmes événement dans les restes d'une église, au nord de la pluste-forme. Cest dans les écris de Conceme le liste de la transfiguration (cyrill., Hierosch. Carl., Mt.) f. Dp. 170, ed. Toutife.) Saiut d'éroime montionne les dis de la transfiguration (cyrill., Hierosch. Carl., Mt.) f. Dp. 170, ed. Toutife.) Saiut d'éroime montionne let de la transfiguration con (cyrill., Hierosch. Carl., Mt.) f. Dp. 170, ed. Toutife.) Saiut d'éroime montionne de plusieurs autres écrivains récş-circonspects, il y aurarit pluioi lieu de placer la scène de la transfiguration vers la nord du la, et à peu de sitance de Casarcar Philippi. E. Robinson ajoute, comme preuve de l'erreur propagée par la legende, que le sommet du Thalor, longtemps après et depuis la vie et la mort de Jésus-Christ, était entièrement couvert par une ville fortifiée (Biblied Researches, 1. III.), e 225 de l'est de la mort de Jésus-Christ, était entièrement couvert par une ville fortifiée (Biblied Researches, 1. III.), e 225 de l'est de l'est de la mort de Jésus-Christ, était entièrement couvert par une ville fortifiée (Biblied Researches, 1. III.), e 225 de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de la mort de Jésus-Christ, était entièrement couvert par une ville fortifiée (Biblied Researches, 1. III.), e 225 de l'est de l

(°) C'est-à-dire mont Sucre, comme le mont Athos. Le monastère était soumis à la règle de Cluny au temps de Pierre le Vénérable.

(\*) Le lac de Tibériade, appelé aussi mer de Chinnerelli, nuer de Galilée, luc de Génézarelli, et aujourd'hui lac Tabaria; sa longueur est d'environ 15 milles, et sa largeur de 6 à 9. (Yoy p. 60, notç 3.)

C'est là que le Jourdain passe à travers la mer (1). En continuant de marcher le long de la mer, ils traversèrent le lourg de Magdla, où habitaient Lazare et ses sœurs (1), et celui de Capharnaûm (1), où le Seigneur ressuscita la fille du prince. Là étaient un édifice et un mur élevé, où les habitants disaient



Une Vue à Cana; les ampliores enfortes à fleur de terre, auvant une tradition. - D'après M. Léon de Laborde, (Voy. la note 4 de la p. 70.)



Sarcophage de Cana, - D'après M. de Sanicy,



Bas-relief représentant un chandelier trouvé à Tibériade.

— l'après M. de Santey.

que Zébédée était enseveli avec ses fils Jean et Jacob. Plus loin, ils rencontrèrent Bethsaïde, patrie de Pierre et d'André (\*): une église est bâție sur l'emplacement de leur maison. Ils y passèrent une nuit et

<sup>. (</sup>¹) Ce n'est pas à Tibériade, dit Caulsius, mais c'est à Capharmaum que le Jourdain se jette dans le lac de Générareth. (Voy. p. 60, note 2.)

<sup>(1)</sup> Magdala, où l'on suppose qu'était Marie-Madeleine. (Voy. la carte, p. 32 )

<sup>(3)</sup> Capharnaüm, sur le bord du lac de Tibériade. Jésus-Christ avait fait en ce lieu sa résidence ordinaire; on l'appelait sa ville.

<sup>(\*)</sup> Bellisaïde de Galilée, près de Capharnaïm et de Corozaïu, il y avait une autre Bellisaïde, appelée aussi Julias, sur la rive norderst du lac.

allèrent ensuite à Corozais, où le Seigneur guérit les possédés et fit entrer le diable dans un troupeau de pourceaux (1). Après avoir prié en ce lieu où était une église chrétienne, ils allèrent par un chemin dif-



Le mout Thabor.

ficile vers les deux fontaines Jor et Dan qui sortent du mont Phanias, à deux extrémités de la ville nonmée dans l'Évangile la Gésarée de Philippe, et chez les Phéniciens Panéada on Phaniada (°). Les ruisseaux qui coulent de ces deux sources se réunissent à peu de distance de la ville et forment le Jourdain. Les pélerins passèrent une nuit entre ces fontaines et burent du lait caillé que leur donnérent les bergers; il y avait là des troupeaux tous de même couleur, dont le dos est très-long, les jambes courtes, les cornes longues et droites, et qui, en été, pendant les grandes ardeurs du jour, vont plonger dans les

<sup>(&#</sup>x27;) Jésus-Christ adressa des reproches à Corozoïn, ainst qu'à Capharnaüm et à Bethsaïde, à cause de l'indifférence avec, laquelle elles avaient vu ses miracles. (Saint Matthieu, XI, 21.)

<sup>(\*)</sup> Sur le plan de Breydenbach, la source Jor est marquée au bas du mont Liban, du côté d'Azor. La source Dan est plus près de Césarée,

Il Sut chercher les véritables sources du Journain heaucoup plus haut. La principale est marquée, sur la carte tris-dévelopée de l'expédition américaine, à peu prés au nord-ouest du mout llermon, au-dessus de llasbeiya, non loin du Léontes, à 329 °27 de latitude, et à 35° 4' de lougitude est de Greenwich (33° °21' de Paris).

étangs leur corps entier à l'exception de la tête (\*). Ce fut à Césarée que la clef du ciel fut donnée à saint Paul. Willibald et ses compagnons virent dans l'église une statue du Christ, au pied de laquelle pousse une herbe merveilleuse qui, toutes les fois qu'elle grandit jusqu'à la frange de la robe du Seigneur, acquiert la vertu de guérir de tous les maux (\*).

A un mille de Césarée, les voyageurs se baignérent à l'endroit où le Seigneur reçut le baptéme et purifia ainsi les eaux jadis souillées du déluge (?). Une chapelle, dont les colonnes sont en pierre, s'élève au-dessus de ce lieu qui anjourd'hni est à sec. Willibald alla ensuite à Galgala, où l'on voit une petite église en bois où les enfants d'Israël déposèrent douze pierres apportées du lit du Jourdain en souvenir de leur transmigration. De là, ils vinrent à Jéricho qui est à 7 milles du Jourdain. Il y avait là autrefois une souveni unitle : le prophète Élie la sanctifia et en fit couler l'eau, qui depuis ce temps fertilise toute la campagne (4).

Non loin est l'endroit où le Jourdain perd son nom et confond ses eaux avec celles de la mer Morte; ils visitèrent le monastère de Saint-Eaustache, situé à égale distance de Jéricho et de Jérichalem, et ils arrivèrent enfin à Jérichalem, oh à été découverte la sainte croix du Seiguenr (\*). Sur le lieu même oh fut trouvée cette croix et que l'on appelle le Calvaire, on a construit une église. Le Calvaire était autrefois hors de la ville; mais, quand sainte Hélène eut découvert la sainte croix, elle le fit comprendre dans l'enceinte de Jérichalem. On a élevé trois croix en dehors de l'église, du côté de l'orient, sous un porche, en mémoire de la sainte croix du Seigneur et de ceux qui ont été crucifiés avec lui. Auprès est le jardin en était le sépulcre du Sauveur. Ce sépulcre était taillé dans la pierre; la pierre est carrée et se ter-

(¹) Quels sont les aninaux que décrit ainsi Willishald Dans les deux relations de son voyage, ou rouye qu'ils ont ces deux netnes caractères : « ho dos long, les jambes courtes ; « la nome seule dit qu'ils sont tous de la nième couleur. Quant aux cornes, la nome s'exprine eu ces termes : Magnis còrnibus creati (on suppose qu'il faut lire creatis); l'auteur anonyme écrit : Proceris cornibus. De ces réductions semile ressortir l'idée de cornes droites, longues, sailbantes. Les dux blographes s'accordent égabenent à rapporter la particularité que ces trouveux se plongeciant dans l'eux pendies et saleurs de l'été, la tête seule debors. C'est une habitude du buffle, et l'on trouve ce mammifère dans la Palestine; elle paralitarité attrondulaire, par cevarple, pour la trèvre. La chévre de Malmér, on tèvre mantrien, est presque toiquors d'un rouge clair; elle a le corps long, mince, élancé, n'et balloure, d'un même un peu concave, mais les cornes assez courtes et rabattues en deuif-cerée. Les chévres, he beurfs, les broibs, les chameras, élaient la principale richesse des patriarches.
Les meilleurs beutés faieint eux un pays de Basan et de la plaine de Saron, entre Yafa et Lyddo.

(\*) C'était là que Jésus-Christ avait guéri une tennue du flux de sang. Devant la porte de cette femme, sur une éminence, on avait éleré un groupe en brouze représentant Jésus-Christ debout et limposant les mains à la mishdé agenouillée. Julien Tâpostat ayant substitué sa statue à celle de Jésus-Christ, cette figure fut frappée de la foudre et brisée. Les débris de l'ancienne statue, recueillis par les chrètiens, furent plus tard réunis et placés dans l'église de Césarée.

Voict ce que dit Euseke (fix. VII, ch. 9): « La fennne qui fut guérie de flux de sang par notre Seigneur (sant Luc, VIII, det suiv.) était de cette cité, et on motre encore aujourd'uin sa maison. El au-devant de la porte, e un lieu énime, une colonne sur laquelle est l'image de cette femme de cuivre à geuoux, estendant ses mains comme pour faire quelque lumihie requête, à l'encontre d'une autre lunge aussi de cuivre, en farme d'homme habillé altin labillement long, qui tend la mini à la fennne. Et au pied d'ictel satue crivi du pilier une certaine herbe d'erange, bapuelle en croissant moute de contremont. Et dés qu'elle est crue jusques à la findre (frange) dutil habillement, a merveilleuse vertu contre toutes les maladies, en prenant quedque petite parte d'écile de Livarai avec de l'eux. Mais elle a à aucune vertu jusqu'e ce qu'elle ait toute la difficie de la livari avec de l'eux. Mais elle a la suncue vertu jusqu'et ce qu'elle ait toute la difficie findre pet de la comme de la comme de l'entre de la comme de l'entre de la comme de la comme de la comme de la comme de notre Seigneur, laquelle y étoit encore en notre terque. Et p'ai vue de mes yenx. « L'Eusèle, Histoire eccleisarique, liv. VII, chap. 9, traduit par messire Claude de Seyssel, évique tors de Marselle, et depuis archévêque de Turin.)

(\*) Quelquefois les pelerins y étaient attaqués et maltraités par les Sarrasins. Ce fut ainsi que saint Utéric, surpris par une bande armée, n'et pas le temps de se couvrir de ses vétements, et prit la fuite avec sompagnons. On a vu page 57, note 2, qui aujourd'hui même il ne faut pas se baigner dans le Jourdain sans précaution.

(\*) Les habitants de Jériche dirent à Étaée: « Seigneur, la demeure de cette ville est trés-connode, comme vous le voyez vous-même; mais les eaux y sont trés-manusies, et la terre est stérile. « Étés deur répondit : » Aporter-ou vase neuf et mettre-y du set. » Lorsqu'ils le lui eurent apporté, il alla à la fontaine et il y jeta ce sel en disant : « Voivi ce que dit le Seigneur : J'ai rendu ces eaux saines, et elles ne causeront plus ni mort, ni stérilité. » Ces eaux devinrent donc saines, (Roin, liv. IX)

Cette fontaine est la seule que l'on trouve près de Jéricho. Les Arabes l'appellent J'iu-es-Sultán. Elle sort du pied d'un groupe de monticules semblable à un tuminus, à un mille environ du uout de la Quarautaine, et à trente-cunq minutes ou deux milles du village, au nord-ouest. Le ruisseau qui en descend, dans la direction du village, après avoir arrosé plusieurs champs, grossit et derient assez large pour faire tourner un uoulin.

(\*) Chaque pélerin payait une pièce d'or en entrant à Jérusalem; on le logeait dans l'hôpital des Amallitains, ou chez des chrétiens, ou chez des infidèles.

mine en pointe (¹); à son sommet est une croix, et le tout est convert par un admirable édifice; à cette pierre, du côté de l'orient, est une porte par laquelle on entre dans le sépulcre pour prier. À l'inté-



Fontaine de Jéricho (\*). - D'après Donssault.

rieur est un espace creux dans lequel gisait le corps du Seigneur; l'on y a placé quinze coupes d'or pleines d'huile qui brûle et éclaire jour et muit; ette voitte est, du côté du nord, dans l'intérieur du sépulcre et à droite de celui qui entre. Devant la porte est une pierre carrée faite à l'image de celle que l'ange avait enlevée pour ouvrir le tombeau.

Vers la fête de Saint-Martin, Willibald tomba malade, et il ne fut guêri que dans la semaine qui précéda Noël. Alors il alla prier dans l'église que l'on appelle Sainte-Sion et qui est au milieu de Jéruslem. Il visita aussi, le portique de Salomon. Là est la piscine autour de laquelle sont toujours de pauvres unlades qui attendent le moment où l'ange vient agirer l'eau, et dés qu'ils la voient agitée, c'est à qui d'entre eux s'y plougera pour obtenir sa guérison. C'est là que Dien a dit au paralytique : « Lève-toi, emporte ton lit et marcine (\*). »

Willibald dit qu'il y avait à la porte de la ville une grande colonne surmontée d'une croix en mémoire du miracle suivant : Les onze disciples portaient le corps de sainte Marie à Jérusalem, et ils étaient arrivés à cet endroit lorsque les Juifs sortient et s'élancèrent vers la civière pour s'emparer du corps; mais les bras impies de ceux qui touchèrent à la civière y restèrent attachés, étendus et roides, jusqu'an moment oi Dien, apaisé par la prière des apoltes, leur permit de se mouvoir et de se retirer. Les anges descendirent et, enlevant le corps de sainte Marie des mains des apôtres, la portéront au ciel.

<sup>(1)</sup> Sur cette église et les trois croix, voyez la relation d'ARCELPIE, p. 38.

<sup>(\*)</sup> Les caux sont reçues dans un bassin de pierre, d'où s'échappant en une large nappe, elles se divisent en plusieurs petits ruisseaux qui, après avoir arrosé quelques pièces de terre cultivées, vont se perdre dans une plaine de salde. (G. R.)

<sup>(2)</sup> En entrant à Jérusalem par la porte Saint-Exicane, immédiatement à l'entrée de la ville, on trouve, à ganche, un petite rue qui conduit à l'uran-sherref, ou grande mosquée stutte prêts de la porte Sette-Merinn. Dans le haute un réservoir profond, qui a 120 pieds de long sur 40 de large; sa profondeur est de 10. de réservoir se trouve actuellement desséché. Des buissons de nopais et des herbés croissent dans le fond et sur ses bords. Dans le côté oriental, on voit quelques arractes aujourd'hui murrées. Crest évédemment le plus anrien moument-de Jérusalem. Tous les vorsqueurs s'accordent à dire que c'est la piscine de Bethesda, où se passa la scène du paralytique dont parle saint Jean. Les Arabes Vappellent Birké-te-Eszeru (Tetaga du palais), (G. B.)

Le saint voyageur descendit dans la vallée de Josaphat, qui est près de Jérusalem, du côté de l'orient. Dans cette vallée est l'église de Sainte-Marie, et dans cette église un sépulcre où la mère du Seigneur n'est



Chapelle Sainte-Hélène, sons le Calvaire. - D'après Doussault.

point ensevelie, mais qui est seulement consacté à sa mémoire. Après avoir prié, Willibald alla sur le mont des Oliviers qui est près de la vallée du côté de l'orient, la vallée étant entre cette montagne et Jérusalem. Sur ce mont des Oliviers, on voit d'abord une église construite à l'endroit où le Seigneur pria avant sa pession et dit à ses disciples : « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. « Une antre église s'élève au sommet de la montagne, à la place où le Seigneur monta au ciel; et, au milien de l'enceinte, sur un beau monument de bronze sculpté, de forme carrée, est une petite lampe de verre ettourée de tous côtés afin qu'elle puisse brûler toujours, soit qu'il asse heau temps, soit qu'il pleuve, car cette église n'a ni plafond ni toit (¹). On voit aussi intérieurement deux colonnes contre le mur au septentrion et le mur au midi; elles ont été élevées en mémoire des deux hommes qui dirent : Gali-lécns, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel (¹)? « Quiconque peut se glisser entre ces colonnes et le mur a l'absolution de ses péchés.

Willibald alla ensuite à l'endroit où l'auge apparut aux pasteurs en leur disant : « Je vous annonce

<sup>(\*)</sup> Voyez dans la relation d'Anculphe, p. 48.

<sup>(\*)</sup> Jésus n'elait déjà plus visible; mais les apôtres levaient encore les yeux dans une douce extase; tout à coup deux

un grand sujet de joie. » De là il-vint à Bethlèem, à 7 milles de Jérusalem. Le lieu où le Christ est né était jadis une grotte souterraine : on voit maintenant, en cet endroit, une maison carrée taillée dans



Sainte Hélène découvrant la vraie croix. — D'après une miniature d'un manu-crit grec du neuvième glècle connervé à la Bibliothèque impenale.

la pierre et entourée de fossés. Cette maison est enfermée dans une église qui a la forme d'une croix. On a élevé un autel au-dessus de l'endroit où est né le Seigneur, et l'on a fait aussi un autre petit autel que l'on porte à volonté dans l'intérieur de la grotte lorsqué l'on veut y célébrer la messe (\*).

De là les vovageurs se rendirent à une grande ville nommée Thequa ou Thecua (\*), on Hérode fit mettre à mort les potits enfants. La est une église où est enseveil un des prophètes. Ensuite ils entrérent dans la vallée Laura (\*), où est un grand monastère dans lequel repose saint Saba; les moines ont de petites cellules creusées cà et là dans la montagne qui entoure la vallée.

Willibald alla ensuite au lieu où Philippe baptsa l'eunuque; il y a là une petite église dans une grande vallée, entre Bethlèem et Gaza. Les voyageurs se rendirent à Gaza (\*); comme on célébrait, à l'église Saint-Matthias, les saints offices avec une grande solennité, Willibald perdit tout à coup la vue. Ils allèrent ensuite à Saint-Zacharie prophète (non pas le père de Jean, mais un autre prophète); puis au château d'Aframia (\*), où sont ensevelis les trois patriarches Abraham, Issaé et Jacob, avec leurs éponses.

anges leur apparurent et leur dirent : « Hommes de Galilée (les apôtres étaient pour la plupart nés dans cette province), pourquoi vous arrêtez-vous à regrarder an cicl? Co Jéssus qui, en se séparant de vous, s'est élevé dans le cicl, viendra de la indiem amaire que vous l'ave vu monter. « (Act. 1, 11.)

- (\*) Voy. aussi la gravure qui reproduit cette miniature, p. 632 du t. Il de l'Imperium orientale, sive Antiquitates Constantinopolitana, opera et studio D. Anselmi Banduri etc.; Paris, 1711, 2 vol.
- (\*) Voy. p. 51. La chapelle souterraine de la Nativité, qui est la grotte ou l'étable primitive, mais que l'on a agrandie pour les besoins du service religieux, a environ 13 pas de long sur 4 de large? La voûte est restée dans son état naturel; les murs intérieurs et les parés sont ornés de marbre; la crèche véritable a été transportée à Rome, sous Sixte-Quint; elle est dans une chapelle de l'église Santa-Maria-Maggiore.
  - (2) A six milles romains sud-est de Bethléem. C'est la patrie du prophète Amos.
  - (\*) Le mot grec laura signifie place, rue, groupe, et s'est appliqué aux associations monastiques.
- (\*) Gaza est située sur un monticule, à une journée et demie de Jaffa, et à environ trois milles de la mer. On y trouve encore quelques débris de colonnes de granit gris.
  - (\*) La double caverne de l'Ecriture. Breydenbach dit qu'il y avait en ce lieu une fortification (munitio).
- Le nom Aframia semble une altération d'Abraham. Ce dernier nom était appliqué à Héleon au temps des croissdes. Serwulf dit, en 1103, qui les monuments des patriarches étaient entourés de châteaux forts. (Voy. sur Héleon, la Relation d'Ancueure, p. 54, note 4.)

Hs revinrent ensuite à Jérusalem, et, au moment où Willihald entra dans l'église de la Sainte-Croix. il encouvra tout à coup la vue : il avait été avengle pendant deux mois. Après quelques jours de repos, il fit une excursion dans launtelle li vit l'église de Saint-Georges, dans la vallée de Diospolis, à 10 milles de



lutérieur du convent de Saint-Saba 11. - Atlas du Voyage autour de la mer Morte, par de Sauley.

(¹) « La valée de Saint-Saha est une fissure énorme ouverte entre deux montagnes de nature semblable; au fond du précipire éfend le fit de railloux du Cédrion, qui s'en va à la mer Morte. Les flanes de ces montagnes brusquement séparées imittent, dans exterisins de leurs replis, la configuration d'un vaste amplithéêtre. Ce sont des roches qui s'arrondissent d'envi-cercle, et qui sont superposés d'une manière uniforme comme des gradius. Ailleurs, Ils sont percés de cavernes profondes qu'habitent d'immenses voiées de pigeons; au monfine leviul qui trouble le silence de ces retraites, ess oisseaux s'envolent par crudiaties. » (Charles Repanad, l'Athènes é Boalbek; 1814.)

Le couvent grec fondé par saint Saha est bâti sur les escarpements du flane droit de cet amas de montagnes. Il se compose de deux masses de constructions, retiées entre elles par deux murs, et placées sur les revers opposée d'un ravin peur profond. L'éditée de droite est destiné au logement des femmes qui viennent visite le monastère. « Pas une fenêtre, dû M. de Sauley, n'est percée dans ces hautes murailles, qui ressemblent à celles d'une forteresse on d'une prison d'Etat. Un scule petite porte losse et soldement fermée sert d'entrée au couvent. A une vingtaine de pieds, et directement au-dessur, cut ouverte une laisé étroite. Concure nous avons frappé à lis porte, un painer attaché au bout d'une corde desenant Jérusalem. Il visita une autre ville où est une église dédiée à saint Pierre, dans le lieu où cet apôtre ressuscita une veuve nommée Dorcas; puis, loin de Jérusalem, au bord de l'Adriatique (¹), Tyr et Sidon, séparées par un espace de 6 milles, et Tripoli (¹). De là il monta au Liban et alla à Danias, puis à Césarée et à



Le Most Libra

nous, recoil la lettre de recommendation du patriarche, et remonte sans que personne se soit montré. Ouchques minutes après, la porte s'ouvre, et nous sommes admis dans le pieux saite. Le renuncé a compter les exaliters, les couloirs décoils, les paliers sans nombre, qu'il nous faut traverser avant de nous travers dans la cour propreument dite du couvent. Rien de plus étrage que cette censtruction, qui donnie de alpuntu le lit déchir de Rédron. Le l'intérieur de l'église, un couloir étroit et très-inclué nous conduit à une ouverture qui débouche sur le Kédron lui-nième; une écluse d'une douzine de pieds, et qu'on retire avec soin derrière soit, conduit dans le lit du tourreit; et à gaache du point où l'on descend est une grotte fort base un foud de laquelle sargit une source foulée et très-lamplé : écls la source de saint Saba, le pieux acherorite qui a donné son non au monastère. — Les deux flance du Kédron sout formés de véritables nutrailles de rochers de marailles en pierres éches qui démontrent que ces grottes ont été fabilées anjourl'hai, et dont toutes les entrés sont grantes de marailles en pierres éches qui démontrent que ces grottes ont été fabilées jadis. Par qui? Les moines nous disent : « Par des anachorètes qui, en se retirant du monde, venaient viver et mouir dans le désert. » Les mismans revieur qu'y avait autrefois en ce lieu une ville antique des Julis. M. de Sauley suppuse que ces retraites furent habitées par les eschiens. Par le la pour le venage que le contre passe de la contre de la contre de la mer paret par su teache de garon, de pleque colté que l'on se tourne, mais des rochers jonchés de rocailles qui semblent rôties, et cel a de prês, de lois, rojours. En un mot, les sets d'une raided sans égale et d'un aspect qui serve le cœur. « (1) eque que tour de la mer paret.

(') Erreur qui se trouve dans les deux relations du voyage de WILLIBALD. Il faut lire, au lieu d'Adriatique, mer Syrienne ou Phénicienne.

(\*) En Syrie.

Émaus, bourg de la Palestine que les Romains ont appelé Nicopolis après la destruction de Jérusalem. Willibald y pria dans l'église qui a remplacé la maison de Cléophas et la fontaine qui est dans le carrefour où le Christ lava ses pieds, le jour où il ressuscita, avec ses disciples Lucas et Cléophas. Enfin, il rentra à Jérusalem où il passa tout l'hiver; après quoi il se rendit à Ptolémaïde (1), qui est à l'extrémité de la Syrie. Il y fut malade et y séjourna pendant le carême. Ses compagnons désiraient obtenir du roi des Sarrasins Mirmumnus (2) une autorisation de voyager; mais ce roi avait fui hors du pays. Les pèlerins allèrent alors à Émessa, et le gouverneur leur donna des lettres dont chacune ne pouvait servir qu'à deux personnes à la fois; ils ne pouvaient donc voyager que deux à deux : ils trouvérent ainsi plus facilement de la nourriture. Après être revenus une quatrième fois à Jérusalem, en traversant Damas, et y avoir encore séjourné quelque temps, ils allèrent à l'aucienne Samarie, que l'on appelle le château Sébastia (3): c'est là que sont les tombeaux de saint Jean-Baptiste, d'Abdias et du prophète Élisée (\*). On a élevé . une église au-dessus du puits devant lequel le Seigneur demanda à la Samaritaine de lui donner à boire, Ils y virent anssi la montagne sur laquelle les anciens Samaritains priaient et qu'une femme montra au Seigneur en lui disant : « Nos pères priaient sur cette montagne, et vous dites que Jérusalem est le lien où il fant prier désormais. » Les vovageurs parcoururent tout le pays des Samaritains jusqu'à leurs frontières, où ils s'arrêtèrent dans une grande ville pour y passer la nuit.

En sortant de cette ville, ils entrérent dans une vaste plaine couverte d'oliviers. En leur compagnie était un Éthiopien qui avait deux châmeaux et une mule, et condujasit une femme à travers la forêt. Tout à roup s'oficit à leur vue un lon horrible (\*), rugissant et ouvrant la gueule comme pour les saisir et les dévorer. Alors l'Éthiopien leur dit : « Ne craignez rien et allons à sa rencontre. » Ils continuèrent donc à marcher et s'approchérent du lion; et le lion, par la grâce du Dieu tout-puissant, se dirigea d'un autre côté et les laissa passer. De loin, ils entendirent redoubler ses rugissements, et ils ne doutérent point que cette affreuse bête ne dévorât beaucoup de ceux qui allaient cueillir les olives.

Ensuite, ils allèrent à une ville située au bord de la mer et que l'on appelle Thalamartha. Plus loin, ils arrivèrent à l'endroit où le mont Liban s'avance jusqu'au rivage et forme un promontoire que domine une tour. Cenx qui n'ont pas de sauf-conduit (\*) ne peuvent aller au delà, car il y a en ce lieu une garde, et le passage est fermé; on les arrête et on les envoie à la ville de Tyr. Cette montagne est entre Tyr et Thalamartha.

Et alors les voyageurs allèrent de nouveau à Tyr. Pendant son séjour à Jérusalem, l'évêque Willibald

- (1) Acco, Akka, Aké de Strabon et de Scylax (Saint-Jean d'Acre), Ptolémaïs de Pline, Ptolémaïde de Peutinger.
- (\*) Voy., sur ce mot, p. 79, note 1.
- (°) Samarie, que les Arabes appellent Sebustieh, avait été construite ouvirun 925 ans avant Lésus-Christ, par Ouri, roi d'Israèl, sur une colline achetée à un habitant nommé Shemer, d'oi Samarie. Elle fut la capitale d'Israèl prodant deux siclest (sipus) fan 190 avant Jésus-Christ, oi Salmansare emment se dis tribus sous le roi Holséa). Depuis, détruite et rebatie plusieurs fois, elle dut à Hérode le Grand sa plus grande magnificence, et recut de lui le nom de Séloste, en Thomeneur d'Auguste. On voit sur le colte méridonal de la colline une colonnade qui pourrait être un reste de la ville ronnei. Les musulmans deviarrent les mattres de Samarie et de Sichent pendant le siége de Jérussiem. Saint Jérôme parle plusieurs fois de Samarie; miss, dans les siècles suivants, jusqu'aux croisades et jusqu'à Benjamin de Tudèle, Willhald est à peu près le seul que en ait fait mentule en
  - (4) Voy. saint Jérôme, dans la Vie de Paule, chap. II.
- (\*) « De nombreux passages de la Bible ne nous permettent pas de donter que le lion n'ait existé autrefois dans ce pays, quoiqu'on ne l'y trouvre plus à présent. Samson, David et Benña, luttérent avec des lions et les tuérent; un prophiéte fut tué par un lion près de Bethel, et un autre près d'Aphek, non loin de Sidon. Les colons que le roi de Syrie envoya à Samarie furent maltraités par les lions. « (S. Munk, Palestine, UNIVERS PUTTORISQUEX.)
- (\*) La relation du pèlerinage entrepris en 870 par le moine français Bernard contient quedques détaits sur ces sanf-conduits : A Bari (ville alors au pouvoir des Sarraisnis, pous nous nous procuritines, dit-il, l'autorisation de naviguer, au moyen de deux lettres dont le texte portail la description de notre risage, et expossit au prince d'Alexandrie et de Etalylauire (en Égypte) le but de notre voyage. A Arrivé devant Alexandrie, Bernard dut payer six pièces d'or au capitaine du navire pour tocheriré d'être dédempté, puis list el ses compognous forent obligés, mogenant treits educiers, de se proucere de nouveau passe-ports, qui, à Babylone (le vieux Caire), ne les empéchèrent pas d'être jets en prison. Ils furent délivrés au bout de six jours, après avoir de nouveau payé chacun treize deuiers; et bien qu'on leur donnat ensuite de nouvelles lettres prescrivaient forméllement de les laisser circuler sans rien esiger d'eux, ils n'en furent pas moins rançonnés dans la plupart des villes qu'ils traversérent, et où on les forçait, soit d'acheter une nouvelle lettre, soit de payer l'apposition d'un secau sur une norienne. E (thes Peletrinages en terre sainte, etc., 1815.)

avait acheté du baume (1) et en avait rempli une gourde; puis, ayant coupé un petit tube (1), il l'avait introduit daus la gourde de manière à quister parfaitement son extrémité à l'orifice; dans ce tube, il avait versé de l'huile de pierre (2), ensuité il avait bouché la gourde. En arrivant à Tyr, on vistal les bagges de voyageurs pour s'assurer s'il ne s'y trouverait point quelque chose de caché. Si l'on y avait découvert ce qu'il était défendu aux voyageurs d'emporter, on les aurait punis et martyrisés (4). Lors donc que l'on fit la visite des bagges de Willibald, on ne trouva que sa gourde; on l'ouvrit, et l'on sentit l'odeur de l'huile de pierre qui était dans le tube, mais on ne vit pas le baume qui était sons l'huile.

A Tyr, its furent obligés u'attendre longtemps le départ d'un vaisseau. Enfin ils s'embarquèrent, et leur navigation dura tout l'hiver, depuis la Nativité de saint André l'apôtre jusqu'à la semaine qui prédede Pàques. Ils arrivèrent alors à Constantinople, oi les trois saints André, Timothée et Luc l'Evangé-liste reposent sous un même autet. Jean Bouche-d'Or a son tombeau en face de l'autel où se tient le prêtre lorsqu'il dit a messe. L'évêque resta deux ans à Constantinople, et il avait dans l'église un siège (\*) d'où il pouvait chaque jour contempler les tombeanx des saints. Pendânt e gégion, il alla visité à Nicée, où César Constantin avant autrefois réuni trois cent dix-huit évêques dans un synode, une église fonte semblable à celle qui est au sommet du mont des Oliviers (\*) et dans laquelle sont les images de cess évêques.

Après deux années de navigation, en compagnie des errovés dig pape et de César, ils abordèrent à Syracuse, en Sieile; puis ils allèrent à Catane, et de là à la ville de Reggio, en Calabre. Ils naviguérent ensuite vers l'Ile de Vulcain, où est l'enfer de Théodoric (?). Ils descendirent dans l'Ile pour voir ce

(9) Le laume de la Palestino était très-renommé chez les anciens. (Piñe, Hist, nat., liv. XII, chap. 25; Strabon, Hist., liv. X, chap. 6.) Sous Pompée, on porta en triomplie à Bome un bauraire de Judée. L'arbuset qui le produisait, haut d'une ou deux condées, était cultivé surtout dans deux vergers ou jardius célèbres près de Jéricho et d'Engaddi. C'était aux mois de juin, de juillet ét d'août que l'on recuciliait le baume, en faisant des incisions dons l'évore à l'ailet d'un firagement de pierre ou de verre.

Au douzienc siècle, on ne trouvait plus le baumier en Palestine.

Brocard, dominicain (mort vers 1906), raconte, au sujet du haumier d'Engaddi et de Ségor, que la reine Célopatte, qui n'ainsit pas le roi Hérode, obtint d'Antoine que ce précieux arbrisseau fit transporté en Égypte. Lorsque j'y étois, a sjoutet-til, le soudan me fit conduire à la vigne du haume; j'en cueillis beaucoup, et je que laignai dans la source qui l'arrace, et où l'on dit que la sainte Vierge haigna souvent l'enfant Jésus. Ce haume est cultivé en en peut être en effet scultivé que pride schréimes.

- (\*) La queue de la gourde ou calebasse.
- (a) De naphte?
- (¹) Jusqu'au quinzieme siècle, un chrétien mis à mort en terre saunte ou en pèlerinage, même pour une cause de ce genre, était considéré comme martyr. (Yoy. les Pélerinages en terre sainte avant les croisades, par Ludovic Lalanne, 1815, p. 20.)
  - (\*) Ou niche (receptaculum).
  - (\*) C'est-à-dire sans plafond ni voûte. ( Voy. p. 48.)
- (\*) « Saint Willihald vit sculement ces fiammes épouvantables qui sortent de l'aldine, et sentit la fumée et la mauvaise odeur qui les accompagnent; d'où il put tirer une assez utile méditation sur les tourments de l'enfor, dont assurément la fournaise de Vulcano est la plus vive peinture que nous trouvions dans l'histoire; » (Année bénédictine, p. 91, juillet et août 1650.)

La montagne de Vuleano, du temps de Tinrydide, 475 ans avant Jésus-Christ, était consarrée à Vuleain, et on l'appeloit sainte. Les insulaires croyaient que le dieu avait sa forge et son palais dans cette lle. Aristote déent une ancienne éruption de ce volean dans son livre des Météores. Polybe a consigné des observations nombreuses qui les cratéres de Vuleano. Strabou en vite trois. Diodore, qui était Sicilien, a aussi parté de ce volean.

An arcyco ágo, les crafères des volcans passivent pour être des centres de l'enfer. Un ermite qui vivait dans l'île de Lipari avait raconté à un anniul pape Grégoire le Grand qu'il avait vu l'âme du roi des Goths Théodoric précipitée dans le crafère de Vulcano.

Parmi les voyageux undernes qui ont stailé el dérrit ev volcan, nous citerons : le père Bartoli, en 1600 ; le professent d'Oville, en 1727; Guillaume de Luc, en 1757; Dobmieu, en 1781; enfin l'abbé Horare Spallauzani, qui descendid dans le traitre el l'étudia en 1788. a Après le cratère de l'Étudia, di re savant observature; je n'en comais point qui soit plus considérable et plus mojestieux que crèni de Videano : sa circonférence a plus d'un mille; l'ouverture en est ovale; son plus grand dimarère est du sud-est à Tonest. La forme intérieure est celle d'un éon revuerse l'à intaiteur de ses parvis intérieures, du sonuet à la base, a plus d'un quart de mille... Un hardi Cabbrais, relégat à Lipari pour une faute commiss à Naples, dut le suit qui voulté descendre avec mid dans le cratère (13 septembre 1788). Le fond étals airedu qui une terbitat les pardes le levil, sons mes pas, ressemblait à celoir d'un fleuve qui coule, un pour mieux dire au fouse d'ondes spitées qui se renotrent et se brisont réciproquement; des fegtes de la terre s'échappiènet des sons semblables à ceux d'un soultere.

que c'était que cet enfer. Willibald voulnt monter au sommet, près de l'ouverture, pour regarder à l'intérieur; mais cela lui fut impossible parce que les cendres, s'amoncelaut du fond de l'horrible



L'tie de Vulcano, à 30 milles nord-est des côtes de la Sicile.

tartare jusqu'aux bords supérigurs, les couvrent et opposent un obstacle aussi insurmontable que les ueiges épaisses sur d'autres montagnes. Mais il vit sortir du puits, avec le bruit du tomerre, une flamme noire et horrible; elle s'élançait avec la fuunée à une hanteur innuense : c'était un spectacle offrens et sublime. Il vit jaillir en l'air avec la flamme, et tomber dans la mer, la pierre ponce dont se servent les écrivains (\*) : de la mer elle est rejetée sur le rivage, où l'on vient la recueillir pour la transporter dans les villes. A la suite de ces explosions de flammes s'exhalent des vapeurs ignées et fétides effrayantes à voir. Après avoir satisfait leur vue de ce spectacle, ils allèrent par mer à l'égtise de l'apôtre saint Bartholomé, qui est au bord de la mer, et aux monts que l'on appelle Didrues.

Ensuite ils naviguérent jusqu'à Naples, et ils y restérent plusieurs jours. Cette ville est le siège d'un archevèque dont l'autorité est très-honorée et très-respectée. Près de là est un chièteau où repose saint Sèvère (\*). Willibald alla ensuite à Capone, et l'archevèque l'envoya à une autre ville près d'un

forge. Une violente chaleur, une odeur affreuse de sonfre, sortaient de toutes parts. L'ette plaine se soulevait dans le milieu et formait une espére de tumeur circulaire dont le dismièrre était de quarante-cinq pieds. Le burd de cette tumeur cédait sess mes pas coume un propret de planeles. Le lassista tionte de la hauteur de mour corps un gross mocreau de lave, il produisit un bruit souterain qui dura quelques secondes... Le fond du crabère est couvert, ainsi que les parois, d'une poutssière faite des débirs de pierres poures. » (Voyuges dans les Beux-Sieiles et dans quelques parties des Apennins, 1, 11, 11, 12, 12, 15, 16, 10.

(!) La pierre ponce est une roche généralement homogène, à structure celluleuse, et quelquefois tellement légére qu'elle nage sur l'ean. Elle est rude an toncher : elle raye le verre et l'arier, et fond au chalumean en émail blanc.

Les érivains du moyen âge se servaient heuroup de pierre ponce pour efferer et pofir le parthenin. Les pierres ponces fondues et lancées pair les volcans prennent dans l'air une forme globuleuse qu'elles conservent par leur prompt rérobitisses et al. Les Liparotes exploirent envore aujourd'uni plusieurs espèces de pierre ponce : l'une sert à polir, les autres à faire des vidies et des angles de bâtimeffs. Spidlinazain en vit de grandes masses taillées et morceux prés du port. La pierre ponce famil en effet un excellent moffon, à cause de ses nombreuses extilés dans lesquelles pérêtre aisfement le morfier.

(\*) Lucullanus, où était situé un monastère ou oratoire en l'honneur de saint Séverin , apôtre des Normues.

évêque; et cet évêque l'envoya à la ville de Tranes (1), prés d'un aûtre évêque; ce dernier l'envoya à Saint-Bênédict (2). On était en autonne quand li arrivà à ce dernier endroit. Il y avait sept ans qu'il était parti de Rome, et en tout dix ans qu'il s'était exilè de sa patrie.

Le vênerable Willibald, suivi de Diupertus qui l'accompagnait en tous lieux, ne trouva au monastère de Saint-Benoit qu'un petit nombre de inoines sous la direction d'un albé nommé Pétronax. Il les édifia par sa piété, sa sagesse, son langage et sa science : il inspira à tous l'amour et le respect. Pendant la première année il fut chambrier de l'église (sacristain); pendant la seconde, il fut doyen; ensuite il fut qualre ans portier d'u monastère qui est au sommet de la haute montagne, et quatre ans portier d'u monastère silué au-dessous, vers le fleuve l'aphoto (<sup>4</sup>). Après qu'il eut consacré ces dix années à la pratique de la règle sainte de l'ordre de saint Benoit, il se trouva qu'un prêtre espagnol, qui était au monastère, demanda à l'abbé Pétronax l'autorisation d'aller à Rome; l'illibald sollicia la même permission, et, l'ayant obtenue, il alla prête prier dans la basilique de Saint-Pierre. Le pape, qui était alors Grégoire III, ayant appris que Willibald était à Rome, le fit venir en sa présence et voulut entendre de sa bouche le récit étaillé de tout ce qu'il avait vu et observé pendant son voyage. Grégoire III fut touché de tout ce que Willibald bi dit (<sup>4</sup>).

En ce temps-là vivait saint Boniface, Anglais de naissance et parent de Wilhhald, archevêque de Maguntia (\*), et dont la destinée était de subir un jour le martyre dans la Frise (\*). Le saint homme cherchait à associer des âmes dévouées et intelligentes à ses efforts pour la propagation de la foi data Germanie. Grégoire III, voulant répondre à son désir, annonça à Willihald que son intention était de créer un évêché à Eichstadt (\*), en Franconie, sur les limites de la Bavière, dans la circonscription de Mayence, et de lui couferer la dignité et l'autorité d'évêque, afin qu'il etit le peuvoir de seconder Boniface dans ces contrées. Willihald fut extrémement troublé de ce changement inattendu dans sa destinée; il avait sonhaité de passer le reste de ses jours dans la paix de la vie monastique; mais il lui câtil impossible de ue pas se soumettre à la volonté du souverain pontife. Il quitte done Rome, s'arrêta à Lucque.

(1) Teanum sidicinum, aujourd'hui Teano, dans la province de la Terre de labour.

(¹) Au monastère du mont Cassin, où l'on suivait la règle de saint Benoît (Benedictus). Ce monastère avait été fondé l'an 289, sous le pape saint Félix IV de Bénérent, sur les ruines d'un ancien temple d'Apollon. Soixante ans après, Zollon, duc de Bénérent, le détruisit de fond en comble; mals, au lutième siècle, il avait d'. réparé par les princes lomhards et rédabli par le pape Grégoire II. Les Sarrasins le ravagérent encure vers la fin du neuvième siècle.

(\*) On pourrait s'étonner que le doyen Willibald fût devenu portier du couvent, si l'on ne lissif dans la règle de saint Benoît que la garde de la porte devait être confiée à un homme sage et expérimenté. (Regula, ch. 66.)

(4) Peut-être Rapido. ( Voy. Angelus de Nuce, dans les notes de la Chron. casin., liv. ler, ch. 5.)

(9) Dans le second volume de la Bacaria someta, par Mattheus Roderus, de la société de Jésus, CD DI XXIV, on voit à la nage 83, en têté d'une hiegarphie de Wilhiald fort abergée, une três-delle catampe de Baphalê Saderle représentate saint vorsageur et d'autres pelerius devant le pape. Wilhiald est Mau, jeune, vêu d'un élégant costume de pélerin; il porte la coquille emblematique à son chapeau; il s'agenouille, le pape descend de son siège pour l'embrasser et le referer. Nous axous pas jugé qu'il y etit leur de reproduire cete plancle, parce qu'il en ést qu'une agréable composition du szizième siècle et ne pent être considérée, en aucune manière, comme une inazge exacte des costumes du huitiane siècle. Dans le même ouvrage, no trouve des scénses de la vie du frècre et de la sœur de Wilhiald.

(6) Mogontiacum, Mogontia, Magontia, Mayence.

(i) Le nom savon de saint Ioniface est Winfrid on Winfreth. Ne vers l'an 680, à Credition ou Kirton, dans la circonscription du Devonshire, il entra, jeune norore, au monastère d'Escancester ou Exeter, sous la direction du saint abide Wolphard. Il fut ensuite envoyé au mousaiere de Nuteell, gouverné par Winhert. Le 710 il alla précher l'Evangile dans la Frisc. Repoussé une première fois, il revint de nouveau, après avoir reçu des pouvoirs spéciaux de Grégoire II, nou enseigner le christanisme dans la Bavière et dans la Thuringe. Il fi deux autres vayages à Roue. Grégoire le noman acroèque et primat de toute l'Allemagne. Ce serait en 751 que l'épin hai aurait donné l'évéché de Mayence, érigé en métropole à cette ocrasion par le pape Zacharie. En 751, il choisit pour son successeur à cet éverhé saint Lulle, d'allord noine de Malmesbury. Il continus son œuvre de propagande et fut massarré, avec cinquante-deux autres chrétiens, le 5 juin 755, dans un champ où il donnait la continuation aux néophytes, près de Dokem, Dokkum ou Dockinga, à six lieues de Leeuwarden, dans le frise eccidentale.

(\*) Echstardt, Eichstadt, Eisted, Eistert, Eistnätium, Aichstadium (chênes coupés), guelquefois désignée par les noms de Quercopolis, Dryspolis (ville des chênes), située daus la Bavière (l'ancienne Norique, entre la Rhétie et la Pannonie), cercle de la Regen, à 62 kilomètres sud-ouest de Raishsonne.

On Jonne quelquefois aux évêques d'Eichstadt le surnom aureatenses, parce qu'à la place d'Eichstadt s'élevait autrefois une ville dorée, c'est-à-dire belle, et qui avait été détruite par les Huns. où son père avait été enseveli, traversa Ticinum (¹). Brixia (¹), mis la Carintiqie. Il passa ensuite une semaine près du due de Bavière Odilon, une autre semaine près de Suitgarius (²) qui le conduisit vers saint Bouiface, à Limbrath. Boniface invita Willibald à se rendre à Eichstadt pour examiner comment il pourrait s'y plaire et s'y établir. Cette terre, donnée à Boniface par Suitgarius pour la rédemption de son âme, était encore tout à fait déserte (¹), et l'on n'y voyait d'autre édifice qu'une petite église (¹) sous l'invocation de sainte Marie. Guidé par Suitgarius, Willibald fit choix d'un emplacement, et cê fut là que bientôt saint Boniface consaèra Willibald au saint ministère (²), le 11 août, fête de la Nativité de sainte Marie. Madeleine. Un an après, Boniface l'invita à venir en Thuringe; Willibald y recut l'hospitalité dans la maison de son frère Wunchald qu'il n'avait pas vu depuis dix-sept ans et demi. Ils furent heureux de se voir. On était en automne, dans la troisième semaine avant la Saint-Martin. Alors saint Boniface, saint Burchard, évêque de Wurtsbourg, et Wig, évêque d'Erpesfurt, consacrèrent Willibald comme évêque (²), à Sallyurg (²). Willibald avait quarante et un ans. Il institut dans son église un monastère suivant la règle de saint Benoît, et un grand nombre de fidèles vinrent de toutes parts se ranger sous sa sage direction. Après avoir rempli, pendant quarante et un annis an 938 vi la laboricux devoirs de l'épiscopat, il rendit son due au Créateur (²). Le pane Léon VIII le canonisa en 938 vi

Que dirai-je encore de saint Willibald, mon maltre et votre père? ajoute la nonne de Heidenheim. Quel chrétien a été plus pieux, plus humble, plus pur et plus patient, plus irréprochable et plus sévère dans la conduite de sa vie, plus admirable de douceur? Qui jamais fut plus empressé que l'fi à consoler l'affliction, à secourir la pauvreté, à vétir la modité? Toutes les choses qu'on vient de lire ont été dictées,

- (1) Pavie.
- (\*) Brescia.
- (a) Suger.
- (\*) « En ce temps, il n'y avait sur le territoire d'Eistad que des bois épais de chênes; le sol était inculte et sanvage. « (Mattheus Raderus.)
  - (a) « Cette église prit son nom d'un chêne. » (Mattheus Raderus.)
- (\*) Sur les honneurs dont Boniface combla Willibald, voy. Mattheus Raderus (Bavaria sancta).
- (1) Jusque-là Willibald n'avait été qu'un simple religieux.
- (\*) Non point Salzhourg, mais une ville ou un autre lieu peu connu de la Thuringe, peut-être Secburg.
- (°) L'an 745. (Voy. la note 5.)
- On lit dans l'ouvrage intitulé Rerum boicarum semptores. t. 11, p. 505 :

## M CC LVI,

#### Ossa S. Wilibaldi de tumulo sunt levata apud Eystet.

Sur le tombeau de Willibald et sur ses changements de place, voy. les Acta sanctorum, t. 11 de juillet, p. 499; voy, aussi, p. 517 et suiv., les nombreux miracles attribués au tombeau et aux réliques de saint Willibald. On remarque entre autres un pécheur qui se charge de fers, et, prosterné devant le monument, demande que ces fers se brisent si ses fautes lui sont pardounées, et le miracle s'accomplit.

A l'âge de quatre-ringt-six ou de quatre-ringt-sept ans , d'après l'évaluation suivante que donnent d'Achery et Mabillon. Willihald dut naitre en 700; il partit pour Rome en 720, revint de ses voyages en terre sainte vers 728, alla en Allemagne vers 739, assista au synode de Germanie en 742, mourut en 786. — Suivant Gretser, Wilhald aurait été nommé évêque en 745 et serait mort en 781. Une autre tradition le fait mourir en 785. (Lib. II, Traditionum Fuldensium.)

L'évèque Réginoldus, vers 1186, fit transporter en grande solfmité les restes mortels du saint dans une crypte de l'églace, afin, disalt-il, qu'ils fussent entourés de plus de silence et de respect. Pendant cette cérémonie, il se lint à une assez grande distance du corps et les mains levées au cief. Tous les autres qui, plus rapprochés du ionnéeux, vireul les saintes reiques, moururent dans le cours de J'année: « Il ne faut pas dire, et pour cause, remarque l'auteur anonyme d'un Catalogue des réques d'Étaite, o equi arriva à l'évêque Régindoits lui-même. » Plus tard, les restes de Willibold furent plusieures ios changés de place dans la même enceinte. ( Yoy, l'appendice qui suit les deux biographies dans les Acta sanctorum, etc., qui de de la page 2011.)

L'évèpue l'idélérand bâtit à Eichstadt, en 1270, une nouvelle égise sous l'invocation de saint Willihald (on l'appelle le Chreur de saint Willihald), et y transféra les retiques du saint, que l'on y garde encore aujourd'hui. Ou en conserve anssi à l'ururs, en l'Abudre. non par un sentiment d'orgueil, mais pour rendre hommage à la vérité de ce que j'ai entendu, et pour " témoigner de ce qui a été accompli moins par un homme que par la grâce de Dieu; car, ainsi que le dit l'Apôtre : Que celui qui se glorifle, no se glorifle que dans le Ségneur. » Ainsi soti-il!

#### BIBLIOGRAPHIE.

Texte. — Henricus Canisius, Antique lectiones, t. 1½. — Basnage, édition de l'ouvrage précédent. — Jacobus Gretseris, De Eistentibus episcopis. — Sollier, continuateur de Bollandus, t. 11 de juillet, p. 835. — Acta sunctorum ordinis sancti Benedicti in Seculorum classes distributa. Suculum III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium III quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christi oca da succeedium II quod est ab anno Christia da succeedium I

TRADECTIONS. — Nous ne connaissons aucune traduction française antérieure à celle que nous publions, M. Thomas Wright a donné une traduction auglaise du récit de la nonne dans son livre intitulé : Early Travels in Palestine; London, 1848, p. 13 de l'Introduction, et p. 13 à 22. On peut consulter ce que le même auteur a écrit sur Willbold dans la Biographia britannica litteraria, période angle-axonne, p. 331, 332.

Sur la bibliographie de la Palestine et de la Syrie, voy, à la fin de la relation d'Arculphe, p. 70, 71 et 72.

# SOLEYMAN ET ABOU-ZEYD-HASSAN

(LES DEUX MAHOMÉTANS).

[Neuvième stècle de l'ère chrétienne,]

Cette relation, écrite en arabe, se compose de deux parties :

La première a été rédigée l'an 851 (ou 237 de l'hégire), d'après les récits d'un voyageur nommé Soleyman, qui était marchand et avait son principal établissement sur les côtes du golfe Persique, probablement à Bassora.



M. Reidaud a bien voulu nous permettre de reproduire cette carte.

M. Alfred Maury, de la Bibliothèque de l'Institut, a ajouté au bénétice de cette autorisation, en nous aidant à tracer un tituéraire qui rendra plus dafre et plus instructive la lecture du récit des deux mahomélans. Sur différents points, cet itinéraire différe de chei qui aurait été tracé avant le Mémoire de M. Alfred Maury, lu à la Société de géographie, et imprimé sous ce titres: Examen de la route que avivaient, au neuvième siècle de notre ère, les Arabes et les Persans pour alteren Chine, d'après la velation arabe traduite successivement par Renaudot et M. Reinaud, p. 203 du t. V de la troisième série du Bulletin de la Société de géographie.

Rédigée par M. d'Avezac, la carte dont nous donnons la réduction et un détail agrandi, est jointe au savant ouvrage que M. Reinaud a publié, en 1819, dans le 1. XXVIII des Mémoires de l'Institut national de France (Académie des inscriptions et belles-lettres), sous ce titre: Mémoire géographique, historique et acientifique aur l'Inde, untérieurement au milieu du onxième siècle de l'ère chrétienne, d'après les écrivains arabes, persans et chinois.

 Les navires descendaient de la côte occidentale de l'Inde par la mousson du nord-est, vers décembre, et arrivaient en janvier près de Ceylan. La relation (de Soleyman et de son continualeur) nous dit, en effet, qui entre Masacie, Koulsmanday et la mer d'Herkend, il y ac univro un mois de navigation. It solublaient la pointe de Galles, après avoir, probableLa seconde, postérieure à l'an 878 (ou 264 de l'hégire), est l'œuvre d'un amateur de connaissances géographiques dont le nom était Abou-Zeyd-Hassan, et qui était originaire de la ville de Syraf, port du Farsistan, dans le golfe Persique.

Soleyman avait réellement visité l'Inde et la Chine; mais Abou-Zeyd-Hassan déclare lui-même qu'il a voulu seulement modifier et complèter le récit du marchand Soleyman d'après ce qu'il avait recueilli

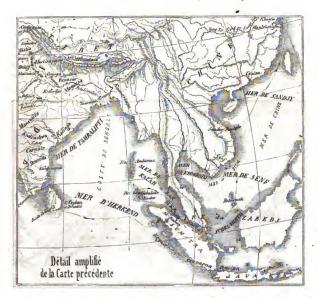

ment, préablément reconnu le cap Comorn, en quitant les Modives; ils arévaient à Sumatra vers la fin de février ou les premiers jours de mars, épospe à laquelle commence à souffler avec moins de violence la mousson du nord-ouest, que l'on renconité en s'approchant de cette fle. De la sorte les navires ne touchaient en aucune figon la cête de Corounadel. Cette route directe est encore celle qu'indique Manneviliète. Cet hydrographe preserit, en effet, aux navires qui quillent Ceştan d'alter reconnaitre les lles stitées au nord d'Achen, ne conservant autant que possible la latitude de 5° 5°0, varant d'alter à la rade de Keydah. De la poille d'Achen, les navires arabers se rendaient à Mahacca parla mousson du sud-ouest, la plus fanche pour cette navigation, cette moussons se décharant vers le mois d'avril. Ils spassient au 50 de 5% Nicolar ou date les canaux qui sont entre ces fles et la petité Andanan, ou centre Pouls-Bondo et la grande Nicolar. S'il ventait grand frais du sud-ouest au nord-ouest, il se sapprochaent des Ess (Nica, qui sont en delous de la pointe d'Achen, er que font cource aujourd'hai les marins. De Malacca ils se rendaient, par le détroit de Malacca, à la côte de Cambodje, qu'ils longesient, ainsi que celle de Cochinchine, jusqu'à la lauteur de Phu-yen, d'oi ils se dirigeaient direstement vers la Chine, poussés pur la mousson dou said-ouest, cit arrivaient vers juin on sjidlet. En naviguant à cette époque dans la nuré de Chine, isuaires évitaient ainsi, les t-propes, qui ue se déclarent guére qu'an mois de mai, et les templées, qui ne déciencent furiers et fréquentes qu'à partir de juillet. Tet et l'intérier qui nous parti essertir de 1 redation de Selverana. « (Afred Malacra) et al redation de Selverana. « (Afred Malacra)

dans ses tectures et ce qu'il avait entendu dire par diverses personnes qui avaient parcouru les mers orientales (1).

Il nous a paru que ces deux écrits ne devaient, pas être séparés. On les cite souvent sans les distinguer, et l'on accorde à l'un et à l'autre le même degré de confiance (\*).

Ils ont été traduits pour la première fois, en 1718, par l'abbé Renaudot, sous ce titre : Anciennes reliants des Indes et de la Chine, de deux voyageurs mahométans qui y allèrent dans le neuvième siècle de notre ère (\*).

M. Reinaud, membre de l'Institut et professeur d'arabe au Collége de France, a donné en 1845 une traduction plus correcte de cet ouvrage; c'est celle que nous reproduisons. Ce savant, très-versé dans l'étude de la géographie astatique, a joint à sa version un discours préliminaire, des notes nombreuses et des éclaircissements sur toutes les questions qui se rapportent à l'authenticité et au sens de ce précieux doenment arabe du neuvième siècle (\*). Comme le fait observer ce savant orientaliste, le récit de Soleyman « a jeté un jour tout nouveau sur les rapports commerciaux qui existèrent au neuvième siècle entre les côtes de l'Egypte, de l'Arabie et des pays riverains du golfe Persique, d'une part, et de l'autre, des vastes provinces de l'Inde et de la Chiµc. »

## PREMIÈRE PARTIE.

Ce livre renferme une chaîne de chroniques (\*), de pays, de mers, de diverses espèces de poissons. L'on y trouve aussi un tableau de la sphére et des choses merveilleuses de ce monde, ainsi que de la situation approximative des villes et de la partie habitée de la terre, des animaux, de ce que la terre contient de singulier, et autres choses du méme genre. C'est un livre précieux.

- (¹) « Massondy rapporte dans son célibre ouvrage initiale Moroudj-Aldachel, on Prairies d'or, que, se trouvant a Bessora, l'an 203 de l'hégire (916 de Jésa-Christ), il ent occasion de voir, dans cete ville, un homme appéé Abon-Zeyd Mammed, like Verid et cousin du gouverneur de Syra. Cet Abon-Zeyd, que Massondy représente comme une personne-intelligente et instruite, avait quitté Syraf, sa potice, pour venir s'établir à Bassora, ville qui, blen qu'en ce monneu déchue de soa ancienne prospérié, par suite des troubles qui affligeaine le kallafit, était crette le rendez-vous és anvaigateur. L'auteur de la deuxième partie de la relation se nonume Hassan, et Massondy parle d'un homme appéé Mohammed. Mais tout porte à croire qu'il ne s'agit que d'une même et seule personne. » (Reinaud, Géographie d'Aboulfeda; introduction, clap. 11, p. 2xxxxxx.)
  - (\*) Dans la plupart des recneils de voyages ou des traités de géographie, on trouve cette indication inexacte :
- « Deux observateurs zélés, Wahad et Abou-Zeid, parcoururent et décrivirent, depuis 851 jusqu'en 857, les pays les plus recolés de l'Asie qui avaient échappé à la connaissance des anciens. » (Malte-Brun, Hist. de la géogr., liv. XVI.)
- An neuvième siècle, ce pays (la Chine), encore si peu connu, fut visité par deux voyageurs, Vahab et Abuzaïd, dont les relations méritent une attention particulière. » (Desborough-Cowley, Hist. génér. des voyages.)
- Sur la méprise qui avail fait nommer Valuab et oublier Soleyman, voy. Reinaud (Introduction de la Géographie d'Aboulféda, p. 73, et Discours préliminaire de la relation dont nous donnons le titre à la note 4.)
- (3) On voil, d'après ce titre, que Renaudut considérait Ahou-Zeyd-Hassan comme un voyageur. Sa traduction produisit une vive sensation parmi les savants; mais comme il n'avait donné aucune indiration précise du manuscrit arabe, la critique Taccusa d'avoir forgé la relation. Ce manuscrit, qui avait appartenn à Colbert et à son petit-fils, Seignelay, est conservé depuis plus d'un siècle à la Bibliothièque de la rue Ritcheiteu.
- (c) Itelation des reopges faits par les Arabes et les Persans dans l'Iude et à la Chine, dans le neurième siècle de l'ère cirétienne, texte arabe imprimé en 1811 par les soins de Ceu Langlès, publié sere des corrections et additions et accompagné d'une traduction française et d'échircissements, par M. Reinaud, membre de l'Justitut ; Paris, Imprimerie royale, 1815; 2 vol. Le prenier volume confient un Discours préliminaire, où abundent les observations et les faits sur la géographie du neuvième sièrée, et la traduction du texte arabe, le second volume contieu le texte arabe et des nois nombreuses, qui n'attestent pas moins que le Discours préliminaire l'étendue et la variété des connaissances géographiques du traducteur. Les notes relatives à l'histoire naturelle sont de M. le docteur Rouini.
- M. Reimand a publié depuis deux ouvrages importants qui confirment, dévelopment ou modifient quelques-unes de ses aumotations à la relation de Soleyman et à la compilation d'Abou-Zeyd-Hassan; ce sont le Mémoire cité à la note que nous avons placée au-dessous de la carte, p. 94, et l'Introduction à la traduction de la Géographie d'Aboulféta.
  - (1) Salsalat-Altevarykh; c'est-à-dire une série de faits historiques. Parmi les ouvrages arabes de géographie des-

Voici la description de la mer qui est située entre l'Inde et le Sind, des pays de Gouz et de Mâgouz, de la montagne de Caf, du pays de Serendyb, et de la victoire d'Abou-Hobaysch (4).

Abou-Hohaysch est le nom d'un homme qui vécut deux cent cinquante ans. Une année, il se rendit dans le Magouz et y vit le sage Al-saoual, avec lequel il se porta vers cette mer. Ils y remarquent un poisson (sur le dos duquel il s'élevait quelque chose de) semblable à une voite de navire (\*) et en que le siècne de la comme de navire (\*) et offrait une masse énorme. Quand il rendait de l'eau par la bouche, on voyait, pour ainsi dire, s'élever un hant minaret. Au moment où la mer était tranquille, lorsque les poissons se ramassaient sur un même point, il les enlevait avec sa queue; ensuite il ouvrait la bouche, et l'on voyait les poissons se précipiter dans son ventre et disparattre comme au fond d'un puits. Les vaisseaux qui navignent dans cette mer redoutent beaucoup ce poisson. La nuit, les équipages font sonner des choches semblables aux cloches des chrétiens (\*) : c'est afin d'empécher ce poisson de s'appuyer sur le navire et de le submerger.

Cette mer renferme un autre poisson que nous péchâmes; sa longueur était de vingt coudées (\*). Nous lui ouvrimes le ventre, et nous en tirâmes un poisson de la même espéce; puis, ouvrant le ventre de celui-ci, nous y trouvâmes un troisième poisson du même genre (\*). Tous ces poissons étaient en vie et se remuaient; ils se ressemblaient pour la figure les uns aux autres.

Ce grand poisson se nomme al-ouâl; malgré sa grandenr, il a pour ennemi un poisson qui n'a qu'une coudée de long, et qui se nomme al-leschek (1). Lorsque le gros poisson, se mettant en colère, attaque

cripite qui précédèrent la relation de Soleyman, on cite un traité de Nadhar, ills de Schomay), né à Bassora, vers Tan 123 de l'hégyer (204 de Jésus-Christ). De traité est inituité. Liere des espreces qui présentent un conarcire simpulier on liteureil descriptif. Un autre Arabe de Bassora, Amrou, surnommé Aldjohedh (parce que les yens lui sortaient de la tête), écrivit le Liere des cités et des merceilles des routrees. Un contemporain de Soleyman composa un Liere des routres des principauties. Un inna net Bagodad, surnomme Aldjohad, vit rédiger le Liere des comquêtes des paux Au disèmes viete, en visit de la dynastie des Samanides, surnommé Aldjohady, til rédiger le Liere des voies pour connaître les rougumes. Massondy, qui apartient au même siède, écivit, out les Praviacies d'or, m. Liere des merceilles, el Planicateur Le Montieur. Vers 951, Alestakry décrivit une partie de l'Asie sous le titre de Liere des climats, et lbn-Haucal composa, vers 950, et l'entre des voies pour la provinces.

(\*) La mer qui baigne les côtes de la presqu'île de l'inde, depuis l'embouchure de l'Indus jusqu'aux environs de la ville de Goa. Les écrivains arabes l'appellent mer Larevy ou mer du pays de Lar. Ce mot Lar répond à la dénomination indigène. Lafu et à celle de Larice, qui se trouve dans la Géographie de Ptolémée. (Reinaud.) — Le lecteur ne doit pas oublier que le point de départ de la relation est le golfe Persique.

Pour se rendre des États musulmans dans la Chine, on avait à traverser sept mers : 1º la mer de Perse, 2º la mer de Larvey, 3º la mer de Herkend, 4º la mer de Schelahet ou de Kalahhar, 5º la mer de Kedrendj, 6º la mer de Senf, 7º la mer de Sandjy.

Cette division, qui, survant M. Reinaud, avait dù prendre naissance dans la première moitié du sixième siècle, se maintint jusqu'à la fin du neuvième.

- (\*) Il s'agit d'un cétacé, prohablement d'un cachalot, animal qui atteint jusqu'à 18 à 20 mètres en longueur. L'épaulard, autre cétacé, est l'animal dont la nageoire dorsale figure le mieux une voit étrangulaire. On suppose, du reste, que les mots roilé de narive ont pu étre subtisées pou un copisé à un moit arabé signifiant rodre ont pu étre subtisées pou un copisé à un moit arabé signifiant rodre ont pu étre subtisées pou un copisé à un moit arabé signifiant rodre ont put étre subtisées pour un copisé à un moit arabé signifiant rodre du l'active de l
- (\*) M. Reinaud croit que les lignes qui précèdent sont apocryphes, et que le récit commence seulement ici à devenir authentique. Le premier feuillet du manuscrit avait été perdu, et une main moderne aura cherché à combler la lacune.
- (\*) Ou des crecelles, dont l'on s'est aussi servi dans les églises. Au commencement de notre ère on eut l'idée d'employer, dans le mème but, une cloche, que le mouvement du raisseau nettait en brante. Les Anglais ont adapté, de notre temps, la contume d'attacher aussi des choles aux balisse et aux autres obiets uu'il est utile d'apercevoir de jour et de mit.

Voy, un passage de la relation de Néanque, t. ler, p. 181. Les matelots de l'amiral macédonien sonnèrent de la trompette et poussérent des cris pour mettre en fuite les baleines.

- (\*) Exagération évidente. Il s'agit d'un poisson du genre des squales, d'un requin.
- (°) Auduhon a vu dans le ventre d'un requin femelle deux petits en état de nager,
- (1) Le rémora, échénéis ou sucet, petit poisson qui s'attache à divers corps animés ou manimés au moyen d'un disque dont sa lête est armée.
- « Il y a un poisson nommé sucet qu'on trouve ordinairement attaché dessus le requin, ce qui fait croire à plusieurs que c'est son pilote; mais ils se trompent, et ce petit poisson ne s'y attache que lorsqu'il se voit poursuivi; pour lors, en faissut demistour à doviite, il donne un coup du dessus de la tête contre le requin, et le serre si fort qu'il est impossible qu'il lui fasse licher prise; de sorte qu'avec cette agréable défens monsieur le sucet se fait promener quand bout senthe. » (Relation du rougne de M. de Cennes aux cettes d'Afrique, etc., faite par le sèure Freger; Paris, 1609.)

Dans les lignes qui suivent, « ce sont probablement les nageoires perforales que Soleyman désigne sous le nom d'oreilles. Il n'est pas rare, lorsqu'on prend des requius en mer, d'amener avec eux sur le pont un échénéis qui y est fixé. Je n'ai les autres poissons au sein de la mer, et qu'il les maltraite, le petit poisson le met à la raison; il s'attache à la racine de son oreille et ne le quitte pas qu'il ne soit mort. Le petit poisson s'attache aux



Remora ou Sucet (al-les he's) attaché à la nageoire pectorale d'un requin (al-oudi).



Tête de Rémora vue en dessus,

jamais observé le fait mon-même, mars M. Bory de Saint-Virient dit en avoir été plusieurs fois témoin. L'éthénéis s'attache assez souvent aux vaisseaux, et l'en sait que les anciens croyaient qu'il pouvait arrêter, en s'y fixant, un navire en pleine course. C'était ce qui mi avait vau le nom de remora (retard, obstade), par lequel ils le désignaient. L'éthénéis a une teble tendance à s'attacher aux corps un peu volumineux qui se présentent à sa portée, et s'y fixe s' solidement, que les indigénes de l'archipel Carrible avaient pu se servir de cet animals comme d'une sorte de harpon vivant qui allait lu-même cherche a proie. Les pécheurs avaient habituellement au foud de leur barque un de ces poissons attaché avec une cordelette à la naissence de la pueue. Vivajeut-ils une tortue flutter à la surface de la mer, lis mettaine à l'eva leur rémora, qui, se diriguar aussitoit vers l'animal, se fixuit à la carapace, et leur donnait ainsi le moyrn, non pas d'attirer violemment l'animal, mais de le diriger vers un bas-fond, où il leur était facile ensuite de s'en rendre maîtres. On peut voit dans Oriedo (Coronica de las Indias, In; Natl, et. 10, étit, de Scélle, [512]) le relation trés-indressante de cette sort de péche.

» Je crois initile de faire remarquer que l'échénéis est absolument incapable de causer la mort d'un requin. Que ce tyran des mers redoute un si petit poisson, cela est aussi très-peu vraisemballe; cependant, comme des expériences plusieurs fois répédés ont prouvé que, du moins à l'état de captivité, un lion et un tigre s'effrayent à la vue d'une souris, je n'oscrais déclarer endéement Dusse l'opinion émise par l'auteur arabe. » (Roulin.)

navires, et alors le gros poisson n'ose pas en approcher, à cause de la crainte que l'autre lui inspire. On trouve dans la même mer un poisson dont la face ressemble à la face humaine, et qui vole au-



Dactylojdère (al-meydy) guellé par un marsouin,

dessus de l'eau. Ce poisson se nomme al-meydj (\*). Un autre poisson, qui se tient sous l'eau, l'observe, et si le premier tombe, l'autre l'avale. Celui-ci s'appelle al-anketous (\*). En général, les poissons so mangent les uns les autres.

La troisième mer porte le noni de mer de Herkend (\*). Entre cette mer et la mer Al-larevy il y a un grand nombre d'îles; leur nombre s'élève, dit-on, à mille neuf cents (\*). Ces lles forment la séparation des deux mers Al-larevy et Herkend; elles sont gouvernées par une femme. La mer jette sur les côtes de ces iles de gros morceaux d'ambre (\*); quelquies-uns de ces morceaux ont la forme d'une plante, ou

(!) « On connaît plusieurs expèces de poissons volants qui appartiennent à deux genres différents : les exorets et les dacty-logitires. Notre anteum ne paraît avoir parté des uns et des autres, thans le passage que nous venons de citer, îi ne peut être question que d'un dactylupter, et probablement de l'espère connue sous le nom de Dactylopterus ornentalis, qui est commune dans les mers de l'inde, et dont on trouve déjà une figure dans Houlius (Hist. not. et med. Ind. orient., Austerdani (1854, p. 18). L'ab-neugh à la foce humaine rappelle le pillapeu et à têtle e singed (Ffient (Hist. anim., L. XII), et la tête arrenulie des dactyloptères fait comprendre cette comparaison. Au reste, la description d'Élien ne peut s'appliquer à aucune espèce particulière, car elle rémit des traits appartenant à deux poissons différents, cebui dont nous venons de parte et le pégase dragon. Ce qui moutre lien que ce chapitre renferme des renseignements relatifs à deux êtres distincts, c'est que plusieurs des caractères qu'il indique sont inconciliables; par exemple, il est impossible d'avoir à la fois une tête de singe et la bouche sous la gorge. « (Ronlin.) »

(\*) Le savant que nous venons de citer croit qu'il s'agit d'un marsouin, l'un des ennemis les plus redoutables des poissons volants. Les dorades, comme l'on sait, les poursuivent aussi.

(\*) « Mer hornée, à l'ouest, par les Laquedives et les Maldives; à l'est, par le continent de l'Inde; au sud-est, par l'ile de Crylan et le goffe de Manar. « (Rénaud.) — M. A. Maury suppose que cette mer s'étendait des Maldives à la côte nord et mord-ouest de Sommatra et à l'archivel des Nicolaire et des Adamas.

(4) Voy. plus haut page 27, note 2

(a) L'ambre gris.

• Il est vrai qu'on trouve dans les mers tropiques des masses d'ambre flottant à la surface de l'eau, et que ces masses sont quedquefois poussées par les flots aux le rivage. Il est encore vrai que l'on en trouve quedquefois dans les entrailles des cachalots, et que, dans ce cas, les individus sont mabales ou morts; mais ce qui n'est pas exact, c'est de dire quit de cachalots. à peu près. L'ambre pousse au fond de la mer, comme les plantes; quand la mer est très-agitée, elle rejette l'ambre sous forme de citrouilles et de truffes.

Ces lles, qui sont gouvernées par une femme, sont plantées de palmiers cocotiers. La distance qui sépare les lles l'une de l'autre est de deux, ou trois, ou quatre parsanges (\*). Elles sont toutes habitées, et toutes portent des cocotiers. La monaie y consiste en cauris; la reine amasse ees cauris dans ses magasins. On dit qu'il n'existe pas de peuple plus adroit que les habitants de ces lles. Ils fabriquent des tuniques tissues d'une seule pièce, avec leurs manches, leurs parements et leur bordure. Ils construisent leurs navires et leurs maisons, et se chargent de tous les travaux du même genre.

Les cauris montent à la surface de la mer, et renferment une chose douée de vie. On prend un rameau de cocotier et on le jette dans l'eau; les cauris s'attacheut au raneau. On appelle le cauri al-kabtadj (\*).

La dernière de ces iles est Serendyb (²), sur la mer de Herkend; c'ost la principale de toutes : on donne à ces lles le nom de Dybadjat (¹). Amprès de Serendyb est la pécherie des perles. Serendyb est environnée tout entière par la mer. On remarque dans l'île une montagne, appelée Al-rohoun, sur laquelle
fut jelé Adam (sur lui soit la paix!). La trace de son pied (²) est marquée sur le roc qui couronne la
montagne, gravée dans la pierre, au sommet de la montagne. On n'y remarque qu'un seul pied; il est
dit qu'Abraham plaça son autre pied dans la mer. On ajonte que le pied dont la trace est empreinte au
lant de la montagne est d'environ soixante-dix coudées de long. Autour de cette montagne est la
mine de rubis rouges et jaunes et d'hyacinthes. L'île est soumisé à deux rois (°). Elle est grande et large,
et elle produit de l'aloès, de l'or et des pierres précieuses. On trouve dans ses parages la perle et le
sankha, mot par lequel on désigne cette grande coquille qui sert de trompette, et qui est très-recherchée.

La même mer renferme, dans la même direction que Serendyb, quelques iles qui ne sont pas nombreuses, mais qui sont très-vastes, et dont on ne connaît pas l'étendue précise. Au nombre de ces iles est celle qu'on nomme Al-ranny(1); cette lle est parlagée entre plusieurs rois; son étendue est, dit-un, de buit ou neuf cents parasanges. Il s'y trouve des mines d'or; on y remarque aussi des plantations appelées fansour et d'où l'on tire le camphre de première qualité.

Ces lles ont dans leur dépendance d'autres lles, parmi lesquelles est celle d'Al-negan (\*). Ces lles abondent en or, et les habitants se nourrissent du fruit de cocotier. Ils s'en servent dans la préparation de leurs mets, et ils se frottent le corps avec son huile. Quand l'un d'enx vent se marier, il ne trouve

avalé cette substance, et qu'elle soit la cause de leur maladie. Il est certain que l'ambre se forme dans leurs intestins, et il est probable qu'il s'y forme de la substance des calmars dont les cachabits se noprissent, par suite de réactions analogues , à celles qui transforment la chair des cadavres en terre et, sous l'influence de conditions encore mal déterminées , en adipocite. Il paralt que quelque affection du tube digestif empéche, d'une part, la digestion des aliments ingérés, et, de l'autre, 
s'oppose à leur sortie, de sorde que l'accumulation devient quelquefois énorme, et que notre auteur rècagère peut-freus 
en couparant au volume d'un laureau celui des masses d'ambre que l'on a trouvées quelquedis flottant à la surface de la 
mer ou encore contenues dans le cadavre des cachables. Au trest, ju paralt, d'après les témoignages réconst se divers lolei
piers, que, dans le cas où ces énormes masses se présentent, une partie seulement, la plus anciennement formée, a pris les 
caractères de l'ambre, et que le reste différe peu des fecces à l'état normal; c'est cette dermirle partie, saus doute, que 
l'auteur désigne sous le nom de mand. Suediaur est un des premisers érvirains qui ent partie content partie enfortigne de 
cette substance, et, si je us me troupe, c'est lai qui a fait remarquer que les séches, dont ou trouve daus l'ambre les becs 
cornés (pris longtemps pour da Sees d'oiseaut), ont elles-mêmes une odeur ambrée. « I (foulin).

- (¹) Parasanges carrés. Le parasange était de 3 milles, d'après la manière de compter des aucieus, et de 4 milles, d'après les Arabes. Le mille, chez les Arabes, était de 4 000 coudées, à raison de 24 doigts chacune, ou de 1 000 brasses, chaque brasse étant de 7 oudées.
- (\*) Cyprea moneta. Nous l'avons représentée dans la relation de Fx-HLM, t. ler, p. 370. On pêche le cauri en descendant au fond de l'eau un petit morceau de pourpre ou de caluar; le mollusque s'y attache par son manteau. On charge aux Malilves des quantités énormes de cauris pour Bombay.
- (3) Ceylan. Le mot Serendyb paralt être une altération de Sinhala-Douipa, île du Lion. (Voy. t. Ier, p. 382.)
- (4) Ce mot paraît être le pluriel du mot dyra, dyba ou douipa (Ile). Albyrouny (997-1030) divise les Maláives et les Laquedives en deux groupes: les Dyba-Kanbai, c'est-à-dire îles du fil fait avec les filres du cocoiier, et les Dyba-Kourah, c'est-à-dire îles des cauris.
  - (\*) Voy. la tradition sur cette empreinte du pic d'Adam, qu'on attribue à Bouddha. (FA-HIAN, t. Irr, p. 366.)
  - (°) C'est ce que dit aussi Cosnas, au sixième siècle. (Voy. p. 27.)
  - (7) M. A. Maury voit dans Al-ramny la partie septentrionale de Sumatra, ou même Sumatra tout entière.
- (\*) M. Reinsud avait placé Al-neyan parmi les îles du détroit de Palk; M. A. Maury croit qu'il faut la chercher à la pointe d'Achen, ou parmi les îles qui longent la côte nord-ouest de Sumatra.

de femme qu'autant qu'il a entre les mains le crâne de la tête d'un de leurs ennemis; s'il a tué deux d'entre les ennemis, il peut épouser deux femmes; s'il en a tué cinquante, il peut épouser cinquante



Le Camphrier (Dryobalanops camphora) (1).

femmes, suivant le nombre des crànes. L'origine de cet usage vient de ce que les habitants de cette lle sont entourés d'ennemis ; celui donc qui se montre le plus hardi dans les combats est le plus estimé de tous

(') Le camphre est le suc durci; l'arbre se sèche et meurt dès qu'il en est privé. On trouve le camphre en grande quantité à Sumatra, à Malacca et à Bornéo.

L'île de Rammy produit de nombreux éléphants, ainsi que le bois de Brésil (baccam) et le bambou (blaug-oran) (\*). On y remarque une peuplade qui mange les hommes (\*). Cette île est mouillée par deux mers, la mer de Herkend et celle de Schelabeth (\*).

Après cela viennent les îles nommées Lendjebálous (\*). Ces îles nourrissent un peuple nombreux. Les hommes et les femmes vont nus; seulement, les femmes se convrent en partie avec des feuilles d'arbre. Quand un navire passe dans le voisinage, les hommes s'approchent dans des barques, petites ou grandes, et se font donner du fer en échange d'ambre et de cocos. Ils n'ont pas besoin d'étoffes, vu que, dans ce climat, on n'épronve ni froid in chaud.

Au delà sont deux fles, séparées par une mer nommée Andamán. Les halitants de ces lles mangent les hommes vivants; leur teint est noir, leurs cheveux sont crépus, leur visage et leurs yeux ont quelque chose d'effrayant. Ils vont nus et n'ont pas de barques. S'ils avaient des barques, ils mangeraient tous les hommes qui passent dans le voisinage. Quelquefois les navires sont retenus en mer, et ne peuveux continuer leur voyage à cause du veut. Quand leur provision d'eau est épuisée, l'équipage s'approche des habitants, et la plupart d'entre eux sont mis à mort.

An delà de cette fle se trouvent des montagnes qui ne sout pas sur la route, et qui renferment, dit-on, des mines d'argent. Ces montagnes ne sont pas habitées, et il n'est pas au pouvoir de tout navire qui vent y aborder d'atteindre son but. Pour y arriver, l'on est guidé par un pie noumé Al-khosechâmy. Un navire passant dans le voisinage, l'équipage aperyut la montagne et se dirigea de son côté; le lendemain matin, il descendit dans une barque, et, compant du hois, il alluma du feu; aussitôt l'argent entra en fusion: voilà comment on recomnut la mine. On emporta autant d'argent qu'on voulut; mais, dès qu'on fut remonté dans le navire, la mer commença à s'agiter; on fut obligé de jeter tout l'argent qu'on avait pris. En vain on a voulu retourner vers la montague; il a été impossible de la retrouver. Ces sortes de cas sont fréquents sur la mer; on ne saurait dénombrer les fles qui sont d'un accès difficile et que les marins ont de la peine à reconnaître; il y en a même où ils ne peuvent atteindre.

Quelquefois on aperçoit à la surface de cette mer un mage blanc qui couvre les vaisseaux de son ombre; il sort du mage une laugue longue et mince qui vient s'attacher à la surface de l'ean de la mer (\*). Aussitôt l'ean entre en ébullition et présente l'image d'un tournant. Si le tournant atteint un navire, il l'absorbe. Ensuite, le mage s'élève dans les airs, et il verse une pluie à laquelle se trouvent mélées les impuretés de la mer. J'ignore si ce mage s'alimente avec les eaux de la mer, et comment cela s'opère.

Chacune de ces mers est exposée à un vent qui l'agite et la soulève au point de la faire bouillir comme une marmite. Alors l'eau rejette les corps qu'elle contient dans son sein sur les côtes des lles qui y sont enfermées; les navires sont fracassés, et le rivage se couvre de poissons morts (\*) d'une grandeur énorme. L'eau jette même quelquefois des blocs de pierre et des montagnes, comme l'arc envoie la flèche.

Pour la mer de Herkend, elle est exposée à un vent particulier. Ce vent vient de l'ouest, en tirant

- (\*) Voy. Crésias, t. 1er, p. 138.
- (\*) Une des tribus de Sumatra les plus anciennes et les plus connues, les Battas, est encore aujourd'hui authropophage,
- (\*) M. Reinaud croit que cette mer est le golfe Palk, et le golfe de Manar une partie de la mer de Herkend. M. A. Maury paralt avoir établi que Schelahelt est le détroit de Malacca.
  - (4) Les Nicobar, suwant M. A. Maury
- (§) Camoens décrit une trombe dans le ciuqueme chant de son poëme la Lucinde. I fait dire à Gana: « J'ai va la trombe menacante qui d'abord n'est qu'une vapeur l'égère, rassemblée par les vents, mais qui hientit devient une colonne immense qui surpasse en grosseur les plus grands mâts, et dont la base parait appuyée sur les ondes, tandis que le faîte touche aux cieux. Je l'ai vue s'élevre et s'abaisser en suivant le mouvement des vagues, Au-dessus d'elle était un mage qu'en semblait s'écendre et se grossir à mesure qu'elle lui protait les caux de la mer. Comme l'on voit le sungues avisie qui pur out et se sumblait s'écendre et se grossir à mesure qu'elle lui protait les caux de la mer. Comme l'on voit le sungues avisie qui supur'à ce qu'elle tombe enfin, pleine du sang qu'elle authe entit le mage en pompant les caux, jusqu'à ce qu'enfin, la coonne nourricière retirant le pied qu'elle a dans la mer, le mage fondit en pluie, rendant au sein d'Amphiritie des caux qui interrogent la nature, lui demandent la cause de ces phénomènes, » Les savants classeal les trombes parait les phénomènes atmusphériques qui dépendent de l'électricité. (Voy, la libéorie de M. Peliter, et la description d'une trombe rencontrée en nor par l'anniel Alpare, en 1811, dans le dixème doume (1812) du Mogenie pultereque, p. 37.)
- (°) Voy. t. Ier, p. 188.

vers les étoiles de l'Ourse (\*); quand il souffle, l'eau de la mer entre en ébullition comme l'eau d'une marmite, et elle vonit une grande quantité-d'ambre. Plus la mer est vaste et profonde, plus l'ambre



Trombe de mer.

est beau. Quand les vagues de la mer de Herkend se soulèvent, l'eau présente l'apparence d'un feu qui brûle.

La même mer nourrit un poisson nommé al-lokham (\*). C'est une espèce de monstre qui dévore les hommes.

Les marchandises (venant de la Chine) sont en petite quantité (et chères , à Bassora et à Bagdad). Une des causes de cette petite quantité , ce sont les incendies qui ont lieu fréquemment à Khanfou (\*). Cette ville sert d'échelle aux navires ; c'est l'entrepôt des marchandises des Arabes et des habitant de la Chine. Les incendies y dévorent les marchandises ; ils viennent de ce que les maisons y sont bâties en bois et avec des roseaux fendus. Une autre cause de la rareté des marchandises, ce sont les maufrages des navires, soit en revenant, soit en allant; ajoutez à cela que les navires sont exposés à être plica.

<sup>(4)</sup> Direction du nord-ouest.

<sup>(\*) «</sup> Quoique l'on ait quelquefois, à ce qu'il paralt, appliqué à l'espadon le nom de al-lokham, il est probable que, dans le passage de la relation, ce nom désigne un sélacien, peut-être le pantoulière, qui, par sa forme étrange, mérite bien la quilification de monstre, et qui, par sa férocité, n'est guere mois redoutable que le requin. L'espadon, à cause de sa grandatille qui dépasse quelquefois six mètres, a été souvent confondu avec des squales et avec des cétacés; miss, quoique sa force poisse le rendre redoutable aux labitatust de la mer, il ne parait pas qu'il ai jamais attaqué des hommes, et surtost il n'en a jamsis détoré. Je ne crois pas que ce soit parmi les poissons osseux qu'il faille chercher le lokham, quoique certaines espèces, l'elles que la grande sphyrène américaine, qu'on appelle communément baracuda, soient fort redoutées des nagents. « [Cuolun.)

<sup>(\*)</sup> Port chinois de la ville de Tcho-Kiang, sur les bords de la rivière Kiang, près de son embouchure, suivant Klaproth. Ce serait la ville que Marco-Polo a nommée Gampou

ou bien sont forcés de faire un long séjour dans certains endroits, ce qui oblige les voyageurs à se défaire de leurs marchandises hors des provinces arabes. D'autres fois, le vent pousse les navires dans



Le l'anleufier (\*).

l'Yémen ou dans d'autres contrées, et c'est là qu'on vend les marchandises. Enfin , on est quelquefois obligé de s'arrêter pour faire radouber le navire, sans compter d'autres obstacles.

Le marchand Soleyman rapporte qu'à Khanfon, qui est le rendez-vous des marchands, un musulman est chargé par le souverain du pays de juger les différends qui s'élèvent entre les hommes de la même etigion arrivés dans la contrée : telle a été la volonté du roi de la Chine. Les jours de fête, cet homme célèbre la prière avec les musulmans ; il prononce le khotba (\*) et adresse des vœux au ciel pour le sultan des musulmans (\*). Les marchands de l'Irac ne s'élèvent jamais contre ses décisions; en effet, il agit d'après la vérité, et ses décisions sont conformes au livre de Dieu (l'Alcoran) et aux préceptes de l'islamisme.

A l'égard des lieux où les navires abordent, et qui servent d'échelle, on rapporte que la plupart des vaisseaux chinois partent de Syraf (sur les côtes du l'arrés). Les marchandises sont apportées de Bassora, de l'Oman et d'autres contrées à Syraf même; on les charge à Syraf sur les vaisseaux chinois. Cet usage vient de ce que les vagues sont très-fortes dans cette mer (le golfe Persique), et que l'eau manque en plusieurs endroits. La distance, par eau, entre Bassora et Syraf, est de 120 parasanges. Quand les marchandises sont embarquées à Syraf, ou s'approvisionne d'eau douce et on enlère; c'est le mot employé par les mariniers pour dire mettre à la roile. On se rend à Mascate, à l'extrémité de l'Oman. La distance de Syraf à Mascate est d'environ 200 parasanges.

Dans la partie orientale de cette mer, entre Syraf et Mascate, se trouve, entre autres villes, Syf (le

<sup>(\*)</sup> Voy, la note 2 de la page 103.

<sup>(\*)</sup> Prière pour le prince. (Voy. le Magnain pittoresque, 1. X (1812), p. 232.)

<sup>(\*)</sup> Le moi sultan s'applique ici au călife de Baçdad. (Voy. la note de M. Reinaud dans le tome II de la Relation des rugages faits par les Arabes, etc., p. 12; et les Extraits des historiess arabes des croisades, par le même auteur, p. 17.)

port) des Benon-Al-safac, ainsi que l'île du fils de Kaouan. La mênie nier mouille les montagnes de l'Oman. De ce côté est le lien nommé Al-dordour; c'est un lieu resserré entre deux montagnes, que traversent les petits navires, mais où ne peuvent s'engager les navires chinois. Là sont les deux rochers appelés Kossayr et Ouayr; une petite partie seulement des rochers se montre au-dessus de l'eau.

Quand nous eames dépassé ces montagnes, nous nous rendines au lieu nommé Sahar d'Oman; ensuite nons nous approvisionnames d'eau douce à Mascate, à un puits qui se trouve là (¹). On pent se procurer eu cet endroit des montons de l'Oman. De ce leiu, les navires mettent à la voile pour l'Inde, et se dirigent vers Koulam-Malay; la distance entre Mascate et Koulam-Malay et d'un mois de marche, avec un vent modéré. A Koulam-Malay il y a un péage (¹) qui sert pour la contrée, et où les navires chinois acquittent les droils; on y trouve de l'eau douce fournie par des puits. Gliaque navire chinois paye 1000 diribeus (¹); pour les autres navires (qui sont moins lourds), ils pavent depuis 1 dinar jusqu'à 10.

Entre Mascate, Koulam-Malay et la mer de Herkend, il y a environ un mois de marche. On s'approvisionne d'ean douce à Koulam-Malay, puis on met à la voile pour la mer de Herkend. Quand on a dépassé cette mer, on arrive au lieu nommé Leudjebâlons. Les labitants de ce lieu ne comprenent pas la langue arabe, ni aucune des langues parlées par les marchands. Les lonnues ne portent pas de vêtement; ils sont blancs : les voyageurs disent n'avoir jamais vu leurs femmes (\*). En elfet, les hommes e rendent auprès des navires, dans des canots faits avec un seul trone d'arbre, et ils apportent des coces, des cannes à sucre, des bananes et du vin de cocolier (vin de palmier); cette liqueur est d'une conleur blanche. Si on la boit an moment on elle vient d'être extraite du cocotier, clle est douce comme le miel; mais si on la conserve une heure, elle devient comme le vin; et si elle reste dans est état pendant quelques jours, elle se convertit en vinaigre. Les habitants échangent cela contre du fer. Quelquefois il leur vient un peu d'ambre, qu'ils cèdent aussi pour quelques objets en fer. Du reste, les échanges se fint upiquement par signes, de la main à la main, vu qu'on ne s'entend pas. Ces hommes sont très-habitles à la nage; quelquefois ils dérobent le fer des marchands sans leur rien donner en étance.

De là, les navires mettent à la voile pour un lieu nommé Kalàh-Bâr (\*). Le mot bâr sert à désigner à la fois un royaume et une côte. Kalàh-Bàr est une dépendance du Zabedj (Al-zābedj); la situation du Zahedj est à droite des provinces de l'Inde, et la région entière obéit à un seul roi (\*). L'habillement des habitants consiste dans le pagne : grands et petits, tous portent un pagne (\*). Les navires trouvent dans le Kalàh-Bàr de l'eau donce provenant de puits. On préfère l'eau des puits à l'ean de source et à l'eau pluviale. La distance entre Koulam, qui est situé dans le voisinage de la mer de llerkeud, et Kalàh-Bàr est un mois de route.

Ensuite les navires se rendent dans un lieu nommé Betoumah (\*), où il y a de l'ean donce pour les personnes qui en veulent. Le temps nécessaire pour y arriver est de dix journées.

Après cela, les navires se dirigent vers le lieu nommé Kedrendj (2), et v arrivent en dix journées. On

- (1) Mascate-signifie, en arabe, un lieu de descente
- (\*) On une garnison.
- (2) Un dirhem équivalait à peu près à 1 franc de notre monnaie; un ilinar, à 20 francs.
- (\*) Il s'agit pent-être de Chinois qui étaient venus s'établir provisoirement dans l'île pour y trafiquer, et qui n'avaient pas ment leurs femmes
- (2) M. A. Manty piace ce pays dans la presqu'ile transgangétique, sur la côte de Malarca; il l'identifie acce la contrée de Keydah. C'était aussi l'opinion de M. Walekenaer.
- La mer de Kaláh-Bår on de Kolah, qui premit son nom du voisinage de Kaláh, est celle qui baigue les côtes du Keydah et de Perak, entre le 9e degré de latitude nord et le 4e.
- (º) L'empire célèbre du Zibedj ou du Maha-Badja comprenait, à l'époque du voyage de Soleyman, la Malaisie actuelle, et sans doute aussi une partie de la presqu'ile de Malacca. Son centre était dans l'archipet de la Sonde et des Moluques.
- On fit dans Edrisi (Geogr., trad. Jauhert, t. let., p. 89): « Sur les rivages de la mer de Senf (mer de Siam et de Cambodje), sont les domaines d'ut roit nommé Miltradj, qui possède un grand nombre d'îles hien peudèse, feribles, courettes de claums et de pharques, et produisant de l'riorie, du camplière, de la nois husvade, du maris, du cloud regirofte, du hois d'âlois, etc.
- (1) Étoffe rayée qui sert à couvrir le milieu du corps.
- (\*) « Betonmah ou Tenoumah doit être placé sur la mer de Schelahelt, entre Keydali et Sincapour, peul-être à Sincapour même ou sur la côte opposée de Sumatra. » (A. Maury.)
  - (º) . Poulo-Oby, située par 8º 27" latitude nord, à cuviron cinq lieues dans le sud de la pointe de Cambodje, répond

y trouve aussi de l'eau douce. Il en est de même des fles de l'Inde; en y creusant des puits, on trouve l'eau douce. A Kedrendj est une montagne élevée où quelquefois s'enfuient les esclaves et les voleurs.

Les navires se rendent ensuite au lieu nommé Senef (¹), situé à une distance de dix journées; il s'y trouve aussi de l'eau douce. On emporte de ce lieu l'aloès, appelé al-senfy. Ce lieu forme un royaume, Les habitants sont bruns, et chacun d'eux se revêt de deux pagnes.

Quaud les navires se sont pourvus d'eau douce, ils mettent à la voile pour un lieu nommé Sender-Foulat. Sender-Foulat est le nom d'une fle; on met dix journées pour y arriver, et il s'y trouve de l'eau loure (\*).

De là, les navires entrent dans une mer appelée Saudjy, puis ils franchissent les portes de la Chine. Ces portes consistent dans des montagnes baignées par la mer; entre ces montagnes est une ouverture par laquelle passent les navires (3).

Quand, par un effet de la faveur diviue, les navires sont sortis sains et sat fa de Sender-Foulat, ils mettent à la voile pour la Chine et y arrivent au bout d'un mois. Sur ce mois, set plumraées sont employées à traverser les détroits formés par les montagnes. Lorsqu'ils ont franchi ces portes, et qu'ils sont arrivés dans le golfe, ils entrent dans l'eau donce, et se rendent dans la ville de Chine où l'on a contume d'aborder; cette ville se nomme Khanfon. Khanfon et les autres villes de Chine sont pourvues d'eau donce, provenant de rivières et de ruisseaux. Chaque contrée a aussi ses péages et ses marchés. Sur la côte, il y a le flux et le reflux deux fois chaque jour et chaque nuit. (Dans le golfe Persique) depuis Bassora jusqu'à l'Île des Benou-Kaouan, le flux a lieu quand la lune se trouve au milieu du ciel, et le reflux an moment où la lune s'élève sur l'horizon et lorsqu'elle se couche. Ea Chine, et jusqu'auprès de l'île des Benou-Kaouan, le flux a lieu au moment où la lune se lève. Quand la lune occupe le milieu du ciel, la mer se retire, et elle revient quand la lune se touche. La mer se retire de nouveau lorsque la lune se trouve du cièté opnosé, au milieu du ciel, al mer se retire de nouveau lorsque la lune se trouve du cièté opnosé, au milieu du ciel.

On raconte que, daas une lle appelée Malhan, entre Serendyb et Kalâh (\*), dans la mer de l'Inde, du côté de l'orient, il y a une peuplade noire, et qui est une. Quand il lui tombe entre les mains un lomme d'un autre pays, elle le suspenul la tête en bas, le conpe en unorecaux, et le namge presque eru. Le nombre de ces noirs est considérable; ils habitent une même fle, et n'ont pas de roi. Leur nourriture est le poisson, la banane, le coco, la canne à sucre. Ils demeurent dans des espèces de bois et au millen des roseaux.

Il y a, dit-on, dans la mer, un petit poisson volant; ce poisson, appelé la sauterelle d'eau (\*), vole sur la surface de l'eau. On parle d'un autre poisson de mer qui, sortant de l'eau, monte sur le cocotier et boit le suc de la plante; cusuite il retourne à la mer (\*). On fait encore mention d'un animal de mer qui ressemble à l'écrevisse; quand cet animal sort de la mer, il se convertit en pierre: on ajoute que cette pierre fournit un collyre pour un certain mal d'yeux (\*).

mieux qu'auxuu antre livu à Kerendj. Celte lit est le refuge des familles bannes du continent; un russeau d'eau douce ides en de sa nontage... La mer qui laignait ses côtes duit être la mer de Kerda on de Kardeloinj, que Massoudi place au delà de la mer de Kalli. « (A. Manry.)

- (\*) Le nom de Sen, Senfy, parall être le même que cebi de Tsiampi, le Gumba de Marco-Polo, (Yoy, la carte, p. 95.) La mer d'Es-seuly paraît rorrespondre au golfe de Siam et aux mers qui le joignent aux archipels des Moluques et de la Sonde; elle s'élendait jusqu'à la mer de Sondy ou de Clinic.
- (5) « Dans le même État que Senef, sur la côte de Cochinchine, vers le cap Varela, à Ong-Ru, situé au sud de ce cap. « (A. Maury.) Le même mot, en arabe, signific à la fois lle et presqu'ile.
- (3) Suivant M. Beinand, ces portes seraient les groupes d'îlots situés entre l'île Formose et l'île Telu-san.
- (1) Probablement dans le groupe des Andaman, les Angaman, dont Marco-Polo décrit la population en termes semblables
- (\*) « Je ne doute point, dit le docteur Roulin, que ce passage ne se rapporte à un exoret; le nom, tout étrange qu'il puisse parollre, ne semble d'autant mieux choisi que, fursque jai ue l'occasion d'observer pour la prenière fois dans les mers des tropques le vol onduleux des exocets, il m'a rappedé complétement le vol des sauterelles, particulèrement celui d'une belle espèce à aites blenes, commune dans quelques parties de la France, une grande variété du Grillux cerulexeeux. »
- (\*) En 1791, le lieutenant Dudorf, an service de la Compagnie des Indes, vit un sennal, à 2 mêtres de hauteur, sur un palmier à éventait, et cherchant à s'électer eurour. (Yoy, les Transactions de la Société Linnéeune.) Le sounait du Malabar est organisé de manière à conserve de l'eura sous ses bernatches, ce qui lui permet de vivre longieunes dans l'aux.
- (\*) Il en est question dans Massondi et dans l'Encyclopedie japonaise, liv. LXI, fol. 30. Cette pierre est encore employée dans la médicine chinoise.

Près du Zabedj il y a, dit-on, une montagne, appelée la montagne du feu, dont il n'est pas possible d'approcher. Le jour, on en voit sortir de la fumée, et la muit, des flammes. Au pied est une source d'eau fivide et douce; il y a une autre source d'eau chaude et douce (¹).



L'Exocet (\*).



Le Sennal du Malahar (moitié de la grandeur naturelle :.

Les Chinois, grands et petits, s'habillent en soie, hiver et été. Les princes se réservent la soie de première qualité; quant aux personnes d'un ordre inférieur, elles usent d'une soie en proportion avec

<sup>(1)</sup> Les voyageurs ont vu plusieurs volcans dans les îles de la Malaisie.

<sup>(\*)</sup> Voy, la note 5 de la p. 106.

leur condition. L'hiver, les hommes se couvrent de deux, trois, quatre, cinq caleçons, et même davantage, suivant leurs moyens. Leur but est uniquement de maintenir la chaleur dans les parties inférieures



Le Sennal montant sur un palmier (\*).

(1) Voy. plus loin la description de la ville de Quinsaï dans la relation de Manco-Poto, qui parle également de Chinois mangeurs de toutes chairs de chien et autres viles bêtes, etc.

(\*) Voy. la note 6 de la p. 106.

du corps, à cause de la grande humidité du elimat et de la peur qu'ils en ont. Mais l'été, ils revêtent une seule tunique de soie. ou quelque chose du même genre. Ils ne portent pas de turban.

La nourriture des Chinois est le riz; quelquefois ils versent sur le riz du kous-

chan (1) cuit, et le mangent ensuite. Quant aux princes, ils mangent du pain de froment et de la viande de toute espèce d'animaux, tels que cochons, etc.

Les fruits que possèdent les Chinois sont : la ponime, la pêche, le citron, la grenade, le coing, la poire, la banane, la canne à sucre, le melon. la figue, le raisin, ale concombre, le kheyar (\*), le lotus, la noix, l'amande, l'aveline, la pistache, la prine, l'abricot, la sorbe et le coco. Le palmier n'est pas commun en Chine; on voit seulement des palmiers chez quelques particuliers. Le vin que boivent les Chinois est fait avec le riz (5); ils ne font pas de vin de raisin, et on ne leur en porte pas du deligrs; ils ne le connaissent done pas et n'en font pas usage. Avec le riz, ils se procurent le vinaigre, le nahyd (\*), le nathif (5), et autres compositions du même genre.

Les Chinois ne se piquent pas de propreté. En cas d'impureté, ils ne se lavent pas avec de l'eau; ils s'essuient avec le papier propre à leur pays (°). Ils mangent les corps morts et autres objets du même genre, comme font les mages (les idolâtres) (1); en effet, leur religion se rapproche de celle des mages. Les femmes sortent la tête décou-

- (1) En Arabie, on appelle ainsi une espèce de ragoût fait avec du riz et du poisson, ou bien avec du gras-double. (\*) Autre espèce de concumbre.
- (a) L'arack, liquent qui a le goût du vin blanc.
- (4) Jus de palmier ou, en général, liqueur fermentée ; on l'appelle toddy dans la presqu'ile de l'inde, et touah et nira dans les lles de la Malaisie.
  - (\*) Espèce de confiture.
  - (\*) Papier fait avec des matières végétales.

verte et portent des peignes dans leurs cheveux. On compte quelquefois, sur la tête d'une femme, vingt peignes d'ivoire et autres objets analogues. Pour les hommes, ils se convernt la tête avec quelque chose qui ressemble à un honnet. L'usage, en Chine, est de mettre à mort les voleurs, quand on les atteint (\*).

## OBSERVATIONS SUR LES PAYS DE L'INDE ET DE LA CHINE. ET SUR LEURS SOUVERAINS.

Les habitants de l'Inde et de la Chine s'accordent à dire que les rois du monde qui sont hors de ligne sont au nombre de quatre. Uchii qu'ils placent à la tête des quatre est le roi des Arabes (le calife de Bagdad). C'est une chose admise parmi eux sans contradiction, que le roi des Arabes est le plus grand des rois, celui qui possède le plus de richesses et dont la cour a le plus d'éclat, et, de plus, qu'il est le chef de la religion sublime au-dessus de laquelle il n'existe rien. Le roi de la Chine se place lui-même après le roi des Arabes. Vient ensuite le roi des Romains (\*). Le quatrième est le Balhara, prince des hommes qui ont l'oreille percée (3). Le Balhara est le plus noble des princes de l'Inde ; les Judiens reconnaissent sa supériorité. Chaque prince, dans l'Inde, est maltre dans ses États; mais tous reudent hommage à la prééminence du Balhara. Quand le Balhara envoie des députés aux autres princes, ceux-ci. pour lui faire honneur, prodiguent les égards aux députés. Il pave une solde à ses troupes, comme cela se pratique chez les Arabes; il a des chevaux et des éléphants en abondance, ainsi que beaucoup d'argent. La monnaie qui circule dans ses États consiste en pièces d'argent, qu'on nomme thatherya (\*), Chacune de ces pièces équivaut à un dirhem et demi, monnaie du souverain. La date qu'elles portent part de l'année où la dynastie est montée sur le trône; ce n'est pas, comme chez les Arabes, l'année de l'hégire du prophète, sur lui soit la paix! l'ère des Indiens a pour commencement le règne des rois, et leurs rois vivent longtemps; souvent leurs rois régnent pendant cinquante ans. Les habitants des États du Balliara prétendent que, si leurs rois règnent et vivent longtemps, c'est uniquement à cause de l'attachement qu'ils portent aux Arabes. En effet, il n'existe pas, parmi les souverains, un prince qui aime plus les Arabes que le Balhara, et ses sujets suivent son exemple (5).

Balhara est le titre que prennent tous les rois de cette dynastie. Il revient à celui de Cosroès cliez les Persans, de César cliez les Romains, et ce n'est pas un nom propre. L'empire du Balhara commence à la côte de la mer, là on est le pays de Komkam (Coucan), sur la langue de terre qui se prolonge jusqu'en Chine. Le Balhara a autour de lui plusieurs princes, avec lesquels il est en guerre, unais qu'il surpasse de beaucoup. Parmi eux est le prince nommé roi du Al-djorz (\*). Ce prince entretient des troupes nombreuses, et aucun autre prince indien n'a une aussi belle cavalerie. Il a de l'aversion pour les Arabes; néanmoins, il recoinait que le roi des Arabes est le plus grand des rois. Aucun prince indien ne hait plus que lui l'islamisme. Ses États forment une langue de terre. Il possède de grandes richesses; ses chaneaux et ses chevaux sont en grand nombre. Les échanges se font, dans ses États, avec de l'argent (et de l'or) en poudre; le pays renferme, dit-on, des mines de ces métaux. Il n'y a pas, daus toute l'Inde, de contrée mieux garantie contre les voleurs.

- (\*) Chez les musulmans, on coupe la main droite et le pied gauche du voleur, ou sculement la main si le vol est peu considérable.
  - (\*) L'empereur de Constantinople.
- (2) Dans les ludes, les dieux et les hommes portent des pendants d'orcilles. C'était un usage inconni aux Arabes et pratiqué seulement par les esclaves chez les Grees et les Romains.

Balhara paralt être une altération de Malvaraï, ce qui siguifie le raï eu radja du Malva. Le Malva était nue contrée située à l'orient de Guzerate, au temps de l'ilouen-Thsang (voy. t. lez, note de la p\_357), le roi de ce piays était très-puissant; il avait dans sa dépendance le Guzerate et le golfe de Cambaye. A une certaine époque, le Malva étendait son influence jusque sur la cête de Malabar.

- (\*) Monnaies frappées aux environs du Guzerate, et ainst nommées, peut-être, du mot grec statere. Les monnaies grecques étaient bien connues dans l'Inde.
  - (b) Les Arabes avaient en ce temps des établissements commercianx considérables sur les côtes du golfe de Cambaye.
- (º) Il s'agit sans doute du Douch des Indiens, contrée située entre les cours du Gange et de la Djuema, et qui portait autrefois le nom sanscrit Sorazena. Le dialecte sorazeni est celui quo parlent Viéroïne et les principaux caractères de fommes dans le thésite indien.

A côté de ce royaume est celui du Thafec (¹); son territoire est peu considérable; les femmes y sont blanches et plus belles que dans le reste de l'Inde. Le roi vit en paix avec ses voisins, à cause du petit nombre de ses troupes. Il anne les Arabes au mêune derré que le Balhara.

A ces trois États est contigu un royaume appelé Rohmy (\*), et qui est en guerre avec celui d'Al-djorz. Le roi ne jouit pas d'une grande considération. Il est aussi en guerre avec le Balhara, comme avec le roi d'Al-djorz; ses troupes sont plus nombreuses que celles du Balhara, du roi d'Al-djorz et du roi de Thafec. On dit que, lorsqu'il marche au combat, il est accompagné d'environ cinquante mille éléphants (3). Il ne se met en campagne que l'hiver; en effet, les éléphants ne supportent pas la soif; ils ne peuvent donc sortir que l'hiver. On dit que, dans son armée, le nombre des hommes occupés à fouler le drap et à le laver s'élève de dix à quinze mille. On fabrique dans ses États une étoffe qui ne se retrouve pas ailleurs; une robe faite avec cette étoffe peut passer, tant l'étoffe est légère et fine, à travers l'anneau d'un cachet. Cette étoffe est en coton : nous en avons vu un échantillon. Les échanges se font, parmi les habitants, avec des cauris; c'est la monnaie du pays, c'est-à-dire sa richesse. On y trouve cependant de l'or, de l'argent, de l'aloès, ainsi que l'étoffe nommée samara (\*), avec laquelle on fait les medzabb. Le même pays nourrit le boschann marqué, antrement appelé kerkedenn (3). Cet animal a une seule corne au milieu du front, et dans cette corne est une figure dont la forme est semblable à celle de l'homme (6); la corne est noire d'un bout à l'autre, mais la figure placée au milieu est blanche. Le kerkedenn est inférieur pour la grosseur à l'éléphant, et sa couleur tire vers le noir; il ressemble au bufile, et est très-fort; aneun animal ne l'égale pour la vigueur. Il n'a point d'articulation an genon ni à la main; depuis le pied jusqu'à l'aisselle, ce n'est qu'un morceau de chair; l'éléphant le fuit; il rumine comme le bœuf et le chameau. Sa chair est permise; nous en avons mangé. Il est nombreux dans cette contrée; il vit dans les bois. On le trouve dans les autres provinces de l'Inde; mais ici la corne en est plus belle, car elle offre souvent une figure humaine, une figure de paon, une figure de poisson, ou toute antre figure. Les habitants de la Chine font avec cette corne des ceintures dont le prix s'élève, en Chine, jusqu'à deux et trois mille dinars, et même au delà, suivant la beauté de la figure dont on v trouve l'image. Toutes ces cornes sont achetées dans les États du Rohmy, avec des cauris, qui sont la monnaie dii pays (7).

Après cela vient un royaume placé dans l'intérieur des terres, et qui ne s'étend pas jusqu'à la mer; on le nomme royaume des Kaschibyn (\*). C'est un peuple de couleur blanche, qui a les oreilles percées, et qui est remarquable pour sa beauté. Il habite les champs et les montagnes.

Vient chsuite une mer sur les bords de laquelle est un roi nommé Al-kyrendj. C'est un prince pauvre et orgueilleux, qui recueille beaucoup d'ambre; il possède également des dents d'éléphant. Dans ses États on mange le poivre eucore vert, à cause de sa petite quantité.

Après cela, on rencontre plusieurs royaumes; Dieu seul, qu'il soit béni et qu'il soit exalté! en connaît le nombre. Parmi ces royaumes est celui des Moudjah; c'est le nom d'un peuple d'un teint blanc, qui se rapproche des Chinois pour l'habillement. On trouve chez lui du musc en abondance (°). Le pays est couronné de montagnes blanches d'une longueur sans exemple. Les habitants ont à combattre plusieurs rois qui les entourent. Le musc qui se trouve dans le pays est bon et d'un effet énergique.

Au delà se trouvent les rois du Mabed, qui comptent un grand nombre de villes. Leurs États

(\*) Sans doute l'ancien royaume de Visapour.

(3) Massondi donne le même chiffre.

<sup>(</sup>¹) Massoudi place ce royaume dans l'intérieur des terres. Il y a lieu de croire, dit M. Reinaud, qu'il s'agit d'une principauté mahratte située dans la province actuelle d'Aurengabad.

<sup>(1)</sup> Il est parlé de ces étoffes dans le périple de la mer Érythrée. Massoudi parlé du poil appelé samara, qui sert à faire des émouchoirs ou chasse-mouches. L'émouchoir est appelé en sanscrit tehamara.

<sup>(\*)</sup> Le rhinocéros, que Kazouyny appelle sinad, et Massoudi noschan. (Voy. la description et la figure par Kazouyny, Jans l'Histoire des animanz de Domayry.)

<sup>(5)</sup> Les Chinois voient, dans les taclies irrégulières de la corne, des fleurs ou des grains de millet. Que de choses différentes ne voit-on pas dans dans les ombres de la lune!

<sup>(1)</sup> Voy. la relation de Cosmas, p. 24.

<sup>(\*)</sup> Probablement le Mysore. Massoudi écrit Alkamen.

<sup>(°)</sup> Le musc du Tonquin est encore un des plus estimés.

s'étendent jusqu'an pays des Moudjah (1); mais ils sont plus considérables, et les habitants se rapprochent davautage des Chiñois. A l'exemple de ce qui se passe en Chine, les dignités les plus considérables sont occupées par des enunques, et le pays tonche à la Chine. Les princes vivent en paix avec le roi des Chinois, mais ils ne lui prétent pas obéissance. Tons les ans, les rois du Mabed envoient des députés au roi de la Chine avec des présents. Le roi de la Chine fait aussi des présents aux souverains du Mabed; car cette contrée est fort vaste. Quand les députés du Mabed arrivent en Chine, ils sont surveillés, de pen qu'ils ne cherchent à se rendre maîtres du pays, vu le grand nombre de leurs compatriotes. On ne trouve entre les deux régions une montagnes et montées.

On dit que le roi de la Chine compte dans ses États plus de deux cents métropoles. Chacune de ces métropoles à à sa têle un prince (malek) et un enunque; du reste, elle a d'antres villes sous sa dépendance. Au nombre de ces métropoles est Khanfon, rendez-vons des navires, et ayant, vingt autres villes sous sa dépendance. Le nom de ville ne se donne qu'aux cités qui ont le djadem, et l'on entend par djadem une espèce de trompette. Le djadem est long et assez épais pour remplir les deux mains à la fois; on l'enduit de la même manière que les autres objets qui nous viennent de Chine. Il a trois on quatre coudées de longoeur; mais sa tête est mince, de manière à pouvoir être embonchée. On entend le son du djadem à prés d'un mille de distance.

Châque ville a quatre portes, et à chaque porte il y a cinq de ces djadems, dont on sonne à certaines fientes de la nuit et du jour. Chaque ville a également dix tambours, dont on frappe en meue temps qu'on sonne du djadem. C'est une manière de rendre hommage au souverain (\*). De plus, les habitants se rendent compte par là des heures de la unit et du jour; du reste, ceux-ci ont des signes et des poids pour commattre les heures (\*).

Les échanges, en Chine, se font avec des pièces de enivre. Les princes ont des trésors, comme les princes des autres pays; mais seuls, parmi les princes, ils ont des trésors de pièces de enivre; car c'est la monnaie du pays. Ce n'est pas qu'ils ne possèdent de l'or, de l'argent, des perles, de la soie travaillée et non travaillée; bien au contraire, tont cela abunde chez eux; mais ces objets sont considérés comme marchandise; c'est le cuivre qui sert de monnaie.

On importe en Chine de l'ivoire, de l'enceus, des lingots de cuivre, des carapaces de tortues de mer, enfin le boschann on kerkedenn, dont nons avons donné la description, et avec la corne duquel les Chinois font les ceintures.

Les bêtes de somme sont nombreuses chez les Chinois. Ils ne connaissent pas le cheval arabe, mais ils ont des chevaux d'une autre espèce; ils ont aussi des ânes et des chameaux en grand nombre; leurs chameaux en denx bosses.

Il y a en Chine une argile très-fine avec laquelle on fait des vases qui ont la transparence des bouteilles: l'eau se voit à travers (\*).

"Quand un navire arrive du dehors, les agents du gouvernement se font livrer les marchandises et les serrent dans certaines maisons. Les marchandises sont sonnises au dork (\*) pendant six mois, jusqu'à ce que le dernier navire soit entré (\*). Alors les Chinois prennent les trois distièmes de chaque marchandise et livrent le reste au propriétaire. Ce que le sultan de la Chine désire se procurer, il le reçoit au taux le plus élevé et le paye comptant; il no se permet à cet égard auenne injustice. Au nombre des objets que le souverain prélève est le camphre, qu'il paye au prix de cinquante fakkoudj le manna, et le fakkondj équivant à mille pièces de cuivre. Le camphre qui n'est pas unis à part pour le sultan se vend la moitié de cette valeur, et on le met dans la circulation générale.

(\*) Il s'agit probablement de la Cochinchine.

<sup>(\*)</sup> L'usage de rendre hommage au souverain par le son de la trompette et du l'ambour evistait aussi dans les pays musulnians sous le nom de nouba. L'honneur du djadem était partagé, dit Renaudot, par les gouverneurs de provincibet les magistrats.

<sup>(\*)</sup> La nuit est divisée par les Chinois en cinq veilles, et chacune d'elles est annoncée au son du tambour ou d'une cloche. Plusieurs siècles avant notre ère, les Chinois avaient des horloges d'eau on des clepsydres et des guomons.

<sup>(</sup>¹) Ce sont les vases de porcelaine. (Yoy, le Truité des arts céramiques, par Alex, Brongmaft, t. II, p. 173.)
(°) C'est-à-dire assurées ou garanties contre tout accident. Le dork, d'après le traité arabe initiulé Tarqfat, indique une valeur que le vendeur dépose entre les mains de l'acheteur comme garantie de la bonne qualité de l'objet vendu, l'acheteur prenant à sa charge certains accidents qui peuvent survenir

<sup>(4)</sup> Jusqu'à la fin de la mousson.

Quand un Chinois fieurt, il n'est enterré que le jour anuversaire de sa mort, dans une des années subséquentes. On place le corps dans une bière, et la bière est gardée dans la malson; on met sur le corps de la chaux, qui a la propriété d'absorber les parties aqueuses; le reste du corps se conserve. Quand il s'agit des princes, on emploie l'aloès et le camphre. On pleure les morts pendant trois ans;



Anciens vases chinois.

celui qui ne pleure pas sur ses parents est battu de verges; hommes et femmes, tous sont somnis à ce châtiment; on leur dit : « Quoi! la mort de ton parent ne t'afflige pas? « Ensaite, les corps sont enterrés dans une tombe, comme chez les Arabes. Jusque-là, on ne prive pas le mort de sa nourriture ordinaire; i on prétend que le mort continue à manger et à boire. En effet, la mit, on place de la nourriture à côté, et le lendemain on me trouve plus rien. Il a mangé, se dit-on (t).

On continue à pleurer et à servir de la nourriture au mort tant que le corps est dans la maison. Les Chinois se ruinent pour leurs parents morts; tout ce qui leur reste de monaie ou de terres, ils l'emploient à cet objet (?). Autrefois, on enterrait avec le prince tout ce qu'il possédait en fait de mention, d'habillements et de ceintures (?); or les ceintures, en Chine, se payent à un prix très-élevé. Mais cet usage a été abamlonné parce qu'un cadavre fut déterré, et que des voleurs enlevérent tout ce qui avait été enfoui avec luit.

(\*) Il est probable, di M. Reimand, que le marchand Subsyman a fait quodque conficion rever l'usage chimos d'après lequel, dans les cérémonies faites en l'homent des morts, on official autrefois des obinitats à un cufamt, qui représentait le premier chef de la famille, et l'on augurait, d'après les paroles qui lui réclapposient, si les officandes édicient gréclabes aux aucètres. Cette cérémone est indiquée dans le Chi-Avag. (Voy, les Recherches de M. Edouard Biot sur les mœurs des anciens Chimos, Journal ainsitiquée de nocuclus (1813, p. 33-1).

(2) Lonfurius conseills the depenser à l'enterrement de ses parents jusqu'à la moitié de ses bons. L'empercur actuel, plus sage qu'Eofurius, a mis des boures à cres scriftes unities. Souvent un fils, pour housierr son père, avait tunné sa famille. (Timokovik, l'opoge à Pelving en 1820 et 1821.)

(2) Cétait aussi la contume des Scythes. (Voy. Hérodote, t. ler, p. 128)

En Chine, tout le monde, pauvre et riche, petit et grand, apprend à dessiner et à écrire. Le titre que l'on donne aux fonctionnaires varie suivant la dignité dont ils sont revêtus et l'impor-







Anciennes tombes chinoises

tance des villes qui leur sont confices. Le gouverneur d'une ville d'un ordre inférieur porte le titre de toussendj, mot qui signifie it a maintenu la ville (1). On donne au gouverneur d'une ville de l'importance de Khanfon le titre de dyfou. Les ennques sont appelés du nom de thoucam; les eunuques sont nois en Chine même; le cadi des cadis (grand juge) est appelé tacchy-mâmakoun; et ainsi des autres titres, que nous ne reproduisons pas de peur de les écrire incorrectement. Ancun de ces fonctionnaires n'est promu avant l'âge de quarante ans. C'est alors, disent les Chinois, que l'honnne a acquis une expérience suffisante.

Les gouverneurs d'un ordre inférieur, quand ils siégent, s'asseyent sur un trône, dans une grande salle; un autre siège est placé devant eux. On leur présente les écrits où sont expoés les droits respectifs des parties; derrière le gouverneur est un homme debout, désigné par le titre de legkhou; si le gouverneur se trompe dans quelqu'une de ses décisions, et fait une méprise, cet homme le reprond. Il n'est lenn aucun compte de ce que disent les parties; ce qu'elles out à dire dans leur intérêt doit être présenté par écrit (\*). Lorsqu'une personne demande à poursuivre une affaire devant le gouverneur, un homme qui se tient à la porte lit d'abord l'écrit, et, s'il y remarque une irrégularité, il le rend à la personne. Les requêtes adressées au gouverneur doivent être rédigées par un écrivain qui connaisse les is l'écrit au joute au bas . « Rédigé par un tel, fils d'unt el. » S' quelque irrégularité se trouve dans

<sup>(1)</sup> Toussendy parall répondre à cheou-tehing, thoucum à tehon-kouon, titre général des chefs de l'administration supérieure, et dyfou à l'éth-fou, titre des pouverieurs de prenier ordre. Klaproth a publié un tableau des titres donnés aux villes et aux fonctionnaires de la Chine (Journal asiatique d'avril 1833, p. 30 et suix ).

<sup>(\*)</sup> Il n'y a en Chine que des avocats consultants et rédigeant des mémoires pour les parties. Ces avocats peuvent être autorisés à lire les mémoires devant la cour.

l'écrit, la faute retonibe sur le rédacteur, et on le bat de verges (¹). Le gouverneur ng siège qu'après, avoir manigé et bu; c'est afin qu'il apporte aux affaires plus d'attention. Chaque gouverneur est payé sur les revenus de la ville où il commande.

Le roi suprême ne se montre qu'une fois tous les dix mois. « Si, dit-il, le peuple me voyait fréquemment, il n'aurait plus de considération pour moi. Les formes du gouvernement doivent être despotiques; cu effet, le peuple n'a aucune idée de la justice; la force seule peut lui apprendre à nous respecter. »

Les terres ne payent pas d'impôt; mais on exige une capitation de tous les mâles, chacun suivant ses moyens. Les Arabes et les autres étrangers payent un droit pour la conservation de leurs marchandises.

Quand les denrées sont chères, le sultan fait tirer des vivres des magasins publics (\*), et on les vend à un prix inférieur à celui du marché; par conséquent, la cherté ne peut pas se prolonger.

L'argent qui entre dans le trésor public provient uniquement de l'impôt levé sur les têtes. Je suis porté à croire que l'argent qui entre chaque jour dans la caisse de Khanfou s'élève à 50 000 dinars; et pourtant, ce n'est pas la ville la plus considérable de l'empire (\*).

Le roi se réserve, entre les substances minérales, un droit sur le sel, ainsi que sur une plante qui se boit infusée dans de l'eau chande (4). On vend de cette plante dans toutes les villes, pour de fortes sommes; elle s'appelle le sakh. Elle a plus de feuilles que le trêfle; elle est un peu plus aromatique,

mais elle a un gont amer. On fait bouillir de l'eau, et on la verse sur la plante. Cette boisson est utile dans toute espèce de circonstances.

Tout l'argent qui entre dans le trésor public provient de la capitation, de l'impôt sur le sel et de l'impôt sur cette plante.

Dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle le dard; c'est une clone placée sur la tête du gouverneur, et qui est attachée à un fil, lequel s'étend jusque sur la voie publique, afin qu'elle soit à la portée de tout le monde indistinctent. Quelquefois ce fil a une parasange de long. Il suffit que quelqu'un remue tant soit peu le fil pour que la cloche se mette en moupeun Cett donc à qui on fait une injustice remue le fil, et la cloche s'agite sur la tête du gouverneur. Le plaignant est admis auprès du gouverneur, s'afin qu'il expose hi-même ce qu'il désire, et qu'il fasse comaître le tort qu'on lui a fait. L'usagé de la cloche existe dans toutes les provinces (<sup>5</sup>).

La personne qui vent voyager d'une province Chine ancienne. — Tam-tam d'appel, à la porte du palais de l'empereur. à l'antre se fait donner deux billets, l'im du

gonverneur et l'autre de l'eunuque. Le billet du gouverneur sert pour la route, et contient les nons du voyageur et des personnes de sa suite, avec son âge, l'âge des personnes qui l'accompagnent, et la tribu



<sup>(1)</sup> Bambous dont la forme et la grandeur varient suivant les peines infligées.

<sup>(\*)</sup> Le riz, le blé, le millet et autres grains.

<sup>(2)</sup> Voy, plus loin ce que Marco-Polo dit des impôts prélevés sur la ville de Quinsaî (Khanfou).

<sup>(4)</sup> Le thé.

<sup>(</sup>a) En d'autres temps, il y avait un tambour dans un salon, près du palais de l'empereur. Des que le plangnant frappait sur ce tambour, les mandarins étaient obligés de venir s'informer de ses griefs. Quelquefois le tambour a été remplacé par le tam-tam.

<sup>»</sup> Il existe ce qu'on pourrait appeler une cour des remontrances; c'est le tribunal des Tung-chin-sae. Les officiers de ce tribunal veillent à la porte du palais, près du célèbre tam-tam d'appel. Tout homme, en y frappant, obtient, suivant

à laquelle il appartient. Toute personne qui voyage en Chine, que ce soit une personne du pays, un Arabe, ou tout autre, ne peut se dispenser d'avoir avec elle un écrit qui serve à la faire reconnaître (1). Quant au



Chine ancienne. - Tambour à conscils, à la porte du palais de l'empereur.

billet de l'eunuque, il y est fait mention de l'argent du voyageur et des objets qu'il emporte avec lui. Il y a sur toutes les routes des hommes chargés de se faire présenter les deux billets; dès qu'un voyageur arrive, les préposés demandent à voir les billets; ensuite ils écrivent : « A passé ici un tel, fils d'un tel, telle profession, tel jour, tel mois, telle année, ayant tels objets avec lui. » Le gouvernement a eu recours à ce moyen afin que les voyageurs ne courrussent pas de danger pour leur argent et leurs marchandises. Que si un voyageur essuie une perte ou meurt, on sait tout de suite comment cela s'est fait, et l'on rend ce qui a été perdu au voyageur, ou à ses héritiers après sa mort.

Les Chinois respectent la justice dans leurs transactions et dans les actes judiciaires. Si un homme prête une sonnue d'argent à quelqu'un, il écrit un billet à ce sujet; l'emprunteur, à son tour, écrit un billet qu'il marque avec deux de ses doigts réunis, le doigt du milieu et l'index. On met ensemble les deux billets; on les plie l'un avec l'autre; on écrit quelques caractères sur l'endroit qui les sépare; ensuite on les déplie et l'on renet au prêteur le billet par lequel l'emprunteur reconnaissait sa dette. Si, plus tard, l'emprunteur nie sa dette, on lui dit : « Apporte le billet du prêteur. » Si l'emprunteur prétend n'avoir point de billet, s'il nie avoir écrit un billet accompagné de sa signature et de sa marque, et si son billet a péri, on dit à l'emprunteur qui nie la dette : « Déclare par écrit que cette dette ne te concerne pas; mais si, de son côté, le créancier vient à prouver ce que tu nies, tu recevras vingt coups de hâton sur le dos, et payeras une amende de 20 000 fakhoudj de pièces de cuivre (\*). » Or, comme le fakkoudj équivaut à 1 000 pièces de cuivre, cette amende fait à peu près 2000 dians (\*). D'un autre le fakkoudj équivaut à 1 000 pièces de cuivre, cette amende fait à peu près 2000 dians (\*). D'un autre

un ancien usage, une audience immédiate de l'empereur; mais aussi malheur à quiconque dérangerait le fils du Ciel sans un motif légitime ou suffisant! un prompt supplice punirait son audace. » (La Chine ouverte, 1845.)

<sup>(</sup>¹) L'usage des passe-ports existait en Chine plusieurs siècles avant l'ère chrétienne; il en est fait mention dans le Teheou-li.

<sup>(\*)</sup> Le texte arabe est obscur, dit M. Reinaud. Dans les anciens temps, suivant le Tokou-Li, les ronventiuns privées des Chinois étaient faites en double. On séparait en deux la tallette ou, plus tard, le papier qui portait les deux doubles, ét ou n'derait les représenter, soit à l'échéance du prêt, on bien en cas de difficulté sur la convention. (Voy, le Mémoire d'Édouard Biot sur le système monétaire des Chinois, Journal assistique de mai 1831, — Voy, aussi le Livre de la voie et de la cretu, par Lou-seu, tradection de M. Stanislas Julien, p. 201.

<sup>(3) «</sup> Le fakhoudi correspond aux dénominations chinoises kouang et min, et équivant à 1 000 pièces de cuivre enfilées

côté, vingt coups de bâton suffisent pour tuer un homme. Aussi personne, en Chine, n'ose faire, une déclaration par écrit, de peur de perdre à la fois la vie et la fortune. Nous n'avons jamais vu qui que ce soit consentir à faire cette déclaration. Les Chinois se conforment, dans leurs rappôrts respectifs, à la justice; personne n'est privé de son droit; ils n'ont pas même recours aux témoins ni aux serments (\*).

Quand un homme fait faillite, et que les créanciers le font mettre, à leurs frais, dans la prison du sultan, on exige une déclaration de lui. Après qu'il est resté un mois en prison, le sultan le fait comparaltre en public, et l'on proclame ces mots : « Un tel, fils d'un tel, a emporté l'argent d'un tel, fils d'un tel. » S'il reste au failli une somme placée chez quelqu'un, ou s'il possède quelque champ, ou des esclaves, en un mot quelque chose qui puisse faire face à ce qu'il doit, on le fait sortir tous les mois, et on lui donne des coups de bâton parce qu'il est resté en prison, mangeant et buvant, bien qu'il lui restat de l'argent. On lui applique les coups de baton, que quelqu'un le dénouce ou ne le dénonce pas ; il est battu dans tous les cas, et on lui dit : « Tu n'as cherché qu'à frustrer les antres de ce qui leur appartenait et à t'emparer de leur bien. » On lui dit eucore : « Tàche de faire droit aux réclamations de ces personnes. . S'il n'en a pas les moyens, et s'il est bien constant pour le sultan qu'il ne reste au failli aucune ressource, on appelle les créanciers, et on les satisfait avec l'argent du trésor du bagboun, titre que porte le roi suprême. Bagboûn est le seul titre qu'on donne au souverain, et ce mot signifie fils du ciel; c'est le mot dont nous avons fait magboun (\*). Ensuite on proclame ces mots : « Quiconque entretiendra des rapports d'affaires avec cet homme sera mis à mort. » Ainsi personne n'est exposé à épronver des pertes de ce genre. Si l'on apprend que le débiteur a de l'argent placé chez quelqu'un, et que le dépositaire n'ait pas fait de déclaration au sujet de cet argent, on tue celui-ci à coups de bâton. L'on ne dit rien pour cela au débiteur ; on se contente de prendre l'argent, qu'on partage aux créanciers; mais, à partir de ce moment, le débiteur ne peut plus entretenir de rapports d'affaires avec personne.

On dresse, ca. Clinte, des pierres d'une longueur de dix condées et gravées en creux. L'inscription présente un tableau des diverses maladies et de leurs remèdes. Pour telle maladie, y est-il dit, il y a tel remède. Celui qui n'a pas les moyens d'acheter le remède le reçoit aux frais du trésor public.

Les terres ne payent pas d'impôt; l'impôt se paye par tête, suivant la fortune de chacun et l'importance de ses propriétés.

Le nom de tout enfant mâle qui naît est écrit dans les registres du sultan (3). Dès que l'enfant est parvenu à l'âge de dix huit ans, on exige de lui la capitation; mais lorsqu'il a atteint sa quatre-vingtième année, il ne la payo plus; au contraire, on lui donne une pension aux frais du trésor public, et l'on dit à ce sujet: « Nous avons reçu de lui une pension quand il était jenne; il est juste que nous la lui rendions, maintenant qu'il est vieux.

Dans chaque ville, il y a des hommes de plume et des maîtres qui instruisent les pauvres et leurs enfants aux frais du trésor public (\*). Les femmes sortent les cheveux exposés à l'air; pour les hommes, ils se couvrent la téle.

ensemble. L'enflade est estimée iri le divième du dinar ou pièce d'or arabe, et comme le dinar valuit, au divième mècle, 90 francs à peu près, il en résulte que l'enflude valait 3 francs, et que la pièce de cuivre n'était estimée que le cinquième d'un de nos centimes. Il falsit que l'or et l'argent fossent alors bien rares en Chine, pour que le cuivre conservât si peu de valeur dans le change. » (Reinand.)

- (1) Cette menace avait ainsi l'effet de la torture : on préférait se laisser accuser d'une fausse dette que de s'exposer à la mort si, par des témoignages subornés on autrement, ce prétendu créancier parvenait à égarer l'esprit des juges.
- (\*) C'est le même mot qui est écrit fagfoun par quelques autents arabes. Massoudi dit aussi que bagboun est le titre de l'empereux chinois, mais que lorsqu'on s'adresse au prince lui-même, on l'appelle thamgama. Ce sont là des traductions de titres chinois en langue arabe. De toute antiquité les Chinois ont appelé teur empereut thian-tseu, fits du cité.
- (\*) Cel usage existe enorer; l'indifférence quant à la constitution des naissances dans l'autre sexe est un fait caractéristique de la civilisation chionise. Anciennement, lorsqu'une fille venita au monde, on desit trois jours entiers sans daigner presque penser à elle; on la conchait à terre, sur quelques vienv lambeaux, prés du lit de la mêre, sans s'occuper clele; le troisième jour on visitail a recouchée, et l'on commençait seulement alors à prendre soin de la petite fille. (Voy, le Niu-kié-tispien, traduit par le P. Amyot.)
- (\*) L'instruction graluite était établie en Chine depuis un temps immémorial; mais ce fut la dynastie Thang qui, entre les anuées 620 et 904 de l'ére chrétienne, donua la plus grande impulsion à l'enseignement primaire.
- On remarquera que l'enseignement était donné aux pauvres, c'est-à-dire aux adultes. C'est en effet le seul moyen d'entretenir l'instruction dans la classe peu aisée. Les éléments des connaissances nécessaires à tous les hommes, lorsqu'ils ne sont

On trouve dans les montagnes un bourg nommé *Tdyou*, dont les habitants sont courts de taille. Tous les hommes qui, en Chine, sont courts de taille, sont censés venir de ce bourg (\*). Les Chinois, en général, sont bien faits, grands, d'un blanc clair, mais coloré de rouge. Ce sont, de tous les hommes, ceux qui ont les cheveux du noir le plus foncé. Les femmes laissent pousser leurs cheveux (\*).

Dans l'Inde, quand un homme intente à un autre une action qui doit entraîner la peine de mort, on dit an demandeur : « Veux-tu sonmettre le défendeur à l'épreuve du feu? » S'il répond oni, l'on fait chauffer jusqu'au ronge une barre de fer; ensuite on dit au défendenr : « Présente ta main. » En même temps, l'on étend sur sa main sept feuilles d'un certain arbre du pays, et on pose la barre dessus. L'homme se met à marcher en avant et en arrière; après cela, il jette la barre et on lui présente une bourse de cuir dans laquelle il introduit sa main; la boursé est immédiatement scellée avec le scean royal. An bout de trois jours, on apporte du riz dont le grain est encore dans sa balle : et on dit à l'homme : « Frotte les grains, » afin d'en détacher la pellicule. » Si sa main ne

présente aucune trace de brillure, le défendeur oblient gain de cause et n'est pas mis à mort. Pour le demandeur, il est condamné à payer un manna d'or (\*), one le souverain se réserve pour



D'après l'Encyclopédie japonaise.

Quelquelois on fait bouillir de l'eau dans une marmite de fer ou d'airain, de manière que personne n'ose en approcher. On y jette un anneau de fer, puis on dit au défendeur : « Introduis ta main dans la marmite. » Il faut alors que le défendeur retire l'anneau. J'ai vu un homme introduire sa main dans la marmite et la retirer saine et sauve. En ce cas, comme pour l'autre, le demandeur est obligé de payer un manna d'or.

Quand le roi de Serendyb meurt, on le traîne sur un char très-près du sol; le corps est attaché au derrière du char, de manière que l'occiput de la tête traîne par terre, et que les cheveux ramassent la poussière. En même temps, une femme, tenant un balai à la main, chasse la poussière sur la figure du mort et crie ces mots: « O hommes! et homme était encore hier votre roi; il vous gouvernait, et ses ordres étaient exécutés par vous. Voilà où il en est réduit; il a dit adieu au monde, et l'ange de la mort « est saisi de son âme. Ne vous laissez donc plus séchiire par les plaisirs de cette vie. » Et autres paroles analogues. Cette cérémoule dure trois jours; ensuite on apporte du bois de sandal, du camplire et du safran, et on brûle le corps au milieu des aromates; après quoi on jette les cendres au vent. Tous les Indiens brâlent leurs morts. Serendyb est la plus avancée des fles qui dépendent de l'Inde. Quelque-fois, lorsqu'on brûle le corps du roi, ses femmes se précipitent sur le bucher et se brûlent avec lui; mais il dépend d'ellès de ne pas le faire.

Dans l'Inde, il y a des personnes qui font profession d'errer dans les bois et les montagnes, et qui

donnés qu'à l'enfance, ne tardent pas à être oubliés; les classes d'adultes et les bibliothéques communales peuvent seules entretenir et complèter les effets de l'instruction primaire. C'est ce que le gouvernement chinois des Thang asait compris, ly a plus de mille ans, nieux que beaucoup de gouvernements européens modernes. Edouard Biot, fils du célèbre savant, a publé en 1845 et 1847 un Essoi sur l'histoire de l'instruction publique en Chine depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.

(1) Voy. t. ler, p 160.

lui-même.

- (\*) Les fegimes arabes se coupent la chevelure,
- (3) Poids indien qui varie, suivant les provinces, depuis deux livres jusqu'au-dessus de quarante.

communiquent rarement avec le reste des hommes. Ces personnes n'ont quelquefois à manger que l'herbe des champs et les fruits des bois. Parmi ces hommes, il y en a qui vont nus. Quelques-uns se tiennem uns, la face tournée vers le soleil, et n'ayant pour toute couverture que quelque peau de panthère. Le vis, dans un de mes voyages, un de ces hommes dans l'état que je viens de décrire; seize ans après, je retournai dans le même pays, et je retrouvai cet homme dans la même situation. Une chose qui m'étonna, ce fut que sa personne ne se fût pas fondue de chaleur.

La noblesse, dans chaque royaume, est censée ne faire qu'une seule et même famille; la puissance ne sort pas de son sein, et les princes nomment euxmêmes leurs hértilers présonptifs; il en est de même des hormes de plume et des médecins; ils forment une caste particulière, et la profession ne sort pas de la caste (1).

Du reste, les princes de l'Inde ne reconnaissent pas l'autorité d'un même souverain (\*). Chacun d'eux est mattre chez lui. Néanmoins, le Balhara porte le titre de roi des rois. Quant aux Chinois, ils ne se nomment pas d'avance des héritiers.



Groupe de Fakira.

Les Chinois sont des gens de plaisir; mais les Indiens réprouvent le plaisir, et ils s'en abstiennent; ils ne boivent pas le rin (\*), et ne mangent pas le vinaugre qui est fait avec le vin. Ce n'est pas l'effet d'un scrupule religieux, c'est par dédain. «Tout prince, disent-ils, qui boit du vin, n'est pas un prince véritable. » Les Indiens sont entourés d'ennemis qui leur font la guerre, et ils s'expriment ainsi : «Comment administrera-t-il bien les affaires de ses États, celui qui s'enivre?»

Quelquefois les Indiens se font la guerre dans un esprit de conquête; mais ces cas sont rares. Je n'ai pas vu de peuple se soumettre à l'autorité d'un autre, si ce n'est dans le pays qui fait suite au pays du poivre (\*). Quand un roi fait la conquête d'un État voisin, il met à sa tête un homme de la famièle du prince déchu, lequel exerce l'autorité au nom du vainqueur. Les habitants du pays conquis ne souffiriarient pas qu'il en fût autrement.

Quant à la Chine, il arrive quelquesois qu'un gouverneur de province s'écarte de l'obéissance due au roi supréme. Alors on l'égorge et on le mange. Les Chinois mangent la chair de tous les hommes qui sont tutés par l'épée (\*).

Dans l'Inde et dans la Chine, quand il est question de faire un mariage, les deux familles s'adressent des compliments et se font des présents; ensuite elles célébrent le marage au bruit des cymbales et des tambours. Les présents qu'on se fait à cette occasion sont en argent, chacun suivant ses moyens.

Dans l'Inde comme dans la Chine, la filonterie, pour un objet léger ou considérable, est un cas de mort (9). En ce qui concerne l'Inde, quand un filou a volé une obole et une somme au-dessus, on prend un long bâton dont on façonne l'extrémité en pointe; ensuite on fait asseoir le filou sur le bâton, de manière que la pointe lui entre par le bas et lui sort par le gosier.

- (\*) Les brahmes, les kchatrias, etc.
- (\*) Tous les princes musulmans reconnaissaient alors la suprématie spirituelle et temporelle du calife de Bagdad.
- (3) Sous cette expression, le voyageur comprend toute espèce de liqueur fermentée; les Chinois boirent surtout l'arak, ou cau-de-rie de riz. (Yoy., sur l'usage du vin en Chine, un Mémoire de Klaproth dans le Journal asiatique de février 1828.)
- (4) La côte du Malabar.
- (a) Voy., plus loin, une note sur ce sujet, et la relation de Manco-Polo.
- (\*) Chez les musulmans, la peine est moins sévère : on coupe la main, ou l'on donne la bastonnade pour les vols peu considérables.

Les murs des maisons en Chine sont en bois ; mais les Indiens bâtissent avec des pierres, du plâtre, des briques et de l'argile; du reste, il en est quelquefois de même en Chine.

La nourriture des Indiens est le riz; dans la Chine, la nourriture est le blé et le riz; les Indiens ne connaissent pas le blé. Ni les Indiens ni les Chinois n'usent de la circoncision.

Les Chinois sont idolàtres; ils adressent des vœux à leurs idoles et se prosternent devant elles; ils ont des livres de religion (1)

Les Indiens laissent pousser leur barbe. J'ai vu des Indiens qui avaient une barbe de trois condées. Ils ne se coupent pas non plus la monstache; mais la plupart des hommes, en Chine, n'ont pas de barbe; et chez enx éest, en général, un effet naturel. Dans l'Inde, quand il meurt un homme, on lui rase la tête et la barbe (\*).

Dans l'Inde, quand un homme est mis en prison ou condamné aux arrêts, on lui retire le manger et le boire pendant sept jours. Les Indiens peuvent se faire mettre aux arrêts les uns les antres.

En Chine, il y des cadis qui jugent les différends entre particuliers, de préférence aux gouverneurs ; il en est de même dans l'Inde.

On trouve dans toute l'étendue de la Chine la panthère et le loup. Quant au lion, on ne le rencontre ni dans l'une ni dans l'autre contrée. On tue les voleurs de grand chemin.

n dans lune in dans lautre contree. On the les voicurs de grand chemin.

Les Chinois et les Indiens s'imaginent que les boddes (3) leur parlent; ce sont plutôt les ministres

des témples qui entrent en conversation avec le public.

Les Chinois et les Indiens tuent les animaux qu'ils veulent manger; ils n'égorgent pas l'animal, mais ils le frappent sur la tête jusqu'à ce qu'il meure (\*).

Les Indiens se servent du cure-dent, et chacun d'eux ne saurait manger avant de s'être nettoyé les dents et de s'être lavé. Les Chinois ne suivent point cet usage (\*).

L'Inde est plus étendue que la Chine; ses provinces feraient plusieurs fois les provinces de la Chine. Ou y compte également un plus grand nombre de principautés; mais les provinces de la Chine sont mieux peuplées.

... Ni la Chine ni l'Inde ne connaissent le palmier (\*); mais ces deux contrées possédent d'autres espèces. d'arbres et de fruits qui manquent à nos pays. L'Inde est privée du raisin; mais il se trouve, à la vérité en petite quantité, dans la Chine. Tous les autres fruits abondent dans ces deux régions; la greuade surtout est abondante dans l'Inde.

The Chinois n'ont pas de science proprement dite. Le principe de leur religion (7) est dérivé de l'Inde. Les Chinois disent que ce sont les Indiens qui ont importé en Chine les boddes, et qu'ils ont été les véritables mattres en religion du pays. Dans l'une et l'antre contrée, on admet la métempsycose; mais on diffère dans les conséquences de certains principes.

2016 La médecine et la philosophie fleurissent dans l'Inde. Les Chinois ont aussi une médecine; le proceidé apir domine dans cette médecine, c'est la cautérisation. Les Chinois ont des notions en astronomie; mais cette science est plus avancée chez les Indiens (\*),

- . (\*) Ce sont les bouddhistes; les disciples de Confueus et les tao-sse ne rendent hommage à aucune peinture on statue.

  (\*) On peut traduire anssi: « Quand quelqu'un perd un parent, il se rase la tête et la barbe. »
  - (\*) On peut traduire aussi: «
     (\*) Statues des divinités.
  - (4) Chez les musulmans comme chez les juifs, on égorge l'animal et l'on commence par en tirer tont le sang.
- (2) Hiosen-dissing, voyageur chinois du septième siede (voy. t. lev. p. 367), donne pour esplication que les hidners, ne severant ni de cullières, ne de Monnets, et managent avec leurs doigist des unest apprétés avec divers a sealsonmenents, étaient obligés de recourr au curca-dent. Le Bouddha (Sakya-mouni), védant un joir curé les deuts, jeto à terre une petite branche dont il s'était servi, et cette petite branche, croissant aussidit, devint un arbre innueness. L'usage du curca-dent renoute aussi, duet les Arabes, jusqu'avant Mahounet. Voy, Poeceke, Sperimen historier arabiera, p. 303; le Tableou de l'empire ottoman, de Mouradjes d'Olisson, t. li, p. 16; les Meurs des peuples de l'Inde, par l'abbé Dubois, t. lev, p. 331; le Journal asiniaque, 1839, décendre, p. 462; 1841, mai, p. 439.)
- .(\*) L'auteur veut parier seulement du dattier, qui est pour les Arabes l'objet d'une prédilection particulière et d'une sorte de respect religieux; le prophète a dit : « Honorez le dattier, qui est votre tante paternelle. »
  - (1) Le bouddhisme; voy. t. Jer, p. 356.
- (9) Sur ce sujet, on consultera avec un grand profit l'ouvrage de M. Sédilot intitulé: Matériaux pour servir à l'intoire comparée des sefences mathémutiques ches les Orientaux, et l'Introduction que M. Reinaud a mise en tête de sa traduction de la Géographie d'Aboulfela.

Du reste, je ne connais personne, ni parmi les uns, ni parmi les autres, qui professe l'islamisme, ni qui parle la langue arabe.

Les Indiens n'ont pas beaucoup de chevaux. Les chevaux sont plus nombreux en Chine (1).

Les Chinois n'ont pas d'éléphants, et ils n'en laissent pas entrer dans leurs pays , regardant la présence de cet animal comme une chose fâcheuse (\*).

Les troupes du roi des ludes sont nombreuses, mais elles ne reçoivent pas de solde (3). Le souverain ne les convoque que pour le cas de la guerre sacrée (4); les troupes se mettent alors en mouvement; mais elles s'entretiennent à leurs propres frais, sans que le roi ait rien à donner pour cela. Quant à la Chine, la solde des troupes est établie sur le nême pied que chez les Arabes.

Les provinces de la Chine sont plus pittoresques et plus belles. Dans l'Inde, la plus grande partie du' territoire est dépourvue de villes; en Chine, au contraire, on rencontre à chaque pas des villes fortifiées et considérables. Le territoire chinois est plus sain, et les maladies y sont plus rares; l'air y est si pur, qu'on n'y rencontre presque pas d'aveugles, ni de borgues, ni de personnes frappées de quelque infirmité. Il en est de même dans une grande partie de l'Inde.

Les fleuves de l'une et de l'autre contrée sont considérables ; ils charrient beaucoup plus d'eau que nos fleuves. Les pluies, dans l'une et l'autre région, sont abondantes.

L'Inde renferme beaucoup de terres désertes; la Chine, au contraire, est partout cultivée. Les hommes de la Chine sont plus beaux que ceux de l'Inde, et se rapprochent davantage des Arabes pour les vêtements et les montures. Les Chinois, en costume et dans une cérémonie publique, ressemblent aux Arabes; ils portent le caba (\*) et la ceinture; pour les Indiens, ils portent deux pagnes et se décorent de bracelets d'or et de pierres précieuses, les hommes comme les femmes.

En deçà de la Chine sont le pays des Taguzgaz, peuple de race turke, et le klakan du Tibet. Vollà ce qui termine la Chine du côté du pays des Turks. Du côté de la mer, la Chine est bornée par leste des Syla (Al-syla); ce sont des peuples qui vivent en paix avec le souverain de la Chine, et qui frétendent que, s'ils ne hui envoyaient pas de présents, le ciel ne verserait plus ses caux sur leur cerritoire. Du reste, anœun de nos compatrioles n'est allé les visiter de manière à pouvoir nons en donner des nouvelles. On trouve dans ce pays des faucons blancs (\*).

## LIVRE DEUXIÈME.

Voici ce que dit Abou-Zevd-al-Hassan de Syrat :

J'ai lu avec attention ce livre, c'est-à-dire le premier livre, lequel j'avais été chargé d'examiner et d'accompagner des observations que j'avais recueillies ilaus mes lectures, au sujet des incidents de la navigation, des rois des contres maritimes et de leurs particularités, en relevant tout ce que je savais à cet égard dans les choses dont l'auteur de ce livre n'a point parlé. J'ai vu que ce livre avait été com; posé dans l'aunée 237 (851 de J.-C.). Or, à cette époque, les choses qui tiennent à la mer étaient parfaitement counties à cause des nombreux voyages que les marchands de l'Irac faisaient dans les régions maritimes. J'ai done trouvé tout ce qui est dit dans re livre conforme à la vérité et à l'exac-

<sup>(\*)</sup> Quoiqu'ils y soient races aussi. Les chevaux indiens sont venus en général de l'Arabie et des pays situés au nord-ouest.
(\*) Assertion qui paraît contestable. Il semble que, de tout temps, l'éléphant ait habité les parties occidentales du

Kouang-si, du Yun-nau et du Sse-tchouen.

(2) Soleyman a dit plus haut (p. 109) que le hathara payait une solde à ses troupes.

<sup>(\*)</sup> Guerre religiense, soit intestine entre les brahmanistes et les bonddfustes, soit avec quelque peuple étranger.

 <sup>(\*)</sup> Espèce de grand manteau usité surtout en Perse.
 (\*) M. Reinaud suppose qu'il s'agit ici du Japon, qui était alors en rapport de commerce avec la Chine

ki Snit la relation du voyageur Soleyman. Ce qui suit a été écrit, comme nous l'avons dit page 95, environ quarante aus plus tard, par un autre Arabe, amateur de géographie.

titude, excepté dans ce qui est rapporté (¹) au sujet des aliments que les Chinois offrent à leurs parents morts, et dans ce qu'on ajoute, à savoir que, si on met pendant la nuit des aliments devant le mort, ils ont disparu le lendemain matin, ce qui autoriserait à croire que le mort les a mangés. On nons avait fait le même récit; mais il nous est venu de ces régions un homme sur les renseignements duquel on peut compter; et comme nous l'interrogions à ce sujet, il a nié le fait, et il a ajouté: « C'est une assertion sans fondement; c'est comme la prétention des idolâtres qui soutiennent que leurs idoles entrent en conversation avec eux (¹). »

Mais, depuis la composition de ce livre, la situation des choses, particulièrement en Chine, a beaucoup changé. Des événements sont survenus qui ont fait cesser les expéditions dirigées (de chez nous) vers ces contrées, qui ont ruiné ce pays, qui en ont aboli les coutumes, et qui ont dissous sa puissance. Je vais, s'il platt à Dieu, exposer ce que j'ai lu relativement à ces événements.

Ce qui a fait sortir la Chine de la situation où elle se trouvait en fait de lois et de justice, et ce qui a interrompu les expéditions dirigées vers ces régions du port de Syraf, é est l'entreprise d'un rebelle qui n'appartenait pas à la maison royale, et qu'on nommait Banschoua (\*). Cet homme débuta par une conduite artificieuse et par l'indiscipline; puis il prit les armes et se mit à rançonner fes particuliers; peu à peu les hommes malintentionnés se rangèrent autour de lui; son nom devint redoutable, ses ressources s'accrurent, son ambition prit de l'essor, et parmi les villes de la Chine qu'il attaqua était Khanfon, port où les marchands arabes abordent. Entre cette ville et la mer, il y a une distance de quelques journées. Sa situation est sur une grande rivière, et elle est baignée par l'eau douce (\*).

Les habitants de Khanfou ayant fermé les portes, le rebelle les assiègea pendant longtemps. Cela se passait dans le cours de l'année 264 (878 de J.-C.). La ville fut enfin prise, et les habitants furent passés au fil de l'épée. Les personnes qui sont au courant des événements de la Chine rapportent principer en cette occasion cent vingt mille musulmans, juifs, chrétiens et mages, qui étaient établis dans la ville et qui y exerçaient le commerce, sans compter les personnes qui furent tuées d'entre les indigènes. On a indiqué le nombre précis des personnes de ces quatre religions qui perdirent la vie, parce que le gouvernement chinois prélevait sur elles un impôt d'après leur nombre. De plus, le rebelle fit couper les mûriers et les autres arbres qui se trouvaient sur le territoire de la ville. Nous nommons les mûriers en particulier, parce que la feuille de cet arbre sert à nourrir l'insecte qui fait la soie, jusqu'au moment où l'animal s'est construit sa dernière demeure. Cette circonstance fut cause que la soie cessa d'être envoyée dans les contrées aralies et dans d'autres régions.

Le rebelle, après la ruine de Khanfou, attaqua les autres villes, l'une après l'autre, et les détruisit. Le souverain de la Chine n'était pas assez fort pour lui résister, et celui-ci finit par s'approcher de la capitale. Cette ville porte le nom de Khomdan (3). L'empereur s'enfuit vers la ville de Bamdou (6), située sur les frontières du Tibet, et vétablit son séjour.

La fortune du rebelle se maintint pendant quelquo temps; sa puissance s'étendit. Son projet et son désir étaient de raser les villes et d'exterminer les habitants, vu qu'il n'appartenait pas à une famille de rois, et qu'il ne pouvait pas espérer de réunir toute l'autorité dans ses mains. Une partie de ses projets furent mis à exécution · c'est ce qui fait que, jusqu'à présent, nos communications avec la Chine sont restées interrompues.

Le rebelle conserva son ascendant jusqu'an moment où le souverain de la Chine se mit en rapport avec le roi des Tagargaz, dans le pays des Turks. Les États de ce roi et et enc de la Chine étaient voisins, et il y avait alliance entre les deux familles. L'empereur envoya des députés à ce roi pour le prier de le délivrer du rebelle. Le roi de Tagazgaz fit marcher son fils contre le rebelle, avec une armée nombreuse

- (1) Voy. p. 112, note 1.
- (\*) Voy. p. 119, note 3.
- (3) En chinois, Hoang-Chao.
- (\*) Évidenment il ne s'agit pas ret du port de Khanfou, que était situé à l'embouchure du Tsien-thang-ktang, mais de Bangetcheau-lou, capitale de la province, à quebques intense dans l'intérieur des terres. Moulféda ne fait qu'une ville de Khanfou et de Hangetcheon-fou, qu'il nomme Khinsal. (Yoy, le plan de cette ville dans la relation de Manca-Poto.)
- (\*) Aujourd'hui Si-ngan-fou, capitale de la province Chen-si, située sur un des affluents du fleuve jaune, à plus de 200 lieures de la mer. (Voy. le plan de cette ville dans la relation de MANCO-POLO.)
  - (º) Madon ou Amdon, dénomination encore usitée au Tibet.

et d'abondantes provisions (\*). Une longue lutte commença; des combats terribles eurent lieu, et le refle fut enfin battu. Quelques-uns ajoutent que le rebelle fut tué; d'autres disent qu'il mourut de mort naturelle.

L'empereur de la Chine retourna alors vers sa capitale de Khomdan. La ville était en ruines; hui-même était réduit à une grande faiblesse; son trésor était épuisé, ses généraux avaient péri, les chefs de ses soldats et de ses braves étaient morts. Outre cela , chaque province se trouvait au pouvoir de quelque aventurier qui en percevait les revenus, et qui ne voulait rien céder de ce qu'il avait dans les mains. L'empereur de la Chine se vit dans la nécessité de s'abaisser jusqu'à agréer les excuses des usurpateurs, moyennant quelques dénonstrations d'obéissauce que ceux-ci firent, et quelques vœux qu'ils pronon-cérent pour le prince, bien que, d'ailleurs, ils ne tinssent aucun compte de ses droits en ce qui concerne les impôts, ni des autres prérogatives inhérentes à la souveraineté.

L'empire de la Chine se trouva dès lors dans l'état où fut jadis la Perse, quand Alexandre fit mourir Darius, et qu'il partagea les provinces de la Perse entre ses généraux. Les gouverneurs des provinces chinoises firent alliance les uns avec les autres pour se rendre plus forts, et cels assa la permission ni l'ordre du souverain. A mesure qu'un d'entre eux en avait abattu un autre, il se saisissait de ses pussessions; il ne laissait rien debout dans le pays, et en mangeait tous les habitants. En effet, la loi chinoise permet de manger la chair humaine, et l'on vend publiquement cette clair dans les marchés (\*). Les vainqueurs ne craignirent pas de naltraiter les marchands qui étaient venus commercer dans le pays. Bientot l'on ne garda pas même des ménagements pour les patrons de navires arabes, et les maltres de bâtiments marchands furent en butte à des prétentions injustes; on s'empara de leurs richesses, et on se permit à leur égard des actes contraires à tout ce qui avait été pratiqué jusque-là. Dès ce moment, le Dieu très-haut retira ses bénédictions du pays tout-entier; le commerce maritime ne fut plus praticable, et la désolation, par un effet de la volonté de Dieu, de qui le nom soit béni, se fit sentir jusque sur les patrons des navires et les agents d'affaires de Siraf et de l'Oman

On a vu dans le prenier livre un échatillon des mourrs de la Chine, et voilà tout. Voici de quelle manière on fait mourir les volurs et les meurturers. On lie fortement les deux mains du condamné, et on les élève au-dessus de sa tête, de manière qu'elles s'attachent à son cou. Ensuite, on tire son pied droît et on l'introduit dans sa main droîte; on introduit également son pied gauche dans sa main gauche; l'un et l'autre pied se trouvent ainsi derrière son dos, le corps entier se ramasse et prend la forme d'une boule. Dès ce moment, le condamné n'a plus de chance de s'échapper, et on est dispensé de commettre quelqu'un à sa garde. Bientôt le cou se sépare des épaules; les sutures du dos se déchirent, les cuisses se disloquent et les parties se mêlent ensemble; la respiration devient difficile, et le patient torible dans un tel état, que si on le laissait dans cette situation une portion d'heure, il expirerait. Quánd on l'a mis dans l'état qu'on voulait, on le frappe, avec un bâton destiné à cet usage, sur les parties du corps dont la lésion est mortelle; le nombre des coups est déterminé, et il n'est pas permis de le dépasser. Il ue reste plus alors au condamné que le souffle, et on le remet à ceux qui doivent le manger.

La coutume des Chinois de faire leurs achats et leurs ventes en pièces de cuvre, vient de l'inconvénient attaché à l'usage des pièces d'or et d'argent. Ils disent que si un voleur parvient à s'introduire dans la maison d'un Arabe, qui est dans l'usage de faire ses transactions en pièces d'or et d'argent, il a la chance d'emporter sur son dos jusqu'à dix mille pièces d'or ou le même nombre de pièces d'argent, ce qui suffit pour consommer la ruine de l'Arabe. Qu'un voleur, au contraire, s'introduise dans la maison d'un Chinois, il ne pourra pas emporter plus de dix mille pièces de cuivre; ce qui équivant à dix mitscals d'or seulement (?).

Ces pièces de cuivre, que nous nommons folous, sont faites avec du enivre et d'autres métaux (\*)

<sup>(\*)</sup> L'armée des Turcs se montait à 400 000 hommes, suivant Massoudi.

<sup>(\*)</sup> On doit considérer ce fait comme très-exceptionnel et ne s'étant produit vraisemblablement que pendant les horreurs d'une guerre civile. On trouve des monstrousiés de la mêtre nature dans nos récits de siège ou de famine du moyen âge, mêtre en des siècles modernes. Il répugne tout-l-était au bon sens d'admettre des habitudes d'anthropophagie chez un peuple qui, sous tant d'autres rapports, était arrivé à un si loust degré de civilisation.

<sup>(3)</sup> Environ vingt francs; le mitseal d'or devait correspondre à deux de nos francs.

<sup>(\*)</sup> Le plomb et l'étain. Le mot folous paraît venir du mot grec obole.

fondus ensemble. Elles sont de la grandeur de ce que nous appelous dirhem bagly. Au milieu est un large trou par lequel on fait passer une ficelle. Mille de ces pièces équivalent à un mitscal d'or. Une



Monnaies chinoises. — Chapelet de contenux-monnaies: Ino (contenux) pou-ho (qui distribuent la richeise). — Deux ancirones médailles de temples. — Monnaies d'ancirones dynastics chinoises: I, dynastic des Tricou; — 2, dynastic des Ina; — 3, dynastic des Ina; — 3, dynastic des Ina; — 3, dynastic des Ina; — 6, dynastic de

(¹) On croit que les couteaux-monnaies en usage dans le premier siècle de l'ère chrétienne furent imaginés par l'usurpateur Sing-Mang. Les uns, en bronze, valaient 500; les autres, en or, valaient 5 000.

A cété des couteaux-monnaies nous avons placé deux médailles de temples que les prêtres de Bouddha, et surtout ceux de la secte de Tao-sse, emploient comme numéraire et distribuent comme talismans. Le cheval est un signe du zodiaque chinois,

A la suite viennent des pièces de monnaies coulées sous luit dynasties différentes. Les inscriptions qui sont sur les pièces en indiquent la valeur. Par exemple, on lit sur la seconde leang-pu-ou (once-demie), et sur la troisième chu-ou (viugl-quatrième d'une once-cinq).

Anciennement, le numéraire portait le nom de tsouen, qui signifie source. Depuis le soptième siècle, les mots ven et

scule ficelle enfile mille de ces pièces; mais à chaque cent l'on fait un nœud. Quand un houme achète une ferme, ou une marchandise, ou des légumes et des objets au-dessus, il donne un certain nombre de ces pièces, suivant la valeur de l'objet. On trouve de ces pièces à Siraf; ces pièces portent des mots écrits en chinois.

A l'égard des incendies qui ont lieu en Chine, de la mauière de bâtir les maisons et de ce qui a déjà été dit à ce sujet, les villes sont, dit-on, construites en bois et avec des roseaux disposés en treillage, à la manière des ouvrages qu'on fait chez nous avec des roseaux fendus. On enduit le tout d'argile et d'une pâte particulière à la Chine, qui est faite de graines de chanvre. Cette pâte est aussi blanche que le lait; on en enduit les murs, et ils jettent un éclat admirable.

Les maisons, en Chine, n'ont pas d'escalier (1), parce que les richesses des Chinois, leurs trésors et tout ce qu'ils possédent, sont placés dans des caisses montées sur des roues et qu'on peut faire rouler. Lorsque le feu prend à uno maison, on met en mouvement ces caisses avec ce qui y est renfermé, et il n'y a pas d'escalier qui empéche de s'éloigner avec rapidité.

Les officiers qui sont envoyés par l'empereur vers la ville de Khanfou, port où afflinent les marchands arabes, sont des euniques. L'usage de ces euniques et des gouverneurs des villes en général, est, quand ils montent à clieval, de se faire précéder par des homnies qui tiennent à la main quelquies pièces de bois semblables aux crécelles (des chrétiens), et qui les frappent l'une contre l'autre. Le bruit qui en résulte s'entend de fort loin. Aussitôt les habitants s'éloignent du cliennin par où doit passer l'eunique ou le gouverneur; celui qui est sur la porte d'une maison se hâte d'entrer et de feriner la porte sur lui. Cet état dure jusqu'après le passage de l'eunique ou de l'homnie préposé au gouvernement de la ville. Aucun homme du peuple n'oscrait rester sur le chemin, et cela par un effet de la craînte et de la terreur qu'inspirent les hauts fonctionnaires; car ceux-ci tiennent à ce que le peuple ne prenne pas l'habitude de les voir, et à ce que personne ne pousse la hardiesse jusqu'à leur adresser la parole.

Le costume des emuques et des principaux officiers de l'armée est en soie de la première qualité; on n'apporte pas de soie aussi belle dans le pays des Arabes. Cette soie est très-recherchée des Chinois, et ils la payent un prix très-ébevé. Un des marchandis les plus considérables, et dont le témoignage ne comporte pas de doute, raconte que, s'étant présenté devant l'eunuque euvoyé par l'empereur dans la ville de Khanfou, pour choisir les marchandises vennes du pays des Arabes et qui convenaient au prince', il vit sur sa poitrine un signe naturel qui se distinguait à travers les robes de soie dont il était couver. Son opinion était que l'eunuque avait mis deux robes l'une sur l'autre; mais, coume il tournait continuellement les yeux du même côté, l'eunuque dit: Je vois que tu tiens tes yeux fixés sur ma poitrine; pourquoi cela ». Le marchand lui répondit: J'admirais comment le signe qui est sur ta pean pourais es distinguer à travers les deux robes qui couvrent ta poitrine. L'à-dessus, l'eunuque se mit à rive et jeta la manche de sa tunique du côté du marchand, disant: . Compte le nombre des robes que j'ai sur moi. » Le marchand le fit, et il compta jusqu'à cinq cabas (\*) placés l'un sur l'autre, et à travers lesquels

tsien (dixième d'une once) ont été appliqués aux monnaies. Les tsien sont ronds, c'est un symbole du ciel; ils ont au centre un trou carré, qui figure la terre.

On ne plaça d'abord dans le champ de la face de la monnaie que deux caractères pour indiquer la valeur nommale de la pièce. Depuis la dynastie Tong ou Thang (618 à 906 de Jésas-Christ), on trouve l'inscription à quatre caractères; elle donne le nom du souverain sous lequel la pièce a été coulée.

Depais 800 josqu'à la chute de la dynastie Tang, Tanarchie fut générale en Chine, et l'histoire n'offre aucune donnée sur les monnaies de cette époque; si ce a'est la mention due monnaie qui fut roulée dans la deuxième année da nian-hao han-toung (870), avec l'inscription kian-toung gouarn-pao.

Sous cette dynastie, on comptait dans le Kian-nan, situé vers l'embouchure du Kian, trente et une exploitations de cuivre et vingt-neuf de fer.

La relation des DEUX MAHOMÉTANS a été écrite sous la dynastie des Tang.

Sur les monnaies chinoises, voy. Duhalde, Description géographique de la Chine, etc., 1, 11, p. 168; — Description des médailles, chinoises du cobinet impérial de France, etc., par J. Hager, 1805; — Recueil de monnaires de la Chine, du Japon, etc., par le horno de Chinoire, Saint-Pétersbourg, in-folio.

(1) Encore aujourd'hui on apprécie la magnificence des habitations, en Chine, non par leur élévation, mais en raison de la superficie de terrain qu'elles couvrent. La plupart n'ont qu'un rez-de-chaussée. Les appartements sont peu meublés.

(\*) Voy. p. 120, note 5.

on distinguait le signe. La sole dont il s'agit ici est une sole écrue et qui n'a pas été foulée ; la sole que portent les princes est encore plus fine et plus admirable.



Construction d'une maison chinoise. — D'après une penture chinoise représentant une soène historique de la dynastie des Tang (618 à 933 avant Jésus-Christ); cabinet des estampes de la Bibliothèque simpériale (1).

<sup>(1)</sup> Celle peinture et les quatre suivantes, que notre dessinateur a copiées avec une grande fidélité, font partie d'une trèsbelle collection de ministures crimoies originales, réunies sous le titre de Recueil historique des principaux traits de la tie des empereurs chimois, 2 vol. in-folio.

Les Chinors sont au nombre des créatures de Dieu qui ont le plus d'adresse dans la main, en ce qui concerne le dessin, l'art de la fabrication, et pour toute espéce d'ouvrages; ils ne sont, à cet égard, surpassès par aucune nation. En Chine, un homme fait avec sa main ce que vraisemblablement personne ne serait en état defaire. Quand son ouvrage est fini, il le porte au gouverneur, denandant une récompense pour le progrès qu'il a fait faire à l'art. Aussitôt le gouverneur fait placer l'objet à la porte de son palais, et on l'y tient exposé pendant un an. Si, dans l'intervalle, personne ne fait de requarque critique, le gouverneur récompense l'artiste et l'admet à son service; mais si quelqu'un signale quelque défant grave, le gouverneur renvoie l'artiste et ne lui accorde rien.

Un jour, un jeune homme représenta sur une étoffe de soie un épi sur lequel était posé un moinean; personne, en voyant la figure, n'aurait douté que ce fût un véritable épi, et qu'un moineau était réellement venu se percher dessus. L'étoffe resta quelque temps exposée. Enfin un bossu étant venu à passer, il critiqua le travail. Aussitot on l'admit auprès du gouverneur de la ville; en même temps, on fit venir l'artiste; ensuite on demanda au bossu ce qu'il avait à dire; le bossu dit : « C'est un fait admis par tont le monde, sans exception, qu'un moineau ne pourrait pas se poser sur un épi sans le faire ployer; or l'artiste a représenté l'épi droit et sans courbure, et il a figuré un moineau perché dessus : c'est une fante. « L'observation fut trouvée inste et l'artiste ne rerut aucune récomnense.

Le but des Chinois, dans cela et dans les choses du même genre, est d'exercer le talent des artistes, et de les forcer à réfléchir mûrement sur ce qu'ils entreprenuent, et à mettre tous leurs soins aux ouvrages qui sortent de leurs mains.

Il y avait à Bassora un'homme de la tribu des Coreyschytes, appelé Ibn-Vahab, et qui descendait de Habbar, fils de Al-asvad ('). La ville de Bassora ayant été ruinée, Ibn-Vahab, quitat le pays et se rendit à Syraf ('). En ce moment, un navire se disposait à partir pour la Cline. Dans de telles circonstances, il vint à Ibn-Vahab l'idée de s'embarquer sur ce navire. Quand il fut arrivé en Chine, il voulut aller voir le roi suprème. Il se mit donc en route pour Khomdan, et, du port de Khanfou à la capitale, le trajet fut de deux mois. Il lui fallut attendre longtemps à la porte impériale, bien qu'il présentat des requettes et qu'il s'annonçat comme étant issu du même sang que le prophéte des Arabes. Enfin l'empereur fit mettre à sa disposition une maison particulière, et ordonna de lui fournir tout ce qui lui serait nécessaire. En même temps, il chargea l'officier qui le représentait à Khanfou de prendre des informations et de consulter les marchands au sujet de cet homme, qui prétendait être parent du prophéte des Arabes, à qui Dieu puisse être propice! Le gouverneur de Khanfou annonça, dans sa réponse, que la prétention de cet homme était fondée. Alors l'empereur l'admit auprès de lui, lui fit des présents considérables, et et homme retourna dans l'Irac avec ce que l'empereur l'avait donné.

Cet homme était devenu vieux; mais il avait conservé l'usage de toutes ses facultés. Il nous raconta que, se trouvant auprès de l'empereur, le prince lui fit des questions au sujet des Arabes, et sur les moyens qu'ils avaient employés-pour renverser l'empire des Peréses. Cet homme répondit : « Les Arabes ont été vainqueurs par le secours de Dieu, de qui le nom soit célébré, et parce que les Perses, plongés dans le culte du feu, adoraient le soleil et la lune, de préférence au Créateur. » L'empereur reprit : « Les Arabes ont triemphé, en cette occasion, du plus noble des empires, du plus sate en terres cultivées, du plus abondant en richesses, du plus fertile en hommes intelligents, de celui dont la renominée s'étendait le plus loin. » Phis il continua : « Quel est, dans votre opinion, le rang des principaux empires du monde ? » L'homme répondit qu'il n'était pas au courant de matières semblables. Alors l'empereur ordonna à l'interprête de lui dire ces mots : « Pour nous, nous comptons cinq grands souverains (?). Le plus riche en provinces est celui qui rèçne sur l'Irac, parce que l'Irac est situé au milieu du monde, et que les autres rois sont placés autour de lui. Il porte, chez nous, le titre de roi des rois (?). Alors cet empire vient le notre. Le souverain est surnonnué le roi des hommes, parce qu'il n'y a pas de roi sur la terre qui maintienne mieux l'ordre dans ses États que nous, ct qui exerce une surveillance plus exacte; il n'y a pas non plus de peuple qui soit plus soumis à son prince que le nôtre. Nous

<sup>(1)</sup> L'un des idolâtres de la Mecque qui firent le plus d'opposition aux prédications de Mahomet.

<sup>(\*)</sup> Vers l'an 870 ou 871 de Jésus-Christ, d'après Massoudi, qui raconte la même anecdole,

<sup>(3)</sup> Plus haut, on n'en a rompté que quatre. (Voy. p. 109.)

<sup>(\*)</sup> En persan Schuhinschu, le roi des rois,

sommes donc réellement les rois des hommes. Après cela vient le roi des bêtes féroces, qui est le roi des Turks, et dont les États sont contigus à ceux de la Chine. Le quatrième roi en rang est le roi



Empereur chinois (de la dyna-tie des Tang' accordant une audience et faisant un présent (1),

(1) Voy. la note I de la p. 125.

des éléphants, c'est-à-dire, le roi de l'Inde. On le nomme, chez nous, le roi de la sagesse, pareo que la sagesse tire son origine des Indiens. Enfin vient l'empereur des Romains, qu'on nomme, chez nous, le roi des beaux hommes, parce qu'il n'y a pas sur la terre de peuple mieux fait que les Romains, ni qui ait la figure plus belle. Voilà quels sont les principaux rois; les autres n'occupent qu'un rang secondaire.

L'empereur ordonna ensuite à l'interprête de dire ces mots à l'Arabe : « Reconnaîtrais-tu ton maître si tu le voyais? \* L'empereur voulait parler de l'apôtre de Dieu, à qui Dieu veuille bien être propice. Je répondis : « Et comment pourrais-je le voir, maintenant qu'il se trouve auprès du Dieu trèshaut? . L'empereur reprit : « Ce n'est pas ce que j'entendais. Je voulais sculement parler de sa figure. » Alors l'Arabe répondit oui. Aussitôt l'empereur fit apporter une botte; il plaça la botte devant lui; puis, tirant quelques feuilles, il dit à l'interprête : « Fais-lui voir son maître, » Je reconnus sur ces pages les portraits des prophètes; en même temps, je fis des vœux pour eux, et il s'opéra un mouvement dans mes lèvres. L'empereur ne savait pas que je reconnaissais ces prophètes; il me fit demander par l'interprête pourquoi j'avais remué les lèvres. L'interprête le fit, et je répondis : « Je priais pour les prophêtes. » L'empereur demanda comment je les avais reconuns, et je répondis : « Au moyen des attributs qui les distinguent. Ainsi voilà Noé dans l'arche, qui se sauva avec sa famille, lorsque le Dien trèshaut commanda aux eaux, et que toute la terre fut submergée avec ses habitants; Noé et les siens échappèrent seuls au déluge. » A ces mots , l'empereur se mit à rire et dit : « Tu as deviné juste lorsque tu as reconnu ici Noé; quant à la submersion de la terre entière, c'est un fait que nous n'admettons nas. Le déluge n'a pu embrasser qu'une portion de la terre ; il n'a atteint ni notre pays ni celui de l'Inde (1), » Ibn-Vahab rapportait qu'il craignit de réfuter ce que venait de dire l'empereur et de faire valoir les arguments qui étaient à sa disposition, vu que le prince n'aurait pas voulu les admettre; mais il reprit : « Voilà Moïse et son bâton, avec les enfants d'Israël. » L'empereur dit : « C'est bien vrai ; mais Moïse se fit voir sur un bien petit théâtre, et son peuple se montra mal disposé à son égard. » Je repris : · Voilà Jésus sur un âne, entouré des apôtres. · L'empereur dit : « Il a eu peu de temps à paraître sur la scène. Sa mission n'a guère duré qu'un peu plus de trente mois. »

Ibn-Vahab continua à passer en revue les différents prophètes; mais nous nous bornons à répèter, une partie de ce qu'il nous dit. Ibn-Vahab ajoutait qu'au-dessus de chaque figure de prophète on voyait une lougue inscription, qu'il supposa renfermer le nom des prophètes, le nom de leur pays et les circunstances qui accompagnèrent leur mission. Ensuite il poursuivit ainsi : « Je vis la figure du prophète, sur qui soit la paix ! Il était monté sur un chameau, et ses compagnons étaient également sur leurs chameaux, placés autour de lui. Tous portaient à leurs pieds des chaussures arabes; tous avaient des cure-dents attachés à leur ceinture. M'étant mis à pleurer, l'empereur chargea l'interprétede me demander pourquoi je versais des larmes; je répondis : « Voilà notre prophète, notre seigneur et mon cousin, sur lui soit la paix ! » L'empereur répondit : « Voilà notre prophète, notre seigneur et mon cousin, sur lui soit la paix ! » L'empereur répondit : « Voilà notre prophète, notre seigneur et mon cousin, sur une s'assient signe de la main droite, réunissant le pouce et l'index, comme si, en faisant ce mouvement, elles vonlaient attester quelque vérité (\*). Certaines figures étaient représentées debont sur leurs pieds, faisant signe avec leurs doigts vers le ciel. Il y avait encore d'autres figures; l'interprète me dit que ces figures ; l'interprète une dit que ces figures ; prophètes doint sur leurs pieds, faisant signe avec leurs doigts vers le ciel. Il y avait encore d'autres figures; l'interprète une dit que ces figures ; l'interprète une dit que ces figures ; prophètes de la Chine et de l'Inde (\*).

Ensuite l'empereur m'interrogea au sujet des califes et de leur costume, ainsi que sur un grand nombre dequestions de religion, de mœurs et d'usages, suivant qu'elles se trouvaient à ma portée; puis il ajonta « Quel est, dans votre opinion, l'âge du monde? » Je répondis : « On ne s'accorde pas à cet » fegard. Les uns disent qu'il a six mille ans, d'autres moins, d'autres plus; mais la différence n'est » pas grande. » Là-dessus, l'empereur se mit à rire de toutes ses forces. Le vizir qui était debout apprès

<sup>(</sup>¹) Les Chinois prétendent qu'un autre déluge ent lieu au temps de Yao, 2000 ans avant notre ère; il aurait été particulier à la Chine.

<sup>(\*)</sup> C'est en effet le mouvement ordinaire des mahométans quand ils font leur profession de foi.

<sup>(\*)</sup> Sans doute les portraits des divinités et des principans personnages du judaisme, du christianisme, du mahométisme, du bondahisme et des autres religions de l'Inde et de la Chine.

120

de hui témoigna aussi qu'il n'était pas de mon avis. L'empereur me dit ? « Je ne présume pas que » votre prophéte ait dit cela. « Là-dessus, la langue me tourna, et je répondis ; « Si, il l'a dit. » Aussitôt pe vis quelques signes d'improbation sur sa figure ; il chargea l'interprète de me transmettre ces mots. « Fais attention à ce que tu dis ; on ne parle aux rois qu'après avoir bien pesé ce qu'on va dire. Tu as « affirmé que vous ne vous accordez pas sur cette question ; vous étes donc en dissidence au sujet d'une « assertion de votre prophète, et vous n'acceptez pas tout ce que vos prophètes ont établi. Il ne convient » pas d'être divisé dans des cas semblables ; au contraire, des affirmations pareilles devraient être admises » sans contestation. Prends donc garde à cela, et ne commets plus la même imprudence. »

L'empereur dit encore beaucoup de choses qui sont échappées de ma mémoire, à cause de la longueur du temps qui s'est écoulé dans l'intervalle; puis il ajouta : « Pourquoi ne t'es-tu pas rendu de préférence amprès de ton souverain, qui se frouvait mieux à ta portre que nous pour la résidence et » pour la race? » Je répondis : « Bassora, ma patrie, était dans la désolation; je me trouvais à Syraf; je » vis un navire qui allait mettre à la voile pour la Chine; j'avais entendu parler de l'éclat que jette l'empire de la Chine et de l'abondance des hiens qu'on y trouve. Je préférai me rendre dans cette contrée « et la voir de mes yeux. Maintenant, je m'en retourne dans mon pays, auprés du monarque mo cousin (!); je raconterai au monarque l'éclat que jette cet empire, et dont j'ai évi témoin. Je lui parlerai « de la vaste étendue de cette contrée, de tous les avantages dont j'y ai joui, de toutes les bontés qu'on » y a cues pour moi. « Ces paroles firent plaisir à l'empereur; il me fit donner un riche présent; il vonlut que je m'en retournasse à Khanfou sur les mulets de la poste (!). Il écrivit mème au gouverneur de Khanfon pour lui recommander d'avoir des égards pour moi, de me considérer plus que tous les fonc-fionnaires de son gouverneurent, et de me fournir tout ce qui me serait nécessaire jusqu'au moment de mon départ. Je véeus dans l'abondance et la satisfactiou, jusqu'à mon départ de la Chine. »

Nous questionnâmes Ibn-Vahab au sujet de la ville de Khomdan (3), où résidait l'empereur, et sur la manière dont elle était disposée. Il nous parla de l'étendue de la ville et du grand nouhre de ses habitants. La ville, nous dit-il, est divisée en deux parties qui sont séparées par une rue longuer et large (9). L'empereur, le vizir, les troupes, le cadi des cadis, les eumques de la cour, et toutes les personnes qui tiennent au gouvernement, occupent la partie droite et le côté de l'Orient. On n'y trouve aucume personne du peuple, ni rien qui ressemble à un marché. Les rues sont traversées par des puisseaux et bordées d'arbres; elles offrent de vastes hôtels. La partie située à gauche, du côté du couchant, est destinée au peuple, aux marchands, aux magasins et aux marchés. Le matin, quand le jour comrence, on voit les intendants du palais impérial, les donnestiques de la cour, les domestiques des généraux et leurs agents entrer à pied on à cheval dans la partie de la ville où sont les marchés et les loutiques; on les voit acheter des provisions et tout ce qui est nécessaire à leurs maltres; puis, ils s'en retournent, et fon ne voit plus aucun d'eux dans cette partie de la ville jusqu'au leudemain matin

La Chine possède tous les genres d'agrément; on y trouve des bosquets charmants, des rivières qui serpentent au travers; mais on n'y trouve pas le palmier.

On raconte en ce moment un fait dont nos ancètres n'avaient aucune idée. Personne, jusqu'ici, n'avait supposé que la mer qui baigne la Chine et l'Inde était en communication avec la mer de Syrie (\*); une pareille chose ent paru incroyable jusqu'à ces derniers temps. Or nons avons entendu dire qu'on vient de trouver dans la mer Méditerranée (mer de Roum on mer du pays des Homains) des pièces d'un navire arabe qui se composit de parties consuses ensemble. Ce navire s'était hrisé avec son équipage; les vagues l'avaient mis en pièces, et les vents, par l'entremise des vagues, avaient poussé ses débris dans la mer des Khazar (da mer Caspicane). De là, les débris vavient été étés dans le canal de Constantinople,

<sup>(1)</sup> Les califes de Bagdad appartenaient à la tribu des Corayschytes,

<sup>(\*)</sup> En Chine, les chevaux sont d'une petite espèce et fort rares,

<sup>(3)</sup> Si-ngan-fou. (Voy. la note 5 de la p. 121.)

<sup>(1)</sup> La ville de Pekin est aussi divisée en deux parties , séparées par une rue; mais , à présent , il est permis à certains marchands d'habiter dans le quartier de l'empereuc. (Voy. plus boin le plan de cette ville, dans la relation de Manco-Polo.)

<sup>(\*)</sup> On trouvera dans l'Introduction de la Géographie d'Aboutfédu, par M. Reinaud, des détaits intéressants relativement aux différentes opinions des écrivains arabes sur la prétendue communication de la mer Noire et de la mer Caspienne, soit être elles, soit avec les mers du Nord,

d'on ils étaient arrivés dans lâ mer de Roum et la mer de Syrie. Ce fait montre que la mer tourne la Chine, les lles de Syla, le pays des Turks et des Khazar; ensuite elle se jette dans le canal de Constantinople, et communique avec la mer de Syrie. En effet, il n'y a que les navires de Syraf dont les pièces soient cousues ensemble; les navires de Syrie et du pays de Roum sont fixés avec des clous et non avec des fis (\*).

On nous a raconté, de plus, qu'il a été trouvé de l'ambre dans la mer de Syrie. C'est une des choses qui paraissent incroyables, et dont on ne connaissait pas autrefois d'exemple. Pour que ce qu'on a raconté à cet égard fût vrai, il faudrait que l'ambre dont on parle fût arrivé dans la mer de Syrie par la mer d'Aden et de Colzom (la mer Rouge); en effet, la dernière de ces mers est en communication avec les mers dans lesquelles se forme l'ambre. Mais le Dieu très-haut n'a-t-il pas dit qu'il avait élevé une barrière entrè les deux mers (?)? Si donc le récit qu'on fait est vrai, il faut supposer que l'ambre trouvé dans la mer Méditerranée fait partie de l'ambre que la mer de l'Inde jette dans les autres mers, de manière que cet ambre, allant d'une mer à l'autre, sera arrivé jusqu'à la mer de Syrie.

## DE LA VILLE DU ZABEDI.

Nous commencerons par la mention de la ville du Zahedj (Medinet Al-zàhedj) (\*), vu que sa situation est en face de la Chine, et qu'entre cette ville et la Chine il y a la distance d'un mois de marche par mer, et même moins que cela, lorsque le vent est favorable.

Le roi du Zabedj porte le titre de maha-radja (le grand radja). On dit que sa capitale a neuf cents parasanges de superticie (\*). Ce prince règne sur un grand nombre d'Iles qui s'étendent sur une distance de mille parasanges et même davantage. Au nombre de ses possessions sont l'Île appelée Sarbaza, dont la supérficie est, à ce qu'on dit, de quatre cents parasanges, et l'Île nommée Alrâmy, qui a huit cents parasanges de superficie. On trouve dans cette dernière île le bois de Brésil (haccam), le camphre, etc. Le roi du Zabedj compte parmi ses possessions l'Île de Kalah, qui cest située à mi-chemin entre les terres de la Chine et le paşs des Arabes (\*). La superficie de l'Île de Kalah est, à ce qu'on dit, de quatre-vingts parasanges. Kalah est le centre du commerce de l'aloés, du camphre, du sandal, de l'îvoire, du plomb alcaly (\*), de l'ébène, du bois de Brésil, des épiceries de tous les genres, et d'une foule d'objets qu'il serait trop long d'énumérer. C'est là que se rendent maintenant les expéditions qui se font de l'Oman; c'est de là que partent les expéditions qui se font pour le pays des Arabes.

L'autorité du maha-radja s'exerce sur ces diverses lles. L'île dans laquelle il réside est extrêmement fertile, et les habitations s'y succèdent sans interruption. Un homme dont la parole mérite tonte croyance a affirmé que lorsque les coqs, dans les États du Zabedj, comme dans nos contrées, chantent le matin pour annoncer l'approche du jour, ils se répondent les uns aux autres sur une étendue de cent parasanges et au delà. Cela tient à la suite non interrompue des villages et à leur succession régulière ('). Le neflet, il n'y a pas de terres désertes dans cette lle; il n'y a pas d'habitations en ruines. Celni qui va dans ge pays lorsqu'il est en voyage et qu'il est sur une monture, marche tant qu'il lui fait plaisir; et s'il est cumyé, on si la monture a de la peine à continuer la route, il est libre de s'arrêter où il veut.

Une des choses les plus singulières qu'on nous a racontées sur l'île du Zabedj, est celle qui concerne un

(\*) La mer Rouge et la nur Méditerranée.

(2) Voy. les cartes, p. 94 et 95, et la note 6 de la page 105.

(\*) Exagération, à moins qu'il ne s'agisse de l'île entière, où était située la capitale.

(\*) Sur la côte de Malacca, suivant M. A. Maury. (Voy. la note 5 de la p. 105, et la carte, p. 95.)

(\*) Ce nom tire peut-être son origine du mot malais kalang, qui signific étain.

<sup>(\*)</sup> Ou fibres de cocolier. Le fer a toujours été rare en Asie; de plus, dans les mers de l'Inde, le fer s'use plus promptement que dans les autres mers; les Anglais y émploient le cuivre de préférence au fer.

<sup>(\*)</sup> Le chant des coqs et les aboiements des chiens, dit Meng-tseu, se répondent nutuellement et s'élendent jusqu'aux quaire extrémités des frontières.

de ses anciens rois. Ce roi était appelé le maha-radja. Son palais était tourné vers un tseladj qui prenait naissance à la mer, et l'on entend par tseladj un astuaire semblable à celni que forme le Tigre qui passe devant Bagdad et Bassora, astuaire qui envaluit l'eau salée de la mer au moment du finx, et où l'eau est donce au moment du reflux. L'eau formait un petit étang attenant au palais du roi. Le matin de chaque four, l'intendant se présentait devant le roi et lui offrait un lingot d'or en forme de brique; chaque brique pesait un certain nombre de mannas dont la somme ne m'est pas connue. Ensuite l'intendant jetait cette brique, en présence du roi, dans l'étang. Au moment du flux, l'eau couvrait cette brique et les autres briques qui y étaient entassées, et on ne distinguait plus rien; mais quand l'eau s'était retirée, on apercevait les briques, et elles jetaient un grand éclat aux rayons du soleil. Le roi, lorsqu'il donnait audience, se plaçait dans une salle qui dominait l'étang, et il avait le visage tourné vers l'eau.

. Cet usage ne souffrait pas d'interruption; chaque jour on jetait une brique d'or dans l'étang, et , tant que le roi vixait, on ne touclait jamais à ces briques. Mais à sa mort, son successeur retirer toutes ces briques saus en laisser aucune. On les comptait, on les faisait fondre, pois on distribuait l'or aux princes de la fauille royale, hommes et femmes, à leurs eufants, à leurs officiers, à leurs eunuques, à proportion de leur rang et des prérogatives attachées aux diverses fonctions. Ce qui restait était distribué aux pauvres et aux malheureux. On avait eu soin d'enregistrer les briques d'or et leur poids total. Une note portait que tel roi qui avait régné à telle époque et tel nombre d'années, avait fait jeter dans l'étang royal un tel nombre de briques d'or pesant tant; qu'après sa mort, ces briques avaient été partagées entre les princes de la famille royale. Or l'honneur était réservé pour le roi dont le règne s'était prolongé le plus longtemps, et qui avait amassé un grand nombre de briques d'or.

Les récits qui out cours dans le pays font mention, dans les temps anciens, d'un roi de Comar, pays qui produit l'aloès surnommé al-comàry (1). Ce pays n'est pas une lle; as situation est (sur le continent indien) du côté qui fait face au pays des Arabes, Aucun royaume ne renferme une population plus nombreuse que celle de Comar. Tout les monde y va à pied. Le Comar est dans la direction du royaume du mala-radja et de l'île du Zabedj. Entre les deux royaumes, il y a dix journées de navigation en latitude, et un peu plus en s'élevant jusqu'à vingt journées, quand le vent est faible.

(¹) « Le pays de Conar, dit Massoudt, n'est pas une lle; c'est un pays de côtes et de montagnes. Il n'y a pas dans l'Inde-bearnom de toyammes plus peuplés que celui-ci. Aucun peuple dans l'Inde n'a la bouche plus propre que celui de Comar; en effet, ils font usage du cure-dent, à l'exemple des personnes qui professent la religion musuluane. Ils s'interdisent le nobid. La plupart d'entre eux marchent à pied, à cause du grand uombre de montagnes qui couvrent le pays, de rivières qu'il etraversent, et du peiti nombre de plaines et de tettres. «

Suivant M. A. Maury, le pays de Comar n'aurait jaunais eu qu'une existence imaginaire, « Il est à remarquer, fait observer ce savant, que, dans l'ininéraire de Soleyman et dans le voyage d'Illo-Haloula, on ne voit pas que les voyageures es soient le reduce ne presonne à Comar. Il n'en est question, dans le voyage du second, que d'une manière asser vague, et, dan relation, c'est Abou-Zeyd qui rapporte sur ce pays des récits que rien ne garantit. Ce qu'Édrisi raconte aussi de Comar offre un caractère d'incertifiade et de bizarrerie qui doit nous rendre extrêmement circonspect sur la position et même sur l'existeuce de ce pays des récits que rien ne garantit.

» Cotte terre pouvait, dans l'hypothèse des écrisains orientaux, toucher d'un côté aux Malvires et de l'aute à le Cachin-chine, et l'on conopil alors pourquois nul en aux vorgagers ne l'arait siside, juisigni elle n'avuit d'existence que dans l'imagination des grégraphes arables. Ce que nous lisons dans Marco-Polo nous démontre pleinement que ce pays de Comar est purcement imaginatire; car il y est dit que le pays de Comar est purcement imaginatire; que c'est une contrée sauvage remplie d'êtres féroces et d'auimant très-différents de ceux des autres outres contrées; que les habitants y ont la figure de singes. La contradiction énorme dans luquelle tombe Aboulféda, qui, après avuir dit que Comar n'est éloigné que d'une petite journée de S'enf, le place néamoniss sons le deuxième dergré de latitude, tandis qu'il met Senf sous le sixième, s'explique par les récits fabuleux et contradictoires que l'on-détitait sur ce pays de Comar. On voit de nêune, par un passage d'Albirouni, que la position vérible de Comar était Inconnec.

« Ce n'est pas à dire pour cela que tout ce que l'on à rapporté de Comar fût purement imaginaire; il est probable que tout poys incomun, nouveau, que les navires désorientés rencontraient vers le sud, était regardé comme appartenant à cette terre mystérieuse; et dès lors une foude de fais observés en des endroits fort divers out été groupés autour de cette prétendue péninsule. Ainsi, pour ne jarler que de l'alois, nommé al-comâry, il est cetain que ce bois était apporté de quelèque part, et il paraît traisemblalle qu'il renait de Sisun, pays voisin du Tampa, et riche en alois mois restimé que cetui de Combinchiae. Sisme et Comar peuvent avoir été ainsi confondus l'un avec l'autre, bien que fort souvent aussi ce dernier ait été assimilé avec le Transahore ou d'autres contrées. »

On raconte que jadis le royaume de Comar tomba entre les mains d'un jeune prince d'un caractère naturellement prompt. Le prince était un jour assis dans son palais, et le palais dominait sur une rivière d'eau douce semblable au Tigre de l'Irac; entre le palais et la mer, il y avait la distance d'une journée. Le vizir se trouvait devant le roi, et déjà il avait été question de l'empire du malia-radja, de l'éclat qu'il jetait, du nombre de ses sujets et des lles qui lui obéissaient. Tout à coup le roi dêt au vizir : «Il m'est venu une euvie que je voudrais bien pouvoir satisfaire. » Le vizir, qui était sincèrement attaché à son maltre, et qui connaissait sa l'egèreté, lui dit : «Et quelle est cette envie, o roi? » Le prince reprit : «Je voudrais voir devant moi la tête du roi de Zabedj exposée sur un plat. » Le vizir comprit que c'était la jalousie qui faisait ainsi parler le roi, et reprit : «Je ne verrais pas avec plaisir le roi nourrir de telles pensées. Aucun sentiment de haine ne s'est manifesté entre nous et entre ce peuple, ni en actions ni en paroles. Il ue nous a janais fait de mal. D'ailleurs, il vit dans une lle éloignée ; il n'a que des rapports lointains avec nous, et il n'a jamais montre le désir de s'emparer de notre pays. Il ne faudrait pas que personne cût connaissance de ce que le roi a dit, ni que le roi en répétât un seul not.»

Ce langage irrita le roi; le prince ne voulut pas avoir égard à un avis si sage, et il répéta le propose qu'il brait tenu devant ses officiers et devant les principaux personnages de sa cour. Ce propos passa de bonche en bonche et se répandit tellement, qu'il parvint jusqu'aux oreilles du maha-rajul. Celli-citati un homme d'un caractère ferme, d'un esprit vif et doué d'expérience; il éfait arrivé à un àge moyen. Il manda son vizir et lui fit part'de la nouvelle qui lui était parvenue; puis il ajonta : « Il ne convient pas, après tout ce qui a été dit au sujet de cet étourdi, après les désirs insensés que font naître en lui sa jeunesse et sa présomption, et après le pròpos qui circule en ce noment, que nous le laissions tranquille; car c'est une des choses qui font tort à un roi, qui le rabaissent et qui le déconsidéreat. « Il lui reconnanda de garelre le silence sur ce qui venait de se passer entre eux; mais, en même temps, il lui ordonna de faire préparer mille navires de moyenne grandeur, avec leurs machines de guerre, et de fournir chaque vaisseaut d'armes et de guerriers, en aussi grande quantité que le comporterait le navire.

Le roi chercha à faire croire qu'il voulait se livrer à une promenade à travers les des qui composaient son empire. Il écrivit aux gouverneurs de ces lles pour leur annoncer son projet de les visiter et de se récréer dans leur lle; ce bruit se propagea partont, et chaque gouverneur se prépara à faire une réception convenable au maha-radja.

Mais lorsque les préparatifs furent termunés et que toutes les dispositions eurent été prises, le roi monta sur sa flotte et se rendit avec ses troupes dans le royaume de Counar. Le roi et ses guerriers faisaient usage du cure-dent; chaque homme se nettovait les dents plusieurs fois par jour; on portait le cure-dent sur soi, et l'on ne s'en séparait pas, ou bien on le confiait à son domestique.

Le roi de Comar n'eut connaissance du danger que lorsque la flotte fut entrée dans le fleuve qui conduit à sa capitale, et que les guerriers du maha-radja furent débarqués. Le maha-radja saisit donc le roi de Comar à l'improviste; il le prit et s'empara de son palais; les officiers du roi de Comar avaientpris la fuite. Le maha-radja fit proclamer sûreté pour tout le monde, et s'assit sur le trône du roi de Comar : puis, faisant venir le roi de Comar qui avait été fait prisonnier, ainsi que son vizir, il dit au roi : « Qu'est-ce qui t'a porté à former un désir qui était au-dessus de tes forces, qui, l'ensses-tu réalisé, ue t'aurait procuré aucun avantage, et que, d'ailleurs, n'aurait justifié aucune espèce de succès ? » Le roi ne répondit rien. Le maha-radja reprit : « Si , outre le désir que tu as exprimé de voir ma tête exposée sur un plat devant toi, tu avais manifesté l'envie de ravager mes États, de t'en rendre maltre ou d'y faire des dégâts quelconques , je t'aurais traité de la même manière ; mais tu n'as désiré qu'une seule chose en particulier; je vais t'appliquer le même traitement, après quoi je m'en retournerai dans mes États, sans avoir touché à rien de ce qui t'appartient en choses considérables ou de peu de valeur. Cela servira de lecon aux personnes qui viendront après toi ; chacun saura qu'on ne doit pas entreprendre au delà de ses forces et des moyens qu'on a reçus en partage, et il s'estimera heureux d'avoir la santé quand il se portera bien. » En meme temps, il fit comper la tête au roi. Ensuite le maha-radja s'approcha du vizir et lui dit : « Tu t'es conduit en digne vizir ; sois récompensé de ta manière d'agir ; je sais que tu avais donné de bons conseils à ton maître, s'il avait voulu les agréer. Cherche maintenant un homme qui soit capable d'occuper le trône après cet insensé, et mets-le à sa place. »

Le maha-radja partit à l'instant même pour retourner dans ses États, sans que lui ni ancun des sicus ett touché à rien de ce qui appartenait au roi de Comar. A son retour dans ses États, als sassit sur son trône, ayant la face tournée vers l'étang, et fit mettre devant lui le plat sur lequel se trouvait la tôte du roi de Comar. En même temps, il convoqua les grands de l'État et leur raconta ce qui s'était passé, avec les metifs qui l'avaient forcé de faire cette expédition. Les peuples du Zabedj grent des vœux pour niet tui southaitèrent toute sorte de bonheur. Ensuite le maha-radja ordonna de laver la tête et de l'embaumer; puis, la mettant dans un vase, il l'envoya au prince qui occupait en ce moment le trône de Comar. La tête était accompagnée d'une lettre ainsi conque: « L'unique modif qui me porta à traiter on prédecesseur comme j'ai fait, ce fut sa mauvaise manière d'agir à notre égard, et la nécessité de donner une leçon à ses pareils. Nous lui avons appliqué le traitement qu'il vontait nous infliger. Maintenant nous croyons devoir te renvoyer sa tête, vu que nous n'avons aucun intérêt à la garder, et que nous n'avons aucun numeur à la victoire que nous avons remordée sur lui. »

Quand la nouvelle de ces érénements se fut répandue parmi les rois de l'Inde et de la Ciine, le maha-radja grandit à leurs yeux. A partir de ce moment, les rois de Comar, chaque matin, à leur lever, tourmaient la tête vers les pays du Zabedj et se prosternaient, adorant le maha-radja en signe de respect.

Les rois de l'Inde et de la Chine croient à la métempsycose, et en font un principe de religion. Un homme dont le témoignage est digne de foi rapporte qu'un de ces rois ent la petite vérole, et que, lorsqu'il fut sorti de maladie, s'étant regardé dans un miroir, il se trouva le visage laid. Il se tourna vers un fils de son frère et lui dit: « Un homme comme moi ne peut pas rester dans ce corps changé comme il est. Le corps est une simple enveloppe de l'âme; quand mon âme aura quitté ce corps, elle entrera dans un autre. Prends possession du trône; je vais séparer mon âme de non corps, en attendant que j'entre dans le corps d'un autre. » En même temps, il fit apporter son khandjar, qui était bien aignisé et tranchant; il ordonna qu'on lui coupât la tête, après quoi il fut brilé.

## NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA CHINE.

La Chine, par suite de l'extrême sollicitude du gouvernement, était autrefois, avant les troubles qui y sont survenus de nos jours, dans un ordre dont il n'y a pas d'exemple.

Un homme, originaire du Khorassan, était venu dans l'Irac et y avait acheté une grande quantité de marchandises; puis il s'embarqua pour la Chine. Cet homme était avare et très-intéressé. Il s'éleva un débat entre lui et l'eunique que l'empereur avait envoyé à Khanfou, rendez-vous des marchands arabes, pour choisir, parmi les marchandises nouvellement arrivées, celles qui convenaient au prince. Cet eunuque était un des hommes les plus puissants de l'empire; c'est lui qui avait la garde des trésors et des richesses de l'empereur. Le débat eut lieu au sujet d'un assortiment d'ivoire et de quelques autres marchandises. Le marchand refusant de céler ses marchandises au prix qu'on lui proposait, la discussion s'échauffa; alors l'eunque poussa l'andace jusqu'à mettre à part ce qu'il y avait de mieux parmi les marchandises, et à s'en saisir, sans s'inquiéter des réclamations du propriétaire.

Le marchand partit secrètement de Khanfou, et se rendit à Khomdan, capitale de l'empire, à deux mois de marche et même davantage. Il se dirigea vers la chaine dont il a été parlé dans le livre premier. L'usage est que celui qui agite la sonnette sur la tête du roi (') soit conduit immédiatement à dix journées de distance, dans une espèce de lieu d'exil. Là, il est tenu en prison pendant deux mois; ensuite le gouverneur du lieu le fait venir en sa présence, et lui dit : «Tu as fait une démarche qui, sit a réclamation n'est pas fondée, entralecra la perte et l'effusion de ton sang. En effet, l'empereur avait placé à la portée de toi et des personnes de ta profession des vizirs et des-gouverneurs auxquels il ne tenait qu'à toi de demander justice. Sache que si tu persistes à l'adresser directefinent à l'empereur, et que tes plaintes ne soient pas de nature à justifier que telle démarche, rien ne pourra te saute.

de la mort. Il est bon que tont homme qui voudrait faire comme toi soit détourné de suivre ton exemple jusqu'au bout. Désiste-toi donc de ta réclamation et retourne à tes affaires. » Or, quand un homme,



Tribunal chinois sous la dynastie des Tang (4).

(¹) D'après une miniature du recueil cité dans la note 1 de la p. 125. L'empereur Tai-t-soung, ayant lu dans un livre de médicine qu'il était tré-spréjudiciable à la beauté de la race de faire donner des coups de laiton au bas des reins, ordonna de l'apper sur le dos : le juge fait appliquer cette décision. en pareil cas, retire sa plainte, on lui applique cinquante coups de bâton et on le renvoie dans le pays d'où il est parti ; mais s'il persiste, on le conduit devant l'empereur.

Tout cela fut pratiqué à l'égard du Khorassanien; mais il persista dans sa plainte et demanda à

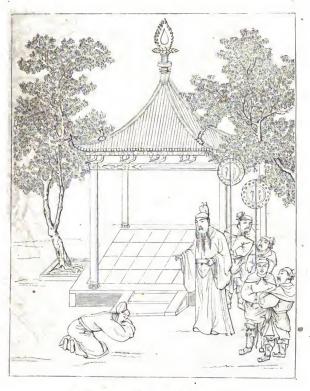

Econoccur chino's de la dynastic des Tang réprimandant un de ses serviteurs (f).

(1) Voy. la note 1 de la p. 125.

parler à l'empereur. Il fut donc ramené dans la capitale et conduit devant le prince. L'interprète l'interrogea sur le but de sa démarche : le marchand raconța comment un débat s'était élevé entre lui et l'enunque, et comment l'enunque lui avait arraché sa marchandise des mains. Le bruit de cette affaire s'était répandu dans Khanfou, et v était devenu public.

L'empereur ordonna de remettre le Khorassanien en prison, et de lui fournir tout ce dont il aurait besoin pour le boire et le manger. En même temps, il fit écrire par le vizir à ses agents de Khanfou, pour les inviter à prendre des informations sur le récit qu'avait fait le Khorassanien, et à tacher de découvrir la vérité. Les mêmes ordres furent donnés au maître de la droite, au maître de la gauche et au maître du centre; en effet, c'est sur ces trois personnages que roule, après le vizir, la direction des troupes; c'est à eux que l'empereur confie la garde de sa personne; quand le prince marche avec eux à la guerre et dans les occasions analogues, chacun des trois prend autour de lui la place qu'indique son titre. Ces trois fonctionnaires écrivirent donne à leurs subordonnés.

Mais tous les renseignements qu'on recevait tendaient à justifier le récit qu'avait fait le Khorassanien. Des lettres conçues dans ce sens arrivèrent de tous les côtés à l'empereur. Alors le prince manda l'eunuque; dès que celui-ci fut arrivé, on confisqua ses biens, et le prince retira de ses mains la garde de son trésor; en même temps le prince lui dit : « Tu mériterais que je te fisse mettre à mort. Tu m'as exposé aux censures d'un homme qui est parti du Khorassan, sur les frontières de l'unda nes Etats, dans le pays des Arabes, de là dans les contrés de l'Inde, et enfin dans mes États, has l'espoir d'y jouir de mes bienfaits; tu vonlais donc que cet homme, en passant, à son retour, par les mêmes pays, et en visitant les mêmes peuples, d't · J'ai été victime d'une injustice en Chine, et on m'y a volé mon bien · J ve vux bien m'abstein de répandre ton sang, à cause de tes anciens services; mais je vais te prépôser à la garde des morts, puisque tu n'as pas su respecter les intérêts des vivants. » Par les ordres de l'empereur, cet eunuque fut chargé de veiller à la garde des tombes royales, et de les maintenir en bon état.

Une des preuves de l'ordre admirable qui régnait jadis dans l'empire, à la différence de l'état actuel, 
c'est la manière dont se rendaient les décisions judiciaires, le respect que la loi trouvait dans les cours, 
et l'importance que le gouvernement, dans l'administration de la justice, metait à faire choix de personnes qui enssent donné des garanties d'un savoir suffisant dans la législation, d'un zèle sincère, d'un 
amour de la vérité à toute épreuve, d'une volonté bien décidée à ne ne pas sacrifier le hon droit en faveur des personnes en crédit, d'un scrupule insurmontable à l'égard des biens des faibles et de ce qui 
se trouverait sous leurs mains.

Lorsqu'il s'agissait de nommer le cadi des cadis, le gouvernement, avant de l'investir de sa charge, l'envoyait dans tontes les cités qui, par leur importance, sont considérées comme les colonnes de l'empire. Cet homme restait dans chaque cité un ou deux mois, et prenaît connaissance de l'état du pays, des dispositions des habitauts et des usages de la contrée. Il s'informait des personnes sur le témoignage desquelles on pouvait compter, à tel point que, lorsque ces personnes auraient parlé, il fat inutile de recourir à de nouvelles informations. Quand cet homme avait visité les principales villes de l'gmpire, et qu'il ne restait pas de lieu considérable où il n'eût séjourné, il retournait dans la capitale, et on le mettait en nossession de sa charge.

C'est le cadi des cadis qui choisissait ses subalternes et qui les dirigeait. Sa connaissance des diverses provinces de l'empire et des personnes qui, dans chaque pays, étaient dignes d'être chargées de fonctions judiciaires, qu'elles fissent nées dans le pays même ou ailleurs, était une connaissance raisonnel, laquelle dispensait de recourir aux lumières de gens qui peut-être auraient obéi à certaines sympathies, on qui auraient répondu aux questions d'une manière contraire à la vérité. On n avait pas à craindre qu'un cadi écrivit à son chef suprème une chose dont celui-ci aurait tont de suite reconnu la fausseté, et qu'il le fit changer de direction.

Chaque jour, un crieur proclamait ces mots à la porte du cadi des cadis : « Y a-t-il quelqu'un qui ait une réclamation à exercer, soit contre l'empereur, dont la personne est dérobée à la vue de ses sujets, soit contre quelqu'un de ses agents, de ses officiers et de ses sujets en général? Pour tout cela, je remplace l'empereur, en vertu des pouvoirs qu'il m'a conférés et dont il m'a investi. » Le crieur répétait ces paroles trois fois. En effet, il est établi en principé que l'empereur ne se dérange pas de ses occu-



Les gouverneurs des villes soumis à des examens par l'empereur Hiouan-tsong, qui régna en 847 (1).

(4) Voy. la note 1 de la p. 125.

18

pations, à moins que quelque gouverneur ne se soit rendu conpable d'une iniquité évidente, ou que le magistrat suprème n'ait négligé de rendre la justice et de surveiller les personnes chargées de l'administrer. Or, tant qu'on se préserva de ces deux choses, c'est-à-dire tant que les décisions rendues par les administrations furent conformes à l'équité, et que les fonctions de la magistrature ne furent conformes avies de la justice. L'envire se maintint dans l'état le plus satisfaisant.

On a vu que le Kliorassan était limitrophe des provinces de l'empire. Entre le Sogd (la Sogdiane) et la Chine proprement dite, il y a une distance de deux mois de marche, et cet espace consiste dans un désert impraticable et dans des sables qui se succèdent d'une manière non interrompue, n'offrant ni eau, ni rivières, ni habitations. Voilà pourquoi les guerriers du Khorassan ne songent pas à envahir les provinces de la Chine (1).

La Chine, du coté du soleil couchant, a pour limite la ville appelée Madou, sur les frontières du Tibet. La Chine et le Tibet sont dans un état d'hostilités continuelles. Quelqu'un de ceux qui ont fait le voyage de Chine nous a dit y avoir vu un homme qui portait sur son dos du muse dans une outre; cet homme était parti de Samarkand, et avait franchi à pied la distance qui sépare son pays de la Chine. Il était venu de ville en ville jusqu'à Khanfou, place où se dirigent les marchands de Syraf. Le pays où tla chèvre qui fournit le muse de Chine, et le Tibet, ne forment qu'une seule et même contrés. Chinois attirent à eux les chèvres qui vivent près de leur territoire; il en est de même des habitants du Tibet. La supériorité du muse du Tibet sur celui de la Chine tient à deux causes : la première est que la chèvre qui produit le muse trouve, sur les frontières du Tibet, des plantes odorantes (y), tandis que les provinces qui dépendent de la Chine n'offrent que les plantes vulgaires; la seconde cause consiste en ce que les habitants du Tibet laissent les vessies dans leur état naturel, au lieu que les Chinois diérent les vessies quis et trouvent à leur portée. Ajoutez à celq que le muse chinois nous vient par la mer, et que, dans le trajet, il contracte une certaine humidité. Quand les Chinois laissent le muse dans sa vessie, et que la vessie est déposée dans un vase bien fermé (³), il arrive dans le pays des Arabes ayant les mêmes qualités que le muse du Tibet.

Le premier de tous les genres de muse est celui que la chèvre dépose en se frottant contre les rochers des montagnes, au moment où la matière s'est amassée dans son nombril (\*), et qu'elle s'y est réunie sous forme d'un sang frais, comme se rassemble le sang lorsqu'il survient un ulcère. Quand l'instant de la démangeaison est arrivé, et que l'animal en est incommodé, il se frotte contre les pierres, au point que sa peau se fend, et que ce qui est en dedans coule; mais à peine la matière est sortie que la plaie se desseche, et que la peau se ferne; dés lors la matière s'amasse de nouveau.

Il y a au Tibet des hommes qui font métier d'aller à la recherche du muse, et qui possèdent, à cet égard, des connaissances particulières. Quand ils ont tronvé du muse, ils le ramassent, le réunissent ensemble et le déposent dans des vessies. Ce muse est réservé pour les princes. Le muse a acquissent plus haut mérite quand il a eu le temps de mûrir, dans la vessie, sur l'animal même; il l'emporte alors sur les autres uuses, de même que les fruits qui inûrissent sur l'arbre l'emportent sur les fruits que l'on cueille avant leur parfaite maturité.

Du reste, on va à la chasse des chèvres avec des filets dressés ou avec des fièches. Quelquefois on enlève la vessie de l'animal avant que le muse soit mâr. En ce cas, quand on retire le muse de dessus l'animal, il a une odeur désagréable qui dure un certain temps, jusqu'à ce qu'il ait séché; mais, du moment que le muse est sec, ce qui n'a lieu qu'après beaucoup de temps, il change, et alors il devient véritablement du muse.

La chèvre qui produit le muse est comme nos chèvres pour la taille, la couleur, la finesse des jambes, la division des ongles, les cornes d'abord droites, ensuite recourbées. Elle a deux dents minces et blanches ux deux mandibules; ces dents se dressent sur la face de la chèvre; la longueur de chaeune n'est pas four

<sup>(</sup>¹) Les anciens Persans, dit M. Reinaud, avaient la prétention d'avoir porté leurs conquêtes jusqu'aux rives de la mer orientale.

<sup>(\*)</sup> Littéralement, des épis à parfums. M. le docteur Roulin pense qu'il s'agit du nard des ancieus, le spircu nardi, qui se trouve dans le Boutan et sur les frontières du Tibet. C'est une espèce de valériane dont la tige est, à sa base, entourée de fibres qui offient l'apparence d'une épi.

<sup>(</sup>a) Suivant Massoudi, on fait usage d'un vase de verre.

<sup>(4)</sup> Erreur. C'est dans une poche située sous l'abdomen, et qui se trouve seulement chez le mâle,

à fait la distance qui existe entre l'extrémité du ponce et l'extrémité de l'index; ces dents ont la forme de la dent de l'éléphant. Voilà ce qui distingue cet animal des autres espèces de chèvres (1).

La correspondance qui a lieu entre l'empereur de la Chine et les gouverneurs des villes, ainsi que les



Le Chevrolain porte-muse broutant le spica nardi.

(1) « Dans ce passage, comme dans tous ceux que présentent, relativement à l'animal du muse, les ouvrages antérieurs au dix-septième siècle, on trouve, avec certains traits inexacts qui prouvent que les descriptions n'ont pas été faites de risu, d'autres traits qui montrent qu'elles ne sont pas purement imaginaires. Quelques naturalistes se sont récriés sur l'inexactitude des voyageurs qui avaient p:ı, suivant eux, comparer le même animal tantôt à une chèvre ou à une gazelle, tantôt à un chal ou à un renard; les voyageurs, si dédaigneusement traités par beaucoup de savants de cabinet, doivent être, dans ce ras au mons, absous de l'accusation. Le commerce, en effet, nous fournit deux parfuns d'origine animale, le muse et la cirette, et quoique ces deny produits viennent de pays fort différents, on les a quelquefois confondus; mais les voyageurs, lorsqu'il leur est arrivé d'employer un nom pour l'autre, n'ont point mêlé à l'histoire du ruminant asjatique celle du carnassier africain, et l'on peut, dans toutes leurs descriptions, quelque négligées et quelque inexactes qu'elles soient, reconnaître à des signes certains l'animal dont ils ont voulu parler. Telle est, en particulier, l'indication d'un caractère qui ne s'observe que chez un trés-petit nombre de ruminants, chez les chevrotains et chez quelques cerfs asiatiques à bois pédonculé, je veux parler de la longueur des canines. Abon-Zeid, comme on l'a vu, dit que ces longues dents sont au nombre de quatre, et se dressent des deux côtés de la face; Marco Polo en indiquait le même nombre, mais il faisait descendre celles de la mâchoire supérieure. Avicenne avait été plus exact en assignant à l'animal deux dents recourbées en arrière; mais comme il les comparait à des cornes, il paraît bien qu'il les supposait dirigées en hant. Cazwini enfin, en les assimilant aux défenses de l'éléphant, semblait dire qu'elles avaient la pointe dirigée en avant et en bas. La vérité est que ces canines, au nombre de deux, naissent de la mâchoire supérieure, se portent en bas en se recourbant légèrement en arrière, et dépassent les lèvres de trois à quatre travers de doigt,

 Le porte-nusc est, comme tons les chevrotains, dépourvu de cornes. Marco Polo, sur ce point, a évité l'erreur dans laquelle est tombé Abou-Zeid.

Tout ce que dit notre auteur de la formation du muse est à peu près la reproduction de ce qu'on trouve à ce sujet dans les écrivains chinois, qui ont d'ailleurs été plus précis dans ce qu'ils disent du sac où s'amasse la matière odorante.

» Notre auteur accuse les Chinois de falslier tout le muse qui se récolte dans leur pays; suivant lui, ces fraudes sont une

eunques, se fait sur des mulets de la poste, qui ont la queue coupée, comme les mulets de la poste chez nous. Ces mulets suivent certaines routes déterminées d'avance (\*).

Ce qui fait que les hommes, chez les Chinois, se laissent pousser les cheveux sur la tête, c'est que, lorsqu'un enfant vient au monde, on se dispense le lui arrondir la tête et de la redresser, comme cela se pratique chez les Arabes (\*). Les Chinois disent que cela contribue à faire perdre au cerveau son état naturel et altère le sens commun. La tête d'un Chinois présente un aspect difforme; les cheveux qui la couvrent cachent ce défaut (\*).

Les Chinois se divisent en tribus et en familles, comme les tribus des enfants d'Israèl et des Arabes. On a égard à cela dans les choses de la vie. En Chine, un homme n'épouse pas une personne qui lui est proche et qui est de la même famille; il est obligé de chercher ailleurs. En principe, un homme ne se marie pas dans sa tribu (\*); c'est comme lorsque, chez les Arabes, un homme de la tribu de Temym ne se marie pas dans la tribu de Temym, ni un homme de la tribu de Rebyé dans la tribu de Rebyé, mais que les hommes de Rebyé se marient dans la tribu de Modhar, et les hommes de Modhar dans la tribu de Rebyé. Les Chinois disent que c'est un moyen d'avoir de plus beaux enfants.

#### NOUVELLES OBSERVATIONS SUB L'INDE.

On voit, dans le royaume du Balbara et dans les autres provinces de l'Inde, des hommes se brûler sur un bûcher. Cet usage vient de la croyance des Indiens à la métempsycose, croyance qui a pris racine dans leur cour, et qui ne leur laisse pas le moindre doute.

Parmi les rois de l'Inde, il y en a qui, lorsqu'ils montent sur le trône, se font cuire du riz, et à qui on sert ce riz sur des feuilles de bananier. Le roi a auprès de lui trois ou quatre cents de ses compagnons qui se sont attachés à sa personne volontairement et sans y être forcés; après qu'il a mangé du riz, il en présente à sos compagnons; chacun d'eux s'approche à son tour et en prend une petite portion qu'il mange. Tous ceux qui ont mangé de ce riz sont obligés, quand le roi meurt on qu'il est tué, de se brûler jusqu'au dernier, le jour même où le roi est mort; c'est un devoir qui ne soulfire pas de délai, et il ne doit rester de tous ces hommes (') ni la personne ni des vestiges.

Lorsqu'un homme a pris la résolution de se brûler, il se présente à la porte du gouverneur et lui deniande la permission de se détruire; puis il parcourt les marchés. Pendant ce temps, on allume un bûcher sec et pressé, et plouseurs hommes sont occupés à le faire brûler jusqu'a ce qu'il soit devenu semblable à la cornatine pour l'incandesceuce et les flammes qui en sortent. Alors l'homme se met à comir dans les marchés, ayant devant lui des cymbales, et entouré de sa famille et de ses proches. Quelqu'un hii place sur la tête une couronne de basilie dans laquelle on a entrelacé des charbous

des causes de l'infériorité du musc de Chine comparé à celui du Tibet; mais il assigne encore à cette différence dans la qualité des produits une autre cause, la différence dans la végétation des deux pays.

- » L'été est la saison pendant laquelle le muse se forme et s'accumule dans la poche abdominale, qui se trouve pleine à l'entrée de l'hiver, » (Roulin.)
  - (1) En Chine, la poste ne sert qu'aux agents du gouvernement.
- (¹) Suivant Hippocrate, chez les peuples voisins de la mer Noire, l'usage était de comprimer et d'allonger la tête des enfants. Cette coutunte se refrouve eucore parmi les tribus arabes de l'Afrique. Pendant la première année de la vie de l'enfant, la mère presse de bas en baut, graduellement, les parties latérales de la téte. Les familles nobles maintiennent cet usage pour qu'un ne confonde pas le type primitif avec les berletes, race méprisée.
- (\*) Les Chinois, au dix-septième siècle, furent obligés de raser l'épaisse checture qui couvrait leur têtle, pour se conformer à la contume des Tartares, qui me conservent qu'une longue tresse en forme de queue. Plusieurs Chinois aimèrent mieur s'expatirer que de renoncer à l'autique usage de la nation. Les Corécus seuis sont restés falélées à l'auvienne coutume.
- (\*) On ne compte guère que quatre ou ciuq cents noms de famille dans tout l'empire chinois. La pupulation native de la Chine est appelée pe-sing ou les cent familles.
  - (\*) Les naires. (Voy. les notes de Renaudot, p. 167 des Anciennes relations des Indes et de la Chine, etc.)

ardents; en même temps, on hui verse sur la tête de la sandaraque, qui, mêlée au feu, produit l'effet du naphte. L'homme marche la tête en feu; on sent sur son chemin l'odeur de la chair qui brole, et pourtant il marche comme si de rien n'était, et on n'aperçoit sur lui aucnn signe d'énotion; enfin il arrive devant le bûcher et il s'y précipite; bientôt il n'est plus que cendres.

Un voyageur (1) rapporte qu'il a vu un homme qui, au moment de se jeter dans le bucher, prit son khandjar, le plaça au-dessus de son eœur, et se fendit de sa main jusqu'au-dessons du bas-ventre;



Comment on se figurait en Occident que l'on brûluit les morts dans l'Inde. - D'après la Carte catalane (\*).

ensuite il introduisit sa main gauche dans l'ouverture, et, la dirigeant vers le foie, il tira tont ce qui se trouva à sa portée; pendant ce temps, il conversait comme à l'ordinaire; puis il coupa avec son khandjar un morreau de son foie qu'il jeta à son frère; il voulait montrer par là son mépris de la mort et son insonsibilité à la douleur. Enfin il se précipita dans le bûcher, et se rendit dans le sein de la maldéliction divine.

L'homme qui a fait ce récit ajoutait qu'il trouva dans les montagnes de cette partie du monde un peuple de race indienne qu'on peut comparer à nos kenytés et à nos djelydyés (²), pour le goût des choses frivoles et insensées; il existe une espèce de rivalité entre ces hommes et ceux de la côte. A tout instant quelqu'un de la côte se rend dans la montagne et adresse une espèce de défi aux habitants pour voir qui supportera mieux les mutilations volontaires. Les hommes de la montagne vont aussi défer ceux de la côte.

Un jour, un homme de la montagne se rendit dans ce but sur la côte : aussitôt les habitants s'assemblérent autour de lui, les uns comme spectaturs, les autres pour prendre parti. L'homme proposa à ceux des habitants qui avaient la prétention de lutter avec les montagnards, d'imiter tout ce qu'il ferait,

<sup>(&#</sup>x27;) Il s'agit de Massoudi, qui fut témoin de ce trait barbare, sur le territoire de Seymour, aux environs de la ville actuelle de Bombay.

<sup>(\*)</sup> A côté de cette grotesque représentation, on lit l'explication suivante

Sachez que les hommes de cette contrée, quand ils sont morts, sont portés au lhéder au son des instruments et avec de grandes réjouissances. Cependant les parents du mort l'eurent, et il arrive quéquefois, mais tardivenent, que le des morts es jettent dans les flammes ainsi que leurs maris; cependant les maris ne s'y jettent jamais avec leurs femmes.

On désigne sons le nom de Carte catalane une carte du monde entier dont le manuscrit (composé l'an 1375, d'après l'opinion de MM Buchon et Tastu) est conservé au département des cartes de la Bibliothèque impériale.

<sup>(3)</sup> Sertes.

on bien, s'ils ne pouvaient en venir à bont, de s'avoner vaincus. Ensuite il s'assit à l'extrémité d'un bois de cannes semblables à nos roseaux pour la souplesse. La racine de ses cannes est comme celle de l'aldan, mais plus épaisse. Quand on tire la tête de ces cannes, elles cèdent à l'effort et se ploient



Femme indienne se jetant sur le bûcher de son mari. -- D'après une miniature persane faite dans l'Inde et conservée au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale (\*).

<sup>(\*)</sup> Cette miniature paraît avoir été peinte il y a environ cent cinquante ans. Nous n'avons trouvé aucune représentation dus ancienne d'un bûcher funéraire indien.

Soleyman a fait mention de l'ancienne coulume du sutts. (Voy. plus haut, dernières lignes de la p. 117.) Le mot sutts ou sûts veut dire, en sanscrit, une bonne et chaste épouse.

Les femmes se brûlent enrore sur les bûchers de leurs maris au delà du Sutledje, ou dans les montagnes du Népaul, chez les Sykhs et chez les Gourkhans. Les Anglais sont parvenus à abolir entièrement cet usage barbare dans toutes leurs possessions de l'Inde

jusqu'à terre; mais, dès qu'on les rend à elles-memes, elles reviennent à leur première direction. Cet homme ayant invité les assistants à tirer à eux une de ces cannes, quelqu'un prit la tête d'une canne épaisse, et la fit approcher de terre. Alors le montagnard attacha les mèches de ses cheveux à cette canne en les serrant fortement; puis il prit son khandjar qui flamboyait comme le feu, et dit aux assistants: « Je vais me couper la tête avec ce khandjar. Lorsque ma tête sera séparée du tronc, lâchez la canne à l'instant même. Au moment où la canne reprendra son ancienne place, en tralnant ma tête avec elle, vous me verrez rire, et vous entendrez un petit bruit que je ferai en riant. » Aucun homme de la côte n'osa suivre cet exemple.

Ce récit nous a été fait par un homme dont le témoignage ne peut pas être révoqué en doute (¹). La chose est d'ailleurs connue de tout le monde, d'autant plus que la partie de l'Inde où le fait s'est passé est assez rapprochée du pays des Arabes, et que nous avons continuellement des nouvelles de cette contrée.

Lorsqu'une personne avance en age, soit homme, soit femme, et que ses sens s'appesantissent, elle prie quelqu'un de sa famille de la jeter dans le feu ou de la noyer daus l'eau, tant les Indiens sont persuadés qu'ils reviendront sur la terre. Dans l'Inde, on brûle les morts.

L'île de Serendy'n renferme la montagne des pierres précieuses, les pécherics de perles, etc. Antrefois il n'était pas rare, dans cette lle, de voir un houme du pays a'vancer dans le marché, tenant à la main ma fri, c'est-à-dire un khandjar particulier au pays, d'une fabrication admirable et parfaitement aiguisé. Cet homme s'attaquait au marchand le plus considérable qui se trouvât sur son passage; il le prenait à la gorge, faisant heiller le khandjar devant ses yeux; puis il le tirait hors de la ville. Tout cela se passait au milieu de la foule des assistants, et cependant il n'était au pouvoir de personne de réprimer cet excés; car si on essayait d'arracher le marchand à cet homme, il tuait le marchand, puis il se tuait lui-même. Quand le voleur avait tiré le marchand hors de la ville, il lui proposait de se racheter; quelqu'un venait avec une forte somme d'argent, et le marchand était mis en liberté. Cela dura pendant un certain temps. Mais, à la fin, le trône échut à un prince qui ordona de saisir, n'importe par quel moyen, tout Indien qui aurait une telle audace. L'ordre fut exécnté. A la vérité, l'Indien tua le marchand et se tua lui-même; ce cas se reproduisit plusieurs fois, et un grand nombre d'indigênes et de marchands arabes trouvèrent ainsi la mort. Mais on finit par se lasser; ce genre d'attaque cessa, et les marchands n'eurent plus à craindre pour leur personne.

Les pierres précienses, rouges, vertes et jannes, sont tirées de la montagne qui domine l'île de Serendyb. La plus grande partie des pierres qu'on découvre sont apportées par l'eau dans le moment du flux de la mer. L'eau fait rouler ces pierres de l'intérieur des cavernes, des grottes et des lieux on tombent les torrents. Des hommes sont chargés de veiller à la récolte des pierres au nom du roi. D'autres fois, l'on extrait les pierres du fond de la terre, comme on fait pour les mines; alors la pierre est attachée à des matières pierreuses, et il faut l'en séparer.

Le royaume de Serendyb a une loi, et des docteurs qui s'assemblent de temps en temps, comme se réunissent chez nous les personnes qui recueillent les traditions du prophète. Les Indiens se rendent auprès des docteurs, et écrivent sous leur dictée la vie de leur's prophètes et les préceptes de leur loi (\*).

On remarque dans l'île de Serendyb une grande idole d'or pur, à laquelle les navigateurs ont attribué des dimensions excessives; il existe aussi des temples qui ont dû coûter des sommes considérables.

On trouve dans l'île de Serendyb une communauté de juifs qui est nombreuse. Il y a également des personnes des autres religions, notamment des dualistes (les manichéens). Le roi de Serendyb laisse chaque communauté professer son culte.

En face de cette île, îl y a de vastes gobb, mot par loquel on désigne une vallée, quand elle est à la fois longue et large, et qu'elle débouche dans la mer (\*). Les navigateurs emploient, pour traverser le gobb appelé gobb de Serendyb, deux mois et même davantage, passant à travers des bois et des jar-

<sup>(1)</sup> Peut-être Massoudi.

<sup>(\*)</sup> La majorité des habitants professaient et professent encore aujourd'hui le bouddhisme. (Voy., sur cette religion, noire tome let, p. 356.)

<sup>(2)</sup> Sur ce mot, voy. le Journal asiatique de septembre 1844, p. 261.



Comment l'île de Serendyb ou de Ceylan est figurée dans la Carte catalane (1).



Pécheurs de peries dans la mer de l'Inde . . . D'après la Carte catalane.

- (\*) Le nom de Jana que l'auteur de la carte donne à cette lis serat, d'après MM. Buchon et Tastu, une corruption des autres nous de l'Île, Leng-Kochan, Lanka, Zeilan, Ceylan, L'inscription jointe à ce croquis est ainsi conçue : e Dans l'îte de Jana (Ceylan), on trouve beaucoup d'arbres, bois d'aloès, camplire, sandal, les épices lines, le galança on buguas, la nois muscade, les arbres de cannelle, qui est l'épice la plus précieuse de toute l'Inde, et là se trouve de même le macis et ses feuilles.
- (\*) « Dans la mer Indienne, où sont des pécheries, il y a des lles fort riches; mais les pécheurs, avant de descendre dans la mer, font leurs endantments, lesquels font four les poissons; et sis par lassart les pécheurs plongesient araat d'avoir fait leurs enchantements, les poissons les mangeraiont. C'est une chose très-éprouvée » (Carte entaliane.)

dins, au milien d'une température moyenne. C'est à l'embouchure de ce gobb que commence la mer de Herkend. Ce pays est d'un séjour fort agréable; on y a une brebis pour la motité d'un dirhem; on a pour le même prix, et en assez grande quantité pour contenter plusieurs personnes, une liqueur cuite, composée de miel d'abeille mèlé avec des grains de dâdy (¹) frais, etc.

Les habitants passent la plus grande partie de leur temps à faire combattre des cons et à joner au nard (jeu de trictrae) (\*). Les coos, dans ce pays, sont grands et out des ergots très-forts. On attache aux ergets de petits khandiars bien aiguisés; ensuite on làche les cons l'un contre l'autre. Les joueurs parient de l'or, de l'argent, des champs, des plantes, etc. Aussi un coq qui a la supériorité sur les autres vant une somme importante. Il en est de même du jeu de trictrae; on y joue continuellement et pour des sommes considérables. C'est au point que, parmi les hommes qui ont l'esprit léger on fanfaron, ceux qui appartiennent à la classe inférieure et ceux qui n'ont pas d'argent jouent quelquefois leurs doigts de la main. Pendant qu'ils joueut, on tient à côté un vase contenant de l'huile de noix on de l'huile de sésame; car l'huile d'olive manque dans le pays ; le feu brûle par-dessous. Entre les deux joueurs est une petite hache bien aiguisée. Celui des deux qui est valaqueur prend la main de l'autre, la place sur une pierre, et lui coupe le doigt avec la hache; le morceau tombe, et en même temps le vaincu trempe sa main dans l'huile, qui est alors extremement chande et qui lui cautérise le membre. Cette opération n'empêche pas ce même homme de recommencer à joner. Quand les deux joueurs se séparent, l'un et l'autre ont quelquefois perdu tous leurs doigts. Il y a des joueurs qui prennent une mêche et la trempent dans l'huile, puis la posent sur un de leurs membres et y mettent le feu. La mèche brûle, et on sent l'odeur de la chair qui se consume ; pendant ce temps, l'homme joue au nard et ne laisse paraître aucune marque de douleur.

L'Indé est sûjette au yeszaré, mot qui signifie pluie. L'été, la pluie tombe dans le pays pendant trois mois de suite sans discontinuer ni la mit ni le jour; c'est comme un hiver qui ne souffre aucune interruption (?). Les Indiens out soin, avant cette époque, de faire des approvisionnements. Lorsque le yessaré arrive, ils s'enferment dans leurs maisons, qui sont faites en bois; le toit est convert de chaume, et elles sont ombragées par des plantes. Personne ne sort plus que dans un cas d'extrême nécessité. Seulement, c'est pendant cette saison que les artisans vaquent le mieux à leurs travaux. Quelquefois l'inmidité fait pourrir la plante des pieds. C'est le yessaré qui fait la richesse du pays; s'il vient à manquer les habitants meurent de faim. En effet, ils sèment du riz, ils ne connaissent pas d'autres grains, et lis n'ont pas d'autre ressource. Le riz, pendant les pluies, se trouve dans les harand, mot qui signifie champs de riz; il est conché par terre, et l'on n'a pas besoin de l'arroser ni de s'en occuper; hursque le ciel commence à devenir seriet, le riz parvient à sa plus grande croissance et se multiplie à proportion (%). Dans l'hiver, il n'y a pas de pluie.

Les Indiens ont des hommes voués à la religion et des hommes de science, qu'on nomme brahmes; ils ont des poètes qui vivent à la cour des rois, des astronomes, des philosophes, des devins, des hommes qui font lever les corbeaux (\*), etc. On trouve parmi eux des devins et des faiseurs de tours qui vienneut à bont de choses extraordinaires. Ces observations s'appliquent surtont à Canoge, vaste contrée formant l'empire du Djorz (\*).

On remarque dans l'Imle une population connue sous le nom de Baykardiy (3). Ces hommes vont mus, et leur chevelure leur couvre le corps ; il se laisseut pousser les ongles, de manière à former des espèces de pointes ; ils n'en ôtent que les nurceaux qui se brisent. Ils vivent à la manière des moines errants; chaeun d'eux a à son con un fil anquel est attaché un crâne humain. Quand ils sont pressés par la faim, ils s'arrêtent devant la porte d'un indigène, et aussitét les habitants leur apportent du riz cuit, charmés

<sup>(1)</sup> Le didy on dzadzy paraît être un grain semblable à l'orge, mais plus long, plus mince et amer au goût,

<sup>(\*)</sup> Le code de Manou défend les maisons de jeu, mais on tient peu de compte de cette défense.

<sup>(3)</sup> Voy. Crestas, t. let de notre collection, p. 152.

<sup>(\*)</sup> L'espèce de riz nommée culuma est de conleur blanche; elle vient en pleine eau. Semée en mai et juin, elle est mure en d'écoul re et en jancher.

<sup>(8)</sup> Pour tirer de leur vol des augures.

<sup>(4)</sup> Voy. p. 109, note 6.

<sup>(\*)</sup> Il faut peut-être lice Beirajy, dit M. Reinaud.

de cette visite. Ces hommes mangent le riz dans le crâne; quand ils sont rassasiés, ils s'en vont, ne demandant plus à manger que lorsqu'ils ne peuvent faire autrement.



Brahmes en prières (voy. p. 145). - D'après l'ouvrage intitule the Sundhya (1).

Les Indiens ont divers usages par lesquels ils prétendent se rendre agréables au Dieu trés-haut, et dont le Créateur est à une distance incommensurable (\*). Par exemple, on bâtit, le long des chenins, des khaus (\*) pour les voyageurs, et ou y entretient des marchands de légumes à qui les passants

<sup>(\*)</sup> The Sundhya, or the Daily prayers of the brahmun, illustrated in a series of original drawings, etc., by Mrs S.-G. Delnos. L'un des draw brahmines fait la première prière du jour, qu'on appelle les gunganhtuks (Ingage du Gange); l'autre fait la prière secréte, le gugutrijup, qui ne peut être récêlée qu'aux brahmines seuls. Les signes que fait la main droite sont dévolés à la ure.

<sup>(\*)</sup> Littéralement : « Mais Dieu est à une très-grande hauteur au-d-ssus de ce que disent les méchants. » (Alcoran, sourate XVII, v. 45.)

<sup>(3)</sup> Le nom indien de ces hôtelleries est tehouitri.

achètent ce qui leur est nécessaire. C'est là une des choses par lesquelles les Indiens croient se faire des mérites auprès de Dieu.

Quant à l'idole appelée Moultan, aux environs de Mansoura, on y vient en pélerinage à plusieurs mois de distance (¹). On y apporte de l'aloès indien, surnommé al-camroung, de Camroun, nom du pays dont il est originaire (¹); c'est un aloès de première qualité. On apporte donc cet aloès et on le renet aux ministres de l'idole pour qu'il serve dans les fumigations. Quelquefois cet aloès vaut deux cents dinars le manna. On peut marquer cet aloès avec un cachet; le cachet s'empreint dans l'objet, tant il est tendre. Les marchands l'achitent de ces ministres.

On trouve dans l'Inde des personnes qui, par principe de religion, se rendent dans les fles qui se forment dans la mer (\*), et y plantent des cocotiers; elles se louent pour tirer de l'eau des puits, et quand un navire passe dans le voisinage, cette eau sert à l'approvisionner. Il part de l'Ouan des hommes

(¹) Mansoura et Moultan ont formé longtemps les deux principautés musulmanes les plus importantes de la valtée de l'Indus.

Hon-Haucal dit que Mansoura, située dans une lle forunée par les eaux de l'indus, avait un mille de long sur un mille de large. Cette principauté contensit trois cent mille villeges, fermes, etc.; le sol y était parfaitement cultivé. Elle s'étendait depuis la mer jusqu'à Afrour; là commencait le territoire de la principauté de Moultan.

Moultan, située sur la rive crientale du Cheanb, à trois journées an-dessais de l'endroit nommé Bouschab, où se réunissent à l'Indus les riveires qui forment le Pendjab, était à peu près de la grandeur de Mansoura, et une citaletle adait à selle du territoire de Moultan était fértire, et les vivres s'y vendaient à bon marché; mais sa fertitié n'égalait pac de du territoire de Mansoura. Hors de Moultan, à la distance d'un demi-parassauge, était un groupe d'édifices désignés par le nom djundarum; c'est là que se trouvait la place d'armes du prince. L'émin en sortait que le vendredit, pour aller à Moultan et va assister à l'office sarcé. Ce jour-s'il lumotaits ur un ééphant, et faisait la prière avec le peuple dans la mouse.

Albyrouny dit dans son Traité (érrit vers l'an 1025) que l'idole de Moultan était appelée par les indigênes du nour d'aditir, mot sanscrit qui signifie soleil, et qui set aussi le nom propre d'une mu des treize femunes de Casyapa, mère de houre soleils (dans la largue arale, soleil est un mot l'enimin, et lune un mot masculin). Cette idolé était chois, mais enveloppée d'une peau d'antilope de roubert rouge; ses deux yeux étaient deux rubis. Les indigénes faistient remonter son origine jusqu'an krita-goga, c'est-à-dire à 216 432 amére avant le ouzième siebe de l'ère chrétieune. Le temple en avant été érigée l'idole de vouleur soit et de l'inception de la contrait de dérigée l'idole se trouvait au lieu le plus apparent de la mêtie, et était construit en briques. Albyrourq qui, en sa qualité de musulman, ne pouvrit admettre l'antiquité attribuée à l'idole de Moultau. L'ait observer qui aucun bois n'aurait pu se conserver si long-femes, surtout dans un ravs of l'atmosphère et le col sont éçalement humides.

(band Allyzomy, visida Moultan, le temple et l'idole n'existaient plus; mais Al-Estokhr; et l'ho-Hancal, qui parcourment ce pays avant l'expedition de Mahmoud, les avaient tronvés l'un et l'autre delout. Leur révit s'accrotte, pour le fond, avec celui d'Allyzomy, et il relate quelques nouvelles circonstances. Noir la description d'Illo-Hancal: « L'éditice qui renferme l'inde est situé dans le lieu le plus apparent de la ville. Au mitien du templé il y a une coupole, sons laquelle est placée la statue; adenture, sond les chambres dans lesquelles loquet les ministres de l'indo et ceru qui viennent lui adersser leurs priese. Cette idole a la figure d'un homme accronig, et on l'a placée sur un siège de briques et de platie; elle est entièrement converte d'une pean qui ressemblé à celle d'une autilore rouge, de manière qu'une lot voit que les gravs. Les uns disent que le corps est en hoix, les autres qu'il est d'une autre matière. Ce qu'il y a de certain, c'est que le corps n'est pas en contact avec l'air litere. Les deux yeux consistent dans deux pierres précieuses. Sur la tête est une couronne d'or. La statue étant les brass urs ses genoux; elle tient les doigist des deux mains s'éparés, comme une personne qui compute le nombre qualere, »

Le temple du soleil, à Moultan, avait reçu l'épithète de maison d'or. L'Indus, qui aus-dessous de Moultan est appelé encer à présent du nom de Mehran, portait le nom de Mehran de l'or. Le nom même de la ville, suivant Massoudi, aurait signifié prairie d'or.

Il existe encore aujourd'hui un temple et une idole élevés postérieurement à l'expédition de Mahmoud (1005 de Jésus-Christ); on ignore quel Dieu y est adoré. Alexandre Burnes essaya vainement de pénétrer dans le temple.

Les récits d'Albycouny et d'Ibn-Haucal conviennent assez bien, dit M. Reinaud, à une statue radiée du soleil placée sur un piédestal, et représentée assise ou accroupie.

(§) La contécé de Camroun est, suivant M. Reinaud, l'Assem acluel, situé sur les hords du Brahmapouter. Ce pays est appelé par les écrivains indiens Kâmaroupia, et par les Chinois de l'époque Kircmo-dicou-pho. Les Arabes le nomment Camroub et d'Camroun, mot qui a été changé par quelques auteurs en Camroun. Une des considérations qui seublent prouver l'identité de Camroub et de Camroun, c'est que l'un et l'autre pays sont renommés pour l'abès suquel ils donnent naissance. Alou-Zeyl pade de l'abès de Camroun comme du meilleur alois de la presquite de l'iude. D'un autre cété, l'abès de Camroub a toujours joui d'une grande riputation. L'auteur de la relation prévane de l'expédition faite par l'armée d'Aureng-Zeb dans le pays d'Achem, auteur qui fit hii-même partie de l'expédition, vante l'alois de la contrée. On dôit, ce semble, appliquer à la même région ce vers de l'histoire de Cachemire, où il est parfé des compaétes sans hornes du roit laitiaditya: « Dans la ville déserte de Pradyotich, il ne vit que la fumée odorante qui s'élevait du sombre hois d'alois, dont les tiges avaient été bridés.

(3) Les lles Maldives et Laquedives, (Vov. p. 27, 99 et 100, et les notes.)

pour les lles où croît le cocaier; ils apportent avec eux des outils de charpentier et les autres outils analogues; ils coupeut le nombre de cocotiers qui leur est nécessaire, et quand le bois est sec, ils leu débitent en planches. En même temps, ils fiieut les fibres du cocotier et en font des cordes qui serveit à coudre ces planches ensemble. Avec les planches, on forme le corps du navire et les mâtures; avec les feuilles, on tisse les voiles; avec les fibres, on fait les câbles. Quand le navire est achevé, on le remplit de cocos, et on retourne dans l'Oman on se vend la cargaison. Ces expéditions procurent de grands bénéfices, vu que, pour ce qui entre dans le vovage, on n'a besoin de recourir à personne.

### PAYS DES ZENDJ (1).

Le pays des Zendj est vaste. Les plantes qui y croissent, telles que le dorra, qui est la base de leur nourriture, la canne à sucre et les autres plantes, y sont d'une couleur noire. Les Zendj ont plusieurs rois en guerre les nas contre les autres. Les rois ont à leur service des hommes consus sous le titre de almokhazzamonn (ceux qui ont la narine percée), parce qu'on leur a percé le nez. Un auneuu a été passédans leur narine, et à l'anneau sont attachées des chaînes. En temps de guerre, ces hommes narchent à la tête des combatants; il y a pour chaeum d'eux quelqu'un qui prend le lout de la chaîne et qui la tire en empéchant l'homme d'aller en avant. Hes négociateurs s'entremettent auprès des deux partis ; si l'on s'accorde pour un arrangement, on se retire; sinon la chaîne est roulée autour du cou du guestrie; le guerric est laise's dui-même; personne ne quitte sa place (7), tous se font ture à leur postet. Les Arabes exercent un grand ascendant sur ce peuple; quand un homme de cette nation aperçoit un Arabe, il se prosterne devant lui, et dit : v'oid un homme du pays qui produit la datte; \* tant cette nation aine la datte, et tant les cours sont fraprés.

Des discours religieux sont prouoncés devant ce peuple; on ne trouverait chez ancune nation des prédicateurs aussi constants que le sont ceux de ce peuple dans sa langue. Dans ce pays, il y a des hommes adonnés à la vie dévote qui se couvrent de peaux de panthères ou de peaux de singes; ils ont un bâton à la main, et s'avancent vers les habitations; les habitants se réunissent; le dévot reste quelquefois tout un jour jusqu'au soir, sur ses jambes, occupé à les précher et à les appeler au souvenir de Dieu, qu'il soit exalté! Il leur expose le sort qui a été éprouvé par ceux de leur nation qui sont morts. On exporte de ce pays les panthères zendjyennes, dont la peau, mèlée de rouge et de blanc, est très-grande et très-large.

La même mer renferme l'île de Socothora, où pousse l'aloès socothorien (3). La situation de cette île

(1) Contrée située sur la côte orientale de l'Afrique, (Voy. p. 11, et les cartes p. 11, 94 et 95.)

Suivant Massoudi, les habitations des Zendj s'élendaient jusqu'à Safala et aux lles Ouac-Ouac, sur un espace d'environ. Tous prassanges en long et en large; cet espace consistait en champs, vallées, montagnes et lieux sabionneux. Évidemment les Zendj dont les taprafé ci, dit M. Relnaud, sont les Galbas de nos jours.

Massoudi ajoute que sans un bras du Nil et les plaines de sable qui formaient au nord la limite de leur pays, les Zendj se scraient emparés du territoire des Abyssins, tant ils étaient nombreux et entreprenants.

Au neuvième siècle de notre ère, les Zendj composaient une partie considérable de l'armée des califes de Bagdad, et ces anciens esclaves forent même un moment sur le point de renverser le califat hui-même.

lbu-al-Ouardy, d'Alep, auteur de la Perle des merreilles (1292-1319), dit; « Les Zendj n'out point de vaisseaux; mais les marchands de l'Oman viennent dans des navires achiete leurs enfants, qu'ils revendent ailleurs. Le commerce des Zendj consiste en dents d'éléphant, en peaux de panthère et en soie. Ils ont des lles dans la mer d'où ils tirent les cauris, qui leur servent de parure et de monasie, »

(1) Littéralement : « Aucun d'eux ne lève la jambe, »

(3) L'abois socotriu (Aloe socotriun), dont on a fait le mot chicotin, so tire de l'abois à feuilles d'ananas. C'est le meilleur de tous : il est d'une couleur moire, jaunitre en debars, rougelitre en deuns, transparent, fraible, résineux, amer au goit d'une odeur forte et peu désagréable; il devient jaunitre quand un le puivérise. Pour retierc es sur, on arrache les feuilles de l'abois au mois de juillet; on les presse, et l'on fait couler le suc dans un vaissau où on le fait dessécher et épaissir au soleil; ensuite, on l'espose à l'action d'une; puis, a unois d'août, on le dépose dans des outres de cuir. C'est dans cet état qu'il arrive en Europe. Il est plus fait de na livre qu'en éd.

est près du pays des Zendj et de celui des Arabes. La plupart de ses habitants sont chrétiens; cette circonstance vient de ce que, lorsque Alexandre fit la conquête de la Perse, il était en correspondance



L'Aloès socotrin.

avec son maître Aristote, et lui rendait compte des pays qu'il parcourait successivement. Aristote engagea Alexandre à soumettre une île nommée Socothora, qui produit le subr, nom d'une drogue du premier ordre sans laquelle un médicament ne pourrait pas être complet. Aristote conseilla de laire évacuer l'île par les indigênes, et d'y établir des Grecs qui seraient chargés de la garder, et qui enverraient la drogue en Syrie, dans la Gréce et en Égypte. Alexandre fit évacuer l'île et y envoya une colonie de Grees. En même temps, il ordonna aux gouverneurs de provinces qui, depuis la mort de Darius; obéissaient à lui seul, de veiller à la garde de cette fle. Les habitants se trouvérent donc en séreté jusqu'à l'avénement du Messie. Les Grees de l'île entendirent parler de Jésus, et, à l'exemple des Romains, ils embrassèrent la religion chrétienne. Les restes de ces Grees se sont maintenus là jusqu'à ce jour, bien que, dans l'île, il se soit conservé des hommes d'une autre race (¹).

Il n'a pas été parlé, dans le livre premier, du côté de la mer qui est à droite du navire, lorsqu'on sort des côtes de l'Oman et du pays des Arabes pour entrer dans la grande mer. Le livre premier ne traite que du côté de la mer qui est à ganche, et qui renferme les mers de l'Inde et de la Chine; en effet, l'Inde et la Chine (d'âlent l'objet spécial de la personne d'aprés laquelle ce livre a été rédigé.

La mer qui sort de l'Oman, et qui est à la droite de l'Inde (\*), baigne (sur la côte méridionale de l'Arabie) le pays du Schehr où croît l'encens, ainsi qu' une portion du territoire des peuples d'Ad, de llimyar, de Djorhou et des Toblass. Ces peuples partent des dialectes arabes mêlés d'expressions autyennes et firt anciennes, dont la plus grande partie est ignorée des Arabes. Ils u'habitent pas de bourgs et mênent une vie grossière et misérable. Leur pays s'étend jusqu' au territoire d'Adeu, sur les côtes du Yémen. La mer s'avance ensuite vers Djidda, et de Djidda vers Adljar, jusqu'aux côtes de Syrie. Elle se termine à Colzom, à l'endroit où il est dit, dans l'Alcoran, que Dieu a posé une barrière entre les deux mers (\*). La mer, en cet endroit, change de direction, et baigne la terre des Berbers. Le côte sepule se porte la mer, et qui est situé à l'occident, fait face au Yémen; la mer va baigner le pays des Abyssins, d'où on exporte les peaux des panthères berberiennes; ce sont les peaux les plus belles et les plus propres. La mer baigne aussi Zeyla, territoire où l'on recueille l'ambre ainsi que le dzabal, qui est le dos de la tortue.

Les navires de Syraf, lorsqu'ils se dirigent du côté qui est situé à droite de la mer de l'Inde, et qu'ils entreut dans la mer de Colzom, s'arrètent à Djidda. Les marchandises qui sont destinées nour l'Expute sont transportées de Djidda dans des navires particuliers à la mer de Colzom. Les navires de Syraf n'osent pas s'avancer sur cette mer, à cause des difficultés de la navigation et du grand nombre de rochers qui sortent de l'eau. Ajoutez à cela que, sur les côtes, il n'y a ni gouverneurs ni leux habités. Un navire qui vogue sur ectte mer a besoin de chercher, pour chaque nuit, un lieu de refuge, de peur d'être brisé contre les rochers; il marche le jour, mais il s'arrête la nuit. Cette mer, en effet, est brumeuse et sujette à des exhalaisons désagréables. On ne trouve rien de bon au fond de l'eau ni à la surface. Cette mer est loin de ressembler aux mers de l'Inde et de la Cline. Les mers de ces pays recèlent dans leur sein la petie et l'ambre, et leurs montagnes fournissent des pierreries et des miues d'or; les animanx 'portent à leur bouche de l'ivoire; la terre produit l'élène, le bois de brésil (baccam), le bambon (khapyaron), l'aloès, le camphre, la muscade (djinozbona), le girofte, le sandal, et les autres substances parfunées ou d'une odeur saisissante. Les oiseaux sont le perroquet et le paon; les bêtes qu'on y classes sont la civette et la chévre produisant le muse. On ne finirait pas si on voulait énumérer tous les avantages qui distinguent ets contrées.

L'ambre est une substance que la mer rejette sur ses rives (\*). Elle commence à se montrer dans la mer de l'Inde, saus qu'on sache quel est son véritable point de départ. L'aubre de première qualité est celui qui est jeté sur les côtes de Barbera et du pays des Zendj, ainsi que sur les côtes du Schehr et de la portion de l'Arabie qui l'avoisine. C'est l'ambre en forme d'un cuf rond et blenâtre.

Les habitants de ces contrées vont la nuit sur leurs côtes, lorsque la lune jette ses lueurs; ils ont des chameaux qui connaissent l'ambre, et qui sont dressés à la recherche de cette substance. Ils montent sur leurs chameaux, et quand le chameau aperçoit un morceau d'ambre, il s'accroupit; aussitôt le cavalier descend et ramasse le morceau.

<sup>(\*)</sup> Cosmas dit dans un passage de la Topographie chrétienne que, de son temps, l'île était occupée par des Grecs, des Arabes et des Indiens, c'est-à-dire des indigènes.

<sup>(\*)</sup> Soleyman et Abou-Zeid, dont le point de départ est le golfe Persique, commencent par conduire le navire dans l'Inde et a Caline, et là diseate qu'on prend à gauche; revenus du voyage, et se tournant vers l'Arabie méridionale et les côtes d'Afrique, ils diseat que le navire prend à droite. (Reinaud, Mémoire géogr. sur l'Inde.)

<sup>(\*)</sup> La mer Rouge et la mer Méditerranée.

<sup>(\*)</sup> Voy. p. 99, note 5,

On trouve aussi à la surface de la mer des morceaux d'ambre d'un poids considérable. Ces morceaux sont presque aussi gros qu'un taureau, etc. Quand le poisson appelé tal aperçoit cet ambre, il l'avale;



mais cet ambre, une fois arrivé dans son estomac, le tue, et l'animal flotte au-dessus de l'eau. Il y a des gens qui savent à quelle époque viennent les poissons qui avalent l'ambre; ils se tiennent aux aguets dans lenr barque, et quand ils aperçoivent un poisson qui surnage, ils le tirent à terre avec des crochets de fer qu'on a enfoncés dans le dos de l'animal, et auxquels tiennent de fortes cordes; ils ouvrent le ventre de l'animal et en retirent l'ambre. La partie qui se trouve près du ventre de l'animal, et qui porte le nom de mand, répand une odeur infecte. Les vertèbres qui la surnontent se trouvent

exposées chez les droguistes à Bagdad et à Bassora; mais la partie qui ne donne pas de mauvaise odeur est très-proprè.



Le Muscadier.

Avec les vertèbres du dos du poisson nommé tâl (¹), on fait quelquefois des sièges sur lesquels l'homme peut s'asseoir à son aise. On dit que, dans un bourg situé à dix parasanges de Syraf et appelé Altàyu, I y a des maisons d'une construction extremement ancienne; la toiture de ces maisons, qui sont légéres,

(4) Voy. p. 97, note 2.

est faite avec les côtes de ce poisson (¹). J'ai entendu dire à quelqu'un que jadis, tandis qu'il se trouvait auprès de Syral, un de ees poissons vint échoure sur la côte. Il alla voir l'animal, et trouva des personnes qui étaient montées sur son dos à l'aide d'une échelle légère. Les pécheurs, quand ils premetu un de ces poissons, l'exposent au soleil et le coupent par morceaux; à côté est une fosse où se ramasse la graisse. Quand la chaleur du soleil a fait fondre la graisse, on puise dans la fosse; on met la graisse dans des vases, et on la vend aux maîtres de navires. Cette graisse est mélée avec d'autres matières, et on en frotte les vaisseaux qui vont sur la mer; elle sert à couvrir les traces des sutures et à boncher les trous (¹). La graisse de ce poisson se vend fort cher.

La formation de la perle est un ouvrage de la sagesse de Dieu, dont le nom soit béni. Le Dien tréshaut dit dans le Coran: « Louanges à celui qui a créé tous les êtres par paires, tant ceux qui germent dans le sein de la terre que ceux qui appartiennent à l'espèce luumaine, sans compter ceux que l'homane ne connaît pas (?). »

La perle se présente d'abord sous la forme de la graine de l'aser; elle en a la couleur, la forme, la petitesse, la ligèreté, la finesse et la faiblesse; elle voltige faiblement sur la surface de l'eau, et elle tombe sur le flanc des barques des plongeurs. Peu à peu elle se fortifie, elle grossit et prend la dureté de la pierre. Quand elle a acquis du poids, elle s'attache au fond de la mer, et elle se nourrit de ce que Dieu seul connaît. Dans le principe, on ne trouve dans la peche qui un morceau de viande rouge, qui ressemble à la langue à sa racine, n'avant pas d'os, ni de nerfs, ni de veines.

Du reste, on ne s'accorde pas sur la formation de la perle. Quelques auteurs ont dit que le coquillage, brequ'il pleut, monte jusqu'à la surface de l'ean, et ouvre la houche pour récueillir les gouttes de la pluie; ces gouttes se transforment en graines. D'autres auteurs soutiennent que la perle est engendrée par la coquille même: c'est l'opinion la plus vraisemblable des deux. En effet, on trouve quelquefois la perle dans la coquille sous forme d'un végétal qui tient à la coquille mème; on peut l'en séparer, et c'est ce que les marchands qui voyagent sur mer nonunent la perle cala (4). Dieu seul sait ce uni en est.

Ene des manières les plus singulières d'acquérir de l'aisance dout nous ayons entendu parler, c'est ce qu'on dit d'un Arabe du désert, qui vint autrefois à Bassora, ayant avec lui une graine de perle qui valait une grande somme d'argent. Il se rendit chez un droguiste qu'il connaissait, et, lui montrant la perle dont il ignorait la valeur, il le pria d'en faire l'estimation. Le droguiste répondit que c'était une perle. L'Arabe tenanda quelle était sa valeur. Le droguiste l'estima cent dirtheus. L'Arabe trouva cela une forte somme, et dit : « Y a-1-il quelqu'un qui vnodût m'en donner ce prix s' » A ces mots, le droguiste hi remit les ceut dirheus, et, avec cet argent, l'Arabe acheta des provisions pour sa famille. Pour le droguiste, il porta la perle à Bagdad, oi il la vendit une grande somme d'argent, ce qui lui permit de donner une plus grande extension à son commerce.

Le droguiste racontait qu'il fit quelques questions à l'Arabe au sujet de la découverte de cette perle, L'Arabe répondit : Je passais à Al-samman, dans la province du Bahreyn, à une petite distance de la mer. J'aperçus, sur le sable, un renard mort, ayant à la bouche quelque chose qui semblait le piucer. Je descendis de ma monture, et je vis une espèce de convercle dont la face intérieure jetait un éclat blanchatre. Dans les écailles était cet objet roud, que je pris avec moi ». Le droguiste comprit que, dans le principe, le coquillage était descendu sur la terre pour respirer l'air : tel est, en effet, l'expe des coquillages. Un renard, qui passait par là, vit un morecau de viande dans le foud du coquillage, lequel avait en ce moment la bouche ouverte ; il se jeta anssitôt sur l'animal, et introduists a tele dans a coquille pour saisir le morecau de viande; mais l'animal ferma ses deux écailles sur lui. Or, quand ce coquillage a fermé ses écailles sur un objet, on a beau le presser avec la main, il n'ouvre pas la bouche, quelque effort que l'on fasse. On est obligé de fendre les écailles avec un instrument de fer, duas toute leur lougueur, taut l'animal est attaché à la perle, attachement qui ressemble à l'amour

<sup>(1)</sup> Voy, la relation de Néabque, t. ler, p. 181 et 188.

<sup>(\*)</sup> Voy. plus loin la relation de MARCO-POLO.

<sup>(</sup>a) Alcoran, sourate XXXVI, v. 36.

<sup>(\*)</sup> Probablement, dit M. R. inaud, la perle mobile.

d'une mère pour son enfant. Quand le renard se sentit pincé, il se mit à courir, frappant la terre à droite et à gauche; mais le coquillage ne le làcha pas; le renard mourut et le coquillage aussi. Voilà comment l'Arabe déconvrit le coquillage; il prit ce qui se trouvait dans la coquille; Dieu lui inspira l'idée d'aller trouver le droguiste, et ce fut pour lui un moven de se procurer des provisions.

Les rois de l'Inde sont dans l'usage de porter des pendants d'oreilles consistant en pierres précieuses montées en or; ils mettent à leur cou des colliers du plus grand prix, composés de pierres de la première qualité, rouges et vertes. Mais les perles sont ce qu'ils estiment davantage et ce qui est le plus recherché; c'est maintenant le trésor des souverains, leur principale richesse. Les colliers sont aussi portés par les officiers de l'armée et les grands personnages (†). Le principal d'entre eux sort soutenu sur le cou d'un homme du pays (†); il est vêtu d'un pagne et tient à la main un objet appelé djatra; cet objet est un parasol fait avec des plumes de paon, et avec lequel il se garantit des rayons du soleil. En même temps, ses serviteurs sont autour de sa personne.

Il y a, parmi les Indiens, une classe d'hommes qui ne mangent jamais deux dans un même plat ui à la nume table. Cela leur paraît un péché et une chose déshonnête.

Quand il vient de ces hommes à Syraf, et qu'un des marchands notables de la ville les invite à un repas où l'on est quelquefois cent personnes, plus ou moins, le marchand est obligé de faire servir devant chacun d'eux un plat dans lequel il mange, sans que personne autre puisse y envoyer la main. Quant anx princes indiens et aux personnages considérables, il est d'usage, dans l'Inde, de mettre chaque jour devant eux des tables faites avec des feuilles de cocotier entrelacées ensemble; on fait, avec ces mêmes feuilles, des espèces d'assiettes et des plats. Au moment du repas, on sert les aliments sur ces feuilles entrelacées, et, quand le repas est fini, on jette à l'eau la table et les assiettes de féuilles avec ce qui reste d'aliments. On dédoigne de faire servir les mêmes objets le lendemain (3).

Antrefois, on portait dans l'Inde les dinars du Sind, dont chacun équivalait à trois dinars ordinaires et davantage. On y portait l'émerande qui vient d'Égypte (\*), montée en forme de cachets, et enfermée dans des bottes. On y portait encore le bossad, qui est le corail, ainsi que la pierre nommée dahnadj (\*). Ce commerce a maintenant cessé.

La plupart des princes indiens, les jours de réception publique, laissent voir leurs femmes aux hommes qui font partie de la réunion, qu'ils soient du pays ou qu'ils viennent de pays étrangers; aucun voile ne les dérobe aux regards des assistants (°).

Voilà ce que j'ai entendu raconter de plus intéressant, dans ce moment-ci, au milieu des nombreux récits auxquels donnent lieu les voyages maritimes; je me suis abstenu de rien reproduire des récits mensongers que font les marins, et auxquels les marins eux-mêmes n'ajoutent pas foi. Il vant mieux se borner aux relations fidéles, bien que courtes. C'est Dieu qui dirige dans la droite voie.

Louanges à Dieu, le maître des mondes! Que ses bénédictions soient sur les meilleures de ses créatures, Mahomet et sa famille tout entière! Dieu nous suffit. Oh! le bon protecteur et la bonne aide!

Collationné avec le manuscrit sur lequel cette copie a été faite, au mois de safar de l'anuée 596 (novembre 1199 de Jésus-Christ). Que Dieu nous conduise au bien!

- (1) Dés le temps d'Alexandre, les Indiens aumaient ces ornements. ( Voy. Quinte-Curce, liv. VIII, ch. 9.)
- (\*) En palanquin.
- (3) Hiouen-Thsang remarqua ces usages.
- (4) Voy. Cosnas, p. 29 et note 2, sur une ancienne mine d'émeraudes en Égypte, aux bords du golfe Arabique.
- (°) Pierre verte qui se rapproche de l'émeraude.
- (\*) Il parali probable, dit Wilson, que les princes indiens prirent des nahométans la contume rigide d'enferenc les fermaes dans leurs harens ; auparavant, quinqu'elles fussent souniese à lieu des restrictions, elles étaient libres de se montrer en public : elles étaient présentes aux spectacles dramatiques; elles formaiont la partie principale des processions de finnée; on lour permettait de visiter les temples des dient vet de se baigner dans des torrents sarvés, Elles conservent inquirars ces deriters privièges, avauptels les femmes malométanes i not autenn droit. Dans les temps que l'on peut considérer comme hévolures, les reines et les princesses indiennes semblent avoir voyagé où et coume il leur plaisait, (Systeme dramatique des landiess; hindoction à la tradiction des Chefs-d'ecure du héciter indien.)

## BIBLIOGRAPHIE.

Texte. — Manuscrit arabe unique conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale (entré avec la bibliothèque du comte Seignelay, petit-fils de Colbert; classé dans l'ancien fonds arabe sons le n° 597). — Texte arabe imprimé en 1811 par les soins de Langlès, revu et publié avec une traduction française par M. Reinaud, de l'Institut, en 1835.

TABLETIONS FRANÇAISES.— L'abbé Renaudot, Anciennes Relations des Indes et de la Cline, de deux royageurs mahométans qui y allirent dans le neuvième sircle de notre ère; 1718.— M. Relation des vogques faits par les Arabes et les Persans dans Inde et à la Chine, dans le neuvième siècle de l'ère chrétienne, texte arabe imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès, publié avec des corrections et additions, et accompagné d'une traduction française, d'éclaircissements et de notes sur l'histoire naturelle, par M. le docteur Roulin (2 vol. petit in-12; Paris, 1845.

Trans crions étransères. — Ancient account of India and China, by Renaudot; Londres, 1733, in-8. — Antiche relationi dell' Indie et della China da due mohamellani, etc., trad. par Eusèbe Renaudot et un anonyme; Bologue, 1750, in-8.

QUELOUES OUVRACES A CONSULTER. - De Guignes, Journal des savants, novembre 1764; Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi, pages 156 et suiv. - Quatremère, Journal asiatique de Janvier 1839, p. 22; Journal des savants, 1843. - Walckenaer, Annales des voyages, année 1832, t. I", p. 19. - Beinaud, Geographie d'Aboulféda, traduite de l'arabe en français, et accompagnée de notes et d'éclaireissements; tome les, Introduction générale à la géographie des Orientaux, avec trois planches: Paris, 1848, Mémoire géographique, historique et scientifique sur l'Inde, antérieurement au milieu du onzième siècle de l'ère chrétienne, d'après les écrivains arabes, persans et chinois, publié dans les Mémoires de l'Institut national de France (Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XVIII (1849), p. 1 à 400. - Alfred Maury, Examen de la route que suivaient, au neuvième siècle de notre ère, les Arabes et les Persans pour aller en Chine, d'après la relation arabe traduite successivement par Renaudot et M. Reinaud, mémoire publié dans le Bulletin de la Société de géographie, avril 1846, p. 203. - Dulaurier, Journal asiatique, août 1846. - De Frémery, Annales des voyages, décembre 1846. - Massoudi, lex Prairies d'or (Moroudj-al-Dzcheb); le Livre des merreilles (Ketab-al-Adjayb); au supplément arabe du département des manuscrits de la Bibliothèque impériale, nº 514; même ouvrage, traduct, anglaise. -Edrisi, Truité de géographie, traduit en français par Amèdée Jaubert, 2 vol. in-4°; Paris, 1837-1839. — Le Prédour, Instructions nautiques sur les mers de l'Inde. - Reunel, Description de l'Indostan. - Sédillot, Histoire des Arabes; 1854. Consulter les divers ouvrages du même auteur sur les sciences mathématique et astronomique chez les Orientaux.

# BENJAMIN DE TUDÈLE,

VOYAGEUR JUIP ESPAGNOL.

| Douzième siècle. -- 1159-1173. |



Carte itinéraire de Benjamin de Tudèle.

Benjamin , fils d'un rabbin peu connu , nommé Jonas , était né ou vivait à Tudèle , ville du royaume de Navarre.

Étati-il marchand, architecte, médecin? Se proposa-t-il en voyageant d'acquérir des richesses on des connaissances scientifiques? En l'absence de renseignements précis sur cette question assez peu importante, on a fait bien des commentaires qui n'ont conduit à rien de certain. Si l'on s'en tient à l'impression qui résulte d'une lecture attentive de la relation de ce voyageur, on serà porté à croire que son but était uniquement de connaître le nombre des Juiss dispersés dans les différentes régions du monde, et de s'informer de leur état moral et religieux.

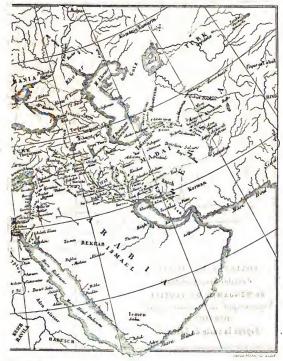

- D'après Lelewel.

Ce fut en 1159 ou en 1160 qu'il sortit de Tudèle pour parcourir la plus grande partie du monde comm. Son voyage dura treize ou quatorze ans. Il était de retour en 1173,

Sa relation, composée en 1178, est écrite, sans aucune prétention de style ni d'érudition, dans l'idiome que l'on a appelé l'hébreu rabbinique, et qui a été successivement altéré tant par de fréquentes modifications du sens primitif des mots que par l'introduction d'un grand nombre d'expressions modernes.

Pendant quatre siècles le récit de Benjamin eut une grande autorité et fut consulté avec une égale confiance par les Juis et par les chrétiens. Aux dix-septième et dix-huitième siècles on élera des doutes non-seuleueut sur l'authenticité de la relation, mais encore sur l'existence mème du voyageur (¹). De notre temps on revient à la première opinion (¹); on recommence à citer souvent Benjamin de Tudele; on considère son voyage à la fois comme le document le plus ancien et le plus complet que l'on possède sur la condition des Juis au douzième siècle, et comme un recueil précieux d'informations sur l'histoire du commerce en Europe, en Asie et en Afrique, au temps des croisades. On remarque même tune certaine ardeur peu commune dans l'étude que l'on fait aujourd'hui de ce voyageur. M. Asher a étité en 1841, à Lomdres et à Berlin, avec le concours de plusieurs savants, une traduction anglaise de Irojamin de Tudèle, suivie de notes nombreuses (²). M. E. Carmoly aunonce depuis longtemps une nouvelle traduction française (²). Lelewel a écrit en 1845 et 1846 plusieurs lettres où il a soumis à un examer géographique minutieux les assertious du voyageur juif, en général, il rend témoignage à la bonne foi qui préside à l'ensemble du récit (²). Le savant M. Edward Robinson cite Benjamin de Tudèle parmi les écrivains qu'il est intéressant de consulter sur l'état de la Palestine au moyen âge; il le considère comme n'étant ni plus crédule in moins exact que la plupart des voyageurs de son temps (°).

La traduction française la moins imparfaite qui ait paru jusqu'à ce jour est celle d'un jeune prodige du dix-liutième siècle, Baratier ('); c'est celle que l'on va lire. Nons ne l'avons amendée que dans quelques passages essentiels.

- (1) Ces dontes ont pour interprétes les plus considérables Baratier, Gerrans, Beugnot (les Juifs d'Occident), Jost t Geschichte der Israeliten).
- (\*) Parmi les écrivains qui affirment l'existence et la véracité de Benjamin de Tudèle, on peut citer Pardessus (Collection des lois maritimes), Marsden (Introduction à Marco-Polo), Rapaport, Zunz, Tafel, Lebrecht, Asher, Carmoly, etc.
  - (\*) The Rinerary of rabbi Benjamin of Tudela translated and edited by A. Asher; London and Berlin, 1810.

    (\*) Le premier chapitre de cette traduction a été publié dans la Rerue orientate de Bruxelles (1, 147, p. 115), d'après
- (\*) Le premier chapitre de cette traduction a été publié dans la Revue orientate de Bruvelles (1, 1ev. p. 415), d'après une copie sur parchemin qui aurait été faite en 1455, le seul manuscrit connu et qui serait en la possession de M. E. Carmoly.
- I'me violente controverse s'est élevée entre ce savant et M. Asher. Il ne nous appartient pas de décider de quel ôtié est la vérité; par malheur la modération ne se rencontre sous la plume ni de l'un ni de l'autre. Nous nous borions à emprunter à tons deux les observations qui nous paraissent les plus utiles et les plus propres à éclairer nos lecteurs.
- (\*) Dans une de ses lettres, adressée te 8 août 1847 à M. Carmoly, M. Lelewel s'exprime ainsi : « En me demandant mon avis sur quelques points obscurs de Benjamin de Tudèle, vous m'avez provoqué tont d'abord à reprendre de nouveau la lecture de son ouvrage. Ma foi, je ne sais pas m'expliquer quelle furie s'est emparée de plusieurs de ses commentateurs, qui, tout en puisant dans son ouvrage des renseignements importants pour eetle époque reculée, s'acharnaient à ternir sa mémoire et la sincérité de ses témoignages. Ma lecture, au contraire, me faisait croire que je voyageais avec lui, que sa compagnie me frayait le chemin à travers les obstacles déversés dans l'espace; qu'il m'enseignait à regarder ce qu'il avait vu; mu'il me présentait les personnes de sa connaissance. Il est vrai que tout y est d'une extraordinaire insuffisance, souvent présenté dans un vague ou une confusion presque inextricables , mais appuvé sur une certaine connaissance qui exige des recherches. On a dit que le pélerinage n'était qu'une forme de sa narration. C'est indubitable. Mais quoiqu'il n'indique nt jour, ni mois de ses travaux, ni direction des distances et des rontes, on se voit avec lui dans un voyage réel quand il déclare avoir vu quelque objet on quelque personne. S'il a voyagé et vu bien des choses, certainement il n'a visité ni les -Réchabites, ni le pays de Tzin, ni la mer Nikfat, ni l'intérieur des montagnes Hafton. Il s'arrête obscurément pour nous dans certains lieux, pour entrer dans la description des environs et du reste du monde, pour rapporter quelque relation véritable ou fabuleuse, afin de donner le recensement et de constater la situation des enfants d'Israél de sa connaissance. C'était son but essentiel. Partout où l'on peut constater sa présence, on ne saurait lui reprocher l'exagération dans le nondue. .
- (\*) Voy, la bibliographie qui termine le troisième volume des Biblical Researches in Palestine, by Ed. Robinson and E. Smith,
- (7) « La traduction de Baratier est la meilleure qui ait paru jusqu'à présent. » (E. Carmoly, p. 24 de sa Notice histo-rique nur Benjamin de Tudéte; Pravelles et Leipsick, 1872.)
- Voy. un portrait de Baratier et une notice biographique sur cet étonnant jeune homme dans le Magasin pittoresque, t XXII, 1854.

## PRÉFACE (1).

Ce livre est composé des relations qu'a faites un homue juste, Navarrais, nommé R. Benjamin, fils de Jona de Tudèle, dont la mémoire est en bénédiction. Cet homme a voyagé en plusieurs pays éloignés, ainsi qu'il le rapporte dans ce livre; et, en quelque lieu qu'il soit allé, il a rapporté ce qu'il a vu ou entendu dire à des personnes dignes de foi, dont la renommée est parvenue jusqu'en Espagne. Il y parle aussi de plusieurs princes et autres grands personnages qui vivaient dans les lieux où il a passé. A son retour, il a apnorté cette relation dans la Castille, l'an 903 (1173) (\*).

Ce rabbin était un homme d'un esprit profond, très-prudent et fort versé dans les lois sacrées. Tous ceux qui ont examiné après lui les choses dont il parle ont trouvé qu'il n'est rien sorti que de véritable de sa boucle; car c'était un homme sincére et amateur de la vérité.

## RELATION.

Ainsi dit Benjamin, fils de Jona, d'heureuse mémoire :

Étant sorti de la ville de Saragosse, j'ai descendu l'Ébre jusqu'à Tortose, et de là, après deux journées de chemin, je suis arrivé à Tarragone, ville ancienne qui a été bâtie par les Anakins et les Grecs (<sup>9</sup>). Aussi n'y a-1--il point de ville dans toute l'Espagne bâtie comme celle-ci. Elle est sur le bord de la mer (<sup>9</sup>).

De là il y a deux journées à Barcelono, où il y a une sainte assemblée de gens sages et prudents, et même de grands princes (\*), tels que rabbi Schetchet (\*), R. Saalthiel, R. Salomon, fils de R. Abraham, fils de Chasdai, d'heureuse mêmoire.

Cette ville est petite, mais helle, sur le bord de la mer. Les marchands y abordent de tous côtés pour le commerce. Il en vient de la Grèce, de Pise, de Gênes, de la Sicile, d'Alexandrie d'Égypte, de la terre d'Israël et de tous les pays circonvoisins.

De là il y a une journée et demie à Girone, où il y a une petite assemblée de Juiss (7).

De Girone, il y a trois journées à Narboune. Cette ville est une des plus célèbres par rapport à la loi. C'est d'elle que la loi s'est répandine dans toutes ces contrées. On y voit des sages et des princes très-célèbres, à la tête desquels est R. Kalonyme, fils du grand prince R. Théodore, d'heureuse mémoire, qui est nommé dans sa généalogie parmi ceux qui sont de la postérité de David (\*). Il a plusieurs

- (1) Cette préface se trouvait en tête des deux manuscrits d'après lesquels furent faites les premières éditions en hébreu (1513 et 1556). Il est évident que ce n'est point Benjamin qui en est l'auteur. On suppose qu'elle fut ajoutée au récit vers la fin du dourième siècle.
  - (\*) 933 est écrit pour 4933. Les Juifs font commencer l'ère vulgaire trois mille sept cent sorvante ans après la création
  - (2) « Qui renferme beaucoup de ruines cyclopéennes et pélasgiques. » ( Traduction d'Asher. )
  - · Cette ville, d'une architecture grecque gigantesque. » (Traduction d'E. Carmoly.)
- (\*) a Et possède une belle synagogue desservie par le maître Joseph Ebn-Palta, homme sage et fort instruit. « (Passage qu'on ne trouve pas dans les textes imprimés, et que M. E. Carmoly a traduit.)
- Les Juifs étaient nombreux dans cette ville. Édrisi l'appelle Tarragone la Juive. Ce qu'il dit des murailles, restaurées en 1038 par ordro de l'archevêque de Tolède, s'accorde avec les paroles de Benjamin.
  - (\*) Chefs de tribu, nobles, etc.
- (§) Ge nom est commun parmi les Juifs de Catalogne, d'Aragon et de Provence, entre le ouzième et le quatorzième siècle. M. Zunz a fait des recherches très-intéressantes sur les noms propres cités par Benjamin de Tudéle. (Voy. la traduction d'A. Ashier, t. II.)
  - (\*) M. E. Carmoly ajoute : « Le poète Zeracha, le lévite, préside cette communauté. «
- (\*) On trouve chez un grand nombre de Juifs du moyen âge cette prétention de descendre de la maison de David; la difficulté pour tous était de la justifier. Saint Paul avait dit à Timodiée : « Je vous pric d'avertir quédjues-uns de ne point s'anuser à des fables et à des généabgies sans fin, qui servent plus à exiter des disputes qu'à fonder par la foi l'édifice de Dieu. » (Épitre les, 3 et 4.)

terres et possessions qui lui ont été données par des seigneurs du pays, et que personne ne peut lui ravir par force. Parmi ces principaux, on peut encore compter R. Abraham, chef du conseil, R. Machir, R. Juda et plusieurs autres, devant lesquels assistent un grand nombre de sages disciples. Il y a aujourd'hui trois cents Juffs à Narbonne.

De là à Bédras (Béziers), il y a quatre parasanges (1). Il y a ici une assemblée de disciples des sages oni ent à leur tête B. Salomon Chalphata et B. Joseph, fils de B. Nathanaël, d'heureuse mémoire.

De la il y a deux journées à Hargaas (\*) ou Montpellier, lieu fort agréable pour le commerce, et situé à de la mer. Les Idunéeus (\*) et les Ismaélites (\*) y viennent de tous côtés pour le négore. On y vient d'Al-Frax (Algarve; en Portugal), de Lombardie, du royanme de Rome la grande, de toute la terre d'Égypte, du pays d'Israèl, de la Gréce, de France, d'Espagne, d'Angleterre, et de toutes les contrées qui se trouvent aux environs de Gênes et de Pise. On voit à Montpellier des disciples des sages les plus célèbres de cette génération, qui out à leur tête lb. Ruben, fils de l'héoler, lb. Nathan, fils de Siméon, B. Samuel leur maître, B. Schelma et B. Mardochée, d'heureuse mémoire. Il y en a parmi cux qui sont extrêmement riches; il y a aussi des justes qui se présentent à la brêche pour tous ceux qui recourent à eux.

De Montpellier à Lumel (\*), il y a trois parasanges (\*). Il y a à Lunel une sainte congrégation d'Israélites qui s'exercent jour et mit à l'étude de la loi. C'est là qu'a enseigné Mesluullam (\*), notre maître, ce grand rabbin d'heureus entenoire, qui y a ciun flis très-illustres par leur sagesse aussi bien que par leurs richesses, savoir : R. Joseph, R. Isaac, R. Jacob, R. Aaron et R. Asher le pharisien, qui, s'étaut séparé de toutes les affaires mondaines, est attaché jour et muit sur le livre de la loi, jednant et ne mangeant point de viande. Il est extrêmement versé dans le Talmud, Outre ceux-ri, on y voit encore R. Moise Gisse (\*), R. Samuel le chantre (\*), aussi bien que R. Salomon le sacrificateur (t'\*), et R. Juda le médecin, fils de Tibbon, Espagnol. Ils nourrissent et enseignent tous ceux qui viennent chez eux des pays éloignés pour s'instruire dans la loi. On leur fournit gratuitement tout ce qui leur est nécessaire pour la nourriture et le vêtement, tant qu'ils vont au collège. Ce sont assurément de sages et saints personnages qui observent religieusement les préceptes, qui se présentent à la brêche pour tous leurs frères, soit voisins, soit éluironès.

Il y a à Lanel une synagogne d'environ trois cents personnes; leur rocher et leur rédempteur les conserve! An reste, Lunel est à deux parassages de la mer. De Lannel à Poticaires (\*1), il y a deux parasages. C'est une grande université gou-sanges. C'est une grande université gouvernée par ce grand rabbin R. Abrabah, fils de David, d'heurenso mémoire, célèbre par ses ouvernée par ce grand rabbin R.

- (\*) Il paralt par cet endroit que la parasange, dont notre vayageur se sert pour mesarer les distances, est d'une lieuz ordinaire, paisqu'il y a de Narionne à lièziers quatre parasanges, et que ces deux villes ne sont éloignées que de quatre lieuz.
- (\*) Les Juifs, avant et depuis Benjamin, ont désigné Montpellier sons le nom de Har-Ga'ash, ou mont Gaas, par allusion au mont dont il est parlé dans le livre de Josné, XXIV, 30.
  - (\*) Édom, Idaméens, nous que les Juifs du moyen âge donnent au christianisme et aux chrétiens.
  - (4) Les sectateurs de Mahomet, principalement les sarrazins.
  - (\*) lerach, lune,
  - (4) Quatre parasanges, suivant la traduction anglaise d'Asher.
- Le célèbre rabbin R. Meshullam, restaurateur des sciences et des lettres parmi les Israélites de Provence, mort en 1170.
  - (\*) Gisso est une erreur; il faut lire : son beau-frere.
  - (\*) Ou le ministre.
  - (10) Cohen, nom propre an lieu du titre : sacrificateur,
- (ii) Lelewel écrit, ce semble, Potikières. Carmoly écrit Posquiers et croit qu'il s'agit de Ponquiers, bourg situé à trois lieues de Nimes.

La plupart des autres commentateurs supposent qu'il s'agit de Beaucaire,

Mênage dit, dans les Origines de la lanque ferançaise (art. Vauvert); e Ou a aussa appolé Vauvert, de la ventuur des vallous, un bourg du has Lanquedor, à deux lieues de Lunel. Il n'y a pas plus de ceut aus qu'on l'appelui Parquiers et Pousquiers; et il est aims appolé dans lous les anciens litres. Benjamin, dans son Hinécuire, fait mention de ce Pousquiers, Le troducteur s'est trompé en rendant Pousquiers par Benneaire, le chemin de Lunel à Stint-Gilles n'étant pas de passer à Bennaire, nois à Vert. »

(14) Village, bourg ou custrum, suivant Carmoly

vrages et par sa grande science dans le Talmud et dans l'Écriture ou dans la Bible. On vient des pays éloignés pour apprendre la loi chez lui, où il enseigne ses disciples qui jouissent d'un grand repos dans sa maison. Et s'il y en a qui ne puissent pas subvenir à leur dépense, il leur fournit libéralement leur entretien de ses propres biens, car il est fort riche. Il y a encore là d'autres sages, tels que R. Joseph, fils de R. Menahem, R. Benbenschath, R. Benjamin, R. Abraham et R. Isaac, fils de Moise, d'heureuses mémoire.

A trois parasanges de Poticaires, on trouve la ville de Nogres, appelée aussi hourg de Saint-Gilles (\*), où il y a une assemblée de Juifs d'environ cont sages, qui ont à leur tête R. Isaac, fils de Jacob, R. Abraham, fils de Juda, R. Éliézer, R. Isaac, R. Moïse, R. Jacob, fils du grand Lévi, d'heureuse mémoire, lequel érige une assemblée ou congrégation pour toutes les nations, jusqu'aux lles qui sont aux extrémités de la terre. La ville, an reste, n'est éloignée de la mer que de trois milles. Elle est située sur le bord du filhône, ce grand fleuve qui coule le long de la Provence. C'est là que réside le prince R. Abba Mari, fils de R. Isaac, d'heureuse mémoire, officier (\*) du gouverneur Damon (le comte Raymond) (\*).

A trois parasanges de là, on trouve la ville d'Arles, où il y a environ deux cents Israélites, à la tête desguels sont R. Moise, R. Tobie, R. Ésaie, R. Salomon (\*), R. Nathan le rabbin, et enfin R. Abba Mari, d'heureuse mémoire.

D'Arles à Marseille, il ya trois journées. Marseille est une ville où il y a des excellents et des sages qui forment deux synagogues d'environ trois cents Juis (\*). L'une est au has de la ville, sur le bord de la mer; l'autre aussis ur le bord de la mer; l'autre aussis ur le bord de la mer, mais sur un lieu élevé comme une tour. Il y a là un grand collège des disciples des sages. R. Siméon, fils de R. Antolius (\*), R. Jacob son frère, et R. Lebaro, sont les chefs de la laute synagogue; à la tête de la basse synagogue sont R. Jacob Perpiniano (\*) le riche, R. Abraliam et son gendre R. Meir, R. Isaac (\*) et un autre Meir, d'heureuse mémoire. Cette ville maritime est très-célèbre par son commerce.

A Marseille I'on s'embarque pour Géues, ville aussi située sur le bord de la mer, et où on peut arriver en quatre jours. Il n'y a dans cette ville que deux frères juifs, R. Samuel et son frère, lesquels sont de la ville de Sobatha, et fort honnétes gens.

La ville est ceinte d'une nuraille; ses habitants n'ont point de roi ou de prince qui domine sur eux; mais ils out des juges qu'ils établissent selon leur bon plaisir. Ils out chacun une tour à leur maison; ils se font la guerre les uns aux autres; ils sont les maîtres de la mer; ils ont des vaisseaux qu'ils appellent galères, avec lesquels ils vont piller et ravager partout où ils trouvent quelque butin qu'ils emportent ensuite chez eux, à Gènes. Les Gènois sont à présent en guerre avec les Pisaus.

La ville de Pise est éloignée de celle de Genes de deux journées. C'est une très-grande ville on l'on compte environ dix mille tours aux maisons des citoyens, d'on ils se font la guerre dans le temps de leurs divisions. Ce sont tous des gens vaillants; ils n'ont ni roi ni prince, mais des juges qu'ils établissent eux-mêmes. On trouve à Pise une vingtaine de Juifs qui ont à leur tête R. Moise, R. Chajim et R. Joseph, d'Ihenreuse mémoire. La ville n'a point de murailles; elle est éloiguée de la mer de quatre

<sup>(1)</sup> Cette ville, lieu de naissance du comte Raymond, était consacrée à saint Ægidius, dont le nom est devenu, par corruption, Gilles ou Giles. L'église de Saint-Égide attirait, au moyen âge, un grand nombre de pélerins.

An lieu de ville de Nogres, Carmoly traduit par village, sans nom déterminé,

<sup>(2)</sup> Inspecteur, homme d'affaires, intendant.

<sup>(</sup>¹) Le célèbre l'aymond, contre de Saint-Gilles et de Toulouse, duc de Narbonne et marquis de Provence. « Raymond V, fils d'Alphouse et de l'ayidée (118-1191), se nommait le counte de Saint-Gilles pendant la vie de son père. « (Catel, 198.) — C'est por une singulière méprise que Baratier, de même que Montanus, et L'Empereur, ont traduit par gouverneur ou auten Dumon, au lieu de counte Raymond.

<sup>(\*) «</sup> Salomon Dodia. » Sainte-Dode, Miélan, bourg du département du Gers, ( Carmoly. )

<sup>(5) «</sup> Trois cents familles juives, « (Trad. de Carmoly,)

<sup>(4)</sup> Antoli, chef d'une famille célèbre citée dans l'Histoire des médecins juifs, LXII, p. 121.

<sup>(</sup>¹) « Perpiniano , homme célèbre , mort en 1170 / Schebat Jehuda , p. 55). Il était fils d'un riche philinthrope , nonmé David, et trissieul du docteur Muels de Marseille, qui donne la généralgie de ses ancêtres dans la prôface de sa traduction du Traité de l'úme, composé en gree par Alexandre d'Aphrodisée, et traduit du gree en arabe par Islask-Ben-Houain , manuscrit à la Bhibiothéque royale de Paris, supplément no 15. » (Carnoly.)

<sup>(\*)</sup> Isaac Gaillac, dit Carmoly. (Gaillac, village près de Perpignan.)

milles, mais elle a des communications avec la ville par le moyen d'une rivière qui la traverso, où les vaisseaux peuvent monter et descendre.



Vue d'une partie de la ville de Génes. - D'après une ancienne estampe (\*).

De Pise à Lucques, il y a quatre parasanges (\*). Lucques est une grande ville où l'on voit une quarantaine de Juis dont les chess sont R. David, R. Samnel et R. Jacob (\*).

A six journées de cette dernière villeon trouve Rome la grande, cette ville qui est la capitale du royamme d'Édom (9). Il y a environ deux cents Juis, tous gens de coasidération, qui ne payent point tribut à personne, entre lesquels il y en a quelques-uns qui sont ministres du pape Alexandre (\*), ce grand prince qui est établi sur toute la religion d'Édom. On trouve à Rome d'excellents sages, à la tête desquels sont le grand rabbin R. Daniel, et R. Jéchiel, ministre du pape, fort beau jeune homme, prudent et sage,

(1) Le voyageur semble faire tei un détour inusité; Lucques est plus près de Gènes que ne l'est Pise.

<sup>(\*)</sup> Les tours si nombrenses, élevées au moyen âge par les factions, dans les grandes villes italiennes, ont disparu pour la plupar; mais on les refrouve encore presque intactes dans les petites villes, où l'industrie moderne n'a point pénétré, par exemple à San-Gimiano, prés de Sienne.

<sup>(</sup>c) R. Jacob B. Jeduha, qui fit un voyage en Provence cent quarante ans après Decipinni de Tudéle, rapporte que, de son temps, on ne rencontrait aucun Juif depois la Provence jusqu'à Rome, et que le petit nombre de ceux qui, au sivère précédent, labitaient Gênes, Pise et Lucques, avaient disparu. Zunz fait remarquer qu'il y avait toutefois des congrégations juives dans le centre et l'est de l'Italie septentrion-le. En 1400, le rabbin Moshe-Minz parle de l'enseignement juif à Lucques.

<sup>(4) «</sup> De toute la chrétienté. » (Asher. )

<sup>(3)</sup> Alexandre III, natif de Sienne, qui avait succèdé en 1159 à Adrien IV (Nicolas Breakspare), né en Angleterre. Du rapprochement des dates historiques, on conclut que Benjamin de Tudèle dut nécessairement visiter Rome entre 1159 et 1167.

qui entre et sort librement du palais du pape, étant son intendant des finances; il est petit-fils de R. Nathan, auteur du livre d'Aruch et de ses commentaires. Outre ces deux, il y a encore R. Jacob, fils de Salomon, R. Menafiem, recteur de l'Acadèmie, R. Jéchiel, qui habite au delà du Tibre, et R. Beojamin, fils de R. Schabtai, d'heureuse mémoire. La ville de Rome a deux parties. Le fleuve du Tibre oui la traverse la sépare en deux parties. L'une en decà et l'autre au delà de ce fleuve.

Dans la première partie est la grande église qu'on appelle Saint-Pierre de Rome. Là est aussi le palais du grand Jules César, et plusieurs autres édifices et ouvrages qui surpassent tous les autres qui sont dans le monde. Toute la ville, tant ce qui est babité que ce qui est désert, contient l'espace de vingt-quatre milles. On y voit aussi quatre-vingts palais d'autant de rois de grand renom, qui s'appellent tous empereurs, depuis le régne de Tarquin (\*) jusqu'au régne de Pipus (Pepin), père de Charles, qui s'est soumis l'Espagea exprés l'avoir arrachée aux l'amédites.

Hors de Rome, on voit le palais de Tite, que trois cents sénateurs refusérent de recevoir, parce qu'il



Les dénouilles du temple de Jérusalem transportées à Rome, - Bas-refief de l'arc de Titus (4).

n'avait pas obri à leurs ordres, employant trois ans à prendre Jérusalent, au lieu qu'ils ne lui en avaient prescrit que deux.

Outre ce palais, on y voit aussi le château ou la forteresse du roi Vespasien, qui est un grand édifice bien muni. C'est là encore qu'on voit le palais du roi Galbin (Galba), au milieu duquel on voit trois cent soixante tours (\*), selon le nombre des jours de l'aunée : ces tours ont trois milles de circuit (\*). Dans les temps anciens, il y a en une guerre entre les Romains, oh il y a en plus de cent mille honnues de tués dans ce palais, dont l'on voit encore aujourd'hui les os pendus. Le roi a fait taillet toute cette histoire en marbre, où l'on voit les deux armées à l'opposite l'une de l'autre, avec les hommes, leurs chevaux

<sup>(</sup>¹) Tarquin l'Ancien. Rappelons ici, à propos de ces qualte-vingts rois, que Benjamin de Tudele n'avait pas grande science, surfout en histoire. Il est vrai que la plupart de ses contemporaise, namea à l'home, n'elai-int ai moins ignorants, in moins refules. Gibbon cite de traits curients d'ordicti complet on était tomble l'histoire de l'ancienne tionne.

<sup>(\*)</sup> C'est le seul monument ancien authentique qui se rapporte à Jérusalem.

<sup>(3)</sup> Asher traduit fenêtres an lieu de tours.

<sup>(4)</sup> La circonférence du palais.



Colonne conservée dans le cloître de Saint-Jean de Latran, à Rome,

et leurs armes, en sorte que dans ce siècle on peut encore voir cette guerre qui s'est faite dans les anciens temps. On voit encore une caverne souterraine où sont le voi et la reine son épouse sur leurs trônes; avec eux, environ cent des principaux grands seigneurs embaumés jusqu'à ce jour.

Dans la Salatisne (\*) et dans le temple (\*), il y a deux colonnes d'arrain de l'ouvrage du roi Salomon qui repose en terre, et sur chaque colonne est gravé (le nom de) Salomon, fils de David. Les Julis de Rome m'ont raconté que tous les ans, le neuvième du mois d'ab (\*), ces colonnes suent à grosses gouttes.

Là on voit aussi une caverne où Tite, fils de Vespasien, mit les vases sarrés qu'il avait apportés de Jérusalem. Il y a encore une autre grotte ou caverne sous une montagne, au bord du Tibre, où sont les sépulcres des dix justes d'heureuse mémoire, qu'on appelle les Tués du rovaume (4).

Devant Saint-Jean (de Latran) est taillée l'image de Samson,



Fragment de la colonne de Saint-Jean de Lairan, à Rome, et que l'on suppose, trèsvraisemblablement par erreur, avoir été apportée de Jérusalem.

tenant dans sa main un globe de pierre, comme aussi l'image d'Absalon, fils de David, et celle du roi Constantin qui a bâti Constantine, et l'a appelée de son omo Constantinople. Lui et son cheval sont d'une sculpture d'àirain couverte d'or. Il y a encore plusieurs autres édifices et ouvrages de Rome qu'il n'est pas possible de décrire.

De Rome, il y a quatre journées à Capoue; c'est une belle ville bâtie par le roi Capys. Mais les eaux sont très-mauvaises et rendent la terre malsaine. Il y a là environ trois cents Juifs, parmi lesquels il y en a de très-sages et célèbres partout, dont les principaux sont R. Compasso, R. Samuel son frère, R. Zaken, et ce grand maître R. David, d'heureuse mémoire, qu'on appelle principaux.

(4) A la porte Latine.

(\*) L'église de Saint-Jean de Latran,

(\*) Jour de deuil pour les Juifs. C'est l'anniversaire de la destruction des deux temples de Jérusalem. Il est l'occasion de cérémonies solennelles dans toutes les synagogues.

(\*) Dix Julis qui enseignèrent leur foi et furent immolés dans l'intervalle (\*) Dix Julis qui enseignèrent leur foi et furent pas tous ensercités à Rome. Les tombeaux d'Athha, d'Islamaï et et de Jehuda B. Thema étalent récérés en Palestine entre les trivizieme et seixièm siècles; pent-être aussi ceux de Jehuda D. Babo et de Simon D. Camailç. De Capoue, on va à Pouzzoles ou Sorrento (¹); cette grande ville a été bâtie par Tzintzen-Nadar-Eser (Hadar'eser), qui fuyait devant le roi David, qui repose en paix (²). Mais la mer s'étant débordée a inondé les deux parties de la ville. On y voit encore aujourd'hui les rues et les tours qui étaient au milieu d'elle.



Ruines du pont de Calignia, à Pouzzoles, - D'après une ancienne gravure,

Là est une fontaine qui sort du fond des ablmes; sur la superficie de ses eaux, on recueille une certaine luile qu'on appelle petroleo, dont on se sert pour des médicaments. On y trouve aussi des bains chauds, dont l'eau sort de la terre au bord de la mer. Il y a deux de ces bains dans lesquels quiconque va se baigner y trouve sa guérison et du soulagement. Tous les malades de Lombardie y viennent durant l'été.

De là, on va pendant quinze milles sous des montagnes; ouvrage construit par Romudous (c'est-à-dire Romulus), ce roi qui a bâti Rome, lequel fit tout cela pour la peur qu'il eut de David et de Joab son général d'armée. C'est aussi pour la même raison qu'il fit les édifices qui sont au-dessus et au-dessous des montagnes de la ville de Nanles.

Naples est une ville très-forte, bâtie par les Grees sur le bord de la mer. Il ya là environ cinq cents Juifs, entre lesquels sont R. Ezéchias, R. Schalom, R. Elie le sacrificateur, et R. Isaac-Mahar-Hahar, d'heureuse mémoire.

A une journée de Naples est la ville de Salerno, où il y a une école de médecins iduméens; on y compte environ six cents Juifs, entre lesquels sont les sages suivants: R. Juda, fils de R. Issae, R. Melchisedech, ce grand maître natif de la ville de Siphonath, R. Salomon le sacrificateur (3), R. Élie le Grec, R. Abraham de Narbonne, et R. Tinmon. La ville est enceinte d'une muraille, tant du côté de la terre que du côté de la mer. Sur le haut de la montagne il va une bonne forteresse.

<sup>(\*)</sup> Il y a ici confusion entre deux villes fort éloignées l'une de l'autre. Il s'agit probablement de Pouzzoles et des ruines romaines que couvraient en partie les eaux. Plus loin, il est fait allusion à la grotte de Pausilippe.

<sup>(\*)</sup> Cette bizarre tradition et la plupart de celles du même genre que l'on trouve dans la relation paraissent avoir été empruntées à Josephus Gorionides,

<sup>(\*)</sup> Non pas sacrificateur, mais cohen, suivant Asher. Nous sommes obligé de passer sous silence la plupart de ces différences d'importance secondaire entre les deux traducteurs.

De là il y a une demi-journée à Amalfi (\*), où il y a une vingtaine de Juifs, entre lesquels sont Chanancel le médecin, B. Élisée et Abualgid le prince (\*), d'heureuse mémoire. Les habitants de cette contrée sont tous marchands, et vont çà et là pour négocier. Ils ne sément point, et ils achètent tout pour de l'argent, parce qu'ils habitent sur des rochers et sur de hautes montagnes; mais, d'un autre côté, ils abondent en fruits, en vignes, en figuiers et en jardins. Personne ne peut leur aller faire la guerre.

D'Amalfi à Bénévent, il y a une journée; c'est une grande ville située sur le bord de la mer et sur une montagne. Il y a là une assemblée d'environ deux cents Juifs qui ont à leur tête R. Kalonyme, R. Zara et R. Abraham, d'heureuse mémoire.

De là il y a deux journées à Malchi (Melû), dans la Pouille, qui est la terre de Phul (3), où il y a \*environ deux cents Juifs qui ont à leur tête R. Achimaaz, R. Nathan (4) et R. Tzadok.

De là à Ascoli il y a une journée; on y trouve une quarantaine de Juis; à leur tête sont R. Kontilo, R. Tzemach son geudre, et R. Joseph, d'heureuse mémoire.

D'Asoli à Trani il ya deux journées; cette dernière ville est sur le bord de la mer; c'est le rendezvous ordinaire de ceux qui veulent passer la mer pour aller à J'urisalem, parce qu'il y a là un port trèscommode. On y trouve une assemblée d'environ deux cents Juffs, dont les principaux sont R. Élie, R. Nathan le prédicateur, et R. Jacob. Cette ville est grande et belle.

A une journée de là est Micilas de Bar (3), autrefois grande ville, mais qui a été ruinée par Guillaume, roi de Sicile, à cause de quoi il n'y a plus ni Juifs ni gentils.

De là à Tarente il y a une demi-journée; c'est le commencement du royaume de la Calabre. Ses habitants sont Grees. C'est une grande ville où l'on compte environ trois cents Juifs, parmi lesquels il y en a de très-sages, dont les principaux sont R. Mali, R. Nathan et R. Israèl.

A une journée de Tarente est Brindes, sur le bord de la mer, où il y a dix Juis teinturiers.

A deux journées de là, Otrante, sur le bord de la mer de la Grèce, où il y a environ cinq cents Juifs, qui ont à leur tête R. Ménachem, R. Caleb et R. Mali.

D'Otrante on fait en deux jours le trajet à Okrophus (Corfou), où il n'y a qu'un seul Juif nommé R. Joseph; jusqu'ici est le royaume de Sicile (\*).

De Corfon, il y a deux jours par mer à la terre de Levatto (\*), où commence le royaume de Manuel, roi de la Grèce. C'est un bourg où il y a environ cent Juifs, à la tête desquels sont R. Schélachia et R. Arkolis ou Hercule.

A deux journées de là est Achilon (\*), où il y a une douzaine de Juifs qui ont pour chef R. Schabtai. A une demi-journée d'Achilon est Nétolikon (\*), située sur un bras de mer. Aprés un jour de trajet, on arrive de là à Patras, qui est la ville d'Antipater, roi de la Grèce, qui fut l'un des quatre rois qui s'élevèrent après Alexandre. Il y a à Patras de grands et antiques édifices; il y a aussi une cinquantaine de Juifs qui ont à leur (èle R. Isaac, R. Jacob et R. Samuel.

De Patras à Lépante, il y a une demi-journée par mer; on y trouve une centaine de Juifs, sur le rivage de la mer, dont les principaux sont R. Gazri, R. Schalom et R. Abraham, d'heureuse mémoire.

A une journée et demie de là est Cours (1°), où il y a deux cents Juifs, qui sont les seuls habitants du mont Parnasse; ils sèment et moissonnent leurs terres et leurs possessions. Ils ont à leur tête R. Salomon, R. Chajim et R. Jedajah.

<sup>(1)</sup> Soumse et en partie ruinée par l'empercur et les Pisans, en 1135, Amalfi existait cependant encore comme république en 1310. (Ersch und Gruber Encyclopedia, art. Amalfi.)

<sup>(5)</sup> Le bienveillant ou noble. (Asher.)

<sup>(3)</sup> Voy. Isaïe, LXVI, 19. Erreur commise également par des auteurs moins anciens.

<sup>(\*)</sup> Le lecteur ou interprète de la sainte Écriture.

<sup>(\*)</sup> Saint-Nicolas de Bari. L'église et le prieuré de ce nom échappèrent à la destruction de la ville. C'était Roger, due d'Apulie, qui les avait fait construire.

<sup>(\*)</sup> Manuel, empereur de Grèce, avait repris Corfon au roi de Sicile en 1149.

<sup>(1)</sup> Au golfe d'Arta. (Yoy. Poucqueville, t. II, p. 91.)

<sup>(\*)</sup> Achéloits, ancienne ville d'Étolie, sur la rivière Achéloits.

<sup>(\*)</sup> Anatolica, sur le golfe, au nord-ouest, près de Missoloughi.

<sup>(10)</sup> Crissa, à la base méridionale du Parnasse.

A trois journées de là est la ville de Corinthe, où l'ou compte environ trois cents Juifs, dont les principaux sont R. Léon, R. Jacob, R. Ézéchias,

A trois journées de Corinthe, on trouve Thèbes, la grande ville. Il y a Thèbes environ deux mille Juifs, lesquels sont les meilleurs ouvriers de la Grèce en soie et en pourpre. Il y a aussi parmi eux des sages très-célèbres dans ce siècle, très-versés dans le Talmud. A leur têle sont le grand rabbin R. Aaron-Koti, R. Moise son frère, R. Chaïa, R. Élie Firtino et R. Joktan. Il n'y en a point de semblables à eux dans toute la Grèce, si vous en exceptez la ville de Constantigoule.

De Thèbes il y a une journée à Egriphou (¹), grande ville sur le bord de la mer, très-fréquentée par les manchands, qui y aboudent de tous côtés. On y compte environ deux cents Juifs, qui ont à leur tête R. Psaltir, R. Emmanuel et R. Caleb. De là il y a une journée à aboustériza (²), ville sittée sur le bord de la mer, où il y a environ cent Juifs. A leur tête sout R. Joseph, R. Eléazar et R. Isaac. De Robenica (²), il y a une journée à Sinon-Potmo (²), où il y a une quarantaine de Juifs, qui ont pour chefs Re-Salomon et R. Isaac.

dei commence la Valachie, dont les habitants demeurent sur les montagnes (5).

«C'est la mation que l'on appelle Valaques; ils courent comme des chevreuils, et descendent des montagnes pour piller et voler dans les terres des Grecs (\*). Personne ne peut monter contre cur pour leur faire la guerre, ni aneum roi dominer sur eux; ils ne suivent point la loi des nazaréens ou chrétiens. Ils se donnent entre eux des noms comme les noms des Juifs; de là vient que plusieurs les croient Juifs. Il yien a méute qui appellent les Juifs leurs irères. Quand ils en trouvent, 'ils les dépouillent bien, mais ils ne les tutent pas, comme ils tuent les Gress. Ces peuples, au reste, n'ont point de loi.

De là il y a deux journées à Gradigi ('), ville ruinée où il n'y a que peu d'habitants, tant Juis que Grees, metudich a suit en se

De là îl y a deux journées à Armillo (\*), grande ville sur le bord de la mer, fort marchande et fort fréquentée par les Véntières, les Génois et les Pisans, et par tous les autres marchands qui y viennent de toutes parts. Le pays est fort grand. On y compte environ quatre cents Juifs, qui ont à leur tête R. Joseph, le gouverneur de la synagogue.

(1) Négrepont, nom dérivé d'Euripus, Euripo, Negripo, Négripont, (Gibbon, ch. 60.)

(1) Jabustérias, ville incomme sujourd'ioi, et qui fut sans donte détruire au moyen âge. (Asber.) — Jabonstérias, dit Lelewel, répond à Proschina (sur d'autres cartes Proschia). Forséria). Ce nom est tout à fait slave, désignant, sans changer de prononciation, « poudre, une toute petite parcelle de poudre; » et on appelle une toute petite chose, un tout petit objet, prosechina, pronachina, prosayna.

(4) Robenica, Il est question de celte ville dans la Chronique de Honri de Valenciennes : « Ensi comme jou devant vous dys, fut li parlemens ou val de Ravenique, »

(4) Sinon-Potanio ou Zeitun. Asher suppose qu'il faut lire « Zeitun sur la rivière. » Cette ville a encore quelque importance. (Voy. Potrequeville, III, 255, 258.)

(9) « Lei commence la Balakhia, Valakhia, dit Benjamin, « et cela révolterait toutes les conceptions étroites qui se borneraient à la Valakhia d'aujourd'huit. Mais si l'on interroge l'histoire, on approundra qu'il a yait une Valakhie sur le Niestr, use Valakhie dans l'intévieur de la Hongrie, une Valakhie en Macédoine, en Housane, en Thessalle, et é c'est la Gine-Valakhie. Fouillez les érvirains hyrantins, et vous y trouverez que les Valaches, en descendant de Zapora (nous slave des montagues, d'au delà des nonofagres), se répandivent ausasi bien dans l'intévieur de la Givère, comme vers le Dannée que leurs bandes vagalondes, leurs hordes errontes étaient connues en Macédoine, en Thessalle, avant qu'elles uc le fussent au nord de Honus, Gora, Zagora; que, par conséquent, on appetait le pays aux environs de Zeiloun Grande-Valakhie, Or, en partant de Boudountss, on entrait, du temps de Benjamin, dans la Grande-Valakhie. () (Leiwel.)

(°) Voyez un passage à l'appui de cette assertion dans l'Allgemeine Zeitung, 16 juillet 1839, p. 1531.

à Acette époque, di aussi Poucqueville, parlant de ces Valanjès, on les voit aix prises avec les empereurs grees, incendian et désolant les plus belles contrês de la Turace de la Macchône. Parfois vainurs, et plus souvent vainqueurs, ils bellent par des traits de courage et de férocité. Unis aux Homains et aix Seythes, ils descendent comme des forrents dévastateurs des sommets du mont Hémus et du Hodope. Servis, l'hilippolis, Ternole, Hodosfo, éprovent leurs fureurs, et l'Orient et éponante i rennée au seul brait de leur noui. Ils founement toutes les révolutions pour y prendre part, et ils se médient coursisions sanglantes de l'État, afin de le démembrer et de s'en parlager les lambeaux. Eafin, au mois de mars 1205, ils portent un coup fait à c'e afindient d'empire que les Lafais voulaient souterir. »

(\*) Gardicki ou Cardicki, sur le bord du golfe Volo; petite bourgade. « Sur la route d'Amyros à Zeitun, dit Poucqueville, à la distance de sept heures, sont situés Vrignia, Cardicki, Garrani et Kouphous

(\*) Armyros, de même sur la côte du port Volo.

A une journée de là, Bissina (1), où il y a une centaine de Juis qui ont à leur tête R. Schabta, R. Salomon et R. Jacob.

De là il y a deux journées par mer à Salouski (\*), qui a été bâtie par le roi Séleucus, l'un des quatre princes grees qui se sont élevés après Alexandre. C'est une très-grande ville dans laquelle il y a environ cinq cents Juifs, entre autres le grand rabbin B. Samuel et ses fils, disciples des sages. Celui-ci est gouverneur des Juifs et dépend immédiatement du roi (\*); ensuite vienneut B. Schabtai son gendre, R. Étie et R. Michel, Les Juifs cantifs sont fort considérables dans cette ville, et ils vexercent diverses professions.

De Salouski il y a deux journées à Mètressi (\*), où il y a vingt Juifs, entre antres R. Ésaïc, R. Machir et R. Éliab.

A deux journées de là est Darma (\*), où l'on compte cent quarante Juifs, qui ont à leur tête R. Michel et R. Joseph.

De là il v a une journée à Canistoli (°), où l'on trouve vingt Juis,

De là il y a trois journées à Abiro (Abydos), située sur le bord de la mer.

Après cinq jours de marche entre les montagnes, on arrive enfin à la grande ville de Constantinople, qui est la capitale de toute la terre des Javanites appelés Grers. Elle est le lien de la résidence du roi Manuel (\*), empereur, lequel a douze rois (\*) sons son empire, qui ont chacun leur palais à Constantinople. Ils ont aussi des châteaux et des villes et des gouvernements dans tout le pays. Ils out à leur tête le roi Agripus le Grand (\*); le second d'entre eux est Méga-Dumestukitz (\*o\*), le troisième Dominot (\*1), le quatrieme Makdukus (\*\*), le ciaquième Iknomus-Mégli (\*\*), et ainsi des autres , qui ont de semblables noms.

La ville de Constantinople a dix-huit milles de circuit, de telle sorte qu'il y en la moitié située sur la mer et l'autre moitié sur le continent (14). Elle est sur deux bras de mer, dont l'un vient de Russie et l'autre de l'Espagne. Les marchands y viennent de tons côtés, de Balylone, de Sinéar, de la Médie, de la Perse, de tout le royanne d'Égypte, de la terre de Chanaan, du royanne de Russie, de la Hongrie, de Phasianke (13), de Burie (14), de la Lombardie et de l'Espagne. La ville est fort peuplée, à cause de la

- (\*) Les auteurs du moyen âge appellent cette ville Vissena, Vessena et Bezena. Elle n'existe plus.
- (\*) Solonicki, l'ancienne Thessalonique.
- (5) Le roi Jean avait conféré à un Juif, nommé James, le litre de presbyter (ancien) de tous les Juifs d'Angleterre,
- (4) Mitrizzi, on plutôt Dimitritzi, qui était située près d'Amphipoles.
- The Salouski, Benjamin compte à Metressi deux journées, de là à Darma deux journées. A une telle distance de Salouiki, sur la plaine de l'aucienne Philippi, vous avez argiourd'hui Brauna. Ur Metressi, étant à moité chemin, est situé au nord ou au midi du lac Takinos. Je pense donc que c'est Serres. C'est une jolie ville, dit Edrisi, bâtie sur une colline dont les environs sont très-agréaldes, les labitations nombreuses et les ressources abondantes. « (Lelewel.)
- (\*) Drama, suivant Nicephoras Gregoras, Dramine et Draimes, suivant Ville-Hardouin, était située dans une vallée, prês de l'aucienne cité de l'hiliqui.
- (\*) Christopoli (ville du Christ), ville qui était située sur les frontières de la Macédoine et de la Thrace, sur la côte européeme de la Propositié. On s'y embarquait ordinairement pour se rendre de Macédoine à Constantinojde. On naviguait le long de la côte, ou doublait la Pedinisande de Gillipfie, et l'on se dirigeaut vers le port d'Abydos, sur l'Hellespont.
- (\*) Emmanuel Councine , dont le règne commença en 1113, et qui mourut en 1180. On trouve dans le quarante-huitième chapitre de Gibbon (Décadence et chute de l'empire romain) de belies pages sur cet empercur et sur son avénement au teles.
  - (\*) Douze ministres d'État. (Gibbon, chap. LHL.)
- (\*) « Asher traduit : « Le premier de ces dignitaires porte le titre de prepositus magnus, » C'était le gouverneur de la ville et le commandant des forces militaires qui la gardaient. (Voy. le Glossaire de Ducange.)
- (10) Domesticus, le général en chef des armées.
- (\*) Dominus, le grand chambellan.
- (12) Megas ducas, le grand aniral.
- (25) Conomos magnus.
- (e) Voy, la Vue à voi d'otsean de Constantinople chrétienne, p. 67. Les détails dans lesquels Benjamin de Tudéle eutre sur crite ville sont au nombre de ceux qui donteut le plus de prix à sa relation. Ils s'accordent avec les faits recueillis par Gibbon, Hammer et les principant historiens de Constantinople et du Bas-Equipre.
- (9) « Pa'tzinskia, pemple seythe on slave qui habite une partie de la Hongrie » (Asber,) « Les Patzinakh, Partzinakh, appetés par les Polonis Pietchingthi, sont, dit Lelewel, les Badjinsky d'Edirisi et Phasianke de Benjamin; la Bourie serait La Boulgarie, Boudgria, Bougria, Bourne, établies toutes deux sur le Drumbe, »
  - (10) « Budia, probablement le pays des Bulgares. » (Asher.)

foule des marchands qui y abondent de tous côtés par mer et par terre, en sorte qu'il n'y a point de ville dans le monde qui puisse lui être comparée que Bagdad, cette grande ville qui appartient aux Ismaélites (¹).

C'est aussi à Constantinople qu'est le temple de Sainte-Sophie (\*) et le pape des Grecs, ces derniers



Tréae d'un empereur de Constantinople. — D'après un manustrit grec du neuvième siècle contenant les Œuvres de saint Grégoire de Nazianze et conservé à la Bibliothèque impériale.

n'étant point soumis aux lois du pape de Rome. On compte autant d'autels que de jours en l'an dans le temple de Sainte-Sopluie. On y apporte des ricliesses immenses des fles, châteaux et villes de tout le pays. Il n'y a aucun temple dans l'univers où l'on trouve tant de ricliesses que dans celui-là. Au milieu de ce temple, il y a des rolonnes d'or et d'argent, et des chaudeliers des mêues métaux en si graud nombre qu'on ne peut les compter.

92

<sup>(1)</sup> Mahométans.

<sup>(\*)</sup> Voy, la belle description et l'histoire de ce temple dans l'ouvrage de Hammer : Constantinople et le Bosphere.

Il y a aussi un lieu où le roi se divertit, appelé Hippodrome, près de la muraille du palais (1). C'est là que tous les ans, le jonr de la naissance de Jésus le Nazaréen, le roi donne un grand spectacle.



Costume d'une Impératrice de Constantinople. —
D'après un monuscrit grec des Œuvres de Grégoire de Nazianze.



Couronne d'Impératrice de Constantinople, Médaille arabe en bronze qui parait représenter une Impératrice de Constantinople (8).

On y représente par art magique, devant le roi et la reine, les figures de toutes les espèces d'hommes qu'il y a dans le monde; on y améne aussi des lions, des ours, des tigres et des ânes sauvages que l'on fait battre ensemble, comme aussi des oiseaux. On ne voit point de tel spectacle dans tout le monde (\*).

Le roi Emmanuel a aussi bâti un grand palais, pour le trône ou le siège de son royaume, sur le bord de la mer, outre ceux qui ont été bâtis par ses aucêtres, et l'a appelé Blachernes, dont il a couvert les colonnes et leurs chapiteaux d'or et d'argent pur, et y a fait graver toutes les guerres que lui et ses ancêtres ont faites (\*). C'est là aussi qu'il s'est fait ut rône d'or (\*) et de pierres précieuses, au-dessus duquel est pendue une couronne d'or par une chaine aussi d'or, qui vient justement à sa mesure quand il est assis. Il y a à cette couronne des pierreries d'un si grand prix que personne ne peut les estimer. La nuit, on n'y a pas besoin de lumière, car chacun y voit assez à la faveur de l'éclat que jettent ces pierres précieuses. Il y a là encore plusieurs autres merveilles que personne ne pourrait raconter.

C'est là qu'on apporte tous les ans les tributs de toute la Grèce, dont les tours sont remplies d'habits de soie, de pourpre et d'or. On ne voit nulle part ailleurs dans le monde de tels édifices ni de si grandes richesses; on dit même que le tribut de la seule ville de Constantinople monte à vingt mille florins d'or par jour, tant de ce qui provient des impôts sur les boutiques, sur les bidelleries et sur les places des marchés, que de ceux que payent les marchands, qui y abondent de tous côtés par mer et par terre. Les Grees habitants du pays sont très-riches en or et en pierreries. Ils vont habilés de vêtements de soie garnis de franges d'or et d'ou-

(\*) Aujourd'hui appelé At-Meidan, ou marché des chevaux.

(\*) Il est possible que Beujamin ait été le témoin des fêtes célébrées à Constantinople à l'occasion du mariage de l'empereur Manuel avec Marie, fille du prince d'Antioche, le jour de Noël de 1161.

(\*) On suppose ici quelque souvenir confus de la colonne d'Arcadius.
(Yoy. p. 172.)

(4) Sur ce trône, voy. Cinnamus, t. II, et Gibbon, ch. Litt.

e Sur une haute estrade converte de tapis précieux, s'élevait un trône d'ur carichi de pierreries et couronné d'un dais où brillaisent les plus belles perles de l'Orient. Le prince, assis sur le trône, était vêu d'une pouprre éclatante, semée de hout eu has de perles et de piercries de diverses couleurs, plus aristiement arrangées que les fleurs dans le plus beau parierre; sur sa poitrine pendait, à des chaînes d'or, un rubis citicadant, d'une grosseue extraordinaire, et la splendair de celle rayonnante parure était encore surpassée par l'échat du dodéme. Cette salle semblait être le palais du Solcil. « (Le Beau, 88, 38, d'après Cinnamus et Nicélas.)

(\*) Voy. Marsden, Numismata orientalia illustrata. The oriental coins and modern of his collection described and historically illustrated; London, 1823-1825; 1 vol. in-iv.

vrages de broderie; à les voir dans cet équipage, montés sur leurs chevanx, on dirait que ce sont autant d'enfants de rois.

Le pays est fort vaste, abondant en pain, en viande, en vin et en toutes sortes de denrées. Personne, ilans toute la terre, ne les égale en richesse.

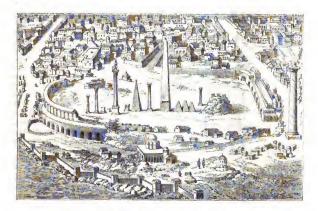

Cirque et Hippodrome de Constantinople ancienne. - D'après une gravure de l'Imperium orientale (1).

Les Grees sont aussi très-versés et savants dans leurs livres, mangeant et buvant chacun dans sa vigne et chacun sous son figuier.

Ils entretiennent des soldats à gages de toutes les nations, qu'ils appellent barbares, pour faire la guerre au roi des peuples de Togarma (\*), appelés Turcs; car les Grees eux-mêmes n'ont ni eœur ni courage pour la guerre : aussi sont-ils réputés comme des femmes qui n'ont aucune force pour combattre.

Il n'y a point de Juifs parmi eux dans la ville; on les a transportés au delà d'un bras de mer (\*). Le bras de mer de Sainte-Sophie les environne d'un côté, et ils ne peuvent sortir pour négocier avec les habitants de la ville que par mer.

On compte à Constantinople deux mille Juifs rabbinites, et outre cela cinq cents caroïtes (\*) de l'antre coté. Il y a une muraille pour les séparer des rabbinites, qui sont les disciples des sages. A la tête de ceux-ri sont le grand rabbin R. Abtalion, R. Obadias, R. Aaron Chonspo, R. Joseph Sarguino et R. Eliakim, le gouverneur de la synagogue.

Il v a parmi eux des ouvriers en soic, beaucoup de marchands et de gens extrêmement riches. Il

<sup>(1)</sup> Imperium orientale sive Antiquitates Constantinopolitanæ, opera et studio dom. Anselmi Banduri; 2 vol. in-fol., 1711; Paris.

<sup>(\*) «</sup> Le sultan de Thogarmini. » (Asher.)

<sup>(2)</sup> Au delà de la tour de Galata, et près de l'entrée du port. « La Jufvie, que l'on appelle le Stanor (Stenum), dit Villehardouin, où il avoit mult bone ville et mult riche. »

<sup>(\*)</sup> Les caraîtes, moins nombreux que les Julfs de l'autre secte, rejetalent les explications religieuses des rabbins. Cette secte existe encore. Le docteur Delitzscha fait connaître ses doctrines voy. Aron Ben Elis's Es Chajim; Leipsick, 1840.

n'est pourtant permis à aucun Juit de monter à cheval, excepté au seul R. Salomon l'Égyptien, médecin du roi, par le crédit duquel les Juits jouissent d'un grand soulagement dans leur captivité, qui d'ailleurs



La Colonne historiée; colonne en marbre élevée par Arcadius en l'honneur de son père Theodose le Grand, à Constantinople (3).

y est très-rude. Ils sont surtout fort hais par les tanneurs qui préparent les peaux, car ils jettent leur eau sale devant les portes des Juifs pour les souiller. En général, les Grees haissent tous les Juifs, sans distinction des bons ou des méchauts; ils aggravent leur joug sur eux. Quand ils rencontrent des Juifs dans les rues, ils les battent, les traitent cruellement et les tiennent sous une dure servitude. Cependant les Juifs sont riches, gens de bien, charitables, supportant patiemment leur exil. Le lieu of ils habitent s'appelle Péra.

De Constantinople, il y a deux journées par mer à Rodoston (1), où il y a une assemblée d'environ quatre cents Juifs, dont les chefs sont R. Moïse, Abia et Jacob.

A deux journées de là est Gallipoli, on l'on compte environ deux cents Julís, à la tête desquels sont R. Élie Caphid, R. Schabtai Zutra et R. Isaac Mégas; car en Grèce on appelle mégas tout ce qu'on veut honorer.

De là il y a deux journées à Cals (ou Kilia)(\*), où il y a une cinquantaine de Juifs, dont les chefs sont R. Juda, R. Jacob et B. Schéniaia.

De là il y a deux journées à Mitylène (\*), où il y a des assemblées d'Israélites en dix endroits.

De là il y a trois journées à Chika (Chio), où il y a environ quatre cents Juifs, à la tête desquels sont R. Élie Teman et Schabtai. C'est là que sont les arbres d'où l'on recueille le mastic (\*).

A deux journées de là est l'île de Samos, où il y a environ trois cents Juifs, qui ont à leur tête R. Schémaria, R. Obadia et R. Joël. Il y a dans toute cette île plusieurs assemblées d'Israélites.

- (\*) Rodosto, l'ancienne Bisanthe, appelée Rhadesta par Ptolémée, et Rodostoch par Villehardouin.
- (\*) Cœla de Plolémée, Celus de Pline et de Pomponius Mela. Kilia est un port sur la côte orientale de la péninsule de Gallipoli.
- (\*) « L'une des lles de la mer. » (Asher.)
  (\*) Ce suc, qui découle du pistachier (Pistacia Lentiscus), est encore un des principoux objets du commerce de Chio.
  (\*) Cette colonne a été figurée et décrite par Claude-François Meaétrier, du Cange, Banduri, etc.

De là il y a trois jours par mer à Rhodes, où il y a environ quatre cents Juifs, à la tête desquels sont R. Abba, R. Chananeel et R. Élie.

A quatre journées de là est Dophros (Chypre), où il y a une assemblée de Juis rabbinites. Il y a



Bas-relief de la Colonne historiée. - Les Thermes d'Arcadius.

aussi là d'autres Juifs , hérètiques chypriens , qui sont épicuriens (\*). Les Israélites les excommunient partout : ils profanent le soir du sabbat et honorent le soir du premier jour.

De là il y a deux journées à Corcos (Corycus), aujourd'hui Korghos, le commencement du royaume d'Édom (\*) appelé l'Arménie. C'est là que commence le royaume de Tourous (3), seigneur des mon-



Bas-relief de la Colonne historiée. - Char et Prisonniers scythes.

tagnes et roi d'Arménie, lequel règne jusqu'à la province de Dukim (Adiabene) et jusqu'au pays des Togarmites, qu'on appelle Turcs.

De là il y a trois jours à Malmistras (\*) ou Tursis (Tersoos) (5), située sur le bord de la mer: Jusqu'ici s'étend le royaume des Javanites, qu'on appelle Grecs.

De là il y a deux jours à Antioche la Grande, située sur le fleuve Pir, torrent de Jabok, qui descend du mont Liban, de la terre de Hamath (Chamath). Cette grande ville a été bâtie par le roi Antiochus.

- (1) Sur les anciennes sectes juives, consultez l'ouvrage de Zunz : Gottesdienstliche Vortrage, p. 395, 396.
- (\*) D'Aram

- (4) L'ancienne Mopsubestia, sur le Pyramus, aujourd'hui Messis, sur le Jeilian.
- (\*) Erreur. Malmistras était à environ quinze lieues de Tersous, ou Tarse.

<sup>(</sup>i) Toros ou Thoros. Ce prince avait été le favori de l'empereur Jean Porphyrogenitus. A l'avénement de Manuel Comnène, il prit la fuite, déguisé en marchand, guerroya longtemps, et finit par se réconclier avec Manuel, qui lui donna le titre de panasébatos. Il mournt de 1167.

Au-dessus de la ville, il y a une fort liaute montagne, ceinte d'une muraille. Au sommet de la montagne est une fontaine, laquelle a sur elle un homme établi pour conduire l'eau de cette fontaine, per des canaux sonterrains, dans les maisons des grands de la ville. L'autre côté de la ville est arrosé par la rivière. Cette ville, au reste, est très-forte et sous la domination des irrupteurs (\*). La foi dominante



Bas-relief de la Colonne historiée. - Idoles scythes portées sur des chameaux.

y est celle des Poitevins, qui est celle du pape. Il y a là quelques Juis ouvriers en verre, qui ont à leur tête R. Mardochée, R. Chajim et R. Ismaël.

A deux journées de là est Liga (\*), ou Laodicée, fondée par Sélencus Nicator, où il y a environ deux cents Juifs, entre lesquels sont R. Chiia et R. Joseph.



Bas-relief de la Colonne historiée, - Prisonniers scythes; Navires romains; le Labarum.

De là il y a deux journées à Gébal, ou Bagdad (Ba'al-Gad), sous le mont Liban. Près de Gébal est le peuple qu'on appelle Alhashishin (3). Ces gens ne sont pas de la religion des

<sup>(\*) »</sup> Sous la domination du prince Boémond Poites in, surnommé le Baube. Elle contient environ dix Juifs qui fabriquent le verre : les principaux d'entre eux sont II. Mondekhan, R. Mohan et R. Jishma'el » (Asber.) — « On donne, di Tilaumas de la Tibaumassère, le nom de Poitiers à Poiteire, comte de Valentinois, descendant de Guillaume de Poitiers ». — On donne, di Tilaumas it d'uns l'Art de vérifier les dotes : « Boémond III, prince d'Antioche, surnommé le Bambe ou l'Enfant par les uns, le Baube on le Bègue par les autres, succèda, l'an 1163, à sa mère dans la principauté d'Autioche. L'an 1200 fut le terme de ses jours. » (\*) Lego ou Latschia.

<sup>(\*)</sup> Lega ou Latacina.
(\*) On sait que sous ce nom d'Assassinz, ou plus correctement Hazhishin, il faut entendre les partisans d'une secte mabométane qui apparut en Perse, au onzième siècle, et se rendif famense par son ardeur guerrière, sa dicipiline et son fundisme. Hasasina ou Hassan-Bon-Subah, leur chét, vault compost un caléchisme à leur usage, to nom d'Assassina est dériré, soil de la plante hazhish, qui sert à composer une fiqueur entvante dont les seclaires faisaient usage, soil plus pro-tablement da nom nême du fondature de la secle, Hassain. (Voy, sur ce sujel tes notes du docteur Geenius, dans sa traduction des Yoyaqes en Syrie de Burckhardt, et, plus loir, un paragraphie spécial de la hibiliographie qui termine cette rélation.)

Ismaelites, mais de celle d'un certain Cambat (Kharmath) (¹), qu'ils tiennent pour un prophète. Ils obéissent à tout ce qu'il dit, soit pour la vie, soit pour la nort. Ils l'appellent Scheich-al-Hassissin (Sheikh-al-Hashishing). C'est un vieillard établi sur eux, par l'ordre duquel ces montagnards vont et viennent. Le lieu de sa résidence est la ville de Karmos, qui était autrefois dans le pays de Sibon (¹). Ils sont très-religieux observateurs de leur foi entre eux par l'ordre de leur vieillard. Ils se rendent formidables partont, parce qu'ils assassinent les rois avec une espèce de scie (²). On peut marcher huit journées sur leurs terres. Ils sont en guerre avec ces Édomites qu'on appelle Francs, et avec le sultan de Tripoli, on Taraboulous de Scham (²).

Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu à Tripoli un tremblement de terre où plusieurs gentils et Juis ont été ensevelis sous les ruines des maisons qui tombaient sur eux. Ce tremblement de terre s'est aussi fait sentir en même temps dans tout le pays d'Israël, où il a péri plus de vingt mille personnes. A une journée de la, il y a une autre Gébal (\*), qui est sur les frontières du pays des enfants de Hammon (Ammon), où il y a environ cent cinquante Juis. Elle est sous la domination de sept Hégénotes (Génois), dont le sultan (chef) s'appelle Giliano-Enviremo (Jalianus Embriaco) (\*). Cest l'aqui on trouve la place où était autrefois le temple des enfants de Hammon. C'est aussi là qu'était leur abomination, c'est-à-dire leur idolò, assise sur un trône fait de pierre, mais couvert d'or. Il y avait aussi deux femmes assises, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche, et un autel vis-à-vis, où l'on offrait le parfum et où l'on sacrifiait en leur présence du temps des Ammonites. Il y a là environ deux cents Juis, à la tête desquels sont R. Meir, R. Jacob et R. Sinha. Elle est sur le bord de la mer du pays d'Israèl.

De là il y a deux journées à Biroth, qui est Beerouth, où il y a une cinquantaine de Juifs, qui ont à leur tête R. Salomon, R. Obadia et R. Jacob (2).

De là il y a une journée à Tsaïd, ou Sidon la grande ville, où il y a une vingtaine de Juifs.

A dix milles de là est une nation qui fait la guerre aux Sidoniens. On appelle ces gens-là Dugziens (\*); on les nomme aussi Paganous, ou villageois, ou bien Paganous, ou paiens. C'est un peuple sans religion qui habite sur de hautes montagnes et dans les cavernes des rochers. Ils n'ont nie nie prince qui domine sur eux. Ils vivent libres entre leurs montagnes et leurs rochers, qui s'étendent jusqu'à la montagne de Hermon, le chemin de trois joors. Ils sont plongés dans le vice, et se marient avec leurs propres filles. Ils ont une certaine fête dans l'année, en laquelle hommes et femmes s'assemblent pour boire, et alors ils changeut de femmes les uns avec les autres. Ils disent, lorsque l'ame sort du corps: «Si c'est l'ame d'un homme de bien, elle entre dans le corps de quelque petit enfant qui nalt au même moment qu'elle sort de son corps précédent; mais si c'est l'ame d'un méchant homme, elle entre, selon eux, dans le corps d'un chien on de quelque antre animal. » Telle est la folle erreur de ces gens-là. Il n'y a point de Juifs parmi eux, sinon qu'il va quelquefois chez eux des teinturiers ou des ouvriers juifs qui y demeurent quelque temps pour y travailler ou négocier; après quoi ils s'en retournent en leur maison. Ces peuples ainent les Juifs. Au reste, ils grimpent les montagnes et les collines avec une vitessé extraordinaire, et personne n'ose les aller attaquer.

A une journée de là est Tyr la nouvelle, ville extrémement belle, avec un port très-commode au milieu d'elle, où abordent les vaisseaux entre deux tours. Les péagers jettent, la nuit, entre ces deux tours des chaînes de fer; en sorte que personne n'y peut venir, soit sur un vaisseau, soit autrement, pour voler quelque chose des vaisseaux qui y sont. Il n'y a point de port sur toute la terre si sûr et si coumode. Il y a dans cette belle ville environ quatre cents Juifs, entre lesquels il y en a de très-asvants dans le Talmud. A leur tête sont R. Ephraim l'Egyptien, jueç iR. Meir, de Carcassonne, et R. Abra-

- (1) Fondaleur de la secte des Carmathiens, que notre voyageur confond avec celle des Assassins.
- (°) « Dans la cité de Kadmus, le Kedemoth de l'Écriture, sur la terre de Sichon. » ( Asher. )
- (\*) Avec une espèce de seie ne se trouve point dans la traduction d'Asher; il y a sculement dans le texte qu'ils tuent même les rois si leur chef (Chamath) l'ordonne.
  - (\*) Tarablous-el-Sham.
  - (°) Djebail, Byblos des Grecs.
  - (\*) Guillaume Embriaco prit Byblos en 1109, et en devint le suzerain, soumis comme tributaire à Gênes, sa patrie.
  - Voy., sur l'état de cette ville dans le commencement du quinzième siècle, le vol. XXI de l'Archæologia, p. 342.
  - (\*) M. Asher traduit par le mot Druses.
  - M. Rapaport lit : Nosariens ou Nosairi (sectaires schiites) qui, selon le docteur Gesenius, sont cités plusieurs fois

ham, chef de la synagogue. Les Juifs ont aussi des vaisseaux à eux sur mer. Là sont aussi les ouvriers qui font co beau verre de Tyr si renommé par toute la terre. C'est aussi à Tyr que l'on trouve la meilleure nourpre (\*),

Si l'on monte sur les murailles de la nouvelle Tyr (1), on découvre de là Tyr la couronnée, couverte de la mer, qui n'est éloignée de la nouvelle que d'un jet de pierre. Si l'on y va avec un vaisseau, on voit au fond de la mer les tours, les palais, les places et les rues de cette ancienne ville. Au reste, la nouvello Trr est une ville fort marchande où l'on aborde de toutes parts.

De Tyr il y a une journée à Akdi, ou Aceo (\*), autrefois les limites de la tribu d'Aser et le commencement de la terre d'Israël. Elle est située sur le bord de la grande mer. Elle a un grand port, où abordent tous ceux qui ont fait vœu d'aller à Jérusalem et qui y vont par mer. Il passe devant la ville une rivière appelée le torrent de Kadoumin (\*). Il y a là environ deux cents Juis, à la tête desquels sont R. Tzadok, Janhet et Jonas, d'heureuse mémoire.

De là il y a trois parasanges à Niphesch, qui est Gad-Hachepha (\*), sur le bord de la mer. A un des côtes de la ville est la montagne de Carmel, au sommet et au pied de laquelle sont plusieurs tombeaux des Israélites.

Dans la montagne même est la caverne ou la grotte d'Élie, d'heureuse mémoire, où deux Idnméens ont bâti une église ou chapelle qu'ils appellent Saint-Élie. Au sommet de cette montagne, on reconnence les restiges de l'autel qu'Elie, d'heureuse mémoire, démolit et rebâtit au temps d'Achab. L'endroit de cet autel est rond et s'étend environ l'espace de quatre coudées (\*). Au pied de la moutagne, à côté, coule le torrent de Céson (\*).

A quatre parasanges de là est Capernaum, c'est-à-dire bourg ou village de consolation. Il semble au premier coup d'eil que cette ville est sur le Carmel (\*).

De Capernaum il y a six parasanges à Gad des Philistins, on Césarée. Il y a dans cetto ville dix Juifs et deux cents Cuthéens, ou duis de Schonron, c'est-à-dire de Samarie, appelés vulgairement Samaritains. Césarée est une très-belle et bonne ville, sur le bord de la mer, bâtie par le roi-empereur César, qui l'a appelée Césarée de son nom (\*).

A une demi-journée de là est Kakko (10) ou Kéhila. On n'y trouve aucun Juif.

De là il y a une demi-journée à Sargorg (\*\*), ou Luz. Il n'y a qu'un seul Juif, teinturier, dans cette ville.

A une journée de cette ville est Sébaste, ou Samarie. On y reconnaît encore les vestiges du palais d'Achab, roi d'Israèl. Samarie est une ville très-forte, située sur une montagne et arrosée de fontaines. Le terroir est entrecoupé de ruisseaux et abonde en jardins, en vergers, en vignobles et en oliviers; mais on n'y trouve point de Juifs.

De Samarie il y a deux parasanges à Naplonse, ou Sichem, sur la montagne d'Éphraim. Il n'y a point ici de Juifs. La ville est située entre les montagnes de Garizim et d'Ébal, dans une vallée. On y

comme apostats dans le catéchisme des Druses. Ils auraient été appelés originairement Karmats ou Carmats, et leur foudateur, qui leur aurait donné le nom de sa patrie, secait né à Nasrana ou Nasraya, près de Kuís.

- ndateur, qui leur aurait donné le nom de sa patrie, serait né a Nasrana ou Nasraya, près de Kula. (°) La pèche du murex, coquillage qui donne la pourpre, se fait, près de Tyr, surtout dans le mois d'avril et de mai.
- (\*) Voy. un plan de Tyr l'ancienne dans notre premier volume, voyages d'HERODOTE.
- (3) Acre. On peut lire dans Rosenmüller et dans Clarke une histoire détaillée de cette ville.
- (\*) Ou le Nahr-el-Mukattua, qui coule à l'est de la baie d'Arre, ou le Naaman (Belus), dont les sables ont longtemps servi à la fabrication du verre.
  - (\*) Khaifa, petit village, ou l'ancienne Ephali.
  - (°) Voy, la relation d'Irby et Mangles, qui visitérent l'autet et l'église gothique construite auprès.
  - (\*) La rivière Mukattua, qui traverse la plaine d'Esdralon, et se jette dans la mer près de Khaifa.
- (\*) Erreur manifeste du voyageur ou des copistes.
- (\*) Non par Auguste, mais par Hérode, en l'honneur d'Auguste.
- (\*\*) Aujourd'hui Kakon. (Voy. la place de cette ville sur l'excellente carte de la Palestine par Ritter.)
- (\*\*) è be ce point (Kakon), dit Lelewel, il n'y a qu'une autre demi-journée à Sanuria. Gependant le texte nomme à une denti-journée Sargorg-Louz, éloigné d'une journée entière de Sanuria (VIII, p. 76, 77). Je présume que sur ce point le texte est corronju. Une journée, Sargorg-Louz et deux teintuirers ne sont pas à leur place. Cette présomption grandit et se confirme lorsqu'on confronte ce passage avec la corruption de l'autre, où Segores-Loud avec une journée et demie et d'autres circonatores aggrevantes (X, p. 155) requraissent blem niérablement, »—Asher traduit » Saint-Georges. »

compte environ cent Cuthéens, qui ne gardent que la loi de Moise, et qu'on appelle Samaritains. Ils ont des sacrificateurs de la postérité d'Aaron le sacrificateur, qu'ils appellent Aaronites. Les Samaritains ne donnent point leurs filles aux sacrificateurs, ceux-ci ne prenant pour fennnes que des filles de race saccrdotale, pour ne pas se confondre avec le peuple. Cependant ces sacrificateurs de leur lois



crifient et offrent des holocaustes, dans l'assemblée qu'ils ont sur le mont Garizim, comme il est écrit dans le livre de la loi (Deut., XI, 20): « Tu donneras la bénédiction sur la montagne de Garizim. » C'est pourquoi ils disent que c'est la maison du sanctuaire. Ils offrent des holocaustes le jour de l'Aques et les aûtres jours de fête sur un autel bâti sur le mont Garizim, de ces, pierres dont les Israélites ont

dressé un monument lorsqu'ils passèrent le Jourdain. Ils se disent de la tribu d'Éphraim. Ils ont parmi enx le sépulter du sage Joseph, fils de Jacob, notre père, selon ce qui est dit (Jos., XXIV, 32); « On ensevelti à Sichem les os de Joseph, que les Israélites avaient apportés d'Éxynte (\*). »

Les Samaritains n'ont pas ces trois lettres hé, cheth et ajin. Ils n'ont point de hé dans le nom d'Abraham, notre père; c'est pourquoi ils n'ont point de gloire. Ils manquent du cheth dans le nom d'Ischak, notre père; c'est pourquoi ils n'ont point de pièté. Enfin ils n'ont point de ajin dans le nom de Jacob, notre père, et, par conséquent, ils manquent aussi d'humilité. Au lieu de ces trois lettres, ils mettent un aleph, par où ils font connaître qu'ils ne sont pas de la postérité d'Israël : ils ont la loi de Moise, excepté ces trois lettres (\*). Ils se gardent soigneusement de la souillure des morts, des os dos utes par accident, et des sépulcres. Lorsqu'ils vont à leur synagogne, ils dépouillent leurs habits ordinaires, et, après s'etre lavé le corps avec de l'eau, ils en prennent d'autres. C'est ainsi qu'ils en usent toujours. Au reste, il y a des fontaines et des vergers sur le mont Garizim; mais celui d'Ébal est sec comme les pierres et les rochers. La ville de Sichem (Naplouse) est dans une plaine entre deux montagnes.

A quatre parasanges de là est la montagne de Gilboa (\*), que les Édomites appellent monte Gilboè, qui est terroir fort aride.

De là il y a cinq parasanges à la vallée d'Ajalon, appelée par les Iduméens val de Luna.

De cette vallée est éloignée à une parasange la montagne de Moria-Grandariel (\*), qui est la grande ville de Gabaon, où il n'y a point de Juifs.

De Gabaon, il y a trois parasanges à Jérnsalem. C'est une petite ville munie de trois murailles et fort peuplée de Jacobites, de Syriens, de Grees, de Géorgiens et de Francs de toute langue et nation, Il y a une maison où l'on fait de la teinture, que les Juifs possèdent, ayant eux seuls le droit de faire de la teinture, moyennant une certaine somme qu'ils payent tous les ans au roi. On compte dans cette ville environ deux cents Juifs (\*), qui demeurent sous la tour de David, dans un coin de la ville. Pour ce qui est de la muraille de la tour de David, il ne reste environ que dix coudées de haut sur les fondements de cet ancien édifice bâti par nos pères. Tout ce qui est au-dessus est l'ouvrage des Ismaélites. Il n'y a point d'édifice dans toute la ville plus fort que cette tour.

Il y a encore à Jérusalem denx hôpitaux d'où sortent quatre cents chevaliers, et où l'on reçoit tous les malades qui y viennent, auxquels on fournit tout ce qui leur est nécessaire soit pour la vie, soit pour la mort. On appelle le second hôpital de Salomón. C'a été le palais qu'a bâti le roi Salomon autrefois. Dans celui-ci demenrent et en sortent quatre cents chevaliers toujours prêts pour la guerre, outre les

(\*) Cette tradition s'est conservée jusqu'à nos jours.

(\*) M. Rapaport fait observer que ces remarques sur la vicieuse prononciation des Samaritains sont confirmées par les voyageurs et les critiques modernes. On les trouve aussi textuellement dans un extrait de Makrisi publié par Sylvestre de Sox (Chrestomathie arabe).

(1) « A quatre parasanges de Sichem il se trouve au monte Gilboë. Benjamin se conforme trop souvent à une étrange version de la Bible pour qu'il soit nécessaire de remarquer qu'il ne s'agit pas ici de la montagne véritable de Gilboa (éloignée de buit parasanges de Sichem), mais de quelques hauteurs arides du mont Éfraim, au delà de Liboa, qualifiée quelquefois de Gilbaa. ¿ Lelewel.)

Il se pourrait toutefois qu'il y eût plutôt erreur dans la mesure itinéraire.

Sur la montagne de Gilhoë était le tombeau de Goliath. Il avait l'apparence des monuments druidiques que l'on appelle galgdats, c'était un annas de pierres. « On ne suvrait trouver à vingt milles à la ronde, dit le compagnon de saint Antonin, une seule pierre transportable, car il est d'usage que quiconque passe par cet endroit doit porter avec lui trois pierres et les jeter sur ce tombeau; et ainsi avons-nous fait nous-mêmes. »

De même, en Grèce, les passants jetaient des pierres sur les golgals cousacrés à Mercure. (Voy. t. les, Voyageurs anciens, note de la page 214.)

Darius avait fait élever un amas de pierres sur les bords de l'Artisque. (Hérod., liv. IV, ch. 92.)

On prétendait qu'il ne pleuvait jamais sur le mont Gilhoë, mais cette assertion a été démentie. « Il n'est pas vrar, dit le dominicain Brocard, qu'il ne tombe ni resée ni pluie sur la montagne de Gilhoë (où David prononça l'imprécation après la mort de Jonathas), car j'y étais le jour de la Saint-Martin, l'an du Seigneur 1283, quand il y tomba une telle pluie que je fus mouillé jusqu'à la chair. »

(\*) Gran-David, suivant Asher, qui émet l'hypothèse qu'au temps de Benjamin cette ville pouvait être connue sous le nom de Gib-Daoud.

(9) Petachia, qui visita Jérusalem vers 1175, ne trouva qu'un seul Juif dans cette ville.

chevaliers qui viennent du pays des Francs et des Édomites, qui ont fait des vœux, et qui y restent quelques années, jusqu'à ce que leur vœu soit accompli.



Plan de Jérusalem. — D'après un manuscrit du douzième siècle conservé à la Bibliothèque de Bruxelles. — Atlas Lelewel.

Là est aussi ce grand temple qu'on appelle Sepolero, qui est le tombeau de GET HOMME (1). Il y a à Jérusalem quatre portes : la porte d'Abraham, la porte de David, la porte de Sion et la porte

(1) C'est amsi que Jésus-Christ est appelé dans le Talmud.

de Josaphat, vis-à-vis de la maison du Sanctuaire, qui était là autrefois (¹). C'est là qu'est le temple Domino (¹), qui a été autrefois un lieu sacré sur lequel Ouara, fils d'Alcata (¹), avait bâti une graude et parfaitement belle voâte, où les gentils n'osent point mettre d'images, ni aucune ressemblance, mais y viennent seulement pour y faire leurs prières.

A l'opposite de cet endroit, à l'occident, est une muraille qui est un reste de celle du temple, et meme du Saint des Saints; on l'appelle la porte de Miséricorde. Tous les Juifs vont prier devant cette muraille, à l'endroit où était le parvis (¹).

Il y a encore à Jérusalem, dans cette maison qui a été autrefois à Salomon, les écuries que ce roi a fait bâtir : c'est un bâtiment très-solide, tout de grandes pierres; on ne voit nulle part ailleurs un bâtiment semblable.

On y voit encore aujourd'hui le canal où l'on égorgeait autrefois les victimes. Tous les Juifs y écrivent leurs noms sur la muraille.

En sortant de la porte de Josaphat, on trouve le désert des peuples, où est la statue appelée Jad-Absçalom (\*), le sépulere du roi Ozias, et la grande fontaine des eaux de Siloé, auprès du torrent de Kédron. Sur la fontaine est un grand édifice bâti du temps de nos pères; on n'y trouve que fort pen d'eau, la plupart des habitants de Jérusalem ne buvant que de l'eau de pluie, qu'ils reçoivent dans les citernes qu'ils ont dans leurs maisons.

De la vallée de Josaphat on va à la montagne des Oliviers, qui n'est séparée de la ville que par cette vallée.

De rette montagne on découvre la mer de Sodome, qui n'est éloignée que de deux parasanges de la statue de sel en laquelle fuit changée la femme de Loth. Quoique les troupeaux qui passent léchent continuellement cette statue, elle recroit néanmoins tonjours et devient comme elle était auparavant; on voit aussi de là tonte la plaine et le torreut de Sittim, jusqu'au mont Nébo.

Devant Jérnsalem est la montagne de Sion, sur laquelle il n'y a point d'autres édifices qu'un temple des nazaréens on chrètiens. Il y a encore devant Jérusalem trois espèces de cimetières des Israélites, on ils ensevelissaient autrefois leurs morts, entre lesquels il y a un tombeau qui a sa date gravée. Mais les Iduméens les démolissent et en tirent les pierres pour bâtir leurs maisons.

Tout autour de Jérusalem il y a de grandes montagnes. Sur le mont de Sion sont les sépulcres de la maison de David et des rois qui out régné après lui (e). Mais personne ne connaît cet endroit ; car il y a environ quinze aus qu'une unraille du temple qui est sur le mont de Sion étant tombée, le patriarche ordonna au prêtre de rebâtir cette église, et lui dit de prendre des pierres de l'ancien mur de Sion pour cet effet, ce que ce prêtre se mit anssitôt en devoir de faire. Il laissa une vingtaine d'ouvriers qui arrachaient les pierres des fondements de la nuraille de Sion. Parmi ces ouvriers, il y en avait deux, entre autres, très-bons et très-tidèles amis. Un jour un de ces deux avant règalé son camarade, et tous deux étant retournés un pen tard à leur ouvrage, celui qui les commandait leur dit : « Pourquoi venez-vous si tard? . A quoi ils répondirent : « Qu'est-ce que cela te fait? nous travaillerons pendant que nos camarades iront manger. » En tirant donc de ces pierres, ils en tirérent entre autres une sous laquelle ils trouvèrent l'entrée d'une caverne ou grotte. Là-dessus ils se dirent l'un à l'antre : « Allons voir si nous tronverons quelque trésor. » Ils entrèrent donc dans la caverne jusqu'à ce qu'ils parvinrent à un grand palais, bâti sur des colonnes de marbre, tout couvert d'or et d'argent. D'abord s'offrit à leur vue une table et un scentre d'or, avec une couronne d'or. C'était le tombeau de David, roi d'Israel; à la ganche était celui de Salomon ; et de même ceux de tous les autres rois de Juda qui y ont été ensevelis. Il y avait aussi des coffres fermés, et personne ne sait ce qu'ils contiennent. Ces deux hommes voulurent entrer dans le palais; mais voici qu'un vent impétueux, qui venait de l'entrée de la caverne, les terrassa de telle sorte qu'ils tombèrent à terre comme morts, et demeurèrent la jusqu'au soir. Alors s'éleva un

<sup>(1)</sup> Voy., sur les portes de Jérusalem, la relation d'ARCULPHE, p. 33

<sup>(\*)</sup> Templo Domino.

<sup>(</sup>a) Fils d'Al-Khataab.

<sup>(4)</sup> Voy. la relation d'Ancelleur, p. 36.

<sup>(</sup>b) Voy, la même relation, p. 43.

<sup>(°)</sup> Voy, sur ce sujet la note 2 de la p. 45 et la note 1 de la p. 47

autre vent, et comme une voix d'homme qui leur cria : « Levez-vous, sortez d'ieil » Ces ouvriers, tont effravés, se hâtèrent de sortir, et vinrent raconter le tout au patriarche. Celni-ci fit venir de Constanti-



Vue de la prétendue statue de sel (femme de Loth) au milieu des collines de la mer Morte. - D'après Lynch,



Sarcophage d'un roi de Juda, à Jérusalem. - D'après le monument donné par M. de Saulcy au Musée du Louvre,

nople R. Abraham Chasid, on le Pieux, un de ceux qui pleurent Jérnsalem (\*), et lui raconta tout ce qui était arrivé à ces deux hommes. R. Abraham répondit : « Ce sont les tombeaux des rois de la maison de

<sup>(1)</sup> Un de ceux que l'on appelait les pleureurs de Jérusulem.

David et des rois de la maison de Juda. » Le lendemain, on renvoya s'informer vers ces deux hommes, qu'on trouva l'un et l'autre gisant dans leurs lits et disant : « Nons n'avons garde de retourner en œ lieu, car l'Éternel ne veut pas que personne voie ces choses. » Alors le patriarche fit boucher l'entrée de la caverne, pour cacher cet endroit aux hommes jusqu'à ce jour. R. Abraham le Pieux m'a conté lui-meme toute cette histoire.

De Jérusalem il y a deux parasanges à Bethléem, ou la maison de pain de Juda (1).

A un demi-mille de cette ville est le monument du sépulere de Rachel, dans un chemin fourelm. Ce monument est composé de onze pierres, selon le nombre des enfans de Jacob. Au-dessous il y a une voûte soutenue par quatre colonnes. Tous les Juifs qui passent par là écrivent leurs noms sur les pierres de ce monument (\*).

A Bethléem, il y a douze teinturiers juifs. Le pays est arrosé de plusieurs torrents, puits et fontaines.

De Bethléem à Hébron il y a six parasanges. Cette ville, située autrefois sur une montagne, est maintenant déserte et ruinée. La ville d'aujourd'hui est dans la vallée. Dans la plaine de Macpéla il y a un grand temple appelé Saint-Abraham, qui du temps des Ismaélites était une synagogne des Juifs (?). Les gentils, c'est-à-dire les chrétiens, y ont bàti six tombeaux sous les noms d'Abraham et de Sara, d'Isaac et de Rébecca, de Jacob et de Léa; ils disent aux voyageurs que ce sont les sépultures de ces patriarches, et en tirent de l'argent; mais s'il vient un Juif qui donne de l'argent au portier de la caverne, on lui ouvre une porte de fer faite du temps de nos péres; alors, desceudant avec des flambeaux à la main, ils ne trouvent rien dans la première ni la seconde caverne; mais, venant à la troisième, ils y trouvent les six tombeaux d'Abraham et de Sara, d'Isaac et de Rébecca, de Jacob et de Léa, vis-à-vis les uns des autres. Chaenna a son inscription propre. Sur le tombeau d'Abraham et cette inscription: « Ceci et le tombeau d'Abraham et cette inscription: « Ceci et le tombeau d'Abraham; notre père, qui repose en paix.» Et de même sur le tombeau d'Isaac et sur les autres. Il y a une lampe allumée, dans la caverne, qui brôle jour et muit sur les tombeaux. On y voit anssi des tomheaux pleins des os des Israélites, qui apportaient là chacun des morts et les os de leurs ancêtres, qui sont encore là jusqu'à ce jour.

Au bout du champ de Macpéla (\*) est la maison d'Abraham, notre père, et devant la maison il y a une fontaine. Il n'est pas permis de bâtir là d'autre maison, par respect pour Abraham.

D'Hébron à Beith-Gabren (5), ou Marescha, il v a cinq parasanges; il n'y a là que trois Juifs.

A cinq parasanges de là est Toron-Dolos-Gabra-Larisch (\*), ou Sunem; on y trouve trois cents Juifs.

De là il y a trois parasanges à San-Samuel de Scilo (\*), éloignée de Jérusalem de deux parasanges. Lorsque les Édomites (chrétiens) prirent Rimla (qui est Rama) sur les Ismaélites, ils trouvérent près de la synagogue des Juife le tombeau de Samuel de Rama; alors ils en tirerent le corps, le transportèrent à Scilo, et bâtirent dessus un grand temple qui subsiste encore sous le nom de San-Samuel de Scilo.

A trois parasanges de Scilo on trouve le mont Morija, ou Resipuah (\*), qui est Gibéath de Saûl, ou Gibéa de Benjamin, où il n'y a point de Juiss.

- (1) Voy. la note 2 de la p. 50.
- (\*) Voy., sur ce tombeau, p. 53.
- (\*) Voy. la note 1 de la p. 55.
- (\*) Makhphéla.
- (\*) Beith-Jaherini ou Beith-Jihrin est la Bethogabris des écrivains grees et romains. D'après Edward Robinson, ce serait la célèbre Éleutropolis, que mentionnent souvent Eusèbe et saint Jérôme.
- (\*) Toron de los Caballeros, un des forts construits pendant que les chrétiens occupérent la Palestine.
- (7) Il y a en effe, à pou de distance de Jérusalem, à deux heures au sud-est de Gib, sur une éminence, une mosquée appelée Nebi-Senwill qui est supposée contenir le sépulcre de Samuel; C'est une ancienne église chrétienne. Edw. Robinson pense que ce doût être l'emplacement de l'ancienne Mizpeli.

Benjamin de Tudele ne pouvait pas avoir visité tous ces lieux dans l'ordre où il les cite. Ce n'est évidemment pas un itinéraire qu'il a voulu tracer.

(\*) Asher traduit Pesipua. Ce nom ne paralt avoir aucun rapport avec le mont Moriali, qui du reste est lui-même foct étranger à Céleéa-Shaoul ou Giba-Benjamin, situé à trente stodes de Jérusalem. De là il y a trois parasanges à Beth-Nobi (Beith-Nubi), ou Nob, ville des sacrificateurs; au milicu du chemin sont les deux rochers de Jonathan ('), dont l'un s'appelle Botzetz et l'autre Séna. Il n'y a là que deux Juifs, teinturiers.

De là il y a trois parasanges à Ramas, qui est l'ancienne Rama (\*). On y voit encore des murailles làties du temps de nos pères, car c'est ainsi que nous l'avons trouvé écrit sur les pierres. Il n'y a là que deux ou trois Juifs. C'était autrefois une très-grande ville. On y voit encore un cimetière des Israélites qui a trois milles de circuit (\*).

A cinq parasanges de là est Gapha, ou Japho (Jaffa), sur le bord de la mer, où il n'y a qu'un senl Juif, teinturier.

De là à Eblin ou Jasné (\*) il y a trois parasanges. On y voit encore le lieu de l'école (\*), mais il n'y a plus de Juifs. Jusqu'ici s'étendent les limites d'Éphraîm (\*).

De Jasné il y a deux parasanges à Palmis, ou Asdod (\*) des Philistins. Cette ville est ruinée, et il n'y a point de Juifs.

De là il y a deux parasanges à Askelona ou Ascalon la Nouvelle, bâtie par Esdras le sacrificateur, d'herreuse mémoire, sur le bord de la mer. On l'appelait au commencement Bénibra. Elle est éloignée de quatre parasanges de l'ancienne Ascalon, qui est déserte. C'est une grande et belle ville qui, citant située à l'extrémité des frontières de l'Égypte, est très-frèquentée pour le commerce. On y compte environ deux cents Juits rabbanites, qui ont à leur tête R. Tzemach, R. Aaron et R. Salomon. Il y a aussi une quarantaine de Karréens et environ trois cents Cuthéens ou Sanuaritains. Au milieu de la ville il y a un puits qu'on appelle Bir-Abraham-al-Calif, qui a été creusé du temps des Philistins (\*).

D'Ascalon (°) on va à Segoures ou Lud, et, en une journée et demie, on arrive à Zarzin (Serain) ou Izréel, où il v a une grande fontaine (¹°) et un seul Juif, teinturier.

A trois parasanges de Zauzin est Schiphouria (11), autrefois Tsippori, où est le sépulcre de notre rabbin le saint (12), et de B. Chija, qui est venn de Babylone, et celui de Jonas le prophète, fils d'Amittai. Ces tombeans sont sur la montagne avec plusieurs autres (12).

A cinq parasanges de là est Tibérias (14), située sur le Jourdain, qui y prend le nom de mer de Cinnéreth ou de Génézareth, car le Jourdain se jette dans cette mer, et ensuite va se perdre dans la mer Salée,

- (\*) Edw. Robinson a vu. en effet, ces deux collines de forme conique entre Jeba et Muklimâs.
- (\*) Voy. la note 2 de la p. 46.
- (\*) Deux milles, d'après Asher.
- (\*) Ibelin, Jahneh. Une ville et une forteresse situées près de cette ville appartinrent, pendant l'occupation chrétienne, à Balian, frère du toutie Guillausse de Chartres, et à ses descendants.
- (\*) Avant le dernier siège de Jérusalem, les Juifs membres du sanhédrin, on cour judiciaire suprême, s'étaient retirés à Jabneth et y siégérent longtemps sous la direction des plus célèbres interprétes du Tahnud.
  - (\*) Erreur, La tribu d'Ephraim était au nord de la Palestine.
- (1) L'Asotos des Grees ou l'Asotos des Romains. C'est aujourd'hui un petit village dont les misérables huttes sont mélées à des ruines. Palmis était sans doute un nom adopté par les Européens.
  - (\*) Büsching fait mention de ce puits.
  - (\*) . En rétrogradant, » dit Asher.
- (\*) Guillaume de Tyr donne à cette fontaine le nom de Tubania. Edw. Robinson croit que c'est l'ancienne fontaine de Jesre'el; on l'appelle aujourd'hui Jalüd.
  - (") Sufurieli, jadis ville principale de Galilée, et l'un des cinq sanhédrins de Judée.
- (\*\*) Rabbi Juda, surronimé le Saint, docteur de l'Académie de Thériade, qui composa, dans le premier quirt du troisième siècle, le Miachnu (Répétition ou Seconde loi), recueil des codes partiels et des lois traditionnelles des écoles parties innenes. Ce code est divisé en six parties appelées sedarim (ordres). Les notes et les discussions dont l' fit crismite l'objet forment un ouveau recueil que l'on appela Guemara (Complément). Le Mischna et le Guemara réunis forment le Tatmud (Doctrine).

Rappelons qu'il y a deux Talmud : celoi des écoles de Pelestine, appelé le Talmud de Jérusalem, que l'on croît avoir été achevé dans la deuxième moité du quatrième siècle; l'autre, appelé le Talmud de Babylone, rédigé au cinquième siècle par Aschi, docteur de l'Academie de Sora, et par son disciple Nabina, et terminé l'an 500 par Rabbi José.

(\*\*) Petachia décrit ces tombeaux.

(11) a Tabarié est bellé, et construite sur une colline qui s'étend, en bongneur plus qu'en largeur, sur un espace d'environ deux milles; au pied de cette colline, du coiré de l'ouest, est un lac d'eau douce. La longueur de ce lac est de doure milles, et sa largeur d'une égale élendue.... On y voit des bains d'eaux thermales; ess eaux sont chaudes en toutes saisons, sans qu'il soit accessaire du leu pour les échaulles. > (Jaubert, traduction d'Édrisi.) -

dans la plaine appelée Asded-Happisga; c'est la mer de Sodome, ou la mer Salée. Il y a à Tibérias environ cimpante Juils, qui ont à leur tâte R. Abraham le voyant, R. Meter et R. Isaac. Il y a aussi des bains chands aui sortent du fond de la terre, et qu'on panello bains chands de Tibérias;

tout près de la est la synagogue de Caleb, fils de Jephuné, et un rimetière des Juifs on sont les tombeaux de R. Jochanan, fils de Zaccaï, et de R. Jonathan, fils de Lévi. Tout cela est dans la Galilée inférieure.

De Tibérias il y a deux journées à Timin (Tebnin) ou Timnatha (1), où sont les tombeaux de Samuel le Juste (1) et de plusieurs autres Israélites.

De là il v a une journée à Aschat, autrefois Guseb-Chalab (5), où il v a une vingtaine de Juifs.

A six parasanges de là est Maramitte, autrefois Meron (\*); près de là est une grotte ou caverne où sont les sépuleres d'Hillel et de Schammaï, et de vingt d'entre leurs disciples, de même que conx de B. Benjamin, fils de Japhet, et de B. Juda, fils de Betira.

De là il y a six parasanges à Ahna, où il y a une cinquantaine de Juiss et un grand cimetière des Israélites.

A une demi-journée de là est Kadis on Kades-Nephtali, sur le bord du Jourdain (\*), où-sont les tombeaux de R. Éléazar, fils d'Arach, de R. Éléazar, fils d'Azaria, aussi bien que ceux de Chouni-Ham-maegal, de Raschbag, de R. Jose le Galiléen, et de Barak, fils d'Abinoam. Il n'y a là, au reste, point de Juifs.

De là il y a une journée à Balinos (Belinas), autrefois Dan. C'est'là qu'est la caverne d'où sort le Jourdain (%), qui, après un parcours de trois milles, se joint à l'Arnon (?), lequel descend des frontières de Moab. An-devant de la caverne l'on comatt encore l'endroit où était l'idole de Mica, qu'adoraient les Danites, et celui de l'antel de Jéroboam, fils de Nébat, où était le vean d'or (\*). lei finissent les limites de la terre d'Israèl du côté de la mer postérieure.

De là il v a deux journées à Damas, grande ville où commence le pays de Nouraldin (°), roi des Togarmites on Tures. La ville est fort grande et fort belle, ceinte de murailles; le terroir abonde en jardins et en vergers, à quinze milles à la ronde ; on ne voit point dans toute la terre de pays si fortile que celui-ci. La ville est siure an pied du mont Hermon, d'où sortent les deux rivières d'Amana et de Pharphar, dont la première passe par le milien de la ville, et dont les eaux sont conduites par des aquedues dans les maisons des grands, aussi bien que dans les places et dans les marchès. Ce pays commerce avec tout le reste du monde. Le Pharphar arrose de ses caux les jardius et les vergers qui sont hors de la ville (10). Les Ismaélites ont à Damas une mosquée appelée Goman-Dammesec, c'est-à-dire synagogue de Damas (11). Il n'y a point de hâtiment semblable dans toute laterre. On dit que c'a été autrefois un palais de Benhadad. On y voit une muraille de verre construite par art magique. Il y a dans cette muraille autant de trons qu'il y a de jours dans l'année solaire; le soleil, descendant par douze degrés, selon le nombre des heures du jour, entre chaque jour dans l'un de ces trous, et, par là, chacun peut connaître à ces trous quelle heure il est. An dedans du palais il y a des maisons bâties d'or et d'argent, grandes comme une cuve, qui peuvent contenir trois personnes si elles veulent s'y laver ou se baigner. Au milieu du palais ou voit suspendue la côte d'un Anakéen, c'est-à-dire d'un géant, longue de neuf pans et large de deux. C'était un ancien roi de la race des Anakéens, nommé Abcamaz, car c'est ainsi qu'on l'a trouvé

- (1) Ecreur. Timnatha était située dans la Judée, fort loiu de Tibérias.
- (2) Peut-être faut-il lice Simon au lieu de Samuel.
- (1) Aujourd'hui Gish.
- (4) Meirin (voy, la carte de Berghaus) est encore, de nos jours, un lieu de pélerinage pour les Juifs; ils y viennent prier sur des lombeaux.
  - (\*) Errenr.
- (\*) La caverne de Panéas. (Voy., sur les sources du Jourdain, la note 2 de la p. 60 et la note 2 de la page 81. On peut consulter aussi Burckhardt et Gesenius.)
  - (1) Un des petits affluents du Jourdain, mais incomu sons ce nom.
  - (\*) Il s'agil, comme nous l'avons indiqué précédemment, d'inscriptions grecques et romanies.
- (% Nouredlin.
- (°) Édrisi dit de Damas: « La situation en est admirable, le climat sain et tempéré, le sul fécond, les coux abondantes, les productions variées, les richesses immenses, les troupes nombreuses, les édifices superbes. »
- (11) Asher traduit : « une mesquée mahométane, appelée la synagogue de Damas. »

écrit sur une pierre de son sépulcre, où il était aussi écrit qu'il avait régné sur tout le monde. Il y a à Damas environ trois mille Israélites (¹), entre lesquels il y a plusieurs disciples des sages et plusieurs riches. C'est là que sont les chefs de l'Académie du pays d'Israél. Lá est aussi R. Esdras (¹) et ses frères, le prince Schalom, père de la maison du jugement, R. Joseph, le cinquième dans l'Académie, R. Matzliach, chef de l'ordre et prédicateur, R. Meir, la gloire des sages, R. Joseph Abeu-Phallat, le plus Inabile et le plus intelligent de l'Académie, R. Heman, et R. Tzaddik le médecin. On compte encore à Damas environ deux cents karaîtes et quatre cents Cuthéens. Ils cultivent la paix entre eux, mais ils ne s'allient point par mariage.

De Damas à Galaad il y a une journée; on y compte environ soixante Israélites, dont le chef est R. Tsadok. La ville est ample, et la terre abonde en torrents, jardins et vergers.

De là il y a une demi-journée à Salcaat, qui est la ville de Salcat de l'Écriture (3),

A une demi-journée de Salcaat est Balbek, autrefois Baalath, bâtie par Salomon en faveur de la fille de Pharaon, dans la vallée du Liban (\*). Le palais est tout bâti de grandes pierres, chacune longue de vingt pans et large de douze; il n'y a rien du tout entre les pierres, aussi dit-on qu'il ne peut avoir été bâti que par les mains d'Asmodaï. A l'entrée de la ville il sort une grande source qu'il arrose par le milieu, comme une grande rivière, autour de launelle il v a des monlins, des jardins et des vergers.

Tadmor est aussi dans le désert (\*). Salomon l'a pareillement bâtie toute de grandes pierres. Cette villo est ceinte d'une muraille. Elle est dans un désert, éloignée de toute habitation, et à quatre journées de cette Baalath dont nous venons de parler. Il y a à Tadmor environ deux mille Juits vaillants à la guerre. Ils sont en guerre avec les Iduméens et avec les Arabes sujets de Nouraldin, et fournissant du secours à leurs voisins les Ismaédites (\*). Ces Juits ont à leur tête R. Isaac le Gree, R. Nathan, et R. Uyrel, d'heureuse mémoire.

De là il y a une demi-journée à Kiriathin (Cariatin) ou Kiriathaïm, où il n'y a qu'un seul Juif, teinturier.

De Kiriathin il y a une demi-journée à Hama ou Chamath, située sur la rivière de Jabok (l'Orontes), sous le mont Liban. Il n'y a pas longtemps qu'un grand tremblement de terre a fait périr dans cette ville quinze mille personnes en un seul jour; il n'en est resté que soixante-dix, à la tête desquels sont R. Oulah le sacrificateur, le Scheich ou vieillard Abualgala, et Muctar (¹).

A une demi-journée de là est Scehia, autrefois Hatzor (\*).

De là à Lamdin (°), il y a trois parasanges.

A deux journées de la est Halab, autrefois Aram-Tsoba, lieu de la résidence du roi Nonraldin, au milieu de laquelle il y a un palais environné d'une haute muraille. Il n'y a ni puits ni rivière dans cette

<sup>(\*)</sup> Au temps de Petachia, il y avait dix mille Juifs à Damas.

<sup>(\*) «</sup> Président de l'université de Palessine » (Asher.) — Au temps de Benjamin , les présidents de l'enseignement «, le la justice étaient nommés à Bagdad par le prince de la captivité.

<sup>(3)</sup> Salkalı est située dans le voisinage de Boszra, à plus de deux journées de Damas.

<sup>(\*)</sup> Dalbek, l'Héliopolis des Grees et des Romains. Édrisi compte dix jours de distance entre Damas et les ruines de Dalbek.

<sup>(\*)</sup> Il n'y a pas si loin de Thadmor à Palmyre qu'on pourrait le croire à première vue. C'est affaire de prononciation. Les Arabes appelaient Thadmira la ville espagnole Palma.

<sup>«</sup> Parmi les villes que Salonon fit làtir ou fortifier pour protéger le pays contre une invasion, nous tronsons la câlèbre ville de Tadmar (Palmyre), dont les fortifications pouvaient servir de boulevard contre les ennemis venant de l'Euphrate et contre les bordes arabes, « (Munk, Palestine, p. 2011).)

<sup>(\*)</sup> De Guignes confirme ce que dit Benjamin au sujet des guerres que, de son temps, se livraient les chrétiens et les Arabes :

Les Francs, diell, awient profilé des circonstances que toute la contrée était dégaraite de troupes pour faire une expédition dans ses environes... Quelquie temps après lis vinrent dans la vallée de Barar, proche Damas, Cest dans ces contrés que l'on trouve une ville célèbre par ses monuments et par ses superbes édifices. On croit qu'elle est la même que l'ancienne Palmyre. Les habitants des environs furent faits prisonniers, leurs biens pillés et leur terriloire ravagé..... Telles furent les suites des divisions qui régnaient parmi les misultanns. »

<sup>(1)</sup> Ce tremblement de terre cut lieu en l'année 1157, et ruina, en même temps que Hamah, un grand nombre de villes de Syrie : Antioche, Émesse, Apamie, Laodicée, etc.

<sup>(\*) «</sup> Relha, qui est Chatsor. » (Asher.) — On donne encore aujourd'hui ce nom à une montagne sur la route de Damas à Alep.

<sup>(\*)</sup> Lieu inconnu. - « Landiu, d'où l'on va en deux jours à Alep, l'Aram-Tsoba de l'Écriture, » (Asher,)

ville; les habitants n'y boivent que de l'eau de pluie, que chacun a soin de ramasser chez soi, dans une citerne, qu'on appelle algob. On compte à Halab quinze cents Israélites, à la tête desquels sont R. Moise, Al-Constantin, R. Israèl et R. Seth.



Ruines de Balbek. - D'après Léon de Laborde (\*),

De Halab il y a deux journées à Balitz (\*) ou Pethora, sur l'Euphrate, où l'on voit encore aujourd'hui la tour de Balaam, fils de Beor (\*), dont le nom soit en exécration; il l'a bâtie de telle sorte qu'elle répond aux heures du jour. Il y a là quelques Juifs (\*).

A une demi-jonrnée de là est Kalahgaber on Selah-Midbara (\*), qui est restée aux Arabes lorsque les Tress s'emparèrent de leur pays et les chassièrent dans le désert. Il y a là environ deux mille Juifs, à la tête desmels sont R. Sedekias, R. Chija et R. Salomon.

De là il y a une journée à Rakia (\*), autrefois Calné, à l'entrée de la terre de Sinhar (Mésopotamie). On y compte environ sept cents Juifs, qui ont à leur (tle R. Zachée, R. Nadid le Clairvoyant, et R. Joseph. Il y a là une synagogue bâtie par Esdras, lorsqu'il alla de Babel à Jérusalem. Rakia, au reste, sépare le pays de Sinhar d'avec le royaume des Turcs.

- (1) Vov. p. 185.
- (\*) Beles, d'après Irby et Mangles, et d'après Buckingham. « Cette ville, dit Ibn-Haukal, est située au bord de l'Euphrate, sur les confins du désert. » Conquise par les croisés sous Tancrède, en 1111, elle fut reprise par les Turcs sous Zenghi.
  - (a) a Bil'ani-ben-Be'or. » (Asher.)
  - (4) a Dix Juifs. a (Asher.)
  - (\*) Voy., sur cette place, de Guignes, Hist. des Huns, t. III, p. 110.
- Voici ce qu'en dit Aboulièda : « Kalatdjabar s'appelait anciennement Daousariah, de Daeuser, employé de Noman-ben-Monljari, ni de Gira, qui le fit construire quand it administrait les frontières de la Syrie. Ensuite il s'empara du fort Saboleddin-Djara le Kaschirien et le possèda jusqu'à sa vicillesse, qui le priva de la lumière. Depuis ce temps, le fort changes de nom. Les deux fits dudit Djabar, dont le brigandage causait des implictudes, furent dépassédés par Seijdouk Mélis-Scholi (vers 1000). Enfin ce fort abondonné tomba en ruines. Il est dans le Djeara (Diar-Beke'), sur les rives septentrionales de l'Emplorate, sur un rocher impressible, entre Balsi el Robla. »
  - (\*) Racca, ville très-commerçante au temps d'Édrisi. (Voy. de Guignes, Hist. des Huns, i. 111.)

A deux journées de là est Charran l'ancienne ('), où il y a environ vingt Juifs, et pareillement une synagogue bâtie par Esdras. A l'endroit où a été autrefois la maison d'Abraham, notre père, il n'y a point d'autre maison bâtie. Les Ismaclites honorent cet endroit et y viennent faire leurs prières.



Ruines de Palmyre (\*).

De Charran il y a deux journées à l'endroit où est la source d'Al-Chabor ou Chabor, qui, après ayoir traversé le pays des Mèdes, tombe dans la montagne de Gazan (3). Il y a là environ deux cents Juifs.

De là il y a deux journées à Nisibe, qui est une grande ville, où il y a des rivières ou sources d'eau, et environ mille Juis (\*).

De Nisibe il y a deux journées à Guezir-ben-Omar (Zabdicena) (3). Cette ville est dans une île au

- (¹) « Harran est la ville principale des Sabéens; ils y possédent une colline sur laquelle est un oratoire qu'ils vénèrent beaucoup, et dont ils attribuent la fondation à Abraham, sur qui soit salut! » (Édrisi.)
- Harran, dit Niebuhr, est actuellement un petit endroit à deux journées au sud sud-est d'Orfa, que les Juifs vont encore fréquemment visiter; c'était, sebon toute apparence, la ville qu'Abraham quitta pour aller au pays de Chanaan.
   (') Voy, p. 188.
- (a) Pent-être Ras-el-Aîn, ville considérable ou, suivant Édrisi, l'on voyait près de trois cents sources environnées de grillage et formant la source du Khabour.
- » Je ne saurais dire d'où Benjamin a pu tirer l'assertion bizarre que Khabor, après avoir avoir traverse le pays des Médes, tombe dans la montagne de Gozan. Certainement elle n'est pas le produit de ses propres explorations, mais plutôt d'une éradition mat coorcue et mahadroitement appliquée. La montagne Gozan est un produit bilidque; du temps de David, on dissat que Khabor était un fleuve du pays de Gozan; Madai vient d'un autre point de Érudition, où, au nombre des terres de l'etil, Habor, Gozan et Madai se tronomet dans les mêmes versets. « (Ledwed.)
- (4) An temps de Niebuhr, Nisibe n'était déjà plus qu'une bourgade. En 1812, on n'y voyait plus que des ruines. (Yoy. Buckingham, Mésopotamée, t. 1st, p. 431, 440.)
- (\*) Djeziret ou Zabdicena était une vitle commerçante servant d'entrepêt, entre Mosoul et l'Arméuie. Aujourd'hui son nom turc est Kora, ce qui veut dire noir, parce que ses maisons sont construites en basalte.

miliez du Tigre, au pied des montagnes d'Ararat ('), à quatre milles du lieu où est l'arche de Noé. Mais Onar, fils d'Alchittal, a pris l'arche qui est sur le sommet de ces deux montagnes, et en a bâti une mosquée. Près de l'arche, il ya une synagogue d'Esdras le scribe qui subsiste jusqu'à ce jour. Les Juifs de la ville y viennent faire leurs prières les jours de fête (\*). Dans la ville de Guezir d'Omar, fils d'Alchittab, on compte environ quatre mille Juifs, à la tête desquels sont R. Macbar, R. Joseph, R. Chaim,

De là il y a deux journées à Al-Motzal (\*), qui est Assur la grande (\*), où il y a environ sept mille Juifs, à la tête despueles sont R. Zaccaï ou Zachée, le prince de la postérité de David, et R. Joseph, surnommé Brahen-Alphelee, astronome du roi Zinaldin, frère de Nouraldin, roi de Damas (\*).

Gest ici que commence la Perse. Al-Motzal est une grande ville et très-ancienne, sur le fleuve de Chiddekel, c'est-à-dire sur le Tigre, entre laquelle est Ninive, qui est déserte; il n'y a qu'un pont. On y voit pourtant encore plusièurs villages et châteaux.

De Ninive il y a une parasange à la ville d'Arbal (\*). La ville de Ninive est située sur le bord du Tigre. Au reste, dans la ville d'Assur se voient les synagogues d'Abdias, de Jonas fils, d'Amittaï et de Nahum l'ElRoséen.

A trois jours de là est Rehobot ou Rahaba (Rechoboth de l'Écriture), située sur le bord de l'Euphrate; il ya environ deux mille Juis, dont les chefs sont R. Ézéchias, R. Éhod et R. Isaac. La ville est ceinte d'une muraille; elle est très-belle, très-grande et bien munie, ornée tout autour de jardins et de vereges (1).

De là il y a une journée à Karkésia, autrefois Karkemis, sur l'Emphrate. Il y a environ cinq cents Juifs, dont les chefs sont R. Isaac et R. Elchanan.

A deux journées de là est Aljubar (Juba), dans le territoire de Néardéa (\*), ou Pumbeditha. Il y a là envirou deux mille Juifs, entre lesquels il y a plusieurs disciples des sages; à leur tête sont ceux-ci c R. Babbin, R. Moise, R. Eliakim. La sont aussi les tombeaux de R. Juda et R. Samuel, devant lesquels sont les synagogues que chacun d'eux a fait bâtir avant sa mort. On y voit aussi les tombeaux de R. Bosthenaï, le prince chef de la captivité, de R. Nathan et de R. Nachman-ben-Papa. De là il y a cinq journées à Harda (Chardalı ou Chadrah), où il y a envirou quinze mille Juifs, à la tête desquels sont R. Zaken, R. Joseph et R. Nathanaël.

A deux journées de là est Okbera (\*), ville bâtie par Jechonias, roi de Judée (\*\*); on y compte environ dix mille Juifs (\*1); à leur tête sout R. Josné et R. Nathan.

De là il y a deux journées à Bagdad, la grande ville capitale et résidence du calife Émir-al-Mumnin (12),

- (\*) Erreur manifeste; mais la tradition relative à l'arche de Noé était, en effet, très-populaire au temps de Benjamin.
  « Joudi est une montagne près de Nisibe, dit lhn-Haucal, et l'on assure que l'arche de Noé (la paix soit avec hui!) s'arrêta à son sommet.
- (\*) « Le 9 de ab. » (Voy. la note 3 de la p. 164.) .
- (3) Mosoul.
- (4) Ce passage est digne de remarque. (Voy. notre premier volume, relation d'Hénodote.)
- (\*) Voy. plus loin la note sur le califat de Bagdad, p. 188.
- (\*) Ici Benjamin retourne vers l'Euphrate et traverse le désert. On ne sait quel'e est cette ville d'Arbèles.
- (1) Cette ville était ruinée au temps d'Aboulféda.
- (\*) Ou dans la ville de N'hardéa, située au bord de l'Euphrate.
- (\*) Ville située sur le bord du Tigre, et appelée Akbera par Ibn-Haucal.
- (\*\*) Emmené en captivité à Babylone, l'au 597 avant Jésus-Christ. On montre son sépulcre à Koufa.
- (") On remarquera le chiffre élevé de cette population juive,
- (\*\*) Le mot hhatife, que les Arabes prononcent hhatife au khatife, signife inerare, nicreaseur (sous-entendi du prophéte). Le premier calife a été Abou-Pekr-es-Siddik, ou le Véridique, hean-père de Maloumet. Abou-Bekr disait : « Je ne suis pas le calife de Dieu, mais seulement le calife du prophète, » Après Abou-Bekr, le pouvoir suprème fut décerné par les chefs musitimans à Oaux, qui refusa le titre de calife en faisant observer qu'il ne pouvait pas être appelé le successeur du prophète, mais seulement le successeur du successeur. Ators Mogaira, fils de Shaah, se beva et dit : « Onar est notre prince (émir) et nous sommes les croyants (emir-ad-mumenta), j'e propose donc qu'on l'appelle prince des croyants (émir-ad-mumenta).

Le litre de khalise sur conservé au souverain représentant le prophète, mais on y ajouta celui d'émir, ou de prince temporel; on y joignit aussi le titre d'imam-al-mostemin, ou de ches religieux des musqimans, juge, interpréte du Goran.

Ces explirations prouvent que les termes dont se sert Benjamin de Tudele ne sont pas aussi<sup>4</sup>menacts que l'arait prétendu Baratier dans ses observations critiques sur ce passage de la relation. Pendant plus de deux sicles après la mort de Maltonet, les califés furent très-puissants. Leur empire, su commonce-

ou commandeur des fidèles de la famille des Al-Abbassides, qui tire son origine de celle de leur prophète. Ce calife est le chef de la religion des Ismaélites, auquel tous les rois des Ismaélites rendent hommage, étant parmie ux ce que le pape est parmi les Nazarénes. Il y a un palais de trois milles de circuit au milieu de la ville de Bagdad. Au milieu de ce palais est un grand parc qui renferme toutes sortes d'arbres, tant fruitiers que sétériles, qui sont dans le monde, aussi bien que toutes sortes de létes sáuvages. Au milieu du pare il y a une rivière qui y est conduite par les eaux du Tigre. Quand le calife a nevie de se promener on de se divertir, ou bien aussi de faire quelque festin, ses₄gens vont à la chasse des oiseaux et des bêtes, on à la péche, et on leur prépare des oiseaux, d'autres bêtes de venaison, et des poissons, après quoi il s'en retourne à son palais avec ses conscillers et les princes de sa cour. Le nou de ce grand roi al-abasside est Aanmed-Chaphtzi (¹); il est grand ami des Israélites, et en a même plusieurs parmi ses ministres. Il sait toutes sortes de langues; il est surtout fort versé dans la loi de Moise; il lit et écrit la langue sainte.

Il s'est proposé de ne vivre que du travail de ses mains. Il fait des convertures marquées de son sceat, qu'il fait vendre ensuite au marché par les seigneurs ou princes de sa cour, et les grands de la terre en achétent; le prix qu'il en tire est destiné à sa nourriture, taut pour le manger que pour le hoire.

C'est un homme de bien, amateur de la vérité, affable et civil envers tous ceux qu'il rencontre. Les Ismaélites ou mahométans ne peuvent point le voir.

Les pélerins qui viennent des pays éloignés pour aller à la Mecque, dans l'Aljemau (Yémen), demandent à le voir, et lui crient du palais : « O notre seigneur, la lumière des Ismaélites et la splendeur de notre loi, montres-nons la clarté de votre visage! : Mais lui i'en tient aucun compte. Alors les grands seigneurs, et les serviteurs et les ministres, viennent et lui disent : « Seigneur, étendez votre paix sur ces » gens qui sont venus des pays éloignés, et qui désirent de se retirer sous l'ombre de votre béatitude. » A l'heure même il se lève et étend par la fenêtre un pan de sa robe, que les pélerins viennent baiser. Alors quelque prince leur dit : « Alle en paix, car notre seigneur, la lumière des Ismaélites, vous est » favorable et vous donne la paix. » Alors ils s'en retournent clez cux tout joyeux de ce que lear a dit ce ministre, qui leur a souhaité la paix de la part du calife, car ils le regardeut comme leur prophéte. Tous ses frères et toute sa famille baisent son habit. Ils ont chaeun leur polais dans celui du calife,

ment du huitième siècle, s'étenduit des bords de l'Atlantique à ceux du Gange; les plus riches provinces de l'Asie et de l'Afrique, et quelques-unes des plus belles de l'Europe, leur étaient soumises.

Cette puissance s'affaithit à la chute de la dynastie des Omniaules, remplacée, vers le milieu du Juditiène siècle, par celle des Ablassides. De nombreuses sectes religieuses prirent les armes; l'Espago o s'affranchit, l'Afrique elle-même se rendit indépendante du califal. Toutelois l'empire ne jeta peut-être jamais plus d'écla et ne s'éleva à un plus haut degré de civilisation que pendant cette seconde période. Le calife abbasside llaroun-el-lleschid restera comme le type le plus brillant des souverains mahomélans; son régore est le nécle d'Aupuste ou de Louis AVI des Arabes.

La décadence de la dignité du califat date du vingtième calife abbasside, Rhady-Billah, qui, en 934, abdiqua pour ainsi dire son autorité, en créant le premier émir-el-omrah (prince des princes), espèce de maire du palais.

Vers le milieu du onzième siècle, des hordes tarques chassées des déserts de l'Asie centrale par les Chinois et les Tartares, s'appelant elles-mêmes Seldjouks, et ayant pour chef Toghrul-Beg (beg, maltre, prince), petit-fils de Seldjouk, firent en peu de temps la conquête de toutes les possessions des califes. Les princes seldjoukides parviarent uon moins rapidement au titre d'émir-el-ourrait et à ceux de sultan et de grand-sultan.

Vers 1150, trois souverains de la race des Schljoukides dominaient encore l'Asie Mineure et exerçaient aussi une grande puissance sur l'Asie centrale et méridionale. Sandjar (rui des rois) s'était rendu maltre de toute la Perse orientale; Mausud, le le grand-sultan, résidait à Bagdad et régnait sur la Perse occidentale et sur les bords du Tigre; Zenki; ou plutôt ses fils Noureddin et Seifeddin, régnaient sur le Tigre, sur l'Emphrate, et jusqu'aux bords de la Miditerranée.

Behajamin cite plusients fois les princes ou ale-beg (ata, pêre; beg, prince) de la famille de Zenki, lequel avait été d'abord (en 1130) gouverneur d'Alparslau, fils du sultan Mahmoud II. Du reste, la fortune des princes seldjonkides s'éclipsa à la mort de Massoud.

Benjamin paralt avoir visité l'Asie, Mineure entre 1150 et 1170, et les califes venaient alors de reconquérir leur indépendance. Ceux qui occupèrent successivement le trône, pendant cette période, furent Moktaf (11 mars 1160); Mostaidjed (13 décenher 1170), qui régna d'as nas; Mostadh, qui ne régna que peu de temps,

On considére comme certain que Benjamin n'a point donné le nom du calife régnant lors de son passage à Bagdad, Ce calife, auvant M. Lebrecht, doit avoir été Mostatiquel. L'opinion de ce savant est appuyée seu une étude remarquable initiable: E Bani sur l'état du califat de Bagdad pendant la dernière moitié du donsième siècle (en allemand, et traduit en anglais par Asher). On trouve dans ce ménorie une hiographie étendue de Moklaf et de Mostaliquel.

(1) Ce nom du calife donné par Baratier paraît être une interpolation,

mais ils sont tous enchaînés avec des chaînes de fer et out des gardes devant leurs maisons, de peur qu'ils ne se rebellent contre le grand roi. Car il est arrivé une fois que ses frères, s'étant rebellés coutre lui, établirent un d'entre eux pour roi. C'est pourquoi il résolut de faire enchaîner toute sa famille, afin qu'ils ne s'élevassent plus contre le grand roi. Cependant, chacun d'eux est traîté avec beaucoup d'honneur dans son palais. Ils ont même des villes et des bourgs sous leur commandement, dont les gouverneurs leur envoient les tributs, de sorte qu'ils mangent et boivent, et passent leur vie à se divertir.

Dans le palais du grand roi il y a de grands édifices avec des colonnes d'or et d'argent, et des cabinets où il y a toutes sortes de pierreries précieuses.

Le calife ne sort de son palais qu'une fois l'année, à la fête de Ramadan.

Ce jour-là on vient de tous côtés des pays éloignés pour le voir. Il paraît assis sur une mule, revêtu des habits royaux d'or et d'argent; il a sur la tête une tiare ornée de pierres précieuses d'un prix inestimable; mais sur cette même tiare on voit un drap noir qui représente la vanité du monde, comme s'il voulait dire : « Voyez-vous tonte cette gloire? Au jour de la mort, elle sera engloutie dans les ténèbres, « Tous les princes ismaelites l'accompagnent à cheval, revêtus d'habits magnifiques, savoir : les princes d'Arabie, de Médie, de Perse, et ceux de Thobot ou Thibeth, éloigné de l'Arabie le chemin de trois mois.

Dans cet état, le calife va de son palais à la mosquée, qui est à la porte de Botzra on Bassora. C'est une granule mosquée. Tous cenx qui accompagnent le calife, hommes et femmes, sont vêtus d'habits de soie et de pourpre. On







Médailles de souverains de la dynastie des Seldjonkides, publiées par Marsden (\*).

voit dans tontes les places et rues de la ville des gens qui chantent, qui jouent de toutes sortes d'instruments de musique, et qui dansent devant le grand roi appelé calife. Ils le salnent à hante voix et lui crient: « Paix te soit, 0 seigneur notre roi! » Alors il baise sa robe, et, étendant la main, il leur donne la paix par ce signe de sa robe, et, de cette manière, il va jusqu'à la mosquée.

Là, dans cette mosquée, monté sur une chaire de bois, il leur explique leur loi (\*). Alors tous les sages des Ismaélites, se levant, prient pour lui et exaltent sa grande majesté et sa piété; à quoi tous répondent : Amen.

Après tout cela, le calife les bénit; ensuite de quoi on lui amène un chameau qu'il tue, et c'est la pâque. Il distribue ce chameau à chacun des princes, qui le reçoivent avec empressement et le mangent avec beaucoup de joie, comme ayant été tué par la main de leur saint roi.

Cela étant fait, le calife sort de la maison de privre et s'en va tout seul le long du Tigre, à son palais, pendant que les seigneurs ismaélites passent le fleuve en sa présence dans des bateaux, jusqu'à ce qu'il soit entré dans son palais. Il ne reprend janais le chemin par lequel il est venu une fois. On garde toute l'année le chemin par lequel il a marché le long du fleuve, afin que personne ne pose la plante de son pied dans le chemin qu'il a tenu. Outre cette fois-là, le calife ne sort jamais de toute l'année.

C'est un homme saint et pieux. Il a bâti un palais au delà du fleuve, sur le bord d'un bras de l'Euplacte, qui est de l'autre côté de la ville. Il y a aussi bâti de grandes maisons, des places et des hôpitaux pour les pauvres malades qui y viennent afin d'être guéris.

<sup>(</sup>¹) Numismala orientalia illustrata, by Marsden. The oriental coins ancient and modern of his collection described and historically illustrated; Lundon, 1823. — La première, en luvare, porte le nom da sultan Al-Malsk-ed-lbillier, et, au revers, cette inscription: Il n'y a de Dieu sinon Allah; Mahomet est l'enroyé de Dieu. — La seconde, en argent, frappée à Kuniyal (entre l'an 634 et l'an '10 de l'hégire), porte sur la face : Celui qui s'oppuie sur Dieu, prince des cropants; et sur le verse : Le Sultun, l'appui du monde et de la religion, Rix Moora, Ku Kobad.

<sup>(\*)</sup> Le calife était alors dans ses fonctions d'iman,

On y compte environ soixante apothicaires. Tous les malades qui y viennent y sont nourris, et y recoivent tous les remèdes et tout ce qui leur est névessaire, aux dépens du roi, jusqu'à ce qu'ils soient guéris.

Il y a aussi là un grand palais appelé Dar Al-Maraphtan, c'est-à-dire Demeure de clémence (¹), où l'on enferme tous les fous qu'on trouve en été, et où ils sont enchaînés avec des chaînes de fer jusqu'à cé qu'ils reviennent en leur bon sens; alors on les renvoie, et chacun s'en retourne en sa maison. Tous les mois les officiers du roi les visitent, et s'il y en a quelqu'un de rétabli on le délie, et il s'en va son chemin. C'est ce que le roi fait, par un principe de justice, à tous les fous et à tous les malades qui se trouvent à Bagdad; car ce roi est un homme pieux qui fait cela à bonne intention.

Au reste, il y a à Bagdad environ mille Juifs qui y jonissent du repos et de la tranquillité, et même d'une grande gloire, sous la protection de ce grand roi. Il y a parmi eux des sages très-célèbres et des chefs de conseils qui s'exercent dans la loi de Moise.

Il y a dix académies, c'est-à-dire conseils, dans cette ville. Le chef du conseil suprême ou grand conseil est le rabbin R. Samuel, fils d'Éli ; celui-là est le chef de l'illustre conseil (\*); le saggan, c'est-à-dire le chef ou vicaire des lèvites, est le chef du second conseil; le président du troisème est R. Dauiel; R. Éléazar le candidat préside au quatrième. Le cinquième conseil est préside par R. Tsemach, chef d'ordre. Ce rabbin fait remonter sa généalogie jusqu'à Samuel le prophète, qui repose en paix. Lui et ses frères savent chanter et jouer des instruments de musique, tout à fait de la même manière qu'on le faisant lorsque le sanctuaire subsistait encore. R. Masadia, l'ornement des candidats, préside a sixième conseil; R. Haggai le prince, au septième; R. Erra, au huitième; R. Abraham, surnommé Abu-Tahir, c'est-à-dire Père saint, au neuvième; enfin, R. Zaccai ou Zachée, fils de Bosthenai, leur receveur grénéral, au dixième. Ce sont ceur-là qu'on appelle les oiseux (?), qui ne sont occupés à la utro chose qu'à régler les affaires du peuple. Ils administrent la justice à tous les Juifs du pays, tous les jours de la semaine, excepté le deuxième jour, savoir le lundi, qu'ils s'assemblent tous chez R. Samuel, président du conseil appelé Gaon Jaacob, c'est-à-dire Excellence de Jacob, lequel, avec les dix oiseux, présidents aux conseils, administre la justice à tout venant.

A la tête de tous est R. Daniel, fils de R. Chidaï, qu'on appelle chef de la captivité et seigneur, et qui fait remonter sa généalogie jusqu'an roi David; les Juis I Jappellent Adoneau, notre seigneur, et Rasch Hagodola, chef ou prince de la captivité, et les malomiclans Saicha ben Dawond (9, c'est-à-dure notre seigneur le fils de David. Il a un grand empire sur toutes les assemblées d'Israël qui vivent sous l'empire du commandeur des fidèles, seigneur des Ismaelites (Émir-al-Mumenin); car c'est ainsi que ce dernier l'a ordoane à as postérité, et a donné au chef de la captivité un secau pour confirmer son anoné au tende de la captivité un secau pour confirmer son autorité sur toutes les assemblées d'Israël qui vivent sous son empire. Il a aussi ordonné à tous les peuples de sa domination. Juis ou Ismaelites, de se lever devant lui et de le saluer, sous peine de cent écoups de fonct à celui qui y contreviendrait.

Toutes les fois qu'il va voir le grand roi pour le saluer, il est accompagné de divers cavaliers juifs et gentils qui crient devant lui : « Préparez le chemin à notre seigneur le fils de David, comme il lui convient. » Ils expriment cela en leur langue par ces mots : O moulon tarick le saiedna ben Dawoud (\*). Pour-lui, il est assis à cheval, vêtu d'habits de soie brodés, la tête couverte d'une grande tiare, sur laquelle est un grand drap blanc, et sur le drap un diadème (\*).

C'est là le chef de la captivité, qui donne la permission d'établir des rabbins ét des chantres dans toutes les synagogues de la terre de Sinéar ou Chaldée, de la Perse, du Chorassan, du pays de Scheha ou Al-Yemen, du Diarbek, de la Mésopotamie, de la terre de Kut, dont les habitants habitent le mont Ararat, du pays d'Alania, pays environné de montagnes qui n'ont point d'issue que par les portes de fer qu'y a fait Alexandre, où est la nation appelée Alains; de plus, dans les synagogues du pays de

<sup>(1)</sup> Les mots arabes signifient littéralement : demeure de ceux qui ont besoin d'être enchaînés.

<sup>(\*) «</sup> Du collège Geon Ja'acob. » (Asher. )

<sup>(3) «</sup> Batlanim, les oisifs, » (Asher.)

<sup>(\*)</sup> Saidna ben Daoud.

<sup>(</sup>b) A'milon tarik la-saidna ben Daoud.

<sup>(6)</sup> Ou chaine.

Sicaria (Sikhia), jusqu'aux montagnes d'Asana, dans le pays des Gergéniens on Gergéséens (¹), quí sont de la religion des Nazaréens, jusqu'aux puese de Gilnu (Oxus), jusqu'aux portes des provinces et aux contrées du Thibeth, et jusqu'aux Indes. Toutes ces synagogues receivent du clef de la captivité la permission d'avoir des rabbins et des chautres, et ces derniers rabbins et chantres vont à Bagdad pour se faire installer dans leur charge, et recevoir leur autorité et l'imposition des mains du chef de la captivité, auquel ils portent des dons et des présents des extrémités de la terre.

Le chef de la captivité possède à Babel des logis, des jardins, des vergers et plusieurs grands fonds de terre qu'il tient de l'héritage de ses pères, et que personne ne peut lui ravir.

Il a aussi des hòpitaux pour les Juifs; il a un tribut assigné tous les ans sur les péages et sur les marchands de la terre, outre ce qu'on lui apporte des terres éloignées; de sorte qu'il est riche et puissant. Il est aussi très-savant et fort versé dans la Bible et dans le Talmud. Il a toujours plusieurs Is-raélites qui mangent à sa table.

Le jour que le chef de la captivité est créé, c'est-à-dire lorsque le roi l'installe dans sa charge par l'imposition des mains, ce chef de notre nation fait de grandes largesses au roi, à ses princes et à ses officiers. On le met dans le char du premier ministre du roi, et on le ramène dans cet état au palais du grand roi, dans son propre palais, au son des tambours et des flutes, où il confirme les membres du conseil par l'imposition des mains.

Les Juifs de cette ville sont des disciples des sages, et très-riches. Il y a vingt-huit synagogues de Juifs tant à Bagdad qu'à Alpharek (Al-Khorkh), qui est au delà du Tigre; car ce fleuve sépare la ville en deux parties. La grande synagogue du chef de la captivité est bâtie de colonnes de marbre de toutes sortes de conleurs, couvertes d'or et d'argent; sur ces colonnes sont écrits en lettres d'or divers passages des psaumes.

An-devant de l'arche, il y a environ dix degrés de marbre, au plus haut desquels s'assied le chef de la captivité avec les princes de la famille de David.

Dans la province de Bagdad, il y a une ville de trois milles de circuit (\*). Le pays, au reste, abonde en palmiers, en jardius et en vergers qui n'ont pas leurs pareils (\*); on y vient de toutes parts pour le commerce; on y voit des savants, des philosophes habiles en toutes sortes de sciences, et des mages experts en toutes sortes d'enchantements.

De là il y a deux journées de chemin à Gehiagan (4), qui est Resen, cette grande ville où il y a environ cinq mille Ismaélites, an milieu de laquelle il y a une grande synagogue; là est le sépulcre de ... (4), tont près de la synagogue, et sons ce sépulcre il y une caverne où sont ensevelis deux de ses disciples.

De là à Babel il y a une journée; c'est cette ancieune Babylone, qui est maintenant ruinée, dont les rues s'étendent à trente milles de circuit; on y voit encore le palais ruiné de Nébucadnezar. Tout le monde craint d'y entrer à cause des serpents et des scorpions qui y sont.

A vingt milles de là demeurent vingt mille Juifs, qui prient daus les synagogues, ou dans cette chambre haute qui a bâtie autrefois Daniel de pierres de taille et de briques (\*). On y voit aussi une synagogue, le palais de Nébucadnezar, la fonrnaise de feu ardent où firent jetés Ananias, Misaël et Azarias (\*). Cette vallée est connue de tout le monde.

A cinq milles de là est Héla (\*), où il y a environ dix mille Israélites et quatre synagogues. L'une est celle de R. Meir, qui y est aussi enterré avec R. Zeiri, fils de Hama, et R. Meri. Les Juifs y font leurs prières en tout temps.

- (¹) « Les Gherghéséens, dit Lelewel, sont les Thogarmin-Georgiens, et les Gherghéniens sont les Djordjans de l'autre côté de la mor Caspienne. »
  - (2) « La circonférence de la ville de Bagdad est de trois milles, » ( Asher. )
  - (3) « Dans la Mésopotamie. » ( Asher. )
  - (4) « Gihiagin, qui est Ras-al-Aien, Resen, la grande ville, » (Asher.)
  - (\*) Le nom est omis dans toutes les éditions.
- (\*) « Cette synagogue de Daniel, dit Rapaport, est d'une très-haute antiquité ; il en est question dans le Talmud. » (Trait. Erubin, 21. A.)
  - (2) Ibu-Haucal dit que, de son temps, l'on y voyait encore les cendres.
  - (\*) Hillah
- Voy, les gravures et les notes qui se rapportent à ces divers heux, dans notre premier volume, relation d'Hanoporte,

A quatre milles de là est la tour qu'ont bâtie les dispersés (1). Elle est bâtie de briques qu'on appelle lagour (1); la largeur de ses fondements est d'environ deux milles; sa largeur est de deux cent quarante coudées, et sa hauteur de cent cannes; de dix en dix coudées il y a des chemins qui ménent à des degrés, faits en coquilles de limaçon, qui conduisent jusqu'en haut. De cette tour on découvre l'espace de vingt milles, car le pass est large et uni;

mais le feu du ciel, étant tombé sur la tour, l'a rasée et aplanie jusqu'au fond.

De là il v a une journée à Naphcha (3). où il y a environ deux cents Juifs et la synagogue de R. Isaac Naphcha, devant laquelle il est enterré. De là il v a trois parasanges à la synagogue d'Ézéchiel le prophète (sur qui soit la paix!); elle est sur l'Euphrate, et vis-à-vis du lieu où est cette synagogue, il v a soixante tours, entre chacune desquelles est une synagogue. Dans le parvis intérieur de la synagogue est l'arche. Derrière la synagogue est le tombeau d'Ézéchiel, fils de Basile, sacrificateur, sur lequel if y a une magnifique voûte bâtie par Jéchonias, roi de Juda, et trentecinq mille Juifs qui vinrent avec lui lorsque Évil-Mérodach le fit sortir de prison. Cet endroit est d'un côté sur le Chobar, et de l'autre sur le fleuve Jéchonias ; et tous ceux qui vinrent avec lui se voient gravés sur la muraille, Jéchonias à la tête, et Ézéchiel à l'extrémité.



Emplacement du tombeau d'Ézéchiel. - Fragment de la carte de Rennel (4).

Cet endroit est jusqu'à présent un petit

sanctuaire. On y vient des pays éloignés pour y prier, depuis le nouvel an jusqu'au jour des expiations, et l'on y fait de grandes réjouissances.

Le chef de la captivité et les autres chefs des conseils de Bagdad y viennent aussi alors et y dressent des tentes, à douze milles aux environs de la campagne; il y vient aussi quantité de marchands à un

- (\*) Le Birs-Nemroud. ( Voy. t. ler, relation d'HÉRODOTE. )
- (\*) Al-ajur, mot persan devenu arabe, et qui signifie briques.
- (\*) Peut-être la Nachaba de Ptolémée.
- (4) Niebuhr donne la description suivante du tombeau d'Ézéchiel, t. II, p. 216:

Au 25 décembre, je voyageai de Meshed-Ali, quatre lieues et demie au nord, jusqu'à Kefil, et ensuite encore autant au nord nord-est, jusqu'à Helle. La distance de cès deux villes est par conséquent de neul lieues, ou sept milles d'Allemagne. Kefil est le nom arabe d'Ézéchiel, dont des millières de Julis viennent encore annuellement visiter ic le tombeau; mae prophete n'a point iri de trésors, ni d'argent, ni d'or, ni de pierreries; cer quand aussi les Julis voudraient lui faire pareils présents, les mahométans ne les lui laisseriaient pourtant pas longtemps. Ils doivent se contenter de la permission de faire ici des pilerinages. Dans la chapelle du prophète, qui est sous une petite tour, on ne voit rien autre chose qu'un tombeau muré. Le propriétaire ou le gardien de ce sanctuaire est une famille arabe, qui à riu une joie petite mosquée, avec un ninaret, et ne paye prespue aucune contribution aux Tures, uniquement pour l'amour du prophète. Outre cela, cette famille agagne encore considérablement des voyageurs, qui aiment à se reposer ici. Le lombeau d'Ézéchiel, la mosquée et le peu de mauvaises deneutres des Arabes qu'il y a, sont environnés d'une forte muraille, haute de plus de treute pieds, et de deux cent cinquante pas doubles, ou environ douze cents pieds, de circooférence. On prétend qu'elle a d'abord de fibitie suu frais d'un laird de Cula nommé Soleyman, et, selon toute apparence, elle est encore entretenue par les Juifs, car ceux die en retirent la plus grande utilité.

« Entre Iman-Hussein et Iman-Ali, dit Rousseau, se voit une espèce de rotonde que les habitants du pays prennent pour la sépulture du prophète Ézéchiet, et qui est très-fréquentée par les plus dévots de la nation juive. »

Nous ne connaissons aucune représentation du tombeau, et la carte de Rennel nous paraît être la seule où son emplacement soit indiqué. grand concours de peuple appelé phéra; alors on tire un grand livre (\*) écrit de la main d'Ézéchiel le prophète; on y lit le jour des expiations. Il y a une lampe qui brûle jour et nuit sur le tombeau d'Ézéchiel, depuis le temps que ce prophète l'a allumée lui-même; on a soin de l'entretenir en changeant de mèche et ajoutant de l'huile, jusqu'à présent. La est aussi une grande maison sainte, pleiue de livres du premier et second temple, et quiconque meurt sans enfants y consacre ses livres à l'Éternel.

Les Juiss de la Perse et de la Médie qui viennent invoquer le nom de l'Éternel apportent leurs vœux,

tant pour eux que pour les habitants du pays, à cette synagogue.

Les enfants même des grands d'entre les Ismaélites y viennent aussi faire leurs prières, tant ils ont de vénération pour le prophète Ézéchiel. Ils appellent ce lieu Dur-Melicha, c'est-à-dire Demeure agréable. Tous les Arabes y viennent aussi pour prier. A un demi-mille de là sont les tombeaux d'Ananias, Misaèl et Azarias, sur chacun desquels il y a une grande voûte. En temps de guerre, il n'y a personne au monde, ni d'entre les Juifs, ni d'entre les Ismaélites, qui ose toucher au tombeau d'Ézéchiel pour l'endoumager.

De là il y a trois milles à la ville d'Alkotzonath, où il y a environ trois cents Juifs, et les tombeaux de R. Papha, de R. Hounna, de R. Joseph Sinaï, et de R. Joseph, fils de Hama, devant chacun des-

quels il y a une synagogue où les Juifs viennent tous les trois jours pour prier.

A trois parasanges de là est Einsaphta (Ain-Japhata), où est le tombeau du prophète Nahum l'El-koscen (\*). D'Einsaphta, en une journée, on vient à Kephar (Lephras) (\*), où sont les tombeaux de R. Chasdai (Chisdai), de R. Aquiba et de R. Douza (\*).

De lá il y a une demi-journée à Kephar-Hammidbar, où sout R. David, R. Juda, R. Kobria, R. Lechora, et R. Abba.

A une journée de là est la rivière de Lega, où est le tombeau du roi Sédécias, sur lequel il y a une grande voûte.

A une pareille distance est la ville de Cusa (Kuffa) (5), où est le tombeau du roi Jechonias magnifi-

quement bâti, devant lequel il y a une synagogue et environ sept mille Julis.

De Cusa il y a une journée et demie à Soria (Sura) (°), qui est Matha, c'est-à-dire la ville de Mahasia,
où étaient au commencement les princes de la captivité et les chefs des conscils, entre autres R. Sche-

rira, notre maître, R. Hay, son fils, notre docteur Saadias Fium, R. Samuel, fils de Hophni le sacrificateur, et Sophonie, fils de Cuschi, fils de Gedalia le prophète, et plusieurs autres ches de la captivité, princes de la maison de David et chefs des conseils qui ont été là avant la désolation.

De là il y a deux journées à Schephitib (Shafjathib), où il y a une synagogue que les Israélites ont

bâtie de la poudre et des pierres de Jérusalem, et qu'ils appellent Schephitib de Naardéa.

A une journée et demie de là est Elpabar (El-Jubar) (7) on Pumbeditha, sur bord de l'Emphrate, où il environ trois mille Israelites, avec la synagogue de Raf et Samuel, aussi bien que leurs écoles et leurs tombeaux.

De là en marchant par le désert de la terre de Séba, appelée Al-Yémen, au septentrion du pays de Sinéar, après vingt et un jours de marche dans les déserts, on trouve les Juifs appelés enfants de Réchab, hommes de Théma (\*).

(1) « Le Pentateuque. » (Asher.)

(4) Le colonel Shiel vit un tombeau que les habitants lui dirent être celui du prophète Nachum, près d'Elkosh, à l'est du Tigre, au pied des montagnes qui bornent le Kurdistan. (Voy. Geogr. Society Journal, VIII, 93.)

(3) « A un village persan, » dit seulement la traduction d'Asher.

(\*) « Le ne vis pas de mosquée sur ce chemin, dit Niebuhr (Foynge, II, 206), mais bien, comme près des villages et en pleine campagne sur l'Euphrate, beaucoup de kubbeta ou petits éditices sur des tombeaux de prétendus saints, près desquels it y avait en, selon toute apparence, autrefois des villages. »

(\*) L'emplacement de crite aucienne cité est, d'après Niebuhr, à environ 6 on 7 kilomètres de Meshed-Ali. « Le pays aux environs, ajoute ce voyageur, est entièrement désert, et la ville n'a plus du tout d'habitants. »

(\*) Sura, située au-dessus de Bagdad, la Corsate des auteurs classiques, avait été pendant huit siècles le siége d'une des universités juives les plus célèbres.

(\*) « Benjamin poursuit sa description postive ou sa course par Néardéa jusqu'à Elnabor ou Poumbeditha, comme s'il allaît retourner. Ce pas réfrograde mérite d'être observé; il paraîtrait que Benjamin termina ses courses vers l'orient et réfrograda pour se rendre en Egypte, « (Lebeut).

(\*) Cette partie du voyage relative au pays des Réchabites est généralement considérée comme imaginaire, « Certainement,

La ville de Théma est la capitale de leur domination; c'est là qu'est B. Hanan (Chanan), le prince qui domine sur cux. Cette ville est grande. Leur pays s'étend à seize journées entre les montagnes du septentrion; ils ont de grandes villes bien munies, et ne sont assujettis à aucun joug des gentils. Ils vont piller et font force butin dans des terres éloignées, jusqu'aux Arabes leurs voisins et leurs alliés. Ce sont ces Arabes qui habitent sous des tentes, dans des déserts; ils n'ont point de maisons, mais ils font des courses dans tout le pays d'Al-Yémen pour piller et voler.

Ces Juifs sont craints de tous leurs voisins; ils se melent de l'agriculture et du bétail. Leur pays est fort vaste; ils donnent le dixièure de tout ce qu'ils ont aux disciples des sages, qui demeurent toitours dans l'école, et aux pauvres d'Israèl, et à leurs pharisiens on dévots. Ces derniers sont ceux qui pleurent Sion et ménent deuil sur Jérusalem; ils ne mangent point de viande et ne bolvent point de vin; ils ne sont vêtus que de vétennents noirs et demeurent dans des cavernes ou des maisons ruinées, et ils s'affligent tous les jours de leur vie, excepté les sabbats et jours de fête. Ils implorates ans cesse la miséricorde pour les capitis d'Israèl, priant Dieu qu'il ait pitié d'eux pour l'amour de son grand nom ('). Et même tous les Juifs habitants de Théma et de Tilimas jednent, avec leurs vétenneuts déchirés, pendant quarante jours, tous les ans, pour tous les Juifs qui vivent dans l'exil. Ils ont euviron quarante villes, deux cents villages et cent bourgs ou châteaux. Dans toutes ces villes il y a environ trois cent mille Juifs. Leur principale ville est Tannai, ville fort grande et fort numie; on y sême et on y moissonne; elle a quinze milles de longueur et autant de largeur. C'est là qu'est le palais du prince Salomon. La ville, au reste, est très-belle, ornée de jardins et de vergers.

Tilimas est aussi une grande ville, très-forte par sa situation, étant entre deux montagnes fort hautes. Elle est habitée par cent Juifs, entre lesquels il y en a de très-sages, de très-savants et de fort riches. C'est là que résident le prince Salomon et son frère le prince Hanan, qui sortent de la postérité du roi David; car ils ont un livre de leur généalogie et des extraits des questions généalogiques chez le chef de la cantivité.

De Tilimas il y a trois journées à Chébar (Chaibar). On dit que là sont les tribus de Ruben et de Gad, et la demi-tribu de Manassé que Salmanassar, roi d'Assyrle, emmena captives. On ajoute que ces Israélites étant allés dans ces pays-là, y ont bati de grandes et fortes villes, et qu'ils font la guerre à tous les royaumes, et que personne ne peut aller chez eux, parce qu'il faut passer par un désert de dix huit journées où il n'y a aucun lieu habité, de sorte que personne ne peut pénétrer dans leur pays.

Chébar est une grande ville où il y a environ cinquante mille Israélites, parmi lesquels il y a des disciples des sages, et de grands héros qui font la guerre aux habitants de Sinéar et des terres septen-Trionales de l'Al-Yèmen, qui sont leurs voisins, et où commencent les Indes.

De leur pays il y a vingt-cinq journées à la rivière de Vira (\*), qui est dans l'Yémen, où il y a environ trois mille Israélites.

De là il y a sept journées à Nast ou Naset (3), où il y a environ dix mille Israélites, et, entre eux, R. Nidian.

De là il y a cinq journées à Botzia (Bassora), qui est sur le bord du Tigre, où il y a environ deux mille Israélites et des disciples des sages et des riches (4).

dit Lelewel, le conte concernant les Réchabites n'est pas de l'invention de Beajamin. Iosip-hen-Gorion l'avait relaté antéréterement. Benjamin désigne l'Arabic comme domicile des Réchabites, Péthakhia, qui le suivit, les fait habiter dans le pars de Gog et Magor, au débà des montagose ténétreuses, conformément à l'ophion de Losp-hen-Gorion. On voit que deux popionions divisaient les croyants: l'une plaçait les Réchabites dans le désert des mystérieux Thémoudites; l'autre dans les ténètres des Tibétains, descendant, suivant les Arabes, de Toba d'Yémen, voisins de Gog et Magog, objet de la prédification arabe. »

- (1) Asher traduit : « Dans les cas douteux, ils en appellent aux décisions du prince de la captivité. »
- ( a A la ville de .... sur la rivière de Virah, » suivant Asher.
- (\*) « Le Naseth de Benjamin me paraît être Waseth, » dit le savant Ritter.
- La Waseth ancienne, qui était traversée par le Tigre, suivant Aboulféda, était à cinquante parasanges de Bassora, de Kufa, d'Ahwas et de Bagdad. Elle n'existe plus; son nom a été transporté à une autre localité.
- (\*) La prospérité de cette ville s'est maintenue jusqu'à nos jours. La population de Bassora, qui est le centre de tout le commerce de la Perse et de l'Euphrate, s'élève à soixanto mille ames; sur ce nombre, on compte environ sept mille Juiss.

De là il y a deux journées au fleuve de Samoura (1), où commence la Perse, et où il y a environ quinze cents Juiß. C'est là qu'est le sépulcre d'Esdrax le scribe et le sacrificateur, qui y mourut en retournant de Jérusalem auprés du roi Artaxerxès. On a bâti une grande synagogue devant son sépulcre, et, de



Tombeau du prophète Esdras. - D'après un dossin du capitaine Mignan (\*)

l'autre côté, les Ismaélites ont bâti une mosquée, tant ils estiment Esdras et aiment les Israélites C'est pourquoi les Ismaélites y viennent faire leurs prières.

De là il y a quatre milles à Chuzestan, qui est Élam (de l'Écriture), cette grande ville (\*); mais elle n'est pas toute habitée, car elle est déserte et ruinée en partie. A son extrémité, au milleu de ses ruines, est Suse (\*), château et autrefois palais d'Assuérus (Achashverosh); il y a encore là un bel édities depuis les temps anciens. Il y a la sept mille Juifs et quatorze synagogues, devant l'une desquelles est le tombeau de Daniel. Le Tigre traverse la ville, et il y a un pont entre deux. Tous les Juifs riches demeurent du côté où sont les marchés et les boutiques, et où se fait le négoce; tous les pauvres demeurent de l'autre côté, où ils n'ont ni marchés, ni boutiques, ni jardins, ni vergers : ce qui dépita un jour tellement ceux-ci, qu'ils dirent que toute la gloire et la richesse de ceux de l'autre côté ne venaient que

(1) » A la ville de ..... sur la rivière Samarra ou Shat-el-Arab. » (Asher.) Cette ville, non nommée, peut être Karna. La rivière est le Divala (Délos ), ou Diala inférieur, dans le voisinage de Bagdad.

(\*) D'après Niebubr et Macdonald Kinneir, ce tombeau est situé au bord du Tigre, uu peu au-dessus de Karna.

Rousseau dit qu'il est «vis-à-vis de Karna et proche de la rivière de Senné, dans le pays de Haviza, en hébreu Aharna
(voy, Esdras, VIII, 21-31). C'est, ajoute-t-û, une vieille bûtisse qui passe pour être le tombeau du prophète Esdras, momument honorf par les Turcs et les Juifs, qui vont souvent s'y acquitter de leurs pieux devoirs. »

Keppel dit : « Nous passames près d'un édifice qu'on appelle Il-Azer (Ozeir? ou Esdras), et qui, d'après la tradition, serait la tombe du prophète. Il est surmonté d'une large coupole couverte de tuiles couleur turquoise.

Enfin, le capitaine Robert Mignan s'exprime ainsi dans ses Voyages en Chaldée (1829):

«A un demi-mille de Zetchiah est une mosquée en rulnes autour de laquelle sont quelques palmiers; presque vis-à-vis est un caual, navigable jusqu'à la ville d'Hawizah; il se dirige vers l'est-nord-est.

» Le jour suivant, peu après le lever du soleil, nous arrivâmes à une tombe que les Arabes appellent Osair. Le monument set entourd fune forte muraille en brique brible. A l'inférieur est pavé avec la même teinte bleu de ciet qui décore le dône et lui donne une apparence frés-bribliste, surtout quand il est frappé par le sobeil. Le nem d'Orair lui a ôtà assigné, je le suppose, par les Julis, qui rorient que re tombeau renferme les os du prophète Edras. Tous les ans, les Julis y viennement pièrrinage de Bassora. Les Arabes les volent, pillent el battent; en cas de résistance, ils les tucraient aussi facilement que, suivant leur expression vulgaire, ils mangeraient des ôtjouns.

(a) Non pas rille, mais province.

(4) La dissertation la plus compléte sur ce passage se trouve dans le Recueil de voyages et mémoires publié par la Société de géographie, vol. II, p. 324, 335, 337 et suiv. On lira sussi avec intérêt un mémoire du major Rawinson insété dans le neuvième volume du journal de la Société de géographie de Londres (Royal geographical Society) parce qu'ils avaient le sépulcre de Daniel, qui y est enterré. Alors ils demandèrent qu'on enterrât Daniel chez eux; mais les autres s'y opposèrent et ne voulurent point le permettre. Sur ce refus ils se firent

la guerre, dont s'étant entin lassés, ils convinrent entre eux que le cercueil de Daniel serait alternativement une année d'un côté, et l'autre année de l'autre côté de la rivière . traité qu'ils ont observé, et qui a duré jusqu'au temps de Sanigar-Schalt, fils de Schalt (Sangar-Shah Ben-Shah) (1), qui règne sur tous les rois de Perse, an nombre de quarantecing, qui sont sonnis à son empire. Il est appelé en arabe sultan Phors-al-Chabir (\*), c'est-à-dire grand empereur de la Perse. Son empire s'étend depuis l'embouchure du fleuve de Somra (Shat-el-Arab) jusqu'à la ville de Samarcut (Samarkand), et juson'au fleuve de Gozan (Kirel-Ozein), la province de Gisbor (5), tout le long du fleuve de Gozan, et des villes des Mèdes et des montagnes de Haphton, et sur les provinces du Thibet, dans les forêts de laquelle se trouvent les bêtes d'où l'on tire le muse. Son empire s'étend le chemin de quatre mois et quatre jours. Quand donc ce grand empereur Sanigar, roi de Perse, vint à Elam, et qu'il vit ainsi transporter le cercueil de Daniel d'un côté de la rivière à l'autre. avec une grande affluence de Juifs et d'Ismaélites passant le pont, il demanda ce que cela voulait dire. On lui dit tout ce que nous venons de raconter: à quoi il répondit : « Il n'est pas convenable qu'on se moque ainsi de Daniel; mais plutôt, mesurez une distance égale des deux côtés, et mettez le cercueil de Daniel dans une châsse de verre que vous suspendrez au milieu du pont, avec des chaînes de fer, et



Pierre sculptée trouvée parmi les débris du tombeau de Daniel,

bâtissez en ce meme lieu un bel édifice en forme de synagogue pour tous ceux qui viendront à jamais et qui y voudront faire leurs prières, tant Juifs que Syriens. » Le cercueil de Daniel est donc, jusqu'à présent, suspendu sur le pont. Le roi défendit aussi à qui que ce soit de pêcher plus près de cet endroit qu'à un mille au-dessus et au-dessous, par respect pour Daniel.

<sup>(</sup>¹) Ben-Meikshah, né en 1086 à Sanjar, en Syrie, et mort à souvante-douze ans, quelques aunées avant le voyage de Beujamin. Il gouverna pendant vingt ans la province du Khorassan. Il conquit Samarkand en 1140. (Voy. Herkelot, de Géignes et Hammer.)

<sup>(\*)</sup> Al-Fars-al-Kahir, suprême commandeur de la Perse.

<sup>(4) \*</sup> La ville de Nishapour. \* (Asher.)

<sup>(3)</sup> C'est William Ouseley qui a publié ce dessin, d'après une esquisse faite par le capitaine Monteith dans ses Voyages en Perse (Trênels in Perse, i. let p. 420, pl. xxi). La pierre avait 22 pouces de long et 12 de large; sur un de ses sédés était use inscription cunéditorme que malteureusement le capitaine Monteith avait pas ropiet. Cet officier, et dessinés M. Gordon, membre de l'amiassade anglaise, offirent en vain des sommes considérables en échange de cette pierre; en vain même M. Gordon obtint une fois l'autorisation du prince de Kirmanshah, les halitants du Shuster (Disi Foul) et autres localités voisines des ruines de Suze s'opposérent à ce qu'on l'enlevât, au moment où elle était déjà embarquée sur le Kuran ou l'Euleux (l'Élné de l'Écriture), en allégainnt que c'était un taisman tout-pinssant contre la geste, les incursions et les autres mans les plus redoublables. Pour évitre toute tentaites nouvelle des Anglais, les halalatis frent entre eux une

De là il y a trois journées à Robadhar (1), où il y a environ vingt mille Israélites, entre lesquels il y a plusieurs disciples des sages et des riches; mais ils y sont sous le joug de la captivité.

De là il y a deux journées à la rivière de Vanth (Holwan), où il y a environ quatre mille Juifs.

De là il y a quatre journées au pays de Molhat (\*), 'où sont des peuples qui ne croient point à la loi des Ismaéliles. Ils demerrent sur de hautes montagnes; ils sont soumis au vieillard qui est dans le pays des Al-Haschischins (\*). Il y a parmi eux quatre assemblées d'Israélites, qui habitent avec eux, et qui vont avec eux à la guerre. Ils ne sont point soumis au joug du roi de Persé. Ils demeurent sur de hautes montagnes, d'où ils ne descendent que pour piller et faire quelque butin, après quoi ils s'en retournent et grimpent sur leurs montagnes, sans que personne leur puisse aller faire la guerre. Les Juis qui sont parmi eux ont des disciples des sages, et ils sont tons sous l'autorité du chef de la captivité, qui est à Bazedad.

De là il y a cinq journées à Aria (\*), où il y a environ vingt-cinq mille Juis. C'est ici que commencent les assemblées des Israélites qui habitent sur les montagnes des Haphton (\*); on y compte plus de cent assemblées d'Israélites. C'est ici aussi que commence la Médie. Ils sont encore des premiers captifs qui ont été transportés par Salmannzar (\*), et parlent la langue targum (\*). Il y a aussi entre eux des disciples des sages. Ils habitent à une journée de la ville d'Amaria, jusqu'au royaume de Perse. Ils vivent sous la domination de ce roi, qui tire d'eux un tribut par le moyen de ses officiers. Le tribut annuel qu'on paye, dans tout l'empire des Ismaélites, pour tout mâle de l'âge de quinze ans et au-dessus, est d'un amire d'or par ête, oui vaut un maravedi et trois maris d'or (\*).

Il y a à présent dix ans qu'il s'éleva un homme nommé David El-Roï, de la ville d'Amaria, qui avait été disciple de Chasdaí, chef de la captivité, et d'Éli-Gaon-Jacob, chef du conseil de la ville de Bagdad (°):

rollecte de la valeur d'environ 1 600 livres anglales, et officient cette somme avec deux beaux cheraux au prince, qui, en reconnaissance, roudit un décret pour défentre l'eulèvement de la pierre. Il est probable, dit Ouseley, qu'elle est encore aujourd'huit gardée par le fakir ou derviche qui moutre la tombe de Daniel.

Il est à regretter que le capitaine Monteith n'ait point dessiné les ruines mêmes du tombeau. Quant à la pierre qu'il a si imparfaitement dessinée, il v a toute apparence qu'elle faisait partie d'un monument assyrien.

Ker-Porter a sussi publié une esquisse de la même pierre (1. ler de son Voyage, p. 415). Ce qu'il dit su sejle de Suze et da tombeau de Daniel (1. ler, p. 411) n'es qu'un résumé de ce que lui avait rapporté M. Aucolonal Kinneir, compagnon de vayage du major Monteith: e Les habitants distinguent dans les restes de Suze deux masses de ruines qu'ils nomment : Tune le château, et l'autre le palais; et au pied de la plus dérèce est un petit latiment en forme de dôme, sous lequel on montre aux voyageurs la tonnée du prophète Daniel. Un derviche garde et montre conounnent qui, bien que recouver'i fune construction moderne, est considéré par les Juifs, les Arabes et les musulmans comme étant d'une haute antiquité, et contenant bien récliement les restes du prophète. »

Prideaux estime qu'en effet Daniel monrut à Suze vers la troisième ou quatrième année du règne de Cyrus à Babylone. L'historieu Joseph parle d'un édifice immense construit à Suze par Daniel.

Aasim de Cufah, historien arabe mort en 737, fait mention de la découverte du tombeau de Daniel, à Suze.

Ibn-Haukal, deux siècles après, donne la même indication.

L'ancien voyageur hébreu auteur des Cippi hebraici (Heidelberg, édit. 1659) semble confondre, en parlant de cette tombe, le Tigre avec l'Euphraic, et Babylone avec Suze.

Certains cytindres babyloniens ou assyriens (voy. notre t. ler, relation d'Hénodove) présentent une disposition de figures entirement analogue à celle que l'ou remarque sur la pierre, c'est-à-dire un rang d'arbres, un autre d'animaux, un troissième de génies ou prêtres, etc.

- (\*) Rudhar. Ce nom s'applique à plusieurs districts de Perse situés aux bords des rivières. Le major Rawlinson croit avoir reconnul a ville cité par Benjamin sur les bords du lit large et profond de l'Abi-Sirvan. (Yoy, le journal de la Royal geogr. Society, 1X, 56.)
  - (\*) Mulchet. (Voy. plus loin un passage de la relation de MARCO-POLO qui se rapporte à ce district.)
  - (a) Voy. la note 3 de la p. 174.
- (\*) Amaria, peut-être Holwan, située à Sar-Puli-Zohab, sur la route de Bagdad à Kirmanshah. Le major Rawlinson croit que le district de Holwan a été appelé jadis Amraniyah.
- (\*) Huplillion. Ce sont les monts Zagros, habités par les Ali-Ilahis, d'après l'opinion du major Rawlinson, qui a commenté ce passage de Benjamin.
  - (\*) Halmanesser II. (Rois, XVII, 3; XVIII, 9.)
  - (\*) Le syrien.
- (\*) Le maravedi-hueno avait, au moyen âge, la valeur de 2 schellings et 3 pence de nos jours. Le tribut était donc de 3 schellings par tête, ce qui équivandrait aujourd'hui au moins à 15 schellings, ou environ dix-neuf francs.
  - (\*) Benjamin visita la Perse en 1163. Ce serait donc vers 1153 qu'aurait apparu l'imposteur David El-Roi, ou David El-

Il était très-versé dans la loi de Moïse, dans les lois civiles, dans le Talmud et même dans toutes les sciences étrangères; il savait aussi la langue et l'écriture des Ismaélites, et était expert dans les livres des mages et des enchanteurs. Il lui vint dans l'esprit de s'élever contre le roi de Perse, d'assembler les Juifs qui habiteut les montagnes de Haphton, de sortir et de faire la guerre aux gentils, et d'aller prendre Jérusalem. Il faisait voir aux Juifs de faux signes et miracles, et il leur disait : « L'Éternel m'a envoyé pour vous soumettre Jérusalem et vous délivrer du jong des gentils. » Une partie des Juils crurent en lui et l'appelaient « notre Messie, » Ce que le roi de Perse avant appris, il lui envoya dire de venir lui parler. David y alla sans crainte, et quand il fut auprès du roi, ce dernier lui demanda d'abord : « Es-tu le roi des Juifs? » A quoi El-Roi répondit . « Oui, je le suis. » Alors le roi, sortant, commanda qu'on le prit et qu'on le mit dans la prison où l'on met les prisonniers d'État jusqu'à leur mort, dans la ville de Dabestan (Darabistan), sur le grand fleuve, le fleuve de Gozam (Kizil-Ozein), Trois jours après, comme le roi s'entretenait avec ses princes et ses ministres, touchant les Juifs qui avaient conspiré contre lui, voici ce David, qui était sorti lui-même de sa prison, qui se présenta devant le roi, sans aucune permission de qui que ce soit. Le roi lui demanda : « Qui t'a amené et qui t'a délié? » David répondit là-dessus : « C'est ma sagesse et mon adresse, car je ne crains ni toi, ni aucun de tes serviteurs. » Alors le roi cria : « Saisissez-vous de lui! » Mais ses serviteurs répondirent : « Nous entendons bien sa voix, mais nous ne le voyons point. • Comme le roi était tout ravi en admiration de la sagesse de David, ce dernier dit : « Voici, je m'en vais mon chemin; » ce qu'il fit. Mais le roi le suivit avec tous ses princes et ses serviteurs, qui allaient après lui, jusqu'à ce qu'étant arrivés au bord du fleuve, David, ayant pris son mouchoir, fendit l'eau, et l'ayant étendu sur le fleuve, le passa à l'heure même, à la vue de tous les serviteurs du roi. Ceux-ci le suivirent dans de petites barques, mais ils ne parent pourtant pas l'attraper, et ils dirent : « Il n'y a point dans le monde d'enchanteur pareil à celui-ci. » En ce même jour il fit le chemin de dix journées, jusqu'à Amaria, par la vertu du nom de Jéhova (1), on étant arrivé et avant raconté aux Juis tout ce qui s'était passé, ils furent tous ravis en admiration de sa sagesse.

Ensuite le roi de Perse envoya vers le commandeur des fidèles, calife de Bagdad, seigneur des Ismaélites, pour lui dire de parler au chet de la captivité et aux autres chets du conseil, afiu qu'ils empechent David El-Roi de faire telles choses, « fante de quoi, ajontaii-il, je ferai mourir tous les Juifs qui se trouvent dans mon royaume. » Comme donc toutes les assemblées de Perse se trouvaient alors dans une grande angoisse, elles envoyèrent des lettres au chef de la captivité et aux présidents des conseils de Bagdad, en ces termes : « Pourquoi mourrions-nous devant vos yeux, nous et toutes les assemblées de ce royaume? Réprinez cet honme, afin que le sang innocent ne soit point versé » Alors le prince do la captivité et les présidents des conseils lui écrivirent : « Sache que le temps de la rédemption n'est point encore venu; nous n'avons point encore va nos signes (?). Personne ne pourra venir à bout de sès desseins par l'orgueil; c'est pourquoi nous te recommandons de te désister de ton entreprise; sinon sois exommunié, ou retranché de tout Israèl. »

Ils lui envoyèrent aussitôt ces lettres.

Ils écrivirent au prince Zachaî (\*), qui est dans le pays d'Assur, et à R. Joseph le voyant, on l'astronome, surnommé Brahen Alphélee, qui est dans le même pays, pour les prier d'écrire aussi à leur tour à David El-Roï. Le prince donc et le voyant, que nous venons de nommer, écrivirent à cet imposteur pour le solliciter et l'exhorter à se désister de son entreprise; mais il ne les écouta point et ne se détourna pas de son mauvais train, jusqu'à ce qu'il s'éleva un roi nommé Zin Al-Din, roi des Turos (\*), vassai du

David, comme l'appelle R. Salomon B. Virga, auteur de l'histoire juire initiutée Shebet Jehuda, écrite au sénième siècle.

Matoire de l'arrid El-Roi composée au douzieme siècle par un Juir renégat.

<sup>(</sup>¹) Shem hamphurauh, littéralement, « le nom expliqué, les lettres du not lébora interprétées, » mystère connu de peu de personnes, « et au noyen duquel on peut opérer tous les miracles. Le Talmud attribue la puissance de lésus à la connaisance qu'il avait de ce mystère. ( Asher. )

<sup>(\*)</sup> Les signes par lesquels elle doit se manifester.

<sup>(3) «</sup> Ils euvoyerent des copies de ces lettres à Sakhaï, le chef des Juifs à Mosoul, et à R. Joseph l'astronome, qui est appelé Borhan-al-Fulkh, et y réside aussi, avec prière de les envoyer à David El-Roï. » (Asher.)

<sup>(4)</sup> Voy. de Guignes, Hist. des Huns, III, p. 169.

roi de Perse (¹), qu'il envoya vers le beau-père de David El-Roï, et lui offrit une récompense do dix mille florins d'or pour tuer David El-Roï en cachette, ce qu'il exécuta de cette manière; il alla chez son gendre, et le tua dans son lit pendant qu'il dormait. Et ainsi s'évanouit l'adresse et l'entreprise d'El-Roï. Cependant la colère du roi de Perse contre les Juis habitants des montagnes et du reste de



Vue extérieure du monument élevé à la mémoire d'Esther et de Mardochée. -- D'après Flandin (\*).

son empure ne fut point apaisée; ce que les Juifs voyant, ils envoyèrent vers le chef de la captivité pour venir à leur secours et intercèder pour eux auprès du roi de Perse; ce qu'il fit en adoucissant l'esprit de ce roi par de bonnes paroles, auxquelles il ajonta encore cent talents d'or. De cette manière la terre fut trannuille et la colère du roi apaisée.

De ces montagnes il y a div journées à Amadan. C'est la grande ville de Madaï, où il y a environ cinquante mille Israélites. Là sont les tombeaux de Mardochée et d'Esther, devant une synagogue.

<sup>(\*) «</sup> Vassal du roi de Perse et Turc de naissance. » ( Asher. )

<sup>(\*)</sup> Voici ce que Ker-Porter dit au sujet de ce monument :

<sup>«</sup> J'accompagnui le rabbin à travers les ruines jusqu'à un enclos un peu plus élevé que les habitations voisines. Au hallien

A quatre journées de là est Dabrestan, où il y a environ quatre mille Juifs, sur le bord du Gozan. A sept journées de là est Isbahan. Cette grande ville, qui est la capitale du royaume, a douze milles



Cénotaphe d'Esther, à Ispahan,

de circuit, et l'on y compte environ quinze mille Israélites. La est le prince Schalom, établi par le chef de la captivité sur toutes les villes de Perso

ésit la tombe joive d'Esther, c'est-à-dire un carré de broques en forme de mosquée, et un dôme allongé asser élégant au sommet. L'ensemble était en mauvais état. La porte est très-petite, de même que les ancionnes portes sépulcrales du pays, elle se compose d'une seule pierre très-épaisse, tournant sur leux pivots d'un seul côté; la clé est toujours entre les mains du clef des Juffs, à l'amadan.

Le premier tombeau fut détroit, dit-on, par les Tartares sous la conduite de Timour, et celui qui existe maintenant aurait été élevé presque immédiatement après, sur la même place.

Nons entrâmes en nous courbant en deux, et nous nous trouvaines dans une petite chambre routée ou étaient les tombes

De là il y a quatre journées à Schiphaz (1), qui est la province de Perse où il y a environ dix mille

A sept journées de là est Giva (Khiva) (\*), grande ville sur les bords de l'Oxus, contenant environ huit mille Juiss. Cette ville est le centre d'un commerce très-étendu, et l'on y rencontre des commerçants de tous les pays et parlant toutes les langues; la contrée qui l'entoure est très-plate.

A cinq journées de là est Samarcanth (3), cette grande ville qui est sur les frontières du royaume, c'est-à-dire de la Perse, où il y a environ cinquante mille Israélites, qui ont pour chef établi sur eux le prince R. Ohadias; il y a parmi eux des disciples des sages et des gens riches.

De là il y a quatre journées à Thoboth (Tibet), province dans les forêts de laquelle est le musc (4). De là il y a vingt-huit journées aux montagnes de Nisbon (3), qui sont sur le fleuve de Gozan. Il y a en Perse des Juifs originaires de ces montagnes qui disent qu'on trouve dans les villes de Nisbor (Nisapour) les quatre tribus de Dan, de Zabulon, d'Aser et de Nephtali, que Salmanasar, roi d'Assyrie, y a trans-

de plusieurs rabbis. Une seconde porte s'offrit à nous, il fallut, pour passer à travers, marcher sur nos mains et sur nos genoux. Nous nous levâmes ensuite, et nous vinues que nous étions dans une assez voste solle, sous le dôme; au milieu sont deux sarcophages en bois sombre et sculptés avec une complication de lignes et une richesse d'ornements remarquables; une ligne de caractères hébreux court autour de la bordure supérieure de chacun d'eux. Beaucoup d'autres inscriptions sont gravées sur les murailles : la plus ancienne, et qui échappa, dit-on, à la ruine du premier édifice, est gravée sur une tablette de marbre blanc incrustée dans le mur. »

Ker-Porter donne la traduction de ces inscriptions.

Celle de la tablette de marbre est une louange de Mardochée.

Celles du sarcophage de Mardochée et d'Esther sont des prières à Dieu.

M. Eugène Flandin doune des détails plus récents :

- « Hamadan, dit-il, est une des contrées où, en Asie, se sont groupés en plus grand nombre les Juifs ou l'aoudis, comme on les appelle. On en compte deux cents familles. J'attribue leur prédilection pour cette ville à une fradition dont l'histoire ne fournit pas la justification, mais qui, complétement avérée pour les Juifs, rapporte que la reine de Suze Estler, aloss que son oncle Mardochée, ont été enterrès en cette ville. On y voit, en effet, un mausolée qui, assure-t-on, recouvre et conserve les restes de ces deux célébrités de la race hébraique. Les Israélites d'Orient accourent de toutes parts en pélerinage au pied de ces deux tombeaux qu'ils out en très-grande vénération. Ils viennent y célébrer de cette manière une de leurs plus grandes fêtes, appelée Parim. Cette solennité rappelle l'auniversaire de l'indépendance qu'ils reconvérent sous les Machabées. Parmi les souvenirs antiques qui survivent dans cette localité, il n'en est pas un qui doive produire sur l'âme du voyageur plus d'impression que celui de cette fille benjamite profitant de sa beauté et de ses vertus pour affranchir sa nation de la honteuse humiliation sous laquelle la tenait Assuérus. Cette noble vie, racontée par l'histoire, illustrée par Bacine, n'entoure-t-elle pas de son prestige cet honnéte tombeau, dont la simplicité égale celle des vertus de la belle Juive?
- » Le monument qui conserve ces précienses reliques s'élève sur une petite place, au milieu des rounes d'un quartier abandonné aux familles israélites. Son autiquité ne paraît nullement authentique, d'après son architecture. Le dôme et l'extérieur n'offrent aucune différence avec le 🕦 le des sépultures musulmanes appelées imûn-tadéh que l'on rencontre partout en Perse. L'intérieur se divise en deux salles. La première est fort petite; un y penêtre par une petite porte très-basse, fermée par un battant en pierre d'un seul morceau; elle est obscure et n'est éclairée que pour les solennilés, au moyen de petites lampes qu'on allume dans ces occasions. La porte qui conduit dans la seconde salle est encore plus basse que l'autre ; il faut, pour la franchir, ramper sur les genoux. De l'autre côté de cette ouverture, on se trouve dans un réduit obscur que traversent quelques faibles rayons de lumière, qui permettent à peine de distinguer les deux cénotaplies en bois noir sculpté qui y sont placés l'un à côté de l'autre. Ils sont exactement semblables quant à la forme et aux détaits, mais celui d'Esther est un peu moins grand. Sur les parois de murs blanchis avec soin, sont gravées plusieurs inscriptions en hébren, qui font remonter à onze cents ans la construction du mounnout actuel. Elles portent textuellement qu'il est dù à la piété des deux fils d'un certain Ismail, Israélite établi alors à Kachan. l'ourquoi cet Ismail a-t-il élevé ce monument en ce lien? C'est ce qu'il est impossible d'apprendre. Il est probable que les traditions restées parmi les Juifs leur ont appris que les restes d'Esther et de son oncle ont été apportés de Suze à Hamadan. Mais ce fait ne se rattache aucunement à ceux que l'histoire. nous a conservés sur Assuerus et la belle Esther. » (Voyage en Perse, t. let, ch. xxiv, p. 384 et 385.)
  - (1) Shiras ou Fars ? (Voy, un Mêmoire de Ritter sur cette ville, Erdhunde, VIII, p. 847 et suiv.) « Askaras, au delà de Nischabour? en changeant kar en fer, Asferar, canton de llerat, ou Esferain? » (Lelewel.) .
- (\*) Voy, sur cette ville la carte et le Mémoire du lieutenant Zimmerman publics en 1840 à Berlin.
- (\*) Marco-Polo parle de cette ville, capitale de la Transoxane. On en trouve une longue description dans Ibn-Hankal et dans Edrisi.
  - (4) Voy. la relation des DEUX MAHOMÉTANS, p. 139.
- (\*) Chazvin ou Caswin, chaînes qui limitent les provinces modernes de Chilau et de Mazanderan, séparent ces provinces de l'Iran, enferment la mer Caspienne, et s'étendent par plusteurs ramifications jusqu'à Nishapour, dans le Khorassan persan.

portées à la première captivité, selon ce qui est écrit (Ross, II, 17) (1). Il transporta les Israélites à Lechalach et à Chabor, et dans les montagnes de Gozan, aussi bien que dans celles de la Médie. Leur pays a vingt journées de circuit. Ils ont des villes et des bourgs sur les montagnes. Ils sout environnés, d'un côté, par le fleuve de Gozan (2). Ils ne sont assujettis à aucun joug des gentils, mais ils ont un prince nommé Joseph Amarckla, lévite (3); ils ont parmi eux des disciples des sages. Ils sément et ils moissonnent. Ils vont par des déserts faire la guerre au pays de Cush (Kuth). Ils sont alliés avec les Copher-al-Tourcs (4), qui adorent le vent, et qui demeurent dans les déserts. C'est une nation qui ne boit point de vin et ne mange point de pain. Ils ne mangent que de la chair crue, telle qu'elle est, sans la faire cuire. Ce sont des gens cruels. Au lieu du nez, ils ont de petits trous par lesquels ils respirent. Ils mangent toutes sortes d'animaux purs et impurs. Au reste, ils aiment les Israélites. Il y a à présent quinze ans qu'ils vinrent en Perse avec une puissante armée; ils y prirent d'abord la ville de Roi ou Rai, et, après avoir tout passé au fil de l'épée et tout pillé, ils s'en retournèrent dans leurs déserts. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait entendu pagler de chose semblable dans la Perse; le roi de Perse, l'avant appris, se mit fort en colère contre eux, en disant : « Jamais, du temps de mes ancêtres, aucune armée n'est sortie de ce désert : ie m'en vais donc maintenant et i'effacerai leur nom de la terre. « Il fit donc publier un édit par tout son royaume pour rassembler toutes ses troupes , et il fit chercher un guide qui leur montrât le chemin de leur campement. Il s'en trouva un qui lui dit : « Je te montrerai l'endroit où ils sont, car je suis l'un d'entre eux. » Alors le roi lui jura qu'il l'enrichirait s'il lui montrait le chemin, et s'il faisait ce qu'il lui promettait.

Enfin le roi lui demanda · « Pour combien de temps avons-nous besoin de provisions pour faire ce chemm dans ce grand désert? » A quoi il répondit : « Prenez du pain et de l'eau pour quinze jours, car vous ne trouverez point de nourriture jusqu'à leur pays. »

Cela ayant été ainsi exécuté, l'armée marcha dans le désert pendant quinze jours, sans rien trouver. Il ne leur restait donc que très-peu de provisions; hommes et bêtes commençaient à mourir. Alors le roi ayant fait appeler le guide lui dit : « Où sont tes paroles, par lesquelles tu nous a assuré que nous trouverions nos ennemis? » A quoi le guide répondit : « Je me suis égaré du chemin. » Mais le roi trité hii fit trancher la tête, et fit publier par tout le camp que celni qui aurait quelque nourriture la partagerait avec son compagnon. Ils mangérent donc tout ce qu'ils avaient en main, jusqu'à leurs bêtes de somme, et ils marchérent ainsi encore treize iours par les déserts, jusqu'à e qu'ils arrivèrent

<sup>(1)</sup> Diverses considérations que font valoir Rennel dans son Système géographique d'Herodote, 2º édit., vol. 1et, p. 521, et Morier dans son second Voyage, p. 207, tendent à confirmer ces assertions.

<sup>(\*) «</sup> Kizil Ozein. » (Asher. )

<sup>(8)</sup> a De la tribu de Lévi. » (Asher.)

<sup>(</sup>¹) Caphar-Tarae, dénomination dont se sert également Édrisi, et que M. Jambert tradoit par Tures infidéles. Ce sont les Choures ou Couzes. Hammer établit que deux mille families de cette race ayant embrassé le mahométisme, en 960, urrent appelées Turcemans ou Turc-imans, c'est-à-dre eroyants ou convertis, tandis que ceux qui étai⊕t restés fidéles à leur ancienne doi furent nominés Tures infidéles.

<sup>«</sup> Les nomades dont il est fait mention dans ce passage de Benjamin, dii M. d'Obsson, anteur de l'Ilistoire de Mongole, sonal les Gources, dont le vera inone ed Ogources, peuple ture, alors paten, qui avait emigré, dans le dourième siètele, des contrées au nord de l'Oxas. Il habitait, deux cents ans auparavant, se.on le géographe arabe Haoucal, qui florissait à cette époque, le pays de plaines arides qui environne le lact. Aral et le Aborasson. Ayant obtemu du souverain-du Khorasson la possession d'un district, dants la province de Tokharistan, a l'est de la ville de Balki, il passa le Djütoun et dat s'éponne de la contra de la ville de Balki, il passa le Djütoun et dat s'éponne de la contra de la ville de Balki, il passa le Djütoun et dat s'éponne.

La population de ces Turcs-Gouzes viait, d'après l'historien persan Mikhond, d'environ 40 000 familles on tentes, qui prajectat annuclement un tritule de 24000 innotions à leur suscrain, lo-suitlan Sindjar, de la dynassicie des S-déljouches, qui régnait sur le Khorassan. Mais dann l'année de l'hégire 518 (1158), les Gouzes se révoltèrent et défirent le gouverneur de Balkh. Sindjar marculu contre cux en personne. Le jour du combat, ses troupes privent la folte; ill fut poussavie et blir chonière. Les Gouzes vainqueurs entrévent dans la ville de Mery, résidence du sultan, et la sarcagèrent; ils marchièrent de là sur Nischabour, qui éprouva le même sort; puis les nomades se régandirent dans tout le Khorassan, qu'ils mirent à le ut à sang, hors la ville de Dalkh, trop bien numie pour s'e bisser pernetre. A la suite de cette dévastation, une famine cruelle achera de désoler le pays. Sindjar, prisonnier, s'évada en 551 (1156), et revint à Mery, où il mourut peu de mois après, en juin 1157.

En 554 (1159), les Gouzes s'emparèrent une seconde fois de Niselabour; en 556 (1161), ils défirent le roi de Tabaristan. Depuis cette époque il n'est plus question de ces nomaies dans l'histoire de Perse, et l'on n'y trouve point qu'ils sient secage la ville de Rao, dans le respanne de l'Irac, qui appartenta il une autre branche de la dynastie des Sédjouks. S

aux montagnes de Nishor (Chasvin); habitées par les Juiss. Les Perses y étant arrivés de jour, ils campérent dans les jardins et dans les vergers, auprès des fontaines qui sont le long du Gozan. Or, comme c'était la saison des fruits, ils mangeaient et ravageaient tout, sans que personne sortit contre eux; mais ils déconvraient sur les montagnes plusieurs villes et tours. Le roi donc ordonna à deux de ses serviteurs d'aller s'informer quelle nation habitait sur ces montagnes, et d'y aller de quelque manière que ce fitt, soit sur des bateaux, soit à la nage. Ces hommes y étant allés, trouvérent un grand pont sur lequel il y avait des tours et une porte fermée, et au bout du pont, de l'autre côté du fleuve, il y avait une grande ville. Ces deux hommes crièrent du pont jusqu'à ce que quelqu'un étant venu; leur demanda : « Que voulez-vous, et à qui appartenez-vous? . Mais ils ne l'entendirent point, jusqu'à ce qu'un trucheman qui savait leur langue étant venn, leur fit la même question, ils répondirent : « Nous sommes serviteurs du roi de Perse, et nous venons vous demander qui vous êtes, et à qui vous obéissez? A quoi ceux-ci répondirent : « Nous sommes Juiss, et nous ne sommes soumis à aucun roi on prince gentil ; mais nous avons un prince juif. » Les Persans s'informèrent aussi touchant les Comarins, enfants de Gotz, d'entre les Copher-al-Torchs. Mais les Juifs répondirent : « Ce sont nos alliés ; et quiconque cherche à leur faire du mal, nous en fait à nous. » Ces deux hommes s'en étant retournés et avant fait ce rapport, le roi fut saisi d'une grande terreur. Le lendemain, les Juiss envoyèrent lui livrer bataille. Le roi répondit : « Je ne suis pas venu pour vous faire la guerre, mais seulement aux Copher-al-Torchs, mes ennemis. Que si vous voulez me faire la guerre, je me vengerai en faisant mourir tous les Juifs de mon royaume, car je sais que vous êtes plus forts que moi dans ce pays. Usez plutôt de bonté envers moi ; ne me faites pas la guerre, laissez-moi la faire contre les Copher-al-Torchs, mes ennemis, et vendez-moi des vivres autant que moi et mon armée en avons besoin. » Les Juifs, ayant délibéré entre eux, prirent la résolution de complaire au roi de Perse à canse des Juis qui sont dans son revaume. Il entra donc dans leur pays lui et toute son armée, et s'v arrêta quinze jours, les Juifs lui faisant de grands honneurs.

Cependant ceux-ci envoyèrent en même temps des lettres aux Copher-al-Torchs, leurs confédérés, par lesquelles ils leur donnaient avis de tout ce qui s'était passé. Desorte que tous les habitants de ces déserts se saisirent des passages des montagnes avec une grande armée. Le roi de Perses étant mis en marche pour les combattre, ceux-ci, s'étant avancés, lui livrérent bataille en chemin, et firent un si grand carnage dans l'armée persane que le roi de Perse fut obligé de se sauver avec peu de gens dans son pays.

Or un cavalier d'entre les serviteurs du roi emmena avec lui par ruse un Juif de ce pays, le nommé R. Moise, dont ce cavalier fit ensuite son esclave lorsqu'il arriva en Perse. Un jour, comme les archers es exerçaient à tirer de l'arc pour divertir le roi, il ne s'en trouva point de si adroit que R. Moise Le roi, l'ayant fait venir, le questionna par un trucheman, sur quoi R. Moise lui raconta d'abord tout ce qui lui était arrivé, et comme il avait été emporté-frauduleusement par ce cavalier. Aussitôt le roi l'anobit, le fit revêtir d'habits de soie et de fin lin, et lui, fit de grands dons. A quoi le roi ajouta : « Si tu veux te converir et émbrasser noter religion, j'userai de gratitude envers toi, je te ferai puissamment riche, et méme je t'établirai sur toute ma maison. » A quoi il répondit : « O roi, mon ségneur, c'est ce que je ue puis faire. » Le roi done le prit et le mit dans la maison de R. Schalom, prince de l'assemblée d'Asbahan (Ispahan), qui lui donna sa fille en mariage. C'est ce R. Moise lui-même qui m'a raconté cette histoire.

De là je suis retourné (1) à Chuzestan, qui est sur le bord du Tigre, d'où ce sleuve descend et se jette dans la mer des Indes (2), auprès d'une île nommée Nekrokis (3). Cette île a six journées de circuit. On n'y

<sup>(1)</sup> M. Asher suppose que ces cinq mots ont été ajoutés par un coptste.

<sup>(\*)</sup> Dans le golfe Persiqué.

<sup>(\*)</sup> Kish. Il faut décomposer le mot hébreu Nekrokish et lire nikra (appelée) et kish. (Asher.) — (Voy., sur cette ile, la relation de Neanque, dans notre premier volume, p. 187, et., plus loin, cette de Manco-Pôlo.)

Deur auteurs persans, Hamdallah Masteudi ou Carvini et Ilafis Alven, altribuent la chule de la ville de Sirat, qui étât sur le continent, à la prospérité de l'île de Kist sous les souverains Dificinites, dont la dynastie s'écignit au orazione siècle. Zavini ajoute qu'au treizième siècle les nauvires qui venainent de la Perse, de l'Inde et de l'Arabie relichatient à Kist, ceutre d'un commerce très-considérable. L'énunération que fait Benjamin des produits qui se vendaient sur le marché de l'îté est exacte et s'accorde avec ce qu'ont écrit à ce sujet vincent, Renandol et Shiwe.

Parmi les documents les plus récents sur Kish, on peut recommander aux lecteurs une description du lieutenant Kemptborne, publiée dans le conquieme volume du Journal de la Société anglaise de géographie.

seme point. On n'a qu'une scule fontaine dans toute l'île, et point de rivière; on n'y boit que de l'eau de pluie

Il y vient des marchands des Indes et des tles, qui y séjournent pour le conninerce. Les gens de Sinéar, d'Al-Yeinen et de Perse y apportent toutes sortes d'habits de soie et de pourpre, du lin de rivière, du chanvre, de la laine, du blé, de l'orge, du millet, de l'avoine, et toutes sortes de virres et de légumes, dont ils fout négore entre eux, car les Indiens y apportent beaucoup d'aromates. Les habitants de l'Ile font l'office de facteurs où courtiers entre eux, et c'est par cela seul qu'ils gagnent leur vie. Il y a cinq tents Juifs.

De là il y a deux journées par mer à Katipha (¹), où il y a environ emq mille Juifs. C'est là qu'on trouve la perle. Le vingt-quatrième jour du mois de nuon (¹), il tombe une pluie sur l'eau que les hultres reçoivent, et, après s'être renfermées, elles descendent au fond de la mer; ensuite, au milien du mois de tisri (²), deux hommes descendent au fond avec des cordes, recueillent ces hultres, les ouvrent, les fendent et en tirent ces pierres (¹).

De là il y a sept journées à Oulam (\*), on commence le royaume de ceux qui adorent le soleil. Ce sont les enfants de Cush, contemplateurs des astres; ils sont tous noirs, et fuicles dans le commerce. Lorsque les marchands viennent des pays éloignés, et qu'ils entrent dans le port, trois secrétaires du roi viennent et écrivent le nom les marchands, qu'ils présentent au roi. Loroi se charge lui-même de l'argent qu'ils ont laissé à la campagne, sans gardes, sinon qu'il établit un officier ou commus dans une lotellerie où l'on apporte tont ce qu'on trouve de perdu et d'égard, de quelque endroit que ce soit Alors le maltre de la chose perdue donne des indices qu'elle est à lui, et on la lui rend, Telle est la confume dans tout le royaume de ce roi.

Depuis Paques jusqu'au nouvel an, tous les jours de l'été, il y fait une si grande chaleur que, depuis la troisième heure du jour jusqu'au soir, les gens se cachent dans leurs maisons. Le soir ils sortent et allument les flambeaux par toutes les places et les rues, et font leur ouvrage la nuit, ne pouvant le faire le jour, à cause de la chaleur excéssive.

C'est dans ce pays que croft le poivre. Ils plantent leurs arbres à la campagne, tont autour de la ville, où chaeun connaît son jardin. Ces arbres sont petits, et le poivre est blanc; mais quand ils l'out cueilli, ils le mettent dans des vases, et ils jettent de l'eau chaude dessus, et le font ainsi sécher au soleil, jusqu'a ce qu'il se durcisse, et alors il devient noir.

On y trouve anssi la cannelle et le gingembre, et plusieurs autres sortes d'aromates.

Les habitants de cette ile n'enterrent point leurs morts, mais ils les embaument avec toutes sortes d'aromates, et les méttent sur des banes qu'ils convrent de linges. Chaque famille a les siens à part. La chair et les os venaut à se sécher, il semble que ce sont des hommes vivants. Chacun reconnaît encore ses ancêtres et toute sa famille depuis un grand nombre d'années.

(4) El-Cathif, en Arabie, chez les Wahabis, sur le bord du golfe Persique.

Hu-Batouta appelle cette ville Kotaik; il en vante la grandeur, la beaufé, et ajonte qu'elle est habitée par des Araoes de la secte Rafiza, très-enthousiastes, exprimant hautement leurs sentiments et ne draignant point ceux des autres,

Kulif, dit Malte-Brun, parait être l'anelenne Gerr, bâtie en paerre de sel. Les habitants de cetto ville subsistent principalement par la pêche des perles.

« La ville, dit Balbi, est fortifiée et protégée par une citadelle. Le capitaine Sadler ne lui accorde que six cents habitants C'est la place la plus commerçante de cette partie de l'Arabie.

(\*) Avril.

(3) Octobre.

(\*) Voy. la relation des Braix Manonétans, p. 144.

Édrisi dit aussi: « Cette production, d'après le rapport des riverains du golfe Persque, résulte pracépalement des pluies de le pleut pas dans cette saison, les plongement rien trouvent point de toute l'année. C'est un fait considéré comme incontestable, et dont le réalité ne furné, dans le pays, le sajet d'auren doute. »

(\*) Choulan, aujourd'hui Quilon, 8° 53' lat. nord, sur la côte de Malahar, d'après Ritter. Baratier avâit pensé à tort qu'il s'agissait de Ceylan.

Îba-Batouta aborda trois fois à Quilon dans le cours de son pélerinage. Pluseurs passages de sa relation coofirment ce que va rapporter Berjamin. « Le Maisbar, dit-il, est le pays du poirte noir; on condamne à most ceiui qui vole une seule vois, ou même un grain de que'que fruit que ce soit : aussi les voleurs sont-ils inconnus dans cette coutrée, et ce qui tombe d'un arbre n'est janusis toucié par personne, excepté par le prépriétaire. »

Ils adorent le soleil (1); ils ont partout des autels à un deni-mille à la ronde autour de la ville. Le matin, ils courent au devant du soleil, car ils ont dans chaque autel comme une sphère de soleil, faite par art magique, qui se tourne avec grand bruit quand le soleil se lève. Alors chacun, hommes et

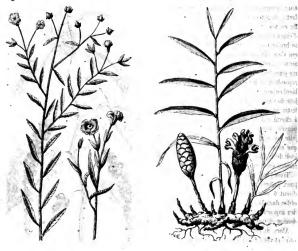

Le Lin (\*). Le Gingembre (\*).

femmes, ayant un encensoir à la main, encensent le soleil; car telle est leur voie, ou plutôt leur folie. Dans tout ce pays il y a environ cent Juifs, qui sont aussi noirs que tous les autres habitants. Ces Juifs sont de bonnes gens, observateurs des préceptes. Ils ont la loi et les prophètes, et quelque chose du Talmud et des Constitutions (4)

De là il y a vingt-deux journées aux îles de Cinrag (5). Les habitants, appelés Dogbûms (6), adorent

- (1) Édrisi dit du roi de Cheulan qu'il adore l'idule de Bouddha.
- Ibn-Batouta remarque seulement que c'est un infidèle,
- L'observation de Benjamin est exacte. Les adorateurs du feu, les guébres, cherchèrent un refuge au Malabar, où l'on trouve encore leurs descendants, hommes actifs et intelligents,
  - (\*) Voy. p. 205.
  - (3) Voy. p. 205.
- (\*) On s'étonne que Benjamin ait omis de parler des Juifs blancs. Il fandrait supposer que teur colonie, qui arriva en effet longtemps après celle des Juifs nofrs, ne s'était pas encore établie dans ce pays au temps où notre voyageur visita l'Asie et y recueillits es reneignements.
- Voy, sur ces Juifs noirs et blancs le récit du docteur Claudius Buchanan, Christian Researches, Édimbourg, 1812; et Ritter, Erdkunde, V, 595 et surv.
  - (\*) « A l'île de Ceylan, » (Asher, )
  - (\*) Druses, Benjamin les appelle saus doute aussi parce qu'il se rappelle la secte de Syrie qui croyait à la métempsycose.

le feu. Il y a parmi eux vingt-trois mille Juifs (¹). Ces Doghinns ont des prêtres dans tous les lieux où ils ont des temples de leurs idoles. Ces prêtres sont tous de grands magiciens, qui n'ont pas leurs semblables dans toute la terre en toutes sortes de prestiges. Devant l'autel de leur temple il y a une

grande fosse, où tous les jours ils allument un grand feu qu'ils appellent alhuta (elahuta, divinité); ils font passer leurs enfants, ils jettent aussi leurs morts au milieu de ce feu. Il v en a niême quelques-uns d'entre les grands du pays qui font vœu-de se brûler tout vifs dans le fen. Onand celui qui s'est dévoné dit à ses enfants et à ses autres parents : « Voici , j'ai fait vœn de · me jeter tout vivant dans le feu! » tous lui répondent et lui disent : « Oh! que tu es bienheureux! et bien te soit! » Quand le jour du vœu est arrivé, on prépare un grand festin au dévoué, lequel ensuite s'en va, à cheval s'il est riche, ou à pied s'il est pauvre, jusqu'au bord de la fosse, et se jette lui-niême au milien de ce feu pendant que toute la famille chante et danse et joue de la flûte, jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé par, le feu.

. Trois jours après, deux de leurs principaux prêtres viennent dans sa maison et disent à ses enfants : « Mettez tout en ordre dans la maison, car votre père viendra anjourd'hui chez vous pour vous ordonner ce que vous devez faire, »

Alors ils prement des témoins de cette ville, et voici Statan qui vient sous la figure du mort. Sa fennne et ses enfants, lui allant au-devant, lui demandent comment il se trouve dains l'autre monde; à quoi il répond de suis venn auprès de mes compagnons, mais ils ne m'ont point recu jusqu'à ce que



e Poircler (ff)

je me sois acquitté de mes dettes envers les enfants de ma maison et mes voisins. • Ensuite il donne des ordros, il distribue ses biens à ses enfants, il ordonne qu'on paye tous ses créanciers, et qu'on fasse pareillement payer tous ses débiteurs. Les témoins écuivent ses ordres; alors il s'en va, et personne ne le voit plus. C'est par de tels mensonges, fraudes et prestiges, que leurs prêtres les confirment dansleur créance. Ils disent même qu'il n'y a point de semblables à eux dans toute la terre.

De là il y a le chemin de quarante jours pour aller à la terre d'Al-Tzin (la Chine) (3), qui est à l'extrémité de l'Orient. Il y en a qui disent que c'est là la ronte de la mer appelée Nikplia, sur laquelle

<sup>(\*) «</sup> Le roi de cette lle , dit Édrisi , a seux vizurs , dont quatre de sa nation , quatre chrêtiens , quatre musulmans et quatre juifs/ il leur a assigné un lieu où se réinnesent les personnes appartenant à ces nations , et où l'on évrit leurs actes judiciaires et leur histoire , Auprès des docteurs de toutes res sectes () event dire des Indiens, des Grees, des musulmans et des Juifa), se réunissent divers individus et grand nombre d'homnes de différentes races, qui apprennent de homne heur à éverire les actes de leurs prophètes et l'histoire de leurs anciens rois, et qui s'insérnisent dans la science des lois, et, en géocral, des choses qu'ils (provent). \*

<sup>(9)</sup> Voy. p. 205.

<sup>(</sup>a) Benjamin de Tudèle paraît être le premier voyageur européen qui ait fait mention de la Chine.

domine la constellation de l'Orion, qui excite souvent un vent si orageux, qu'aucun mariner ne peut se tenir sur le vaisseau à cause de la violence du vent; de sorte que le vent jetant le vaisseau dans cette mer de Nikpha, il ne peut point se tiere de l'endroit où il est; et ainsi les gens y étant arrêtés, y meurent après avoir consumé toutes leurs provisions. Il y périt un grand nombre de vaisseaux de cette manière. Cependant les hommes ont appris l'art de se tiere de ce méchant endroit. On prend avec soi plusieurs peaux de boxel. Si done le vent vient à pousser le vaisseau dans la mer glaciale, ou de Nikpha, celui qui veut échapper se met dans une de ces peaux, coud cette peau en dedans de peur que l'eau n'y pénètre, ensuite se jette dans la mer, au milieu de l'eau; alors quelqu'un de ces grands aigles appelés griffons, le voyant et croyant que c'est une bête, descend, le prend et l'emporte sur terre, sur quelque montagne on vallée, pour dévorer sa prote; alors l'homme enfermé tue promptement l'aigle avec son couteau; ensuite, sortant de sa peau, il marche jusqu'à ce qu'il trouve quelque lieu habité. Plusieurs personnes ont été sauvées de cette manière?

De là il y a trois journées à Gingala (Cingala) (\*); quand on y va par mer, il y a quinze journées. Il y a là environ mille Israélites.

De lá il y a sept journées, par mer, à Coulan (3); il n'y a point d'Israélites.

De là il y a douze journées à Zabid (Sebid) (\*), où il y a pen de Juifs.

De là il y a buit journées (\*) à cette partie des Indes qui est en terre ferme et qui on appelle Beedan (Aden) (\*); c'est Eden (\*) qui est à Telassar (\*). Il y a là de grandes montagnes labitiées par pluseurs Israélites qui ne sont soumis à aucun joug des gentils. Ils ont des villes et des tours au soumet des montagnes. Ils descendent dans le pays de Hammaaton (Ma'atoum, Hamamet), appelé Libye (\*), qui est sous la domination des Isluméens; ce sont les Libyens qui labitent la Libye. Les Juifs leur fost la guerre, et après les -avoir pillés et remporté un grand hutin, ils remontent sur leurs montagnes, et personne ne peut les attaquer. Il vient plusieurs de ces Juifs d'Aden en Perse et en Égypte.

De là à la terre d'Assan (10) il y a vingt journées par le désert de Saba (Seba), le long du fleuve Phison (Xil), qui vient du pays de Cush (11), dont les habitants ont un roi nommé Sultan-al-Chabasch. Une partie des habitants de ce pays vivent comme des bêtes; ils mangent l'herbe qui croît sur le bord du Phison; ils vont tout nus à la cannagne (11).

Leur climat est très-chaud. Lorsque les gens d'Asvan vont pour piller et faire du butin, ils prennent avec eux du pain, du blé, des raisins secs et des figues; ils les jettent à leurs ennemis, lesquels venant pour les prendre et les manger, œux-ci se jettent sur eux, les enumènent captifs et les vendent ensuite

(\*) Cette tradition est très-ancienne, et peut-être fondée sur quelques faits analogues à celui que représente notre gravure, p. 209.

(\*) On a vu que, d'après la relation des DEEX MAIONETANS, l'opinion commune était que les Chinois avalent peuplé une partie de crite lie (Ceylan), et que le non de Chingola, Chingola ou Singhala, vicut d'une colonic chinoise établie à la pointe de Calle par quelques Chinois que la teuplé y avait portée.

Baratier, dans une longue note sur ce passage, a cherché à prouver que Benjamin de Tudéle avait visité les lles Gangandes, à l'entbouchure du Gange.

(2) Ritter croit que ce peut être l'île de Socotra, à l'entrée du golfe Persique.

(¹) « Schid, dit Édrisi, est grande, très-peuplée, très-opulente; il y a un grand concours d'étrangers et de marchands de l'Hedjar, de l'Alyssinie et de l'Égyple supérieure, qui y arrivent par les lâtiments de Djúdo. Les Alyssins y aménent des esclaves. On en exporte diverses espèces d'aromates de l'Inde, diverses marchandises chinoises et autres. Cette ville est située sur les bords d'une petite rivière, à 432 milles de Sanara.

(a) En traversant la mer Rouge, ou mer de Hind.

(\*) L'Inde moyenne ou continentale, c'est-à-dire l'Abyssime, et peut-être l'Arabie jusqu'au golfe Persique. (Voy. plus hoin la relation et la carte de Marco-Polo.)

. (\*) Adel ?

(\*) « Renseignement biblique confus et déplacé; cet Éden et ce Telassar étaient du pays d'Azam, Syrie du temps du roi David. » (Lelewet.)

(\*) « L'Afrikia des Arabes. » (Lelewel.)

. (10) Assouan, Syène.

(") « Du pays des noirs, » (Asher, ) - L'Abyssmic.

(\*\*) Dans la Nuñie, dit Massoudi, dans la partie supérieure de l'Abyssine, près des sources du Nil, on trouve une espèce de singes que l'on appelle inibiens. Ils sout de petite taille et d'une couleur noire peu foncée, comme le teint des Nubiens. C'est ettle espèce de singes que les bateleurs mêment avec eux.

en Égypte et dans les autres royaumes voisins. Ce sont là ces esclaves noirs de la postérité de Cham. D'Asvan à Chelvan (Chaluah) (') il y a douze journées. Il y a là environ trois cents Juifs. De Chelvan on va avec les caravanes, le chemin de cinquante journées, par le désert appelé Al-Tsahra (Sahara),



Albatros poursuivant un homme qui nage. - D'après André Keppel (A Visit to the indian archipelago; 1633).

à la ville ou province appelée Zuila (Zavila) (\*), qui est Chavila dans la terre de Gana. Il y a dans ces déserts des montagnes de sable, de sorte que lorsqu'il s'élève un grand vent, le sable couvre et suffoque les caravanes. Ceux qui en échappent apportent avec eux du fer, du cuivre, du sel et toutes 
sortes de fruits et de légumes. C'est de là anssi qu'on apporte l'or et les pierres précieuses. Ce pays est 
dans la terre de Cusch, appelée Al-Chabasch, du coté de l'occident (\*).

(\*) Holvan, « bourg à l'orient du Nil, à deux parasanges de Fostat. » (Aboulféda. )

(\*) Zavila. • On y compte beaucoup de négociants riches et intelligents, dit Édrisi ; leurs connaissances commerciales sont très-étendues, et leur régularité dans les affaires est au-dessus de tout éloge.

De Zuila, les caravanes s'avançaient au sud vers Gana, dans l'intérieur de l'Afrique,

 La cité qui parte ce nom, dit lhn-al-buardi, est nne des plus grandes du pays des noirs. Tous les marchands des autres contrées s'y rendent pour y avoir de l'or, que l'on trouve sur la terre. On y porte des figues, du set, du cuivre, de louada, et un fin retirie que de l'ur. »

(\*) « Il est clair qu'étaut en Égypte, Benjamm a rencontré les Israélites de Bedja, les marchands venant du fond de Magrets, mais en rebtaut ce qu'its lui ont dit il s'embrouille, et enveloppe leurs renseignements dans ses explications biblioques. Ainsi biblisant, il donne une excessire extension à Habesch, parce qu'il pense que c'est Kousch; Havila et Kousch étant Sondon, où est Gana, il en résulte que Habesch s'étend du côté de l'occident, « (Leiewel.) De Chelvan il y a treize journées à la ville de Kous (\*), qui est le commencement de l'Egypte, Il y a Là environ trente mille Juifs.

A cinq journées de là est Phium (\*), autrefois Pithom, où il y a environ vingt Juifs. On y voit encore des restes des anciens édifices bâtis par nos pères.

A quatre journées de là est Misraim la grande ville (3), située sur le bord du Nil ou Al-Nil. Il y a là environ deux mille Juifs et deux synagogues (\*), l'une des Juifs de la terre d'Israël appelés Al-Schamiin, l'autre des Juifs de Babylone appelés Al-Irackun. Ces deux sortes de Juifs différent dans la division ordinaire des sections ou des parashiot et des sedarim de la loi; car les Babyloniens ont coutume de lire toutes les semaines une parasha ou section de la loi, comme l'on fait dans toute l'Espagne; de sorte que chaque année ils achèvent la lecture de la loi. Mais cenx de la terre d'Israël ne font pas ainsi; car, partageant chaque parasha (ou section) en sedurim ou (trois parties), ils n'achèvent la lecture de la loi qu'an bont de trois ans. C'est une contume établie parmi eux de se joindre et de prier tous ensemble pour célébrer le jour de la réjouissance de la loi (\*) et le jour auguel la loi fut donnée (\*). Entre eux est B. Nathanaël, le prince des princes, chef du conseil et de toutes les assemblées d'Égypte ; c'est lui qui établit les rabbins et les chantres. Il est aussi ministre du grand roi qui réside dans le palais de Tsohan (1). qui est une ville du pays d'Égypte dont a été émir-al-mumnin Ali, fils d'Abitaleb; tous ses sujets sont appelés rebelles (\*), parce qu'ils se sont révoltés contre l'émir-al-munnin Al-Abassite, qui réside à Bagdad. Il y a une inimitié perpétuelle entre eux. Celui qui réside eu Egypte a établi son trône à Tsohan, parce que cet endroit lui a paru fort agréable (\*). Ils ne se montrent au public que deux fois l'année, la première fois au temps de leur fête, et la seconde fois quand le Nil déborde (10). Tsohan est environnée

- (\*) « C'est, dit Aboulféda, le premier endroit où s'arrêtent les caravanes qui viennent des mers de l'Inde, de l'Abyssinie, de l'Yèmen et du Hedjaz, en traversant le dévert d'Aidala. Rous renferunc un grand mombre de fondouks, de maisons particulières, de lains, de collèges, de jardins , de vergers, de potagers. Sa population se compose d'artissus de toute espèce, de marchands, de savants et de riches propriétaires. »
  - (°) Fajulun, Fajoum ; mais cette ville est à plus de buit journées de Kous.
- (3) Naisz-al-Atik, ou Fostat, Memphis, le Caire.
- (2) « Vers la fin du troisième volume de la Description de l'Égypte, par Makrisi, se tronvent quatre chapitres sons les titres suivants : le Des synagogues des Jufts; 40 e lè reué des Jufts de de leurs fêtes; 30 bes optimione et de la cryvance primitive des Jufts, 10 ans le premier de res chapitres, il est dit que les Jufts out un grand nombre de Renisset en Egypte, et l'en observe que Renisset est un mot leftendigue signifiant « lieu où l'on s'assemble pour la profère. L'auteur fait mention de plusieurs de ces synagogues. Dans l'article Kenisset Demouth, il rapporte la vie de Molse, et dans celui de Kenisset de Diponaufier es terme la vie de Molse, et dans celui de Kenisset de Diponaufier de trouve la vie du propiéte Elie. « (POISson.).
  - (\*) On célébrait cette fête le dernier jour de la fête des Tabernacles. ( Deut., XVI, 13, 15. )
  - (\*) Avec la fête des Semaines. (Deut., XVI, 9.)
  - (\*) « Tso'an, dans la ville de Mitzraïm, qui est la métropole de ces Arabes. » (Asher.)
- Benjamin de Tudéle, dit Niebuhr, appelle Tsohan le chiteau situé entre lo ville et la montagne de Mokattam, sur un rocce séparde et elle montagne, et il semble par conséquent que les Jufis d'Egypte, du temps de Benjamin, aient cru que la ville de Zoon, dont il est fait mention dans l'Erriture saute, avait été stuté dans et endroit.
- (\*) « Quoique de même foi que les califes de Bagdad, la diversité des seutiments mit une telle haine entre ces deux princes que, dans les prières publiques, on promonçait à Bagdad. Tanathème contre les califes d'Égypte, pendant qu'au Caire on faisait la même cérémonie contre ceux de Bagdad. « (De Guignes. )
  (\*) Il paraît évident par ces passage que Benjamin visita l'Égypte avant 1171. Adhed, le dernier des califes de la dynastie
- (\*) Il paraît évident par ces passage que Benjamin visita l'Egypte avant 1711. Adhed, le dermer des califes de la dynastie fatimite, mourat cette aunée même, et depuis quelque temps son autorité avait été à peu près anéantie par les conquêtes de Noureddin, Le nom de calife de Bagdad fut substitué à celui d'Adhed dans le service public; ce fut le neveu de Noureddin, le célèbre Saladin, qui en donna l'ordre.
- (\*\*) s Hen, il y a au Kure, droit devant Babillonne, emmy la riviere, une illette petite très-bien habitée, fremée autour de maysons, on il y a une mayson basse fundée eu l'eaue, en laquelle il y a un piller de marbre où l'eaue de la rivière vient frapper. Lequel est ensignic de plusieurs enseignes de trais qui sont paus, piez et pickes, et par che piller cognoiss-un aus dittres anseignes quand la rivière croist et quantes pous ou quantes paumes, quans piez ou quantes pickes chascune muit est crute. Et y a un propre unisitre pour ce cognoistre, aux gaiges du soudan, qui va crier parmi le Kaire le cruchon de l'eaue pour resioir le peuple.
- » Item, quand elle vient à xi pickes de hant andit pillier, le peuple du Kaire fait joie, et monte le soudan sur une gallée ache ordounce, et va ini-meismes retaillier et ouvrir la bouche d'un grant fosser fait à le main qui part de la rivière et passe partii Babléone, et lors part à sespart leane du fiji par plusierus petis bos et fossez partii le Kaire es párdins et out suppar autour. » (Rapport de messire Guillebert de Lannoy, chevalier, Sur les 1 vitations de plusieurs villes, pors et rieieres

n'une muraille, mais non point Misraim, celle-ci étant arrosée d'un côté par le Nil. Misraim est une grande ville ornée de places et de boutiques (1); il y a plusieurs riches Juifs.



Vne des campagnes d'Égypte inondées par le Nil.

Il n'y plent point, et l'on n'y a jamais vu ni neige, ni glace. C'est un pays fort chaud. Le fleuve déborde tous les ans une fois (\*), au mois d'élul, convre tout le pays et l'arrose dans une

par lui fuittes. Manuscrit du commencement du quinzième siècle, conscrié à la Bibliothèque bodléienne d'Oxford, et publié dans le vingt et unième volume de l'Archarologia.)

Messire Guillebert de Launoy avait été envoyé en Syrle et en Égypte par Henri V d'Angleterre,

(\*) Voici ce que Makrisi rapporte sur la ville de Fosttatt, à la fin du premier volume de sa Description de l'Égypte:
 Selon El-Djerheri, auteur d'un dictionnaire arabe très-estiné, El-Fosttatt est une tente faite de poil; le même dit que

Fosttatt est la capitale de l'Égypte.

» Sachez que le Fostfatt d'Égypte fut fondé après la conquête de l'Égypte par les musulmans, et devint sa capitale. Ce pays était antérienrement au pouvoir des Boums et des Coplutes. Après la fondation de Fostfatt par les musulmans, le siège du gouvernement y fut transféré d'Alexandrie, qui avait été pendant plus de neuf cents ans la capitale de l'Égypte. Dès lors El-Fosttatt fut la résidence des gouverneurs de ce pays, et continua à l'être jusqu'à ce que, dans le voisinage de cette ville, cut été bâtie El-Asker, qui devint le lieu ordinaire de leur séjour. Néanmoins, quelques-uns d'entre eux demeuraient souvent à Fosttatt. Mais lorsque l'émir Abont-Abbas-Abmed, fils de Toutouu, cut fondé El-Cattaï, près d'El-Asker, il y fit sa résidence, et ses successeurs, jusqu'au dernier des Toutonides, suivirent son exemple. Après eux, les gouverneurs de l'Égypte résidérent à El-Asker jusqu'à l'invasion du pays par l'arrivée de Moizz-li-Din-Illahi le Fatimite, sous les ordres de son chancelier Djerher-el-Caïd, Djerher bâtit El-Cahiret (le Caire), et y demeura avec ses troupes. Moïzz, à son arrivée, habita son palais dans le Caire, et cette ville fut la résidence des califes. Mais Fosttatt n'en devint pas moins si florissante, que pour la quantité de ses édifices et le nombre de ses habitants aucune autre ville du monde ne pouvait lui être comparée , hors Bagdad, Elle conserva cet état de prospérité jusqu'à l'invasion des Francs, Lorsque Méri (Amaury, Amalrich), roi des Francs, eut posé son camp sur les bords du petit lac de Babesch (non loin du Caire), le vizir Shaver, jugeant qu'il ue pourrait pas défendre à la fois les deux villes de l'osttatt et du Caire, ordonna aux habitants de la première de l'évacuer, et de s'enfermer dans la seconde pour s'y mettre en sureté contre les Francs. Le Caire était alors une ville très-forte et bien défendue, en sorte que les habitants de Fosttatt obéirent sans grande répugnance, et passèrent tous au Caire. Shaver fit mettre le feu à Fostlatt, et dans l'espace de cinquante et quelques jours, cette ville fut en grande partie consumée. Lorsque Méri se fut retiré, et que Shircouh se fut emparé du vizirat, les habitants retournèrent à Fosttatt; mais cette ville ne put jamais se relever de ses ruines. Cependant elle est encore appelée de nos jours cité de l'Égypte (c'est le vieux Caire). »

(\*) « En Égypte, dit de Sacy, on donne an Nil le nom de mer; en sorte que quand on veut désigner réellement la mer, soit la Méditerrannée, soit le golfe Arabique, on y ajoute l'épithète safée. » La même appellation est employée dans la Biblée. étendue de quinze jours de chemin ; les eaux restent sur la terre pendant les mois d'élul (\*) et de tisri (\*) pour l'arreser et pour l'humecter. Il y a une colonne de marbre devant une certaine lle, au milieu de



Statue romaine du Nil indiquant la hauteur ordinaire du fleuve 3.



Vue et plan du Nilomètre, dans l'ile de Rhodes, au Caire. - D'après une aucienne aquarelle conservée au cabinet des estampes.

- (') Août.
- (\*) Septembre.
- (°) La trauteur ordinaire de seize piques du Nil est marquée par les seize enfants qui entourent la statue du Nil.

l'ean, élevée avec beaucoup d'art, de douze condées au-dessus de l'eau. Lors donc que le fleuve déborde et qu'il couvre la colonne, les habitants connaissent par là que l'inondation a convert la terre l'étendue



Coupe du Nilometre, au vieux Caire. — D'après Narden (\*),

Le Nilomètre dans l'Île de Rhodes, an Caire (\*). - D'après Roberts.

de quinze jours de chemin; mais s'il ne va que jusqu'à la moitié de la colonne, il ne couvre aussi que la moitié du pays. Il 9 a un homme qui mesure tous les jours la colonne, et ensuite crie à Tsohan et à Mispraim: « Rendez gràces à Dieu, car le fleuve est monté à une telle et telle hauteur. » C'est ainsi pu'il mesure et qu'il rie tous les jours. Si le fleuve couvre toute la colonne, c'est signe qu'il y aura grande fertilité dans toute l'Egypte, car le fleuve croît pen à peu, jusqu'à ce qu'il ait couvert le pays jusqu'au bont, duraut le chemin de quinze journées. Alors quiconque a des champs loue des ouvriers qui lui creusent une grande fosse dans son champ (?), dans laquelle les poissons entrent à mesure que l'eau

<sup>(\*)</sup> Voyage d'Égypte et de Nubie, 2 vol. grand in-folio; Copenhague, 1752 à 1755.

<sup>(\*)</sup> Cette colonne est dans les dépendances d'un bâtiment qui sert aujourd'hui de poudrière. M. Roberts n'est parvenu à la dessiner qu'en s'exposant au coup de fusil de la sentinelle.

<sup>(\*) «</sup> On fermait, observe Ababitaif, les ouvertures pratiquées dans les chaussées, et les arches des ponts, a moment où le Ni avoit cessé de croître, afin d'empécher les eaux de so retirer vers le fleuve, et de les forcer de s'acammuer du cédé voisin des terres. Alors ou phaçait des fliets, et on laissait l'eau prendre son cours. Le poisson, entraîné par le courant de l'eau, arrivait aux filets, qui l'empéchaiseut d'aller plus loin et de redescentre avec l'eau; il s'amassait douc dans les filets. On le lirait ensuite à terre, on le déposait sur des taisje, on le saliait et on le metait dans des vaese, et lorsqu'il était missumment fait, on le vendati sous le nom de nolaisons et de sir. On ne préparait ainsi que le poisson qui était de la taille du doist et au-dessous. Cette mêture estrée, mand cill est friche, se nomme observia ou la maner coftie et frice. In

eroft, et où ils restent ensuite à mesure que l'ean décroft. Alors les propriétaires des champs les prennent et les mangent, ou les vendent aux marchands, qui les saient et les portent partont. Ces poissons sont extrémement gras; les grands mêmes du pays se servent de cette graisse pour leurs chandelles ou lampes. Si quelqu'un mange trop de ces poissons, il n'a qu'à boire de l'eau du fleuve; il n'en aura aucun mal, car cette eau lui sert de remêde.

An reste, si l'ou demande aux Égyptiens pourquoi le fleuve monte ains, ils répondent que cela vient des pluies abondantes qui tombeur plus lant, dans le pays d'Al-Habas, on Havila, lesquelles enflent le Xii et le font ainsi déborder. Lorsque le fleuve ne déborde point, ils ne sément point aussi, et alors il y a une grande disette par tont le pays. Ils sément au mois de marhesvan ou octobre, après que le fleuve est rentré dans ses bornes. Ils moissonnent l'orge au mois d'adar ou février, et le froment au mois de masan ou mas. En ce mois de nisan ils abondent en cerises, en noix, en concombres, en courges, en pois, en fêves, en galbanons, en pois chiches, et en toutes sortes d'herbages, comme en pourpier, en asperges, en banne, en laitues, en coriandre, en chicorée, en choux et en raisins; en no not, la terre abonde en toutes sortes de biens. Leurs jardins et leurs vergers sont arrosés tant par des canaux que par les eaux du fleuve.

Ce fleuve, après avoir arrosé la ville de Misraïnu, se divise en quatre branches (¹): la première va à Damiette, autrefois Caphtor, et s' y jette dans la mer; la seconde à la ville de Raschid, près d'Alexandrie, et s' y jette parcillement dans la mer; la troisième s'en va par le cheuin d'Asmon (Ashmoun), cette graude ville qui est sur les confins d'Égypte, etc. (²). Tout du long de ces quatre branches, de côté et d'autre, il y a des villes, des bourgs et des villages où l'on peut aller par terre et par eau; il n'y a pas de pays au monde si peuplé que celui-ci, qui est d'ailleurs très-vaste et abondant en toutes sortes de biens (²).

De la nouvelle Misraïm à la vicille il y a deux parasanges. Cette deruière est ruinée. On y voit pourtant encore aujourd'hui les vestiges des anciennes murailles et des maisons, comme aussi plusieurs greniers de Joseph. Il y a là aussi une colonne ou pyramide faite par art magique qui n'a pas de pareille en aucun endroit du monde. Ces greniers, au reste, sont d'une structure très-solide, bâtis avec de la chaux et des briques. Hors de la ville est l'ancienne synagogue de Moïse, notre mattre, qui repose en paix (\*). Il y a là un vicillard qui en est le gouverneur et le diacre; c'est un disciple des sages qu'on appelle Al-Scheck-Albounetzar. Misraîm la déserte a le chemin de trois milles.

- (1) Édrisi admet la même division, et appelle canaux deux des branches.
- (\*) Benjamin omet la quatrième.
- (°) « Cutte contrée est tellement peuplée, que les villes ne sont distantes entre elles que d'une journée ou de deux au plus, et que les villages s'y touchent, pour ainsi dire, de tous cottés, et sur les deux rives du fleuve. Sur ses divers canaux on voit de toutes parts des villes florissantes et des hours tér-se-quêles, « [Édris].
- (\*) « Moïse, dit Aldallatif, faisoit sa demeure dans un village du territoire de Djizeh peu Goigné de la capitale, et qui se nommail Dimouh. Les Juffs y ont aujourd'hui une synagogue. Les raines de Memphis occupent actuellement une demi-journée de clemme no tust seus. »

Dimoult est une dénomination commune à plusieurs lieux en Égypte. Il y a trois villages de ce nom dans le Paygoun; celui dont il est question ici appartient au territoire de Djizeh, et il en est fait mention dans les cadastres de l'Égypte.

Makrisi, dans le chapitre de sa Description historique et topographique de l'Égypte et du Caire, intitulé : Des synogogues des Juifs, dit :

• Du nombre des synagogues qu'out les Jufis en Égypte est celle de Dimouh, à Djireh. C'est le principal objet de la vération des Jufis en Égypte; car lis croient tous, sans hésiter, que c lieu est celul où Moise, fils d'Auran, fisisités deneure, à l'époque où il rapportait à Pharnon les ordres qu'il recevait de Dieu, pour les lui annancer, pendant tout le temps de son s'épour en Égypte, depois son retour du pays de Madian jusqu'à l'instant où il sorit d'Egypte avec les enfaits d'Israel. Les Jufis discett aussi que l'édifice que l'on voit aujourd'hui à Dimouh fut hâti quarante ans après la dernière destraction de Jérustien par Titus, plus de cien cents ans avant l'islamisme. Dans cette synagogue est un arbre de r'aisaght d'une granteur immense. Les Jufis ne doutent aucomement que cet arbre ne soit du temps de Moise; is discett que re prophète ayant planté son balon en cet endroit, Dieu ili nalitre de ce bâton cet arbre; qu'il demeura dans toute as beaudé, evile-al-a-kettaf-Schaban, fils de Ilovein, bâtit au-dessous de la citadelle le collège qui porte son nom. Ce prince, à qui l'un avait als beauté de cet arbre, choun ordre qu'on de couplt pour le fair servir à la construction de cet édifice. Lorseju'on viul le budenzian pour exécuter l'ordre du prince, on trous que l'arbre était devenu tortu, s'était courbé, et n'avait plus qu'un aspect d'ifreux. On le biasse adouc, et il demeure en cet dant pendant un assez toug espace de temps. Easuite, il arriva

De là il y a huit parasanges (1) à la terre de Goscen (Goshen, Gizeh), qui est Bolsir-Salbis, grande ville où il y a trois mille Juifs.

De là il y a une demi-journée à Iskaal-Lein-al-Sames (Iskiil-Ain-al-Schems) (\*), ou Ramesès, maintenant déserte; on y voit des restes des édifices batis par nos pères, et des espèces de tours baties en briques.

De là il y a une journée à Albubieg (3), où il y a environ deux cents Juiss.

A une demi-journée de là est Mansiphta (\*), où sont deux cents Juifs.

De Mansiphta, en quatre parasanges, on vient à Remira (5), où on trouve sept cents Juifs.

De là il y a cinq journées à Lemachla (6), où il y a cinq cents Juifs.

A deux journées de là est Alexandrie, bâtie par Alexandre le Grand, qui l'a appelée de son nom (\*), et ornée de très-beaux et de très-forts édifices; les maisons, les palais, les murailles, tout y est très-roorement lâtit.

Hors de la ville est l'École d'Aristote, précepteur d'Alexandre, qui est un grand et bel édifice orné de colonnes de marbre entre chaque école. Il y a environ vingt de ces écoles où l'on venait de tous les endroits du monde pour entendre la sagesse du philosophe Aristote (\*).

Cette ville est bâtie sur un lieu élevé, mais sa partie basse est couvexe, bâtie sur des voûtes (\*); ses places et ses rues sont trés-fréquentées, et si longues qu'on n'en voit pas le bout. Une d'entre elles a un mille de long, depuis la porte de Raschid jusqu'à la porte de la nuer. C'est là, c'est-à-dire vers le port, qu'Alexandre a construit une digue qui s'étend à un mille de long dans la mer, sur laquelle il a bâti une haute tour appelée Hamegarah, et en arabe Megar Alexandria (\*). Au sommet de cette tour il avait

qu'un Juif se rendit coupable d'un (acte défendu) sous cet arbre. Dès ce moment ses branches s'inclinèrent vers la terre, ses feuilles tombérent, et il sécha, en sorte qu'il n'y resta pas nue scule feuille verte. C'est en cet état qu'on le voit encore aujourd'lui. En un certain jour de l'année les Juifs viennent en pélerinage, avec toute leur famille, à cette synagogue; ce jour-là est celui de la promulgation de la loi, au mois de sirvan; cela leur tient lieu de l'obligation où ils étaient d'aller à dérusalen. »

Benjamin de Tudèle désigne d'une manière peu exacte l'emplacement de cette synagogue,

(\*) Distance excessive. La distance réelle excède à peine une parasange.

- (\*) « Ain-Schoms (source du solci)) est ainsi appelée de l'ancienne Héliopolis des Grees, dont les ruines se font voir près de Matarich; de facon que Benjamin, avec les autres, a pa supposer, parmi les éditices bâtis par les Israèleis, des édifices de Ranaesis, et qualider la ville de ce nom. Les tunts de briques sont appelées aiguitles de Phoraron par les Arabes, Quant à Izkal, je ferai observer qu'ibn-al-Quardi parle d'une grande ville, Kalioub, située à l'occident d'Ain-Schems. Elle comptait 1700 jardins, et il n'en reste que peu et son nour célèbre. Peut-être celle KAI voisine, parseuue à un hout degré de puissance et de grandeur, a-b-elle fourni à Benjamin l'appeldation de Izkal, a (Lelewel.)
  - (\*) Albutidj, Aboutieg, Boutig, située, d'après Aboutféda, sur le bord oriental du Nil, à peu de distance d'Osion.
- (\*) Sephita, Zifita, port situé à l'extrémité supérieure de l'île où le Nil se partage en deux branches, vis-à-vis Sautoul ou Chamout.
- (\*) Damira, petite ville située sur la rive occidentale du canal, où l'on fabrique de jolies étoffes appelées ahoroubes, destinées à l'exportation, et où se fait beaucoup de commerce.
- (°) « Il ya en Égypte une centaine de mainlates (habitations), dit Abouféda. Ancune de celles de la bases Égypte n'a besoin de taing journées pour arriver de Danira; plusieurs de ces mahalats se trouvent à la distance de deux journées d'Alexandrie. Du temps d'Abouféda, la plus renommée était Mahalat-Dakla, aujonird'imi c'est Mahalat-Bekhi, siluée presque sous les murs de Danira. Dans cette aboudance d'habitations égyptennes, je pense que Mahalat-Mekhi, siluée sur le bras du Nil de Hosette, en siivant le chemin vers Alexandrie, et préférable à toutes les autres. Mais, en ce cas, il an absolument corriger les cinq journées du texte en huit parasanges. A la suite sont les deux (petites) journées jusqu'à Alexandrie « (Lelewel.)
- (¹) « Quant à Alexandrie, dit Édrisi, c'est une ville bâtie par Alexandre, qui hui donna son nom. » « Alexandre, fils de Philippe, étant monté sur le trône, et étant venu en Egypte, il y lôtif la ville d'Alexandre. « (Makrisi, cité par de Sacy.) M. Langlés dit, au contraire : « Malyré l'opinion, généralement adoptée, qui attribue la fondation de cette ville au conquérant dont élle porte anjourd'hui le nom, je « l'hésite pas à lui contester le litre de fondatient. »
- (9) « Je pense, dit Abdallatif, que cet édifice était le portique où enseignait Aristote, et après lui ses disciples, et que c'était là l'Académie que dit construire Alexandre quand il bâtit cette ville, et où était placée la bibliothèque que brula Aurous-ben-Alis, avec la permission d'Ounar.»
- (\*) Édrisi dit : « Les eaux du Nil , qui coulent à l'occident de cette ville , passent par des aqueducs au-dessous des maisons. »
  - (10) Voy., plus haut, la relation d'ARCULPHE, p. 64.
  - « La petite tour située à l'entrée du port d'Alexandrie n'offre plus aucun vestige du monument dont elle a conservé la

fait un certain miroir de verre, d'où l'on pouvait voir cinquante journées d'éloignement tous les vaisseaux qui venaient de la Gréce ou de l'Occident pour faire la guerre ou pour nuire autrement à la ville; de sorte que, par ce moven, ils étaient avertis de se tenir sur leurs gardes. Cela dura ainsi longtenns après la mort d'Alexandre. Mais un jour il vint un vaisseau de la Gréce commandé par un capitaine gree, très-babile en toutes sortes de sciences, qu'il s'appelait Sodoras ('). Les Grees étaient alors sous la domination des Égyptiens. Ce capitaine apportait au roi un très-beau présent en or, en argent et en habits de soie. Il jela l'ancre devant le miroir, selon la coutume de tous les marchands qui s'y arrêtaient. Or l'officier qui gardait cette tour de lumière allait manger tous les jours avec ses gens chez le capitaine du vaisseau, de sorte que celui-ci avant agané les bonnes grâces du commandant de la turr, il allait et venait tous les jours librement chez lui. Un jour le capitaine rigala le commandant et l'enivra tellement, lui et ses gens, qu'ils se mirent tous à dormir. Alors le capitaine et ses gens, se levant de nuit, cassérent le miroir, et s'en allérent cette même nuit. Depuis ce temps-l'a, les Iduméens ont commencé a y venir avec des barques et de gros vaisseaux, et ont enlevé aux Égyptiens les grandes lles de Crête et de Chypre, qui sont jusqu'à présent sous la domination des Grees, les Égyptiens n'ayant pu encore se relever, ni se souleuir courte les Grees.

Cette tour de Inmière sert encore jusqu'à présent de signal à tous ceux qui naviguent à Alexandrie (?), car on la déconvre à cent milles de là , jour et muit, par le moyen d'un grand flambeau allumé qui, paraissant de loin aux mariniers, cette clarté leur sert de guide.

nom. Malgré la diversité d'opinion des auteurs arabes, gress et latins, tonchant la fondation du phare; malgré les coutes hyperboliques auxquets il a donné lien, on ne peut douter qu'il a'îl att estaté, et qu'il ne néritit mème une place pants is nerveulles du monde. Le voite umpénétrable qui nous en dérobe l'origine m'autorise en quelque sorte à croire que sa fou-dation a dit suivre de près, pout-étre même prévêder celle de l'avoudait; car il est difficile de déciders it eplane a été construit pour la sitre de la ville, on pour celle des vaisseaux. Néamonius, il remplissait ce double objet par le moyen feur feur y avoit par la metre de la ville, on pour celle des vaisseaux. Néamonius, il remplissait ce double objet par le moyen feur feur y avoit pour son sommet. Les mercelles que l'on aronte louteur en miror pour septée de télés sous étates doubles four pais commonait son sommet. Les mercelles que l'on aronte louteur en miror pour arient meigre des doubles four blausibles sur son relateure, si l'on ne comunissait l'époque de sa destruction et de celle du plare. En outre, les discertaions des astronomes arabes et la description de le tars instruments ne permettent pas de doubler qu'ils en lissent usage de verres ou lunctes à longue-vne, à travers lesquelles ou regardait les objets ou qui réfléchissaient de très-loin, conune le miroir dont il s'agit. Si fun en rout les Arabes, le famens observatoire d'Alexandric était placé dans le plare. Ce miroir avait cinq primes (environ adjust) of diamère, Lectarius auteurs dieut qu'il était de cristal, d'arcre le la Chine poil, ou de différents métaus fondus ensembles, sainablent aux bailatiants de la ville. En teupsé geurre, ceux-ci pouvaient se mettre la visie de visit qu'il était. En teupsé geurre, ceux-ci pouvaient se mettre la vaise de ceux de la cristal, d'arcre la Chine pouvaient se mettre su la défensive, et ne craignaient point d'être surpris. Ce miroir paraît avoir longtemps résté aux différents échecs que le phare érrouva.

« El-Ouâlyd-ben-Abdoul-Melek-ben-Merouân, le sixième calife des Ommyades, véent dans une guerre continuelle avec les empereurs grecs. L'un d'eux, connaissant l'avidité et la stupidité crédule d'El-Quâlyd, voulut en profiter pour détruire un monument qui contribuait à la sûreté de la principale ville de l'Égypte. Il chargea de cette opération importante un de ses favoris, plein d'adresse, à qui il donna des instructions particulières. Ce personnage aborda en Syrie comme un favori disgracié que son souverain irrité voulait faire périr. Il accompagna cette imposture de détails également controuvés et capables cependant de lui attirec la confiance du calife; enfin il poussa la fomberie jusqu'à embrasser l'islantisme en présence d'El-Duâlyd. Pour se rendre encore plus agréable, il lui annonça des trésors cachés à Damas et antres lieux de la Syrie, lesquels étaient indiqués et représentés dans un livre qu'il avait apporté avec lui. Les richesses et les bijoux qu'El-Qualve trouva en effet dans ces trésors exaltérent son imagination et ne firent qu'exciter son avidité. Le Grec sut adroitement profiler de ces dispositions pour lui insinuer que, sous le phare d'Alexandrie, on tronverait des richesses entassées par Alexandre, qui en avait hérité de Chédad, fils d'A'ad, et d'autres rois d'Égypte. Le prince des fidèles, séduit par ces récits, résolut de faire des fouilles, et charges son nouveau favori de les diriger. Il le mit à la tête d'un certain nombre d'ouvriers. Leurs travaux avancèrent rapidement; la moitié du phare fut blentôt démolie, et le miroir enlevé. Cet événement causa la plus vive indignation, et l'on s'aperçut alors de l'insigne fourberie du Grec; mais dès que celui-ci se vit découvert et sut que le calife était instruit de ce qui venait d'arriver, ayant d'ailleurs rempli ses projets, il s'enfuit pendant la nuit sur un bâtiment qu'il avait fait préparer. » (Voy. l'édition du voyage par Norden, l'oyage III, p. 162, édit. de Langlés.)

• Cal édifice, dit Édrisi, en parlant du phare d'Alexandrie, est singulièrement remarquable, tant à cause de sa hauteur qu'à cause de sa solidité; il est très-utilie en ce qu'on y allume unil et jour du feu pour servir de signal aux navigateurs durant leurs voyages; ils commaissent ce fou et se dirigent en conséquence, car il est visible du pue journe unitime (100 milles) de distance. Durant la muit, il apparaît comme une étole; durant le jour, on en distingue la fundée. »

(1) Tod'ros, Theodoros.

(\*) D'après Norden, le grand et le petit phare étai ut surmontés de minarets. Il existe encore un minaret sur l'emplace ment du phare, Ce pays est très-marchand et fréquenté par toutes les nations pour le commerce. On vient à Alexandrie de tout l'empire des Iduméens, du Bolognése (\*), de la Toscane, de la Lombardie, de la Pouille, de Malchi (\*), de Sicile, de Rekuphia, de Cordoue (\*), de l'Espagne (\*), de Russie (\*), de l'Allemagne, du Sosannah (\*), de Danemark, de Gelatz (\*), de Flandre, de Bitar (\*), de Larmandia (\*), de Phrania (\*), du Poitou, de l'Anjou, de la Bourgogne, de Médiana (\*\*), de la Provence, de Génes, de Pise, de la Gasconie, d'Aragon et de Navarre. Pareillement aussi du côté de l'occident, qui est aux Isnaélites, il en vient de l'Andalousie, de l'Algarbe (\*), de l'Afrique et de l'Arabie. Il en vient aussi du côté des Indes, de Havila (Savila), d'Al-Habas (Abyssinie), de la Libye, d'Al-Jerman (Yémen), de Sinear (\*2), d'Al-Scham (\*\*), des Pavanites ou Grees, et des Turcs.

On y apporte des marchandises des Indes, toutes sortes d'aromates que les marchands iduméens achètent. La ville est très-peuplée à cause du commerce; chaque nation y a sa loge (\*3).

Sur le bord de la mer il y a un tombean de marbre où sont gravés toutes sortes d'oiseaux et toutes sortes d'animaux, le tout avec des inscriptions anciennes que personne ne connaît (\*\*). On croit, avec quelque vraisemblance, que c'est d'un ancien roi, avant le déluge. La longueur de ce sépulcre est de quinze empans, et la largeur de six.

Au reste, il y a à Alexandrie trois mille Juifs.

De là il y a deux journées à Damiette, autrefois Caphtor, où il y a environ deux cents Israélites.

De là il y a une demi-journée à Sombat (Sunbat), où l'on sème du lin dont on fait des toiles qu'on transporte par tout le monde.

De là il y a quatre journées à Élam (Ailah) ou Élim (17), qui appartient aux Arabes habitants du désert.

De là il y a deux journées à Rephidim (Refidim), habitée par les Arabes, où il n'y a point d'Israélites.

De là il y a une journée à la moutagne de Sinai, sur le sommet de laquelle il y a une église de prêtres appelée Sorianim. Au pied de la montagne il y a un grand bourg appelé Tor-Sinai (\*\*), dont les habitants parlent la langue du Targum, c'est-à-dire chaldaïque, et sont sous la domination des Égyptiens. Cette petite montagne est à cinq journées de l'Égypte (\*\*).

La mer Rouge, qui est un bras de celle des Indes, est éloignée de Sinaï d'une journée.

De là on retourne à Damiette; de celle-ci, il y a une journée et demie à Thunes ou Chanes (\*o), où il y a environ quarante Israélites. C'est une île au milieu de la mer. Jusqu'ici vient le royaume d'Egypte.

De là il y a vingt journées par mer à Messine, au commencement de l'île de Sicile, qui est sur un bras de mer appelé Lounid (\*') qui sépare la Calabre d'avec la Sicile. Il y a la environ deux cents Juifs. Ce pays abonde en toutes sortes de biens, en jardins et en vergers. Un grand nombre de chrétiens s'y assemblent pour passer à Jérusalem, car c'est le passage le plus commode.

- (1) Balentia, De Valence? Florence? la Sardaigne? (\*) Malaga, suivant Lelewel; Amalū, suivant Asher. (2) Kurtoïah. Cordone? Carthagêne? Cortone? Crête? (\*) Espania, Asbania, l'Espagne, qui était bornée alors au sud de la Sierra et de la Castille. (\*) Du Roussillon? (\*) De la Saxe. (2) « De l'Angleterre ? « (Asher.) — « Holsat, figurant de bonne heure sur les carses du moyen âge, dit Lelewel. » (\*) Hainant, suivant Asher. - « Hiter, que je ne connais pas. » (Lelewel.) (\*) Normandie? (10) Frania, fle de France. France moyenne, centrale; Media, Mediana, appellation carlovingienne. (12) Algarye, partie du Portugal, (13) Mésopotamie. (14) Syrie. (18) Fonteccho, son comptoir, son magasm; même origine que le mot grec pandoketon. (10) Une des catacombes, un des hypogées remarqués par tous les voyageurs. (17) Les Arabes l'appellent kureijeh (ville en roines), (14) Thor-Smai. Ce bourg existe encore. (10) « De Mitzraim. » (Asher. )
- (20) L'ancien Hérakléopolis, Almas d'Édrisi, ville située dans une ile du Lec Memaleh, dit de Socy-(21) « L'Ionide, la mer Ionienne. » (Lelewel.)

De là il y a deux journées à la ville de Palerme. Cette grande ville a deux milles de long et autant de large. C'est là qu'est le grand palais du roi Guillaume (1). Il y a dans cette ville environ quinze cents Juis et une grande multitude de chrétiens et de mahométans.

Le territoire de cette ville abonde en fontaines, en ruisseaux, en froment, en orge, en jardins et en vergers, en sorte qu'il n'y en a point de semblable en toute la Sıcile. C'est là que réside le gouverneur



Médailles de Guillaume I<sup>er</sup> ou de Guillaume II de Sieile (\*).

ou vice-roi appelé Alchezeina (Al-Hacina) (\*). On y trouve aussi toutes sortes d'arbres fruitiers. Au milieu il y a une grande fontaine environnée d'une muraille, où l'on fait un réservoir, nommé albehira, qui renferme plusieurs sortes de poissons, et où sont les vaisseaux du roi couverls d'or et d'argent, sur lesquels il se fait porter avec ses femmes, lorsqu'il veut se diverir.

Dans le jardin, il y a un grand palais dont les murailles sont ornées de figures d'or et d'argent, et le pavé est de marbre, où sont gravées toutes sortes de figures qui sont dans le monde. Il n'y en a point de semblable sur la terre. L'île commence à Messine, qui est le passage de tous les voyageurs, qui de là peuvent, en six journées, parcourir les villes de Catanéa, de Syracuse, de Mazara, de Petalria (Pantaléonie) et de Trapana. C'est dans cette dernière ville que se trouve la pierre de corail appelée almurqun (4).

De là on peut arriver en trois jours au territoire de Rome, et de Rome on va par terre, en cinq jours, à Lucques.

De là, après avoir passé en douze jours le mont El-Moræna (\*) et les passages d'Itania (\*), on arrive à la ville de Berdin (\*), qui est le commencement de l'Allemagne, pays plein de montagnes et de collines.

Toutes les assemblées des Israélites, en Allemagne, sont sur le grand fleuve du Rhin, depuis la "ville de Cologne, qui est la capitale du royaume, pendant quinze jours, jusqu'à la ville de Kassembourg (\*), qui est aux frontières de l'Allemagne, appelée le pays d'Aschenaz (\*).

Voici les noms des villes d'Allemagne où il y a des assemblées d'Israélites, tous libéraux, généreux ou honnées gens : aux environs de la Moselle, à Kouflenz (10), à Andernach, à Crotnia (11), à Binga (12), à Germessa (12), et à Mastraan (14).

- (1) Guillaume II.
- (\*) Château, palais fortifié.

Guillaume II de Sicile avait douze ans lorsque son règne commença, en 1166. Pendant sa mnorité la reine douairière, Centilis, fut régente, et elle éleva à la dignité de chancelier Étienne de Rotrou, ills du couste de Perché. Étienne devint archevêque de Palerme, gouverneur et vice-roi du royaume.

- (\*) Ces deux médailles de bronze frappées à Messine entre 1151 et 1168 sont attribuées soit à Guillaume I et, soit à Guillaume II de Sicile. Adder suppose que, sur la première, les figures du côté convexe représentent la Virge et l'enfant Jésus. Sur la seconde on croit voir des branches d'arbre penchées ayant un seus emblématique. La rudesse du travilet du renversement de la lettre B fait conjecturer que l'artiste n'était pas Européen. (Voy. Marsden, Numismata orientalia. The oriental coins, etc.; London, 1823-1825.) On peut voir d'autres médailles, que l'on attribue au même prince, au cabinet des médailles de la Bibliolibéque impériale.
- (4) Spallanzani rapporte que le produit de la pêche du corail, à Messine, s'élevalt, de son temps, à douze quintaux, le quintal étant de 250 livres.
- (\*) Morana, Moraina, Moriana, le mont Maurienne.
- (\*) « Itania est le petit passage du Saint-Bernard qualifié Itania de Tignes, village qui se trouve à droite. » (Lelewel.)
- (\*) Peut-étre Méran. » Lothaire II mourut en 1137 dans une ville de Bredin que l'on croit être aujourd'hui Bennetau, dans l'Innital du Tyrol, non loin de Méran, près des sources de Lech. » (Lelewel.)
  - (\*) Selon Lelewel, ce serait Kuttenberg, Koutna-Gora en Bohême, lieu renommé par ses mines d'argent.
  - (\*) Par les Juifs. On peut supposer que Benjamin ne voyagea point au delà du Rhin et de la Mosello.
  - (10) « Kouffens, Confluensia, Coblentz. » (Lelewel.)
  - (\*\*) « Ou Kotnia. La première version donnerait Kreutznach, l'autre flattenheim, vis-à-vis d'Ingelheim. » (Lelewel.)
- (") Bingen.
- (13) Worms.
- (14) Mistran, Mastrach, Maestrich, sur la Meuse

Tous les Israélites sont dispersés par toute la terre, et quiconque n'a point à cœur qu'Israël soit rassemblé ne verra point le signe du bien et ne vivra point avec Israël; mais dans le temps que Dieu visitera notre captivité et élèvera la corne de son oing (Sam., I, II, 10), chacun dira : « Voici, je raménerai les Juiss et les rassemblerai, »

Dans toutes ces villes il y a des disciples des sages et des assemblées qui aiment leurs frères, et qui parlent de paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont près. S'il vient quelque étranger chez eux, ils s'en réjouissent, lui font un festin et disent : « Réjouissez-vous, frères, car le salut de l'Éternel viendra comme en un clin d'œil, et si nous ne craignions que la fin ne soit pas encore venue, nous serions déjà assemblés; mais nous ne le pouvous pas encore, jusqu'à ce que le temps des chansonnettes soit venu, que la voix de la tourterelle soit ouïe en notre contrée, et que les messagers de bonnes nouvelles viennent et disent : l'Éternel soit glorifié à toujours. » Ces Juifs s'entretiennent les uns les autres par lettres, et se disent les uns aux autres : « Confirmez-vous dans la loi de Moïse : que ceux qui pleurent Jérusalem et Sion implorent la miséricorde de l'Éternel et demandent grâce, revêtus d'habits de deuil, dans leur intégrité. »

Outre les villes dont nous venons de parler, il v en a encore en Allemagne : Extrambourg (1), Duidesbourg (\*), Mantrach (5), Pesinges (4), Banbork (5), Tzor (6), Reschenbork (7), aux frontières de l'empire (\*). Dans toutes ces villes il y a aussi plusieurs Israélites disciples des sages et riches (°).

De là, en avant, est le pays de Bolième, appelé Praga, qui est le commencement de l'Esclavonie, que les Juifs qui y habitent appellent pays de Canaan, parce que les habitants vendent leurs fils et leurs filles à toutes les nations, de même que ceux de Russie (10). Celle-ci est un grand royaume qui s'étend depuis la porte de Prague jusqu'à la porte de Pin ou Phin, cette grande ville qui est à l'extrémité du royaume. C'est un pays de montagnes et de forêts où l'on trouve les bêtes appelées vairages (11) ou neblinatz. Le froid y est si rude en hiver, que personne ne sort hors de la porte de sa maison. C'est jusque là que s'étend le royanne de Russie.

Le royaume de France, qui est le pays de Tzarphat, s'étend depuis Al-Sodo (12) le chemin de six jours jusqu'à Paris, cette grande ville qui appartient au roi Louis, et qui est située sur la rivière de la Seine.

- (1) Astransbourg, Astrazbourg, Strasbourg,
- (\*) . Duisbourg, dont l'origine est basée sur Teutoburg, » (Lelewel, )
- (3) Mantern. (4) Pesingas, Fesinges.
- (\*) Bamberg.
- (°) Zurich.
- (1) Regensburg, Ratisbonne.
- (\*) Benjamin omet de citer beaucoup de villes et même de contrées. « Mayence n'y est pas, fait observer Lelewel, Venise non plus, l'Angleterre pas plus ; Vienne el Joudenbourg sont oubliés ou inconnus. Mais ce qui est pis encore, Kordouba et Sefarad sont évidemment negligés par l'auteur lui-même, qui venait de la. Et la Pologne, ce paradis des enfants d'Israël, est aussi passée sous silence; elle ne réclame pas, parce qu'elle comprend que Benjamin de Tudéle, en donnant la description des routes qu'il a parcourues, ajoute parfois à grands traits quelques contes ou notices sur les pays non visités, sans avuir aucun plan arrêté de donner en géographe la description du monde. »
- (\*) Benjamin n'indique point le chiffre des populations juives en Allemagne.
- « J'ai relevé, dit Chateaubriant, la plume à la main, les nombres donnés par le voyageur, et j'ai trouvé sept cent soixantebuit mille cent soixante-cinq Juifs dans l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il est vrai que Benjamin parle des Juifs d'Allemagne sans en citer le nombre, et qu'il se tait sur les Juiss de Londres et Paris. Portons la somme totale à un million d'hommes, ajoutons à ce million d'hommes un million de femmes et deux millions d'enfants, nous aurons quatre millions d'individus pour la population juive, au treizième siècle..... Voici le tableau tel que je l'ai composé d'après l'Itinéraire de Benjamin. Il est curieux d'ailleurs pour la géographie du moyen âge, mais les nonts de lieux y sont souvent estropiés par le voyageur; l'original hébreu a dù se refuser à leur véritable orthographe dans certaines lettres. Arias Montanus a porté de nouvelles altérations dans la version latine, et la traduction françoise achève de défigurer ces noms, etc. »
- (10) C'était une tradition rénandue parmi les Juifs que les Esclavons étaient les descendants des Cananéens.
- (11) « L'écureuit blanc, le wiewiorka de Pologne. Les Russes pavaient des tributs en peaux de ces quadrupèdes aux Normands, qu'ils appelaient varangariens ou corsaires. » (Asher.) — M. le docteur Roulin admettrait que Benjamin de Tudele veut parler de l'hermine, dont le pelage subit en été une modification de teinte, ce qui toi fait do:ner aussi le nom de rosette.
  - (19) Sedan?

Elle renferme des disciples des sages qui n'ont pas leurs pareils aujourd'hui sur toute la terre; ils s'appliquent jour et nuit à l'étude de la loi; ils sont fort hospitaliers envers tous les étrangers, et démontrent leur amitié et leur fraternité envers tous leurs frères Julie.



Hermines.

L'Eternel veuille, par sa miséricorde, avoir pitié d'eux et de nous, et accomplir en eux et en nous cette parole de l'Écriture (Deut., XXX, 3): « Et il se retournera, et il te rassemblera de toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, l'a dispersé. »

Amen! amen! amen!

# BIBLIOGRAPHIE.

Texte marescrit. — Copie sur parchemin, faite en 1455, et appartenant à M. E. Carmoly (suivant ce que ce savant a déclaré page 12 de sa Notice historique sur Benjamin de Tudde, Bruxelles et Leipsick, 1822). Cette copie auxil été terminée à Barlett, et troisième jour du mois d'elui 215 du petit comput, ou 17 août 1455, par un médecin nommé Isaac, fils de Salomon Dalbari.

TEXTE IMPAINÉ. — (Hébreu sculement). 1543, édition princeps, à Constantinople, chez Elieser, fils de Gerson Soncino (très-rare); In-8, 64 pages. — Edition de 1535, imprimée à Ferrare, chez Abraham ben Usque (11 du mois de l'irir, année 316 du petit comput, ou 13 septembre 1555), petit in-8 de 65 pages. — 1533, édition imprimée dans le pays de Brisgau (à Bâle ou à Fribourg), chez Israel Sifroul; reiti in-8 de 32 pages. — 1633, l'interarium\* D. Brajaminis, etc., apud Elevérics; In-24 de 203 pages. — 1698, d'Amsterdan, chez Gaspar Sten; in-24 de 5 pages. — 16733, citée par le docteur Zunz. — de 1762, imprimée à Altdorf, chez John Adam Hessel; petit in-8

de 56 pages. — De 1782, imprimée à Sulzbach; petit in-8 de 32 pages. — De Zoikiew, dans la Gallicie autrichienne, citée par Rapaport. — (Hébreu et latin). Hinerarium D. Benjaminis, cum versione et notis Constantini L'Empereur, ab Oppyck S. T. D. et S. L. P. in acad. Lugd. Batav. Lugd. Batavorum, ex officinà Elzevirianà, 1633; petit in-8 de 23à pages.

Taracetrors Latines.— Historarium Benjamnis Tudelensis, în quo res memorabiles quas ante quadringentos annos totum fere terarum orbem notatis tincerbus dimensus sel pase vidi vel a fide dignis sua estatis hominibus accepit, breviter atque dilucide describuntur; ex hebraica latinum factum Bened. Aria Montano interprete.— Hinerarium Benjamnis Tudelensis, ex versione benedicti Aria Montani, Subjectus sunt descriptiones Mechae et Medines. Alnabi ex titnerariis Ludelvicii Vartomanni et Johannis Wildii. Præfixa vero dissertatio ad lectorem, quam sune editioni præmisti Constantinus L'Empereur et nonnulla ejudaciom nota. Hindustadi in typographo Calistino evcudii Heuningus Mullerus, 1630; petit in-8.— Benjaminis Tudelensis Hinerarium, ex versione benedicti Aria Montani. Subjectus sunt descriptiones Mecha et Medines, etc. Lipsia, papad Joann. Michael Ludov. Teubner; 1762; in-8.

Traductions françaises. - Voyage du célèbre Benjamin autour du monde, commencé l'an 1173 (sic.), contenant une exacte et succinte description de ce qu'il a vu de pius remarquable dans presque toutes les parties de la terre, aussi bien que de ce qu'il en a appris de plusieurs de ses coutemporains dignes de foi; avec un détail jusqu'ici inconnu de la conduite, des synagogues, de la demeure et du nombre des Juifs et de leurs rabbins, dans tous les endroits où il aété, etc., dont en apprend en même temps l'état où se trouvaient alors différentes nations avant l'agrandissement des Turcs; écrit premièrement eu hébreu par l'auteur de ce voyage, traduit ensuite en latin par Benoît Arian Montan, et nouvellement du latin en français; le tout enrichi de notes, pour l'explication de plusieurs passages. (Voy. le Recueil de divers voyages faits en Tartarie, en Perse et ailleurs, publié à Leyde par Pierre Vander-Aa, 1729, 2 vol. in-4; recueil publié en 1735 sous le titre de Voyages faits principalement en Asie des les douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles, etc., par Benjamin de Tudèle, frère Jean du Plan de Carpin; la Haye, 1735.) - Voyages de rubbi Benjamin, fils de Jona de Tudele, en Europe, en Asie et en Afrique, depuis l'Espagne jusqu'à la Chine; où l'on trouve plusieurs choses remarquables concernant l'histoire et la géographie, et particulièrement l'état des Juifs au douzième siècle; traduits de l'hébreu et enrichis de notes et de dissertations historiques et critiques sur ces voyages, par J.-P. Baratier, étudiant en théologie, à Amsterdam, aux dépens de la compagnie; 1734, 2 vol. petit in-8. C'est cette traduction que nous reproduisons, avec quelques amendements, et sans tenir compte des dissertations de Baratier, qui, bien que remarquables par l'érudition, ne sont plus au courant des études, et sont d'aificurs entachées d'une partialité trop passionnée contre le voyageur. Cette traduction est devenue du reste extrêmement rare, et nous n'en avons trouvé, à Paris, qu'un seul exemplaire (à la Bibliothèque de l'Institut). - Vougges de Benigmin de Tudèle, chap. 1er, revue orientale publiée par E. Carmoly, page 115; Bruxelles, 1841. (Il est très-regrettable que l'auteur u'ait encore public que ce premier chapitre; les notes sont intéressantes et instructives, )

TRABOCTIONS BOLLANDAISE ET ALLEMANDE. — De Reysen von R. Benjamin Jonas Tudelens. In de dree Beelen der Werella ils Europa, Asia, en Africa, n. Nederduyts overgeschrieben door Jan Bara: Amsterdam, voor Josus Rex, 1666, lu-24, 106 p. (traduction qui n'est qu'une reproduction de celle de Constantin L'Empereur). — (Juif et allemand) Voyages de R. Benjamin de Tudele le médecire, qui a orqueje dans tous les coisse du monder; Amsterdam, 451 (1991), in-8.— Autre édition de Francfort-aurle-Nein, 671 (1711); in-6 (répétition de la précédent).

Traductions anglases, - The Peregrinations of Benjamin, the sone of Jonas a Jew, writen in hebrew, translated into latin by R. Arias Montanus; discovering both the state of the jews and of the world; about four hundred and sixtie yeeres since. (Voy. Purchas's Pilgrims, London, 1625.) - The Travels of R. Benjamin, the sone of Jonas of Tudela, through Europe, Asia and Africa, from Spain to China, from 1160 to 1173; from the latin version of B. A. Montanus and Constantine L'Empereur, compared with other translations into different languages. (Voy. Harris's Collection of voyages and travels; London, 1744, in-8.) - Travels of R. Benjamin, son of Jonah of Tudela, through Europe, Asia and Africa, from the ancient kingdom of Navarre, to the frontiers of China, faithfully translated from the original hebrew, and enriched with a dissertation and notes critical, historical and geographical. In which the true character of the author and intention of the work are impartially considered; by the rev. R. Gerrans, lecturer of Saint-Catherine Coleman, and second master of queen Elisabeths free grammar-school, Saint-Olave, southwark, etc. London, 1784, in-8. - The Travels of R. Benjumin of Tudela, from the latin, of B. Arias Montanus and Constantin L'Empereur compared with other translations into different languages, ( Voy. Pinkertons general collection of the best and most interesting voyages and travels of the world; London, 1808-14). - The Itinerary of rabbi Benjamin of Tudela, translated and edited by A. Asher; London and Berlin, A. Asher and Co., 1840, vol Ier, text, bibliography and translations; vol. II, notes and essays (introduction, notes historical, geographical and critical in illustration of the author by MM. d'Ohsson, Munk, Rapaport, Ritter, Zunz and the editor: An Essay on the geographical literature of the Jews, from the remotest times, to the year 1641, by Dr Zunz; An Essay on the state of the khalifate of Bagdad, during the latter half of the twelfth century, by M. Lebrecht; On the Geography of Palestine; from Jewish sources, by Dr Zunz. (Cette traduction anglaise est la plus récente et la meilleure que l'on possède, Les notes sont très-nombreuses, les éclaircissements

très-substantiels. Les deux premiers volumes doivent être suivis d'un ou plusieurs autres, qui contiendront des mémoires se rapportant à l'ouvrage.)

Nous avons encore à citer, relativement à ce voyageur, d'après M. Carmoly, une traduction nouvelle en holladdais de ses voyages, publiée à Leyde en 1846, par S. Keyser, et des notes sur Benjamin par Selig Cassel, Berlin, 1847. La nouvelle traduction forme, suivant le même auteur, la vingt-skième édition de la Relation de Benjamin de Tudele.

Classées d'après les langues, ces vingt-six éditions se divisent, dit M. Carmoly, en hult catégories : 1, texte hébreu ; 2, hébreu et latin ; 3, hébreu et anglais ; 4, latin seul ; 5, français ; 6, anglais seul ; 7, hollandais ; 8, allemand lui?

La première partie contient neuf éditions, savoir : Constantineple, chez Eliéser Soncino, 1534, ôl pages non paginées, in-12; — Ferrare, chez Abraham Usque, 1555 et non 1556, 32 feuillets paginés, petit in-8; e Brisgau, chez Isradi Sifroni, 1583, 31 feuillets paginés, petit in-8; la dernière page est en blanc; — Lzyde, chez Elzerir, 1633, 203 pages paginées, in-12; — Amsterdam, chez Caspar Siecen, 1698, 32 feuillets paginés, in-24; — Sams om de lieu et d'ilmprimeur, 1754, in-8. (Cette édition ne nous est pas tombée sous la main jusqu'à présent); — Altdorf, chez Jean-Adam Hessel, 1762, 56 pages paginées, petit in-8; — Soultzbach, chez Aaron-ben-Meschullam Salman, 1783, et non 1782, 16 feuillets paginés, petit in-8; — Zalcovie... Cette édition est citée parmi les productions de la presse hébraique de cette ville, sans aucune autre indication.

Dans la seconde catégorie, on ne remarque qu'une seule édition : Leyde, chez Elzevir, 1633, 234 pages paginées et 70 non paginées, petit in-8.

La troisième catégorie ne renferme non plus qu'une seule édition : Londres (Berlin) 1840 et 1831, 2 vol. in-12. La quatrième contient quatre éditions qui sont : Auvers, chez Christophe Plantin, 1575, 116 et xui pages, in-8; Leyde, 1633, chez Elzerir, in-24; cette édition, qui fait parrie de la collection die République, est devenue fort rare; lleinstadt, chez Hennig Muller, 1636, petit in-8; Leipsick, chez Jean-Michel-Louis Teubner, 1764, in-8.

On compte dans la cinquième catégorie trois éditions que voici : Leyde, chez Pierre Vander-Aa, 1729, et non ha large, 1735, chez Neaulme, 67 pages sans le titre, préface et table des matières, in-4;— Paris, chez Búthune, 1830, 168 pages In-8.

La skilome catégorie se compose de quatre éditions qui sont : Londres, sans indication de l'année, mais vers 1620; c'est simplement un précis des voyages de Benjamin; — Londres 1744, in-fol., dans la collection des voyages par terre et par mer de Harris, t. 1", page 546 à 555; — Londres, 1784, in-8, traduction de Gerrans; — Londres, de 1808 à 1814, in-6, n'est guère qu'un abrègé.

Deux éditions seulement forment la septième catégorie, savoir : Amsterdam, chez Josué Rex, 1666, 106 et non 117 pages in-24; — Leyde, chez H. W. Hazenberg et C<sup>16</sup>, 1846 pp. et vin, in-8.

La hultième enfin ne comprend que les deux éditions suivantes : Amsterdam, 1691, chez David de Castro Tartas, 36 feuillets in-8 ; Francfort-sur-le-Mein, chez Jean Kolner, 1711, 32 feuillets in-8.

« Ces nombreuses éditions, ajoute M. Carmoly, prouvent l'importance des voyages de Benjamin de Tudèle. Benjamin était un de ces hommes qui ont le b-nheur de résumer dans leur nom ou une science, ou un art, ou une époque. La géographie du moyen âge, c'est Benjamin de Tudèle. »

QUELQUES OUNAGES A CONSELTER. — Notice historique sur Benjamin de Tudèle, par M. E. Carnoly; Bruvelles et Lelpick, 1852. — Ezamen goorganhique des royages de lenjamin de Tudèle, lettres adressées à M. Carmoly par J. Lelewell, Imprimées à la suite de la notice précédente et séparément. —Le second volume de la traduction auglaise d'Asber, contenant une introduction, des notes historiques, géographiques et rétitiques par MM. d'Ohsson, Munk, Rapaport, Ritter, Zunz et A. Asher; un Essai sur littérature géographique des Julía, par Zunz; un Essai sur le celifat de Bagdad, par Lebrecht; un Memoire sur la géographique des Julía, par Zunz; un Essai sur le celifat de un mogen de, par Lebrecht; un suriers, par Zunc (vo, ci-dessus aux traductions anglaises). — Géographic de Un mogen de, par Lebrecht; ot allas. — Les œuvres d'Édrisi, Aboulféda, Ibn-Haucal, de Guignes, d'Ohsson, Hammer, Gibbon et autres auteurs cités dans les notes qui précèdent.

SCR LA SECTE DES ASSASSINA. — Am. Jourdain, Notice sur l'histoire de la dynastie des Ismoèllems en. Perze, et dans les notices et extraits des manuscris, etc. J.N. 136 et suiv. — Makrit, dans la Chrestonanhie arabe do de Sary, I, 330. — Rashid-Eddin, Histoire des Mongoles en Perze, par Quatremère de Oulory; Paris, 1830. — Aboulfeda, Annoles, édition de Reiske et Adler, III, 330. — De Sary, Mémoire sur la dynastie des Assassins, Paris, 1800. — Rousseau, dans les Annoles de royages, par Malte-Drun, cah. 23, 271 et suiv. — Quatremère, Notices sur les Ismoèleins (Ruines de l'Orient, IV, 330). — Marsden, notes sur Marco-Polo. — Hammer, Get-chield ect Assassins, 1918. — Wilken, Geschichte der Kreussige, II, 240. — Genesius, notes sur les voges de Burckhardt, I, 515. — Sylvestre de Sary, Religion des Druses, Paris 1838. — Ritter, Erdhunde, VIII, 577 et suiv.

# JEAN DU PLAN DE CARPIN.

VOYAGEUR ITALIEN.

[Treizième siècle. - 1245-1247.]

Jean du Plan de Carpin naquit en Italie, à Plano-Carpino, bourg du district de Pérouse (1), vers l'an 1182. Engagé dans l'ordre des Franciscains que venait de créer Francois d'Assise, son compatriote et son amile frère Jean fut un des propagateurs les plus zélés et les plus éloquents de cette institution. De 1221 à 1241, tour à tour custode de Saxe, provincial d'Allemagne, d'Espagne et de Cologne, grand pénitencier du pape, il s'était fait remarquer par une rare intelligence des affaires. Vers ce temps, des hordes de Mongols (2) faisaient irruption en Russie et en Pologne; la barrière que l'Occident, croisé contre eux. avait voulu leur opposer, avait été rompue à la suite de la défaite de Lignitz (9 avril 1241). Ils avaient déjà pénétré jusqu'au cœur de la Hongrie, lorsque la mort de leur empereur Oukodày-Khan vint arrêter le cours de leurs dévastations. La terreur répandue par ces barbares était telle que le pape Innocent IV (3) résolut de députer vers eux des missionnaires pour les conjurer, au nom du chef de la chrétienté, de renoncer à leur œuvre d'extermination, et leur précher en même temps la foi catholique. Jean du Plan de Carpin fut un des premiers désignés par le saint-père pour cette périlleuse ambassade. Muni des lettres papales, il se mit en route le 16 avril 1245, avec Étienne de Bohême qui lui avait été adjoint. A son retour (9 octobre 1247), le frère Jean fut nommé archeveque d'Antivari en Dalmatie ; il fut chargé ensuite par le saint-siège d'une mission près du roi saint Louis. Il mourut, peu de temps après, vers 1251, à Rome ou à Pérouse. Plan de Carpin révéla en quelque sorte l'existence de la Tartarie à l'Europe occidentale, où étaient ignorées les relations arabes et byzantines qui décrivaient ce vaste pays.

Le texte latin original de ce voyage, revu et corrigé d'après la plunart des manuscrits connus, a été édité, en 1839, dans les Mémoires de la Société de géographie (\*). Cette publication nous a servi à rectifier et compléter la traduction de Bergeron, la seule qui ait été faite en français, et dont nous reproduisons la plus grande partie.

## JEAN DU PLAN DE CARPIN, ARCHEVÊQUE D'ANTIVARI.

HISTOIRE DES MONGOLS, QUE NOUS APPELONS TARTARES.

## Salutation.

A tous les fidèles du Christ qui liront cet ouvrage, frère Jean du Plan de Carpin, de l'ordre des frères mineurs, légat du saint-siège apostolique, envoyé vers les Tartares et les autres nations de l'Orient, grâce de Dieu dans ce monde, et gloire dans l'autre, et victoire sur les ennemis de Dieu et de notre Séigneur Jésus-Christ!

<sup>(1)</sup> Plano Carpino, ou Plane del Carpine, sur la route de Cortone à Pérouse. (Ciatti, Peruggia pontificia.)

<sup>(</sup>º) Dans les vingt premières années du treiziène siècle, les Mongols, commandés par Gengie-Kian, avaient fait la conquête des vastes contrées qui s'étendent entre le Japon et la nier Noire, sur une longneur de 1500 lieuse. Oukoday, successeur de Gengis et héritier de son empire, ivea une armée de 600 000 hommes dans le but d'avatier l'Europe, et il en donna le commandement à son neveu Baton. Au milleu de ses victoires, ce dernier fut rappelé en Orient, par suite de la mort d'Oukoday, pour prendre part à l'élection d'un nouveau souverain.

<sup>(2)</sup> Innocent IV, élu le 24 juin 1243, mourut le 7 décembre 1254.

<sup>(1)</sup> Recueil des Mémoires de la Société de géographie, tome IV, de la p. 603 à la p. 773. La relation est précédée d'une Notice remarquable de M. d'Avezac sur les anciens voyageurs de Tartarie en général, et sur Plan de Carpin en particulier.



Prologue.



TANT (1) envoyés vers les Tartares (2) et les nations de l'Orient, et connaissant la volonté du pape et des vénérables cardinaux, nous avons décidé d'aller d'abord vers les Tartares, car nous

(¹) Cette lettre E se trouve en tête du manuscrit de Rubruquis conservé au Corpus Christi, collège de Cambridge, nº 66, fº 67. Frère Guillaume de Rubruquis, cordelier, envoyé par saint Louis au khan des Tartares, en 1253, a ferit une relation intéressante de sou voyage. (Voy. ta Bibliogr.)

(\*) « Tortare paralt être une altération de Tatar, nom particulier d'une tribu qui, étant devenue très-puis-sante, l'imposa aux aurises peuples soumis à sa domination. Ce flu au douziene siècle, lorsque toutes les nations de la Tartarie, rangées sous un même sceptre, menarèvent d'envahir l'Europe et l'Asie, que le non des Tartares commença d'être connu par les auteurs occidentaux. « (Louis Dubers, L'imress pittoresque.)

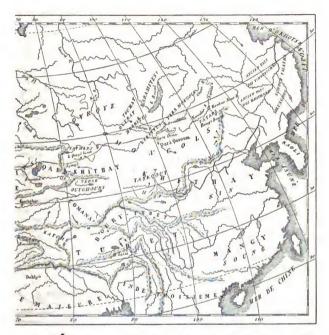

craignions que ce peuple ne menarât l'Eglise de Dieu de quelque péril prochain. Et tout en craignant d'être tués par les Tartares ou par d'autres nations, ou de subir une captivité perpétuelle, on la fain, la soif, le froid, le chaud, des outrages on des fatigues tels que nous ne pussions les supporter, malheurs qui nous arrivèrent tous bien plus grands que nous ne le supposions, excepté la mort et la captivité perpétuelle, nous ne nous épargnâmes point pour servir la chrétienté, afin que, sachant bien leur volonté et leur intention, nous pussions l'aunoncer aux chrétiens'pour les prévenir contre une irruption subite, comme celle qu'ils firent autréois, et pour empêcher ces peuples de les massacrer sans défense.

Ainsi, tont ce que nous écrivons pour votre utilité, afin de vous prémunir contre eux, vous devez le croire d'autant plus fermement que nous avons tout vu par nos yeux, ayant été un an et quatre mois au milieu d'eux et avec eux, ou que nous l'avons appris de chrétiens captifs et dignes de foi. Le souverain pontife avait commandé de tout examiner et de tout voir avec soin; et nous avons exécuté scrupuleusement ses ordres de concert avec frère Benoît le Polonais, du même ordre que nous, qui nous a accompagné dans nos tribulations, et les a aussi racontées.

Si nons écrivons quelque chose qui vous semble étrange, parce que vous l'ignorez, ne nons traitez

point pour cela de menteur, car nous ne vous racontons rien que nous n'ayons vu nous-même, ou que nous n'ayons appris de gens dignes de foi; car rien n'est plus cruel que d'être calomnié par ceux à qui l'on veut faire du bien.

Frère Jean du Plan de Carpin part avec ses compagnons et arrive en Russie, où commenco le pays des Tartares.

Nous partlines par le commandement du pape, en l'an 1246, pour aller vers les Tartares, afin de pouvoir détourner l'orage prêt à tomber sur l'Église de Dieu. Lors donc que nous edmes résolu d'aller vers les Tartares, nous arrivaines premièrement en Bohéme, dont le roi nous conscilla de prendre notre chemin par la Pologne et la Russie; d'autant qu'il avait des parents assez proches en Pologne qui nous donneraient moyen d'entrer en Russie, et pour cela il nous donna des lettres avec des gens pour nous conduire et défrayer par tous ses États, jusqu'à ce que nous fussions venus auprès de son neven Boleslaus, duc de Silésie, que nous connaissions bien et qui était de nos amis. Il nous fit recevoir avec la même bonté que son oncle par tout son pays, et de la nous fitmes vers Conrad, duc de Lantiscie (en Massovie), où, de bonne fortune pour nous , nous rencontrânes le seigneur Yasilie (Basile), duc de Russie, qui nous instruisit au sujet des Tartares, vers lesquels il avait envoyé des ambassadeurs qui étaient revenus vers lui, et son frère Daniel apportant des lettres de sauve-garde à celui-ci; il nous dit que si nous vonlions aller en ce pays, il nous fallait, porter des présents avéc nous, à cause de l'importunité des Tartares qui, si on ne leur donnaît rien, n'écoutaient pas on méprissient les étrangers.

Ayant donc su là qu'il nous fallait porter des présents à ces Tartares pour en être bien reçus, nous fines acheter quelques peaux de castor et d'autres animaux, sur les anunones qui nous avaient été faites pour notre voyage. Ce qu'étant su par le duc Conrad de Cracovie et as femme, par l'évêque du lieu, et quelques seigneurs et gentilshommes du pays, ils nous firent donner force autre pelleterie. Le due Basile, à la prière du duc de Cracovie, de l'évêque et des barons du pays, nous mena chez lui, où il nous fit reposer quelques jours, nous défrayant de tout ce dont nous pouvions avoir besoin. Nous le priàmes de faire venir ses évêques, auxquels uons fimes la lecture des lettres de Sa Sainteté, qui les exhortait de retourner à l'union de la sainte Église catholique, et nous nous employàmes à les y convier et le duc aussi. Mais d'antant que le duc Daniel, frère de Basile, n'était pas là, mais qu'il était allé vers Bathy, ils ne purent nous faire aucune réponse là-dessus.

Après cela, Basile nons fit conduire par un des siens jusqu'à Kiovie (1), capitale de Russie; mais ce ne fut pas saus péril de la vie, à cause des Lithuaniens qui faisaient d'ordinaire des courses dans la Russie, et principalement aux endroits par où nous avions à passer; car pour les Ruthènes ou Russiens. nous n'avions rien à craindre à cause du guide que nous avions, et aussi que la plupart d'eux avaient été tués ou emmenés par les Tartares. Ayant échappé par la grâce de Dieu aux ennemis de la croix, nous parvinmes à Kiew, métropole de la Russie. Là, nons primes conseil du gouverneur et des autres notables sur la route que nous avions à suivre. Ils nous répondirent que si nous menions en Tartarie les chevaux que nous avions, comme il y avait beaucoup de neige et que ces chevaux n'étaient pas habitués comme ceux des Tartares à chercher l'herbe sous la neige, ils périraient tous de faim, parce que les Tartares n'ont ni foin ni pâturages. Nous résolumes donc de laisser là nos chevaux avec deux serviteurs qui nous les garderaient, et # nous fallut faire des présents au gouverneur pour obtenir des chevaux de conduite. Étant arrivés à Danilou , nous y tombàmes malades à l'extrémité ; cependant nous montâmes sur un chariot, malgré la neige et le froid, afin de ne pas abandonner les intérêts de la chrétienté. Le second jour après la Chandeleur, nous partimes en cet équipage et arrivames au premier village de Tartarie, nommé Canove (2), dont le gouverneur nous fit donner d'autres chevaux et guides jusqu'à un autre village, où nous trouvames un capitaine nommé Micheas, homme très-méchant et grand

<sup>(1)</sup> Kiew, Kiowe, Kiovie, sur le Dniéper, aujourd'hur chef-fieu du gouvernement de Kiew, dans la Russie d'Europe.

<sup>(\*)</sup> Kanev, Kaniew, également sur le Dniéper, à 105 kilomètres sud-est de Kiew.

trompeur; mais nous l'adoucimes tellement à force de présents, qu'il nous fit conduire jusqu'au prenicr logement des Tartares.

#### De quelle manière ils furent reçus par les Tartares.

Étant arrivés là le premier vendredi de caréme, sur le soir, les Tartares, tous armés, se vinrent jeter furieusement en notre legement, demandant quels gens nous étions, et leur ayant répondu que nous étions ambassadeurs du pape, après avoir reçu quelques vivres de nous, ils se retirèrent. Étant partis le matin, les principanx d'entre eux coururent après nous, s'enqué-

rant pourquoi nous venious vers eux, et quelle affaire nous avions. Nous leur répondimes « que nous venious de la part du pape, qui est le père et seigneur de tous les chrétiens, qui nous avait envoyés vers les Tartares et leurs princes pour faire la paix entre eux et les chrétiens, et les priait par ses lettres de vouloir recevoir la loi de Jésus-Christ, qui était le seul moyen de se sauver; qu'il s'étonnait fort du grand unassacre qu'ils faissient des chrétiens, et principalement des Hougrois et Polonais qui lui sont sujets, vu qu'ils ne les avaient oflensés en rien, et qu'ainsi il les priait et exhortait de s'abstenir doréuavant de ces excès de cruauté, et de faire pénifence du passé; qu'ils voulussent aussi l'avertir de leur intention en cela, et en toute autre chose qu'ils voudraient faire. »



Campements tartares (1). — D'après la carle Borgia.

Avant entendu tout cela de nous, ils nous dirent qu'ils nous vou-

laient donner des chevaux et des guides pour nous mener vers Corrensa (1), puis nous demandèrent quelques présents que nous leur donnâmes. Ayant donc monté sur leurs chevaux, nous nous mimes en chemin; mais eux allant plus vite que nous, ils envoyèrent un des leurs devant avertir leur chef de notre venue et de ce que nous leur avions dit. Ce chef ou duc commande à tous ceux qui sont établis en garde contre tous les peuples de l'Occident, pour empécher qu'ils ne viennent les surprendre à l'improviste; on dit qu'il a bien soixante mille hommes de guerre sous son commandement.

Étant arrivés en cette cour, Corrensa nous fit donner logement un peu loin de lui, puis nous envoya demander avec quels présents nous voulions lui faire la révérence; nous leur répondluses que Sa Sainteté n'en envoyait aucun, parce qu'il n'avait pas cru que nous pussions arriver jusqu'à lui; que nous avions, en effet, passé par des clienius périlleux; que toutefois de ce peu que nous avions pour vivre, par la grâce de bieu et du pape notre maltre, nous lui en ferions volontiers un présent d'honneur. Ce qu'ayant reçu, ils nous conduisirent en la horde ou tente de Corrensa, et nous fitnes avertis de nous incliner par trois fois sur le genou gauche devant la porte de la tente, et de nous garder bien de toucher du pied le seuil de la porte en entrant.

Étant entrès, il nous fallut, les genoux en terre, dire, en présence de Corrensa et des principaux de la cour, les mêmes choses que nous avions déj dites auparavant. Nous lui présentâmes aussi les lettres de Sa Sainteté; mais notre trucheman, que nous avions auené de Kiovie, n'était pas assez capable pour interpréter tout, et il n'y en avait point là d'autre qui le sût faire. Aprés cela, on nous fit donner

<sup>(\*) «</sup> Cette figure, tirée de la mappemonde du Musée du cardinal Borgia (quinzième siècle), porte la légende suivante : » La Tartarie, poys immense que les Tartares parcourent avec leurs bêtes de somme et leurs heufs tant que dure la saison » d'hiver (ou des pluies). Ils forment une ville en réunissant leur tentes et leurs nombreux chairoits; chez eux, ou brible les » morts avec lous les instruments dont ils fassisent usage. » (M. de Santarem, Essni sur l'histoire de la cosmographie et de la carctoragible pendant le moneu die.)

<sup>(</sup>f) Corress ou Correnza commandait en chef, au nom de Balou-Khan, à toutes les garnisons tartares de la frontière échelonnées sur la rive droite du Buiéper, et formant eusemble une arunée de 60 000 houmes. (Karanzine, Histoine de Russie.)

des chevaux avec trois Tartares pour nous conduire vers le prince Bathy, qui est le plus puissant entre eux après l'empereur, et auguel tous les autres obéissent.

Nous partlmes le premier lundi de caréme, et allàmes à grandes journées, tant de jour que de nuit, au grand trot, car nous changions de chevaux trois ou quatre fois le jour, tant que nous arrivàmes vers Bathy (\*) le mercredi saint. Nous traversàmes tout le pays des Comans (\*), qui est en une plaine par où passent quatre grandes rivières. La première, Nièper (\*), le long de laquelle, du côté de la Russie, se tenaient Corrensa et Montii (\*), qui est un autre chef plus grand, de l'autre côté de la campagne. La seconde, Don (\*), oû était un autre prince nommé Tirbon, qui avait épousé une sœur de Bathy. La troisième, Volga (\*), fort grande, là oû campe Bathy. La quatrième, Isaac (\*), là oû, de part et d'autre, sont deux autres colonels. Tons ces chefs, en hiver, descendent vers la mer, et en été, le long de ces rivières, retournent aux montagnes. Cette mer est la grande mer d'oû sort le bras de Saint-Georges (\*), qui est vers Constantinople ; quant à ces rivières, elles sont toutes fort poissonneuses, et principalement le Volga, et les trois premières entrent en la mer de Gréce, dite la Grande Mer (\*). Or nous cheminâmes

- (1) Balhy ou Batou est le même dont nous avons parlé note 2, p. 1. « Alué ou chef des princes du sang, il était alors khan de Kaplchak, et le plus puissant de tous après le grand khan. » (D'Avozac.)
- (\*) « Les Camans habitaient la contrée plus tongue que large qui s'étend entre les quatre fleuves cités plus bas dans le tette. Ce peuple est appiée Poloures à dans le tette. Ce peuple est appiée Poloures à dans le ternière conordance est constalée par Rubruquis, et la première ne ressort pas moins des témoignages et des rapprochements consignés par Klaprotii dans son Voque du Caucate. » (D'Avezac.)
- « Nous chemioines touipurs droit à l'orient depuis que nous finnes une fois sortis du pays de Gazarie, ayant la mer au midi, et de grands déserts au nord, qui darent quelquefois plus de viugt journées d'étendue, et où l'on ne trouve que des forêts, des montagnes avec des pierres. L'herbe y est très-bonne pour le pâturage. C'était là que vivaient les Comans, et qu'is tensient leurs troupeaux; ils s'appelaient Capchat, et, selon les Allemands, Valona, et leur pays Valanie, Isidore Expellet Alanie depois le Tanais juqu'aux Médides et le Danube. Tout ce pays en sa longueur, depuis le Danube jusqu'aux Tanais, qui sépare l'Asie de l'Europe, est de plus de deux mois de cheval pour un homme de cheval allant vite, comme font les Tartares, et tout cela est habité par les Comans-Capchat, et même depuis le Tanais jusqu'à l'Étilia ou Volga, y ayant entre ces deux leuves environ dis grandes journées. y Rolluquist.
  - (\*) Le Dniéper.
  - (4) Maucy.
- (c) Le Tanats, « Peu de jours avant la fête de la Madeleine, dit Rubruquis, nous arrivânes au graud fleure de Tanats, quí fait la borne de l'Europe et de l'Asie, comme le Nii est celle de l'Asie et de l'Afrique. En ce lieu où nous arrivânes, Baatu et Sartach out fait faire un lugement de Russiens sur la rive orientale de ce fleure pour faire passer les ambassadeurs et les marchands avec de petites barques. Ils nous y passérent les premiers, ensuite nos clariots, mettant une roue en une harque, et une autre roue en une autre; et attachant bien ces barques les unes aux autres, lis nous frent passer cette rivière. Notre guide s'y comporta fort mal, car sur ce qu'il crut que ceux du logement nous dussent fourrit de chevaux, il renvoy ales bêtes qui nous avante portés; et comme nous leur en demandions d'autres, ils nous répondaisent fort bien que Baata leur avait donné un privilége qui les exemptait de cela; qu'ils n'étaient destinés qu'à passer et repasser ceux qui allaient et venaient, et même ils prenaient un grad poisson, appelé barborte, tout frais; le second jour du pain de seigle et quelque peu de chair qu'un officier de ce bourg-là avait été prendre de maison en maison, et le troisième jour des poissons sees qu'ils ont en abondance.
- Ce fleuve a du côlé de l'occident une grande forêt, et les Tarlares ne montent jamais an delà vers le nord, pare qu'en ce temps-16, qui est environ vers le commencement du mois d'aolt, lis reprennent ueur chemin vers le midi. Si bien qu'ils ont un logement plus has, par où les ambassadeurs passent en temps d'hiver. Nous étions donc là en une grande peine pour ne peauvoir trouver ni breufs ni chevanx pour notre argent; à la fin, après que je leur cus distrounnaitre le travail que j'avais entrepris pour le bien commun du christianisme, ils nous accommodérent de beute d'hommes; mais pour no speziones, il nous fillut aller à pied. C'était au temps qu'ils compaient les seigles, car le froment n'y vient pas bien, mais ils ont du millet en abondance. Les femmes rassisennes ornent leurs téles ainsi que les notires, et bordent leurs robes depuis bajusqu'aux genoux de bandes de vair et d'hermines. Les hommes portent des manteaux comme les Allemands; mais ils se rouvretta la téle de cretains homents de fevture pointuset fort hauts......»
  - (\*) Appelé Étilia par Rubruquis.
  - (1) Le Jaik, on Jaek, appelé aussi Jagag par Rubruquis.
- (\*) C'est le nom qu'on donnait alors au Bosphore.
- (9) On peut s'étonner ici de l'ignorance géographique de notre voyageur, qui, bien qu'ayant pu consaltre la vérité par le ténoignage de ses propres yent, dermure imbu d'anciennes erreurs et condont en une seule mer le Pont-Euxin (déjà peut-leve appuéle par les Turcs et les Tratrares de son onn actuel de Kara-Denhis ou mer Noire), les Plaus Métolises et la Caspienne ou mer des Khazars. (D'Avctac, Notice sur les anciens voyageurs de Tartarie en général, et sur Plan de Carpin en particulier.)

plusieurs jours sur le Niéper qui était glacé, et de même le long des rivages glacés de la mer de Grece avec assez de danger; car elle gele le long des bords plus de trois lieues avant; mais avant que nous arrivassions vers Bathy, il avait eu déjà avis, par deux Tartares de nos guides, de tout ce que nous avions dit à Corrensa.

#### De leur réception par le prince Bathy.

Étant venus vers Bathy, aux confins du pays des Comans, nous fûmes logés bien une lieue loin de ses tentes et de sa cour; et comme on nous menait vers lui, on nous avertit qu'il nous fallait pasentre deux feux, ce que nous ne voulions faire en acuence façor; mais ils nous dirent que nous ne devions faire ancune difficulté de cela, car ce n'était qu'afin que si par hasard nous avions quelque nauvais dessein contre leur maître et seigneur, ou si nous portions quelque venin, le leu pût emporter tout cela; ce que nous leur accordâmes pour ce sujet-là, et pour d'etr tout soupçon de nous. Étant arrivés à sa horde on tente, un de ses officiers et intendant, nommé Edegay, nous demanda de quels présents nous le voulions régaler; nous lui réponditnes de même qu'à Corrensa. Et ayant reçu nos présents, et entendu les motifs de notre voyage, ils nous firent entrer dans la tente du prince, avec la révérence accoutumée, et l'avis de ne toucher le seuil de la porte; puis nous proposâmes ce que nous avions à dire, et lui présentames nos lettres, le priant que quelque interprête nous fut donné pour les faire entendre. Ce qui fût le jour de la Parascere, ou du vendredi saint, et nos lettres furent traduites en langue esclavone, arabique et tartare. Ce qui fut présenté à Bathy, qui lut et remarqua tout fort attentivement. Puis nous fûmes rauenés à notre logement; mais ils ne nous donnérent pour tout manger qu'une petité écuellée de millet pour une fois, et cela ne fut que la première nuit que nous arrivâmes.

Ce prince Bathy tient une grande et magnifique cour, et a tous ses officiers, ainsi que l'empereur mênte. Il est assis en un lieu élevé comme un trône, avec une de ses femmes, et tous ses frères, enfants et autres grands seigneurs sont assis sur un banc au milieu, et le reste est assis par terre derrière eux, les hommes à droite, et les femmes à gauche. Ses tentes sont de fine toile de lin, et fort grandes; elles avaient été autrefois au roi de Hongrie. Personne n'a la hardiesse d'entrer en sa tente, excepté sa famille, s'il n'y est appelé, quelque grand et puissant qu'il soit, à moins qu'on sache qu'il le veuille. Nous fûmes assis à la gauche, comme sont tous les ambassadeurs, en allant; mais quand nous retournâmes de la cour de leur empereur, on nous mit toujours à la droite.

On met au milieu une table proche la porte de la tente, et on pose dessus le boire dans des coupes d'on met au d'argent. Et jamais Bathy ou autre seigneur tartare ne boit, principalement en public, qu'il ny ait quelqu'un qui chante et joue de quelque instrument. Et quand il va à cheval, on lui porte toujours un parasol sur la tête au bout d'une lance. Et la même chose se fait à tous les autres grands princes et seigneurs tartares, et à leurs femmes aussi. Ce prince Bathy est assez affable aux siens, qui ne laissent pas pour cela de le craindre fort. Il est fort cruel en ses guerres, et plein de ruses et de stratagèmes; var ayant fait ja guerre depuis longtemps, il y est assez expérimenté.

#### Après avoir quitté Bathy, ils passent par le pays des Comans et des Cangites,

Le samedi saint nous filmes appelés à la cour, où l'intendant des affaires de Bathy nous fit entendre de sa part qu'il fallait que nous allassions vers l'empereur Cuyné, mais que quelques-uns des noires demeurassent, disant que c'etait pour les renvoer vers le pape, auquel nous écrivimes par eux, lui rendant raison de tout notre voyage. Mais comme ils retournaient par les terres du due Montii, ils y furent arrêtés jusqu'à notre retour.

Le jour de Pâques, ayant dit notre office et mangé tellement quellement, nous partimes avec les deux Tartares que Corrensa nous avait fait donner pour guides. Cette séparation d'avec les nôtres ne fut pas sans heauroup de larmes de part et d'autre, ne sachant quelle bonne ou mauvaise issue aurait ce voyage que nons allions faire, et si nous allions à la vie ou à la mort. Cependant nous étions si faibles que nous ne pouvions presque nous tenir à cheval; car tout ce caréme-là nous n'avions vécu que de millet, avec de l'eau et du sel, et de même en tous les autres jours de jeûne, et notre boisson n'avait été que de la neige fondue sur le feu. Nous passions donc par la Comanie à cheval, fort vite, d'autant que nous avions des chevaux frais cinq ou six fois le jour, si ce n'est lorsque nous traversions les déserts; car alors on nous donnait des chevaux plus forts et qui pussent durer au continuel travail; et cela depuis le commencement du carême jusqu'à huit jours après Paques.

Ce pays de Comanie à immédiatement au nord, après la Russie, les Mordnins (¹) et Bilères (²), c'estab-dire la grande Bulgarie; les Bastarques (²), qui est la grande Hongrie; puis les Parosites ()² et les Samogèdes (²), qu' on dit avoir la face de chien, qui sont sur les rivages déserts de l'Océan, Au midi il a les Alains, les Circasses, les Gazares, la Grèce et Constantinople, et les terres des Ibériens, des Cathes et des Brutaques, qu'on tient être Juifs, et qui portent la tête toute rase. Puis le pays des Bythes, Géorgiens, Arméniens et Turcs (°). A l'occident est la Hongrie et la Russie. Mais ce pays de Comanie est grand et de longue étendue, dont les peuples ont été la plupart externinés par les Tartares, les autres s'en sont fuis, et le reste est demeuré en servitude sons eux; et même plusieurs qui étaient échappés se sont depuis venus remettre sous leur jong. De là nons passêmes au pays des Cangites (¹), qui a disette d'eau en heaucoup d'endroits, ce qui est cause qu'il y a peu d'habitants. De sorte que les gens de Jéroslans, duc de Russie, passant par là pour aller en Tartarie, moururent la plupart de soif dans ces déserts. Car en ce pays, et en celui de Comanie, nous trouvâmes encore plusieurs têtes et ossements de morts épars çà et là romme des ordures.

Nous fumes environ depuis l'octave de l'aques jusqu'à l'Ascension à traverser ce pays. Tous les habitants étaient paysans, et eux non plus que les Comans ne s'adonnent point au labourage des terres, mais vivent de leurs bestiaux seulement. Ils n'ont point de maisons bàties, mais ils n'habitent que sous des tentes. Les Tartares y ont tout détruit et ruiné, et tiennent tout ce pays et ceux qui y sont restés sous leur servitude.

#### Ils arrivent à la première horde de celui qui devait être élu empereur.

Des Cangites nous entràmes en la terre des Bisermins (\*), qui parlent coman, mais tiennent la loi des Sarrasins. Nous y trouvâmes grand nombre de villes et de châteaux tout ruinés, et force villages désolés.

(\*) C'est-à-dire les Boulgares du Volga, appelés Beldr par Aboulféda et par Reschid-el-Dyn.

(4) Peuplade finnoise de la Grande-Permie.

(3) Les Samoyèdes.

<sup>(</sup>¹) Pemple finnois dont les descendants, répandus dans les gouvernements de Kasan, de Simbirek, de Penza, de Saratow, d'Astrakan et d'Orembourg, sont, de nos jours encore, d'ésignés sous le nom de Mordei. (Guagnino, Descrittione della Sarmatia europea.)

<sup>(\*) «</sup> Il est aisé de reconnaître par leur nom les peuples cantonnés dans les gouvernements de Perm, de Vialka et d'Orembourg, et appelés par les Russes Basekhirts, et vulgairement Basekhirs. Le nom de Grande-Hongrie donné à leur pays révide l'opinion qu'on avait au moyen âge sur leur affinité d'origine avec les Hongrois, et Guillaume de Rubruquis déclare expressément que la langue de ces deux peuples était identique, « [U'Averac.]

<sup>(\*)</sup> Pour comprendre cette énumération il faut supposer, comme il est plausible, que l'anteur aura pris ser renseignements au camp de Baton, sur le Volga; on lui aura dissigné four à four dans l'ordre successif de proximité sur une première tone, vers l'occident, les Alains, les Circasses, les Khizars, la Grèce et Constantinople; puis sur une autre zone, à l'orient, les Dérions, les Kabhes, les Berddgies; cufin, sur une zone intermédiaire, les Zikkes, les Géorgieus, les Arménieus et les Torks. (D'Avezac.)

<sup>(\*)</sup> Les Cangites occupatent l'est de la Comanie; Abou-el-Ghary les mentionne sous le nom de Kanglis, qui leur est aussi donné par Rubruquis. L'historien Lurtare espose leur origine turque et l'étymologie de leur nom, qu'il fait venir de kang, un char à rouses criardes.

<sup>(\*) ·</sup> Corruption du mot musulman. Ce pays correspond au Turkestan moderne. · (Sprengel, Geschichte der Geographischen Entdeckungen.)

Dans ce pays est un grand fleuve dont nous ignorons le nom; sur ce fleuve sont plusieurs villes: Janckint, Barchin, Ornas ('), et d'autres dont nous ne savons les nous. Le seigneur de ce pays était appélé J'Altisoldan (le grand soudan), qui fut exterminé avec toute sa race par les Tartares. Ce pays a de trèsgrandes montagnes, et du côté du midi les villes de Jérusalem et de Baldach (\*), et toute la terre des



Empereur de Borgar (Tartarie indépendante).
— D'après la Carle catalane (2).

Souverain du Cathay.

— D'après la Carte catalane (4).

Sarrasins. Et un peu par delà, sur les confins, habitent deux princes tartares, Buri et Cadan, fils de Thiadai, qui fut fils de Cingis-Cham. Du côté du nord est le pays des noirs Cathains et l'Océan, et là demeure Siban, frère de Bathy.

Nous cheminames par ce pays depuis l'Ascension jusqu'à l'octave de Saint-Jean; puis nous entrames en la Nigra-Cathava (5), où l'empereur a bâti un palais, et là nous fames conviés à boire; et celui qui

- (¹) La plupart des noms propres cités par Plan de Carpin ont été altérés dans leur orthographe. On s'explique aisément ce fait en réfléchissant qu'il ne les entendait que de la bouche de Bendit de Pologne, son compagnon et son interprete, qui une fisisit suiter la protonciation russo. Dans ces deux premières villes, Janchis et Barchin, M. éveza croit recomanitre à travers leur désignation celles de Yanghy-Kand et de Barchy, silurées sur le Sithboun, fleure tributaire du lac d'Aral; mais quant à la troisième, celle d'Ornaz, qui, d'après des témoignages irrécusables, se trouvait à l'embouchure du Don, on ne pout, dit-il, expliquer cette méprise de notre bon religieux que comme une suite de celle qui, précédemment, lui avait fait confondre eu une seule uner la uner Noire, la mer Caspienne et les Palus Médides. Suivant lui, cette ville correspondrait à celle de Teans, stutée près de l'embouchure du Don, dans la Khaznis.
  - (\*) Bagda
- (2) Au-dessus de la ville et de l'empereur on lit la légende suivante, « C'est ici que réside l'empereur de cette région » septentrionale, dont le commandement commerce dans la province de Boukharie et finit à la ville d'Organa (Urgeoz). Ce » souverain est Jambeth, seigueur de Serai, « /Notice sur le menuscrit de la Carte catalone.)
- (9) A côté on lit cette légende: « Le plus grand prince de tous les Tartares; il s'appelle Olong-Bek, qui veut dire grand hânn. Cet empereur est beaucoup plus riche que tous les autres empereurs du monde. Il a pour sa garde habituelle douze mille chevans sous leuir commandement. Cliquie capitaine se rend » la rour du souverain arce sa compagnie pendant trois mois de l'année, et ainsi des autres successivement, et par ordre. « Carte catalane. )
- (\*) Kithay noir, ou Kara-Kitay.

y commandait pour l'empereur fit danser devant nous deux de ses fils avec les principaux du lieu. Au sortir de là nons trouvàmes une petite mer ou un grand lac, sur le bord duquel il y avait une petite montagne où l'on dit qu'est un certain trou par où il sort l'hivre de telles tempêtes et bourrasques de vents, qu'il y a grand danger d'y passer alors ('); et l'été même on y entend un grand bruit de vents, mais il en sort bien peu dehors. Nous cheminâmes plusieurs jours le long de cette mer, qui, bien que petite, a toutefois bon nombre d'îles, et nous la laissâmes à main droite.

En ce pays-là habite Ordu, que nous avons dit être le plus ancien capitaine et due des Tartares, et est la cour ou horde que son père avait, et son palais est celui de l'une de ses femmes; car la coutume des Tartares est que les lieux où les princes et seigneurs tiennent leur cour ne se ruinent jamais (\*), mais l'ordre entre eux est que quelqu'une de leurs femmes les gouverne, et on leur fait des présents comme aux seigneurs mêmes. Nous arrivâmes donc à cette première cour de l'empereur, où il y avait une de ses femmes.

#### Leur arrivée à la cour de Cuyné, désigné empereur.

Étant arrivés là, nous ne fûmes point appelés à la cour, parce que nous n'avions pas vu encore l'empereur; mais ils nous laissèrent en notre tente, selon leur coutame, où nous fûmes bien servis de tout, et nous firent reposer là un jour tout entier sans sortir. De là, passant outre, la veille de Saint-Pierre et Saint-Paul, nons entrâmes en la terre des Naimans qui sont païens; et le jour de la fête, il y tomba grande aboudance de neige, et il y faisait un très-grand froid. Le pays est montagneux et excessivement froid, avec peu de campagnes. Ces deux nations susdites ne labourent ni ne cultivent point la terre; mais, à la mode des Tartares, ils habitaient sous des tentes qu'eux-mêmes avaient abattues. Nous fûmes plusieurs journées à traverser ce pays-là, tant que nons entrames en celui des Mongales, qui sont les vrais Tartares. Nous employames trois semaines entières et plus à le passer, allant bien vite, et le jour de la Madeleiue nous parvinmes au lieu où était Cuyné, désigné empereur. Nous fimes ce chemin en grande diligence, car nos guides avaient en commandement de nons faire arriver bientôt, à cause que la cour y avait été publiée solennellement phisieurs années auparavant pour l'élection de l'empereur. Si bien que chaque jour nous nous levions de grand matin, et allions sans nous arrêter et sans rien manger jusqu'à la nuit, et quelquefois nous arrivions si tard que nous ne mangions rien le soir; mais ce qui devait être pour notre souper, on nous le donnait le matin; et nous changions souvent de chevaux, que nous faisions aller au grand trot sans aucun relâche.

# Quelle fut la réception que Cuyné fit aux religieux.

Étant arrivés en la cour de Cuyné, il nous fit donner une tente et défrayer, comme ils font aux Tartares mêmes, mais beaucoup mieux qu'à tous les autres ambassadeurs. Nous ne filmes point appelés devant lui, à cause qu'il n'avait pas encore été élu empereur, et qu'il ne se mélait de rien. Et touteois, Bathy n'avait pas laissé de lui envoyer par écrit tout ce que nous lui avions dit et tout ce que nos lettres contenaient. Comme nous eûmes donc demeuré là cinq ou six jours, il nous envoya vers sa

<sup>(</sup>¹) Yoy, Abel de Rémusat, Recherches aur Karacoroum. Suivant lui, ce fuit se rapporte au lac Kézil-Bisch, en chinois Keril-Fipa-sae, « Au nord de la ville Yénou, à l'occident du lar, est la montique Haïthat; il sort de cette montagne un rent qui souffle avec tant de violence, qu'il précipite les voyageurs dans la mer. »

Nous avons entendu le docteur Roulin raconter qu'en Amérique, dans certains passages de montagnes, les indigênes se gardent bien de prononcer la moindre parole, et surtout de siffer, par crainte de déchaluer la violence du vent.

<sup>(\*)</sup> C'est-à-dire que la tente, palais du souverain, était toujours conservée ou relevée au même lieu, tradition royale que Fon retrouve chez presque tous les peuples.

933

mère (\*), là où se faisait l'assemblée générale et solennelle. Nous trouvâmes là une tente de pourpre blanche (\*) si grande, qu'à notre avis elle était capable de tenir plus de deux mille personnes. Et autour on avait fait élever un échafaud ou une palissade de bois, remplie de diverses figures et peintures.



Tente tartare en pourpre blanche. - D'après une des gravures de l'édition de Vander-Aa (2).

Étant donc là avec les Tartares qui nous conduisaient, nous vimes une grande assemblée de ducs et princes qui y étaient venus de tous côtés avec leurs gens, et clacum était à cheval aux environs par les campagnes et collines. Le premier jour, il se vêtirent tous de pourpre blanche, au second de rouge, et ce fut alors que Cuçné vint en cette tente; le troisième jour ils s'labillérent de pourpre violette, et le quatrième de très-fin écarlate ou cramoisi. En cette palissade, proche de la tente, il y avait deux grandes portes, par l'une desquelles devait entrer l'empereur seulement; il n'y avait point de gardes, eucore qu'elle demeurât tout ouverte, d'autant que personne, entrant ou sortant, n'osait passer par la, mais on entrait par l'autre, où il y avait des gardes portant épées, arcs et flèches. De sorte que si quelqu'un s'approchait de la tente au delà des bornes qui avaient été posées, si on le pouvait attrapper, il était battu, sinon on le tirait à conp de flèches. Il y avait là plusieurs seigneurs qui, aux harnais de leurs chevaux, portaient, à notre jugement, plus de vingt marcs d'argent (4).

Ainsi les chefs et ducs étaient au-dessons de la tente, où ils parlaient ensemble, et traitaient de l'élec-

<sup>(</sup>¹) A la mort d'Oukoday la régence avait été déférée à l'impératrice Tourakinali, sa veuve. Kuyuc ou Coyné, son fils ainé, fot été dans l'assemblée générale et proclamé empereur le 21 août 1216, au milieu des cérémonies décrites plus has par notre auteur.

<sup>(\*)</sup> On n'est pas d'accord sur la nature de ce tissu de pourpre. Était-ce du coton, de la soso? La difficulté serait levée si l'ou s'en rapportait au témoignage de Benoît de Pologne, qui avance, au sujet des vêtements de pourpre cités plus bas, qu'ils étaient en volours.

<sup>(3)</sup> Recueil des divers voyages curieux fuits en Tartarie, en Perse et ailleurs, etc., édition in-40; Leyde, 1729.

<sup>(</sup>é) « Telle d'ait la manière d'installer sur le troine ces monarques, qui étaient maîtres de presque toute l'Asie, les richesses y étaient prodiguées sans magnificence, et l'on n'y voyait régner que la grossièreté et la barbairé. Ces hommes formidables à tout le reste du genre lumain n'alaient que des pitres qui, rentromés de leurs troupeaux, se choisissaient un roit et se paraient dans cette rérémonie de l'or et de l'agent que le higandage leur fournissant. Ils voyaient trembler autour d'eax les ambassadeurs des pines paissants pineres de l'Asie, » (De Guignes, l'intoire générale des Huna.)

tion de l'empereur. Touf le reste du peuple était au dehors de la palissade, attendant ce qui serait résolu. Après, ils se mirent à hoire du lait de jument, ce qui dura jusqu'au soir, nous étonnant comment ils pouvaient tant boire. Puis ils nous frent entrer au dedans et nous donnèrent de la cervoise, parce que nous ne pouvions boire de ce lait. Ils pensaient nous faire ainsi beaucoup d'honneur, et nous conviaient fortement à boire, ce que nous ne pouvions pour n'y être pas accontumés. Nous leur donnàmes à entendre que cela nous était importun et contraire, sur quoi ils cessèrent de nous en presser. Au dehors étaient le duc de Jeroslaus de Susdal, en Russie, et plusieurs autres seigneurs kitans et solangues ('); puis deux fils du roi de Géorgie, un ambassadeur du calife de Baldac ('), qui était soudan, et plusieurs autres soudans et amiraux des Sarrasins; et, selon qu'on nous disait, il y avait plus de quatre mille de ces sortes d'ambassadeurs et députés, tant de ceux qui portaient des tributs et des présents, que soudans, dues et autres seigneurs qui venaient se rendre eux-mêmes aux Tartares ou leur prêter obéissance pour leurs maltres. Ils étaient tous au deltors de la palissade et de la tente, et on leur donnait aussi à boire. Ils nous donnaient toujours le hant bout à nous et an due Jeroslaus, quand nous étions tous ensemble en ce même lieu.

#### Comment Cuyne fut élu solennellement empereur,

Nous demeurâmes là environ un mois ; nous pensions bien que durant ce temps l'élection se ferait en cette assemblée, nais qu'elle n'y serait pas publiée. Il y en avait apparence sur ce que Cuyné sortant de sa tente, on chantait devant lui, et quand il sortait dehors, on lui faisait la révérence avec de belles baguettes ayant au bout une touffe de laine d'écarlate, ce qui ne se faisait à autre due ou prince quel qu'il foit. Cette cour solonnelle est par eux appelée Syra-Orda. Au partir de là, nous allàmes tous à cheval à trois ou quatre lieues de là, en un autre lieu ou en une belle plaine, le long d'un ruissean courant entre des montagnes. Il y avait une autre tente préparée qu'ils appelaient la horde dorée, car c'est là que Cuyné devait être établi sur son trône au jour de l'Assomption; mais à cause de la grande grêle et neige qui tomba ce jour-là, la cérémonie fut différée. Cette tente était fort riche et appuyée sur des colonnes couvertes de lames d'or attachées avec des clous d'or. Le hant était couvert et tapissé d'écarlate par declans, mais par le delors d'autres étoffes.

Nous fames en ce lien-là jusqu'à la Saint-Barthelemy, auquel temps il y eut une grande assemblée de toutes parts, et charun deneurait la face tournée vers le midi. Quelques -uns d'eux demeuraient éloignés à un jet de pierre des antres, et faisaient incessamment des prières et s'agenouillaient vers le midi, toujours en s'éloignant davantage. Mais nous, qui ne savions si ce qu'ils faisaient était des charmes, on si c'étaient des adorations à Dien ou à quelque autre chose, nous ne voulumes pas nous agenoniller comme eux. Après qu'ils eurent été assez longtemps à faire des écrémonies, ils retournérent vers les tentes et placérent Cuyué sur son siège impérial, et les ducs fléchirent les genoux devant lni ; et ensuite tout le reste du peuple en fit autant, sinon nous, qui ne lui devions rien et n'étions pas ses suiets.

## L'accès que les religieux ambassadeurs curent auprès de l'empereur.

En ce lieu même où l'empereur Cuyné fut mis sur son trône, nous fûmes appelés vers lui, et comme Chingay, son premier secrétaire, ent pris nos noms par écrit, aussi bien que les noms de ceux par qui nous étions envoyés, avec celui du duc des Solangues et d'autres encore, il cria à haute voix, les récitant tous l'un après l'autre devant l'empereur, ses princes et seigneurs. Cela fait, chacun de nous fléchit par quatre fois le genou gauche, et fûmes avertis de ne pas toucher le seuil de la porte; puis nous

<sup>(\*) •</sup> Les Kitans ou habitants du Cathay, dit M. d'Avezac, occupaient le nord de la Ghine, et les Solangues le nord de la Corée. •

<sup>(\*)</sup> Bagdad.

ayant soigneusement fouillés pour voir si nous ne portions point de conteaux, et n'en trouvant point, nous entrames dedans la tente par la porte du côté d'orient, car par la porte d'occident nul n'y ose



Clinte de neige dans la valtée de Saratinine-Kol (Altaí oriental). - D'après M. de Tchiatchef (1).

entrer que l'empereur. Tous les autres grands-ducs en font de même en leurs tentes , mais les autres moindres n'y regardent pas de si près.

Nous entres ainsi accès près de l'empereur la première fois depuis son avénement au trone, et tons les autres ambassadeurs furent aussi reçus par lui; mais il y en eut peu qui entrérent en sa tente. Ces ambassadeurs firent une infinité de présents, comme de pièces de satin pourpre, écarlate, cramoisi, avec des ceintures et bandriers de soie tissus d'or, des fourrures très-riches, et choses semblables. On lui présenta aussi un parasol pour porter sur la tête, qui était tout semé de pierreries. Un gouverneur

(1) Voyage dans l'Altai.

Dans les déserts de la Tartarie, et surtout dans le pays des Khalkhas, la froidure est si affreuse que, pendant la plus grande partie de l'hirer, le thermomètre ne peut plus marquer, à cause de la congélation du mercure. Souvent toute la terre set couverté de neige, et si le vent do nord-ouest vient à souffle, la plaine ressemble aussiét d'une mer boulevressée jusque dans ses fondements. Le vent soulère la neige par vagues immenses et pousse devant lui ces gigantesques avalanches. Alors les Tartares volent courageusement au secours de leurs troupeaux; on les voit bondir de côté et d'autre, extier les animaux par leurs cris et les conduire au loin, à l'abri de quelque montagne. Quelquefois ces intrépides pasteurs s'arrêvent immobiles, au milieu de la tempête, comme pour défier la fureur des éléments et braver la froidure. « (Une, 1°-yage dans la Tartarie.)

de province lui amena des chameaux caparaçonnés d'écarlate; d'autres lui présentèreut des selles de chevaux faites avec certains ressorts par le moyen desquels on se pouvait aisément seoir dedaus; puis force de chevaux et mulets richement enharnachés, et armés les uns de cuir, les autres de ter. On nous demanda si nous n'avions aussi rien à lui donner; mais il n'y avait pas moyen, car nous avions déjà employé tout ce que nous avions apporté. Là même, un pen plus loin des tentes, on avait mis sur une colline plus de cinq cents chariots remplis d'or, d'argent et d'habits de soie, et tout cela fut partagé entre l'empereur et ses princes et dues, qui après en firent des présents aux leurs comme il leur plut.

Comment l'empereur et sa mère se séparèrent en divers lieux, et de la mort de Jéro: laus, duc de Russie.

Après cela nous fimes en un autre endroit où il y avait une très-riche tente toute de poupre, dont les Kitayns avaient fait prèsent. On nous fit entrer là dedans, et à chaque fois que nous entrions on nous faisait boire de la cervoise ou du vin, et on nous donnait aussi de la chair cuite à manger si nous voulions. Là dedans il y avait un lieu plus élevé et bien accommodé, où était le trôue de l'empereur, tout à fait d'ivoire, à diverses figures, et eurichi d'or et de pierres précieuses. On y montait par degrès, et il était rond par en hant. Tout à l'entrée, il y avait des banes où les dames s'asseyaient du côté gauche, et au côté droit personne rétait assis; mais les dues étaient sur des banes plus bas, et cela était an milieu de la salle; puis il y en avait d'autres assis derrière eux, et chaque jour il y arrivait une grande multitude de dames. Ces trois tentes que nous avons dites étaient fort spacieuses, et les femmes de l'empereur en avaient d'autres assez belles et grandes, faites de feutre blanc.

Là l'empereur se sépara d'avec sa mère, qui s'en alla en un quartier du pays, et lui en un autre pour exercer la justice. Car on avait pris une de ses favorites que l'on accusait d'avoir empoisonné le feu empereur son père, au temps qu'il avait envoyé son armée dans la Hongrie, ce qui fut cause qu'ils ne firent rien et s'en retournèrent. On fit le procès à cette femme et à quelques autres des complices, qui furent tous exécutés à mort.

En ce temps mourut Jeroslaus, le grand-duc de Soldal ou Susdal, en Russie. Car ayant été appelé vers la mère de l'empereur, où par honneur elle le fit manger et boire de la spropre main, et siôt qu'il fut retourné en son logement, il tomba malade au septième jour, et son corps devint toui livide et taché, ce qui fit dire tout haut qu'il avait été empoisonné, afin d'avoir plus librement tous ses Etats. Et ce qui confirme ce sonpeon, c'est qu'aussitot, sans en prèvenir les Russes qui étaient près d'elle, l'impératrice envoya un messager en Russie vers Alexandre, fils de Jeroslaus, pour l'engager à venir vers elle, sons prétexte de lui remettre l'empire de son père; mais lui refusa de se rendre à cette invitation, malgré les lettres pressantes qu'on loi envoya. Et on pensait généralement que, s'il était venu, elle l'aurait fait ture ou l'aurait aradé en cautivité.

# Les religieux présentent leurs lettres à l'empereur, et en ont réponse.

Ayant été menés vers l'empèreur, et lui ayant su par nos conducteurs que nous avions été envoyés vers lui, il nous renvoya à sa mère. Car deux jours après son couronnement, il avait intention, comme nous avons dit, de déployer sa bannière contre toutes les nations de l'Occident, et ne voulait pas que nous le sussions. Étant revenus en notre logis, nous demeurâmes quelques jours ainsi, puis nous retournâmes à la cour, où nous fîmes bien un mois entier si maltraités, que nous étions demi-morts de faim et de soif. Ce que l'on nous donnait à dépenser pour quatre jours, à peine eût-il été assez pour un. Et qui pis est, nous ne trouvions rien à acheter, le marché étant trop loin. Mais Dieu eut pitié de nous; il nous fit connaître un certain Russien, nommé Côme, orfévre, que l'empereur aimait fort (¹); celui-là nous

(1) Rubruquis rencontra un orfévre parisien très-habite, nommé Guillaume, à Caracorum (Kara-Korum).

assista de ce qu'il put en tout ce temps-là. Il nous fit voir aussi le trône impérial qu'il avait fait, et le sceau qui était de sa façon; il nous en donna même l'empreinte. Nous sûmes aussi beaucoup de détails secrets de la cour par les Russes et Hongrois qui étaient venus avec les autres chefs. Ils savaient le latin et le français, et il y avait des clercs russes et autres qui suivaient la cour partout depuis dix ou vingt ans, connaissant toutes les coutumes de ces peu-

ples, parce qu'ils savaient leur langue. Nous pouvions par eux apprendre tout ce qui concerne les Tartares; car, sachant notre désir, ils nous rapportaient ce qu'ils avaient vu, sans même que nous eussions besoin de les interroger.

Après tout cela, l'empereur nous fit dire par son serrétaire Chingay que nous eussions à mettre par écrit ce que nous avions à lui dire, et le lui envoyer, ce que nous fimes.

Plusieurs jours après il nous fit appeler de nouveau, et nous dit par l'entremise de Kalaci, intendant de tout l'empire, en présence de Bala et Chingay, ses secrétaires, et de heaucoup d'autres, de lui répéter l'objet de notre mission, ce que nous Bunes très-volontiers. Notre interprète en cette occasion, comme en heaucoup d'autres, fut Temer, soldat de Jéroslaus, et cet entretien eut lieu par le moyen d'un clerc qui était avec lui, et d'un autre qui était avec l'empereur. Cuyné nous demanda si auprès du pape il y en avait qui entendissent la langue russienne, sarrasine ou tartare. Nous répondimes que non; qu'il y avait bien quelques Sarrasins vers l'occident, mais qu'ils étaient



Souverain de Kara-Korum, ville impériale, — D'après la Carte catalane (1).

assez loin du lieu où était le pape; que cependant nous trouvions bien à propos qu'ils prissent la peine de nous écrire ce qu'ils voudraient en langue tartare, et nous le missions par écrit en la nôtre, et que nous présenterions l'un et l'autre au pape notre maltre. Après cela, nous nous retirâtunes et demeurâmes ainsi jusqu' à la Saint-Martin qu'on nous fit rappeler; et lors vinrent vers nous Kadac, intendant de tout l'état, Chingay, Bala et plusieurs autres secrétaires, qui nous interprétèrent de mot à mot ce qu'ils voulaient nous faire entendre, ce qu'en même temps nous écrivions en langue et caractères latirs, et eux se faisaient interpréter chaque mot que nous écrivions, de peur que nous ne manquassions en quelque chose. Quand les deux écritures furent achevées, ils nous les firent lire une et deux fois, afin qu'il n'y eft rien de plus ou de moins, nous demandant si nous entendions bien tout, comme il était nécessaire. Ils nous donnérent aussi des lettres en langue sarrasine, en cas qu'il se trouvât quelqu'un en nos quartiers qui l'entendit (\*).

La coutume de cet empereur est de ne parler jamais lui-même à aucun étranger, quelque grand et qualifié qu'il puisse être; mais il les entend seulement, et leur répond par trucheman, et toutes les fois qu'on lui propose quelque affaire, ou qu'on en reçoit la réponse, il faut toujours être à geuoux; et demuis qu'il a une fois ordonné d'une affaire, il n'est permis à qui que ce soit de lui en parler dayantage.

<sup>(</sup>¹) Kara-Korum, distante d'une demi-journée de la Syra-Orda, ancienne ville des Tures, Instr-Hou, est siluée entre le Fouta, l'Orgon et la Siluga, à peu prés sous la même latitude que l'aris. (Voy. les deux mémoires d'Abel de Rémusat sur les relations ses premiers chrétiens avec les empereurs mongols.) Vôici la légende qui est placée près de cette ville sur la Carte catalane : « lei règue le roi chrétien Étienne. lei se trouve le corps de l'apôtre saint Thomas. Tourne tes yeux vers la cité de Douilliès.» « Notices aux les monuscrits.)

<sup>(\*) «</sup> Ces lettres, conformes au caractère des potentals asiatiques, sont un chef-d'œuvre de folis et d'orgueit; elles finis-sant ainsi: « Nus adorons Dieu, et, avec son aide, nous détruirons la terre entière depuis l'orient jusqu'à l'occident. « (Manuscrif Colbert, à la Bibliothèque impériale.)

Cet empereur a un procureur ou intendant, et des secrétaires ou officiers pour les affaires tant publiques que particulières, mais point de gens de plaidoirie ou de chicane, car là tout se fait selon la volonté de l'empereur, sans procés ou autres formalités. Les autres princes tartares en font de même dans leurs cours et affaires.

Lorsque l'empereur Cuyné fut élu et sacré, il avait environ quarante ou quarante-cinq ans au plus; il était d'une stature moyenne, fort sage, avisé, sérieux, et plein de gravité en son air et ses mauières. Personne ne le voyait guére rire ou faire autre action de gaieté, ainsi que nous disaient les chrétiens qui demenraient d'ordinaire en sa cour. Les chrétiens de sa suite et ses domestiques nous assuraient qu'il avait volonté de se faire chrétien, et ils se fondaient en cette créance sur ce qu'ils lni voyaient tenir auprès de soi des prêtres chrétiens auxquels il donnait appointement (¹). Il avait toujours ainsi une chapelle ou oratoire devant sa grande tente, oû des geus d'église psalmodiaient publiquement et faisaient le service aux heures, comme les chrétiens grees, encore que là même fût une multitude infinie de Tartares et autres natious. Mais les autres ducs et princes tardares n'en permettent pas autant.

### Comment ces religieux furent congédiés.

Nons filmes avertis par nos Tartares que cet empereur avait dessein d'envoyer ses ambassadeurs avec nous; mais nous jugeâmes bien qu'il voulait que nous-mêmes lui en fissions instance; en effet, un de nos Tartares, le plus ancien, nous le conseillait, mais nous ne le trouvious pas à propos. C'est pourquoi nous lui filmes dire que ce n'était pas à nous à demander cela, mais que si la volonté de l'empereur était d'en envoyer, trés-volontiers nous les recevrions et conduirions, Dieu aidant, en toute assurance,

Plusieurs raisons nous firent croire qu'il n'était pas expédient qu'il en envoyat avec nous. La premieur, parce que nous craignions que, venant à voir les guerres et dissensions qui étaient parmi nous, cela ne les excitat davantage à nous venir attaquer; la seconde, que ce serait antant d'espions netre nous; la troisième, nous craignions qu'on ne leur fit du déplaisir on qu'on ne les tuât, à cause que les nôtres étaient un peu fiers et turbulents, ainsi qu'ils se montrérent à quelques-uns de nos serviteurs qui, ayant été, à la prière du cardinal légat d'Allemagne, envoyés vers lui en habit de Tartares, furent en dauger d'être assommés des Allemands par le chemin, et contraints, pour se garantir, de quitter ces habillements-là. La coutume des Tartares est de ne faire jamais ni paix ni trève avec ceux qui ont tué ou maltraité leurs ambassadeurs, et n'ont point de repos qu'ils ne s'en soient vengés. La quatrième raison est que nous appréhendions qu'on ne nous les enlevât de force; et la cinquième et dernière, que nous ne pensions pas que leur venue fit d'une grande utilité, puisqu'ils n'avaient autre charge et pouvoir que de porter des lettres au pape et aux autres princes, qui n'étaient en substance que les mêmes que nous portions, sans ce qui pouvait arriver do pis comme nous le craignions.

Trois jours après, à savoir la fête de saint Brice, ils nous donnérent congé avec des lettres de l'empereur, cachetées de son sceau; et de là nous fames envoyés vers sa mère, qui nous fit présent à chacun d'un vêtement de peau de renard qui avait le poil en dehors, et un autre d'écarlate. Mais nos -Tartares en dérobèrent quelques pièces de chacune, et en prirent plus de la moitié de celui qui avait été donné à notre garçon; ce que nous sômes bien, mais nous n'en voultames pas faire semblant.

## Du retour des religieux.

Étant donc sur notre retour, nous cheminames tout le long de l'hiver dans les déserts, où nous couchions souvent sur la neige, à moins qu'avec le pied nous ne fissions une place ou un gite sur la terre;

(1) « Il est curienx de rapprocher ces rapports de ce que disent les historiens chinois de la faveuc dont jouirent à la cour de Kuyûr les deux lamas Quatotchi et Namo, venus de Kaschmyr. » (Quatrenère, Histoire des Mongols de la Perse.)

car il n'y avait que de rases campagnes sans aucun artre. Et souvent le matin nous nous trouvions tout couverts de la neige que le vent avait chassée. Tout notre chemin fut comme cela jusqu'à la fête de l'Ascension que nous arrivànnes à la cour de Bathy. Là, nous lui demandàmes quelle réponse il voulait faire au pape; mais il nous dit qu'il ne voulait mander autre chose que ce que son empereur avait fait par ses lettres. Nous syant donné des lettres de recommandation et de passe-port, nous partimes de là, et le samedi d'après l'octave de la Pentecôte, nous partimes jusqu'au logement de Montii, où étaient nos compagnons et nos serviteurs qu'ils y avaient retenus; et nous les avant fait rendre, nous primes tous le chemin vers Corrensa, qui nous demanda encore des présents, mais nous n'avions rien lui donner. Il nous donna deux Comans de leurs sujets pour nous conduire jusqu'en Kiovie, capitale de Russie. Notre Tartare, toutefois, ne voulut jaunais nous abandonner, jusqu'à ce que nous eussions passé la dernière garde et denueure des Tartares. Mais ceux que Corrensa nous a vait donnés nous menèrent de là eu six jours jusqu'à Kiovie, où nous arrivàmes quirze jours avant la Saint-Jean.

Ceux de Kiovie, sachant notre retour, vinrent au-devant de nous, et nous reçurent à grande joie, comme des gens retournés de la mort à la vie. On nous en tit de même par toute la Russie, la Pologne et la Bohême, oû le prince Daniel et Basilique son frère nous firent grande fête, et nous returnent près de huit jours auprès d'eux contre notre volonté. Et cependant s'étant assemblés en conseil avec leurs évêques, prélats et autres gens de bien, sur les choses que nous leur avions rapportées des Tartares, et de ce que nous y avions dit et fait, ils nous dirent d'un commun avis que leur résolution était de reconnaître le pape pour leur partientier seigneur et maître, et la sainte Église romaine pour leur mêre et danne, confirmant et ratifiaut ce qu'ils en avaient déjà mandé par un abbé qu'ils avaient envoyé sur cette affaire; et de plus, ils envoyèrent avec nous leurs ambassadeurs avec des lettres à Sa Sainteté (<sup>5</sup>).

Du pays des Tartares, où il est situé, sous quel climat, et quel air on y respire,

Leur pays est situé en cette partie-d'Orient qui , selon notre avis, se joint au septeutrion : à l'orient, ils not le Cathay et les Solangues; au midi, les Sarrasins; entre l'occident et le midi, les Huires; à l'occident, les Navmans; et au nord, l'Occan qui les environne de ce oté-là (\*).

Le pays est en quelques endroits fort plein de montagnes, et en d'autres de campagnes, mais presque partout sablouneux avec peu de terre grasse; en des endroits quelques forêts, et en d'autres point de bois du tout. Ils n'ont point d'autre feu, tant pour se chauffer que pour cuire leurs viandes, que de la bouse de vache et de la fiente de chevaux, sans excepter leur empereur même et tous leurs princes (\*). La centième partie de cette terre n'est pas de rapport, et ne peut porter de fruits si elle n'est arrosée de quelques rivières qui s'y trouvent en petit nombre. Il ya peu de villages et d'habitations, avec une seule ville que l'on dit être assez bonne et qui se nomme Caracoron (\*): nous n'y avons pas été, mais nous en approchâmes de demi-journée, lorsque nous fûmes au lieu qu'ils appellent Syrahorda, qui est la grande cour de leur empereur. Et bien que ce pays soit si stérile, il ne laisse pas d'être assez bon pour les jaturages et la nourriture des troupeaux.

Pour l'air, il y est extraordinairement inégal; car, en été, lorsque ailleurs le soleil est le plus fort, et plus chaud, ce ne sont que tonnerres accompagnés de foudres qui tuent force gens. Il y règne aussi des vents si froids, si forts et oragens, qu'on a bien de la peine à se tenir à cheral en voaragent.

<sup>(</sup>¹) Cette conversion était due à l'éloquence de Plan de Carpin, qui, en ontre, parvint à décider Jaroslaw, père du granddue Alexandre de Souzdal, à rentrer dans le giron de l'Égüse.

<sup>(\*)</sup> Les Naymons occupaient les rives de l'Irtysch bleu ou haut Irtysch; les Hufurs sont les mêmes que les Ouyghours, et les Sarrasins correspondent aux musulmans qui habitaient le Tankgout. Nous avous parlé plus haut du Cathay et des Sahangues, p. 234, note 2. (Voy., dans la Notice de M. d'Avezac, des éclaireissements sur ces différents peuples, de la p. 520 à la p. 521.)

<sup>(§)</sup> e Les Tartares (modernes) appellent argol la fiente des animans lorsqu'elle est desséchée et propre au chauffage, » (M. Iluc, Sourenirs d'un voyage dans la Tartarie le Thibet et la Chine, pendant les années 1844, 1845 et 1846.) (§) Vor., sur Kara-Korum, ci-de-ssus p. 237, nihe 1.

<sup>(</sup>a) « Les sécheresses, dit M. Hac an sujet du climat de la Tartarie, y sont fréquentes ; presque chaque année les vents

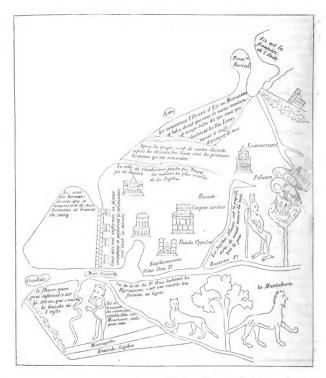

Carle de Tartarie. - D'après la Mappemonde du treizième siècle

De sorte que, comme nous étions en leur horde (ainsi qu'ils appellent les campements et logements de leur empereur et de leurs princes), nous étions contraints, par la violence du vent, de nous jeter contre terre, où nous ne vovions rien du tout pour la grande poudre qu'il laisait. L'uiver il n's plent jamais,

du printemps desséchent les terres. Le ciel prod un aspect sinistre, et les peuples effrayés sont dans l'attente de grandes radamités; les vents redoublent de violence et durent quelquetos jusque bien avant dans la saison d'élé. On voit alors la poussière s'élever par tourbiblions au haut des airs; l'attunsplère devient gibscure et téréferense, et souvent en plein mit est environné des horreurs de la muit, ou plutôt d'une obscurité épaisse, palpable en quelque sorte, et mille fois plus affreuse que la muit la plus sombre. »

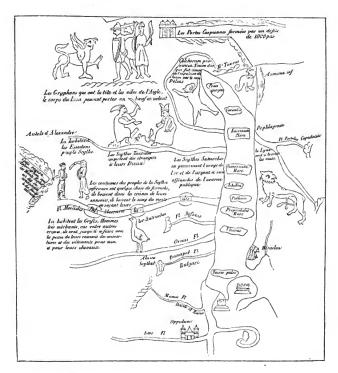

conservée à la bibliothèque de la cathédrale d'Hereford,

mais en été seulement, et encore si peu que cela peut à peine limmetter la poudre et faire pousser l'herbe. Il y fait de grandes grelles, si bien qu'au temps qu'ils firent l'élection de leur empereur, et qu'ils le vondaient installer sur le trône penniant que nous étions à la cour, il y en tomba de si forte que, venant à se fondre, il y eut, comme nous sûmes, plus de cent quarante personnes de la cour submergées, et plusieurs maisons, menbles et autres choses emportés (¹). Souvent, en été, il y fora un très-grand

<sup>(\*) «</sup> La grêle tombe fréquemment dans ce malheureux pays, et souvent elle est d'une grosseur extraordinaire. Nous y avons vu des grêlons de la pesanteur de douze livres. Il suffit quelquefois d'un instant pour exterminer des troupeaux enfers.

chaud, et tout subitement un froid extrême. L'hiver il neige extrêmement en certains endroits, et en d'antres fort pen. Enfin le pays, selon ce que nous en avons pu voir en cinq mois et denii que nous l'avons parcourur, est de fort grande étendue, mais plus pauvre et misérable qu'on ne sanrait dire.

#### Qualités des Tartares; de leurs marlages, vétements et habitations.

Pour parler des Tartares, de leurs mariages, vêtements, habitations et bieus, je dirai preumérement que leurs visages sont assez différents de tous les autres du monde; car ils ou une graude lageur entre les yeux et les joues, et leurs joues s'élèvent fort en dehors; leur nez est plat et petit, leurs yeux sont anssi petits, et leurs paupières s'élèvent jusqu'à leurs sourcils; ils sont fort grèles et menus de ceinture, pour la phipart de stature médicere avec peu de burbe (¹); quelques-mus toutefois out quelques poils à la levre de dessous et au menton, qu'ils laissent croître sans jamais les couper. Au sommet de la tête ils out





Types mongels (1). - D'après Smith et d'après Virey.

des couronnes comme nos prêtres, et depuis une oreille jusqu'à l'autre ils se rasent tous à la largeur de trois doigts, ce qui se vient joindre à cette couronne. Ils se rasent tous sur le front le large de trois doigts; et pour les chrevats qui sont entre leur couronne et leur rasure, ils les laissent croître jusque sur les sourcils; et, de part et d'autre du front, ils ont leurs cheveux à demi compés, et, du reste, ils les laissent croître aussi longs que les femanes, et de cela ils font deux cordons qu'ils lient et nouent au derrière de l'orcille. Ils ont les pieds assez petits. Au reste, chacun peut avoir autant de femmes qu'il en peut nouyrir. Ils les acheitent fort chérement de leurs péres et mères. Les femmes, après la

En 1842, pendant le temps d'un grand orage, on entendit dans les airs comme le bruit d'un vent terrible, et bientôt après il toules dans un champ, nou loin de notre misson, un morcea de glace plus gros qu'our neuele de monin. I o le cassa avec des lacdres, et quadqu'on fit un temps des plus fortes chaleurs, il fit trois jours à se fondre entiferencie. « (lloc.)

<sup>(1) «</sup> La précision de ce portrait est très-remarquable, et un naturaliste moderne ne saisirait pas avec plus de sagacité les caractères extérieurs qui distinguent les Mongols des autres races humaines. (D'Avezac.)

<sup>(\*)</sup> Virey, Histoire naturelle du genre humain; Smith, Histoire du genre humain.

Erami les roces abilitiques, il n'en existe nucune dont les traits soient anssi bien caractérisés que cenv des Mongolé. Les Kalmonds ont tous les yeux obliques et peu ouverts, les sourcits noirs et peu garnis, le nez fortement écrasé vers le front, les pommettes sillantes, la barbe rare, les monstaches mineres et la peou d'un jame brandire. Les lèvres des hommers sont grosses et charmos, mais les femmes, et surtout celles d'un rang élevé, ont la bonche en œur d'une beauté peu ordinaire. « (homaniar de Hell, les Xeppese de la mer Conprience).

mort de leur mari, ne convolent pas aisément en secondes noces, si ce n'est que quelqu'un veuille épouser sa belle-mère.

Les habillements des hommes et des femmes sont faits de même sorte : ils n'usent point de manteaux, ni de capes, ui de capuclions, ni de peaux. Ils portent des tuniques de bougran, de pourpre ou d'écarlate faites de cette manière : elles sont fendues et ouvertes depuis le haut jusqu'en bas, et ils les rendoublent depuis l'estomaie, et les lient d'un ruban au côté gauche, et de trois au droit; et elles sont fendues au côté gauche jusqu'au bras. Toutes leurs sortes de fourrures sont faites de la même façou; toutefois celle de dessus a le poil par dehors; mais, par derrière, cela est ouvert, et ils ont une petite queue qui leur va jusqu'aux jarrets.

Les femmes mariées portent une tunique fort large qui leur traine jusqu'à terre, et fendue par devant. Sur la tête, elles portent je ne sais quoi de rond fait d'osier ou d'écoree, qui s'étend plus d'une aune de long, se termine au haut en carré, et va depuis le bas jusqu'au haut, tonjours en élagissant; il y a au bout une petite verge longue et menue d'or et d'argent, ou de bois, ou bien une plume; et cela est attaché sur un honnet qui s'étend jusque sur les épaules. Cette sorte de coiffure est converte

de bougran ou de pourpre et d'écarlate; et sans cet ornement elles ne se montrent januais devant les hommes, et par cela on les reconnaît d'avec les autres femmes (1).

Les filles et jeunes femmes mariées se peuvent difficilement discerner d'avec les hommes et reconnaître par leurs maris mêmes, parce qu'elles sont vêtues comme eux. Les bonnets qu'ils portent sont de toute autre sorte que ceux des autres nations, et très-difficilés à décrire. Leurs logements sont roads, en forme de teute et faits avec des verges et bâtons fort déliés; et au-dessus, droit an milieu, il y a une feuêtre ronde par où la lumière entre et la fumée sort, car ils font toujours leur feu au milieu: les parois et toits de ces logis sont couverts de feutre avec des portes faites de la même étoife. Ces maisons sont grandes faites de la même étoife. Ces maisons sont grandes ou pétites sebon la qualité et dignité de ceux qui les habitent. Quelques-unes sont aisées à défaire et refaire, et à être charcées sur des hêtes de somme (\*). Il y en a



Idole tartare dans une lenle. — D'après une des gravures de l'édition de Vander-Au (\*).

d'autres qu'on ne peut défaire de la sorte, mais qui sont portées en cet état sur des chariots; les plus petites sont tirées par un bœuf seulement; les autres, plus grandes, par trois ou quatre, et même plus

<sup>(</sup>¹) a Les fommes ont un ornement de live qu'ils (les Tartares) appellent botto, fait d'écorce d'arbre ou lunte autre matière, la plus légère qu'ils peuvent trouver; cette couffure est grosse et roude, tant que les deux mains peuvent embrasser; sa longueur est une coudée et plus, carrée par en haut comme le chipiteau d'une colonne. Elles courrent cette roiffure, qui, est vide en dedans, d'un tafetas ou autre étofic de soie fort riche. Sur ce carré ou chapitean du milieu, elles metient comme des tuyaux de plumes ou de cannes fort déficés, et la lougueur d'une condée et plus, étles crichières net cela par le loud plumes de poun, et, tout alentour, de plumes de queue de malar, aussi bien que de pierres précieuses, « (Voyange de Rubruquis; ch. vat.)

<sup>(\*)</sup> Foyages faits principalement en Asie dans les douzième, treizième et quaturzième siècles, par Benjamin de Tudète, Jean du Plan de Carpin, etc., t. 1er, p. 8 de la relation de Jean du Plan de Carpin; la Haye, 1725.

<sup>(2) «</sup> La tente mongolo affecte la forme eximifraque depuis le sol jusqu'à dend-handrur d'homme. Sur ce cylindre, de 8 à 10 piets de diambire, est ajustic un colo tronque pui représente assez hien le chapean d'un quinque. La clarapente de la tente se compose, pour la partie inférieure, d'un treillis fait avec des barreau croisés les uns sur les autres, de manière à pouvoir se resserver et s'étendre comme un filet. Des barres de bois partent de la circonféreure conique et vout se réunir au sommet, à peu près comme les languettes d'un paraphile. Cette charpente est ensuie enveloppé d'un ou plusieures de bois apparent de la bine grossièrement foulée. La poute est basse, étoute, mais pourtant elle a deux lottants; une traverse de bois assez élevée en forme le sevil, de sorte que, pour entire dais la tente, if fant là la fois lever le piet et baisser la tête. Outre la puete, il y a une cuverture pratiquée au-disessus du cône; c'est par là que s'échappe la funiée du foyer. Un noveen de fontre peut la fermer à voutré, par le moyen d'une corde dont l'extérnité est attactée sur le destant de la porte. « Un sorten de contra peut a ferme à voutré, par le moyen d'une corde dont l'extérnité est attactée sur le destant de la porte. « Un sorten de contra peut a ferme à voutré, par le moyen d'une corde dont l'extérnité est attactée sur le destant de la porte. « Un sorten de contraint en la porte. « Une sorten de contraint en la porte. « Un sorten de contraint en la porte. « Un sorten de contraint en la porte. « Un sorten de contraint en la porte. « Une contraint en la porte. « De la contraint en la porte » ( en la contraint en la co

s'il est besoin. En quelque part qu'ils marchent, soit à la guerre ou ailleurs, ils les trainent toujours avec eux (!). Ils sont fort riches en troupeaux de bêtes, comme chameaux, bœufs, brebis, chèvres et chevaux. De crois qu'ils ont eux seuls plus de bêtes de monture que tout le reste du monde ensemble; ils n'ont point de pourceaux ni d'autres animaux (!).

De leur religion, cérémonies : de ce qu'ils pensent être péché : de leurs divinations, funérailles et purifications.

Pour ce qui est de leur religion, ils croient un dieu créateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles, qui donne les récompenses et les peines aux hommes selon leurs mérites; cependant ils ne l'honorent pas par aucunes prières et louanges, ni par aucun service ou cérémonie. Ils ne laissent pas d'avoir des idoles de feutre faites à la ressemblance des hommes, qu'ils placent de chaque côté de la porte de leur logis; au-dessous il y a je ne sais quoi de même étoffe en forme de manuelles, et ils croient que c'est ce qui garde leurs troupeaux et qui leur donne du lait et des petits. Ils font d'autres idoles d'étoffes de soie, à qui ils rendent de grands honneurs (3). Quelques-uns même les mettent sur de beaux chariots couverts devant la porte de leurs logements, et quiconque se trouve avoir dérobé quelque chose de ces chariots-là est mis à mort saus aucune rémission. Quand ils veulent faire ces idoles, les plus grandes matrones du pays se rassemblent et les font avec grande révérence; puis, lorsqu'elles ont terminé, elles tuent une brebis et la mangent, et ensuite brûlent ses os. Lorsqu'un enfant est malade, on fait une idole de la même manière, et on l'attache sur son lit. Les chefs de mille hommes et de cent hommes ont toujours une de ces idoles au milieu de leur logis, auxquelles ils offrent le premier lait de leurs brebis et juments, et lorsqu'ils commencent à boire et à manger quelque chose, ils en offrent premièrement à leurs idoles. Quand ils égorgent quelque bête, ils en offrent le cœur à l'idole qui est sur le chariot, dans un plat qu'ils laissent ainsi jusqu'au lendemain matin, qu'ils l'ôtent de là pour le faire enire et le manger. Ils mettent une de ces idoles fort honorablement devant le logement de leur empereur, comme nous en avons vu devant le palais de celui qui règne à présent, et lui offrent aussi des chevanx que personne, après cela, n'ose plus monter. Ils lui présentent aussi d'autres animaux (4). De ceux qu'ils tuent pour manger, ils n'en rompent jamais les os, mais ils les brûlent au feu. Ils adorent le côté du midi, comme si c'était une divinité, et contraignent tous les grands qui se rendent à eux d'en faire de même. De sorte qu'il n'y a pas longtemps qu'un duc de Russie, nommé Michel, s'étant venu rendre à l'obcissance de Bathy, ils le firent premièrement passer entre deux feux, puis lui commandérent de faire l'adoration vers le midi à Cingis-Khan; mais il répondit qu'il s'inclinerait volontiers devant Bathy et les siens, mais jamais devant l'image d'un homme mort, cela n'étant pas permis aux chrétiens : comme ils le pressaient toujours à cette adoration, et qu'il n'en voulait rien

<sup>(</sup>¹) 

« Ils ont de ces maisons-là de telle grandeur qu'elles ont hien 30 pieds de lung; j'ai pris la peine quelquefois d'en mesurer une, qui avait bien 30 pieds d'une roue à l'autre; et quand cette maison d'ait posée diessus, elle passait au délà des roues. L'essieu entre les roues était grand comme un mât de navire. J'ai compté jusqu'à vingt-deux bœufs pour traîner une de ces maisons, onze d'un côté, onze de l'autre. » (¹ hubroquids, ch. n.).

<sup>(\*)</sup> Aujourd'hui encore c'est en troupeaux que consiste la richesse du peuple mongol. « Ceux de l'empereur, dit M. Hur, se composent de chameaux, de chevaux de beufe et de montons. Il a dans les pâturages de Tekakar trois cent soixante troupeaux qui contiennent checun douze cents éctevaux. »

<sup>(</sup>¹) « La maltresse du logis a coutume de metre à son côté droit, au pied du lit, en lieu asser éminent, une peau de chèrer pleine de laine ou autre matière, et auprès d'icelle une petite image qui regarde ses femmes et serantes. Près del porte, et du même côté de la femme, est une autre image avec un pis de vache, pour les femmes qui ont la charge de traire les vaches, car cet office leur appartient. De l'autre côté de la porte, vers les hommes, est une autre petite idole, avec un pis de jument, pour les hommes qui traient ces bélée-da. « (Butterpuis, et.) n.t.)

<sup>(°)</sup> a The petite armotire carrée sert d'autel à une petite idote du Bouddha. Cette divinité, en bois ou en cuivre doré, est ordinairement accroupie, les jambes croisères, et enfimiliotée jusqu'au con d'une écharpe de vieux taffetax jaune. Neuf vases en cuivre, de la grosseure et de la forme de nos petits verres à liqueur, sont symériquement alignés devant Bouddha. C'est dans ces petits calicres que les Tartares font journellement à leuri ridote des offrandes d'ean, de bait, de heurre et de farine; enfin, quelques fivres tulitétains enveloquées de sois joune complétent l'ormement de la petite pagode « c (Inc.)

faire, Bathy envoya dire par le fils de Jéroslaus qu'il fût aussiót mis à mort s'il ne voulait adorer, ce qu'il refusa encore, disant qu'il mourrait plutôt; mais l'autre envoya un de ses gardes qui lui donna ant de coups de pied à l'estomac et au ventre qu'il en mourut bientôt après : un des siens qui se trouva présent à cela l'encourageait en lui disant qu'il eat bon courage, que ce martyre ne durerait pas long-temps, et que cela lui apporterait une joie éternelle; après quoi on coupa la tête au mattre et au serviteur tout ensemble ('). Ils adorent en outre le soleil, la lune et le feu, comme aussi l'eau et la terre, leur offrant les prémices de leurs manger et boire, principalement le main, avant que de rien prendre. Comme ils n'observent aucune loi pour leur culte, ils n'ont jamais forcé personne, que nous sachions, à abjurer sa foi, excepté ce Michel lont nous avons parlé. Mais nous ne savons ce qu'ils feront à l'avenir; car si un jour ils avaient l'empire, ce dont Dien nous préserve, peut-être forceraient-ils tout le monde à s'incliner devant cette idole.

Quoiqu'ils n'aient aucune loi pour ce qui est de la justice, ou pour se garder du péché, ils ont toutefois je ne sais quelles traditions de choses qu'ils tiennent pour péchés, selon qu'ext-mêunes on leurs ancêtres se sont imaginé: comme de mettre un couteau dans le fon, ou en toucher le feu sie per que ce soit, on tirer la chair du pot bouillant avec le conteau, et de fendre du bois prés du feu avec une cognée; car ils croient qu'on doit faire sacrifice au feu de telles gens; comme aussi de s'appuyer contre un fouct dont on fait aller les chevaux, car ils n'usent point d'éperons.

De plus, de toucher des fléches avec ces fouets-là, prendre ou tuer de jeunes oiseaux et de leurs petits, battre un cheval avec sa bride, rompre un os avec un autre, épancher du lait ou autre boisson et viande sur la terre, faire son eau dans l'enclos de son logement ; que si cela se fait de propos délibéré, on est mis à mort; si c'est sans y penser, on est condamné à payer quelque argent au devin, qui les purifie et fait passer leur logement et tout ce qui est dedans entre deux feux. Avant qu'il soit ainsi purifié, personne n'ose y entrer ou en emporter quoi que ce soit. Aussi, si quelqu'un, voulant vaaler quelque morceau, ne le peut et est contraint de le rejeter, ils font un tron en son logement, le tirent là, le tuent sans merci. Si aussi quelqu'un marche sur le seuil du palais impérial on de quelque autre des chefs, il est incontinent mis à mort; et plusieurs autres superstitions qui seraient trop longues à raconter.

Mais de tuer les hommes, d'envalir le pays d'autrui, de faire injure et tort aux autres; en un mot, de contrevenir aux commandements de Dieu, ils n'en font aucune conscience et ne le tiennent pas pour pôché. Ils ue savent ce que c'est de la vie ou de la damnation éternelle. Ils ont toutefois quelque créance qu'après la mort ils jouiront d'une autre vie où ils auront des troupeaux, boiront, mangeront et feront toutes les autres actions qu'ils font en celle-ci. Ils s'adonnent fort aux prédictions, aux augures, vol des oiseaux, sorcelleries et enchantements. Lorsque le diable leur fait quelque réponse, ils croient que cela vient de Dieu même, et le nomment Hoga, et les Comans, Chan, c'est-à-dire empereur. Ils le révèrent et le craignent extrêuement, lui faisant plusieurs offrandes, entre autres, des préunices de leurs boire et manger. Ils ne manquent jamais de faire tout selon les réponses qu'ils en reçoirent Tout ce qu'ils out à faire de nouveau, ils le commencent à la nouvelle lune ou à la pleine : aussi l'appellent-ils la grande reine impératrier, la prient et l'adorent les genoux en terre. Ils disent que le soleil est la mère de la hne, parce que celle-ci reçoit de lui sa humère.

Pour le dire en un mot, ils croient que le fen purifie toutes choses; de sorte que quand quelques ambassadeurs, princes on autres, viennent vers eux, ils les font passer avec leurs présents entre deux feux pour les purger. Si aussi le tonnerre tombe sur leurs troupeaux on sur les hommes, comme il arrive fort souvent, on si autre semblable accident leur survient, de quoi ils pensent être pollués et profanés, il faut qu'ils se fassent purifier par leurs devins, et mettent toute leur espérance et félicité en ces choses-là.

Quand quelqu'un d'entre eux devient malade, on met une lance en son logement, environnée d'un feutre noir, et, à ce signal, aueun étranger n'ose plus entrer dedans. Lorsqu'il commence à agoniseré et qu'il est aux traits de la mort, tous les autres le quittent, d'autant qu'aueun de ceux qui ont été en

<sup>(\*) •</sup> On reconnaît à ce récit le martyre de Michel de Tecrnigow et de Féodor, que l'Église grecque a mis tous deux au nombre des saints. • (Karamrine, Histoire de l'empire de Russie.)

sents à la mort de quelqu'un ne pent entrer à la horde ou logement du capitaine, on de l'empereur, avant la nouvelle lune.

Quand celui-là est mort, s'il est des principaux, on l'enterre secrètement à la campagne avec sa loge, où il est assis au milieu avec une table devant lui, un bassin plein de chair et une tasse de lait de jument. On enterre aussi avec lui une jument et son poulain, un cheval sellé et bridé; ils mangent un autre cheval dont ils remplissent la peau de paille, puis l'élèvent en haut sur quatre bâtons, afin que





Idoles : Sakji-mouni (1), génie du bien; - Erlik-Khan (1), dien des enfers chez les Kalmouks et les Mongols,

le mort ait en l'autre monde où loger, et une jument dont il puisse tirer du lait et de quoi multiplier des chevaux pour s'en servir. Ils brûlent les ossements du cheval qu'ils ont mangé, pour l'ame du mort. Souvent aussi, comme nous l'avons vin nous-mêmes, et comme nous l'avons entendu, les fennmes se rassemblent afin de brûler des ossements pour les ânes des morts. Occodai-Khan, père de l'empereur actuel, fit planter un arbrisseau pour son âme, et il défendit d'en toucher aucun fruit sous peine d'être frappé de verges, dépouillé et maltraité : aussi, comme nous avions besoin de houssine pour faire aller notre cheval, nous n'avons pas osé en cueillir une branche. Ils enterrent encore de même avec lui son or et son argent. Ils rompent le chariot qui le portait, et sa maison est abaltue, et personne u'ose proférer son nom jusqu'à la troisième génération. Ils ont une autre façon d'enterrer les grands : c'est qu'ils vont servètement à la campagne, où ils ôtent toutes les herbes jusqu'aux racines; puis ils ont une grande fosse, et à côté, une autre, comme une cave sous terre; puis le serviteur qui a été le plus chéri du mort est mis sous le corps, où ils le laissent gisant tant qu'il n'en peuve presque plus; puis ils le retirent pour le faire respirer un peu, et en font ainsi par trois fois; que s'il s'en échappe, il devient libre, fait tout ce qu'il lui plati ét est tenu un des principaux de la horde et du logement.

Pour le mort, ils le mettent dans cette fosse qui est à côté, avec tontes les autres choses que nous avons dites ci-dessus, puis remplissent cette autre fosse qui est devant celle-là, et mettent de l'herbe par-dessus, comune elle était auparavant, afin qu'on ne puisse, après, reconnaître l'endroit où elle est. En leur pass, ils ont deux lieux de sépulture : l'un dans lequel ils enterrent les empereurs, princes,

<sup>(</sup>¹) v Les légendes rapportent que lorsque Sakji-mouni (ou Sakya-mouni) habitait le corps d'un lièvre, il reucontra un homme qui mourait de faim, et que ce Dieu ent l'hommêtéé de se laisser prendre. L'Esprit utilitàire de la terre, satisfait de cette belle action, plaça aussitét la figure d'un lièvre dans la hune, pour en éterniser la ménoire. Les Kalmonks prélendent encore la découvrir aujourd'uni dans cet astre. « (Pallas.) → "Oy,, sur le Bouddita, la relation de FA-llixx, t. 1∞, 2.37.

<sup>(\*) «</sup> Cette figure représente une des idoles mongoles les plus remarquables; elle est dans sa grandeur naturelle. Elle est composée d'argent, en partie, et fort habitement travaillée. Les pictes de ces idoles sont creux et fermés ordinairement par une plaque de cuivre. On soit dans chaque pied un petit e tindre composé de cendre, enveloppé d'une petite bande de papier ou d'un morceau d'écorre de bouleau, avec une inscription tangouite. » († Pallas.)

capitaines et autres de la noblesse seulement; et en quelque lien qu'ils viennent à mourir, on les apporte là tant qu'il est possible, et l'on enterre avec eux force or et argent (\*). L'autre lieu est pour l'enterrement de ceux qui sont morts en llongrie, car il y en eut là force des leurs qui y furent tués. Personne n'ose approcher de ces cimelères-là, sinon ceux qui en ont la charge et qui sont établis pour les garder; si quelque autre en approche, il est aussitôt pris, battn, fouetté et fort maltraité. De sorte que nous autres, qui ne savious pas cela, comme nous entrâmes, sans y penser, dans les bornes de ce lieulà, ils commencèrent à nous tirer des fléches; mais d'autant que nous étions des ambassadeurs étraugers, qui ne savious pas la coutume du pays, ils nous laissérent aller sans nons faire autre mal. Il faut que les





Tambourius de devins tartares, - D'après Pallas (\*),

parents du mort, et même tous ceux qui demeurent en leurs logements, soient purifiés par le fen, ce qui se fait en cette sorte: ils alliument deux feux et mettent deux lances auprès et une corde qui les joint par le liant, où ils attachent quelques pièces de bougran, et, sous cette corde, entre ces feux et ces lances, ils font passer les hommes, les animaux et logements qu'il faut purifier, pendant que deux femmes, l'une de çà, l'antre de là, leur jettent de l'eau et récitent quelques paroles. Que si quelques chariots viennent à se rompre en passant, ou que quelque chose en tombe, les devins prennent aussitôt cela pour eux.

Si quelqu'un a cité tué par la foudre, il fant que tous ceux qui demeurent en ce logement passent par le cu, aussi bien que la maison, le lit, les feutres, chariots et vêtements; tout ce qui a appartenu à ces morts n'est plus touché de personne, mais on rejette cela comme choses immondes et polluées.

De leurs contumes bonnes ou manvaises, et des viandes dont ils mangent,

Les Tartares sont les plus obéissants du monde à leurs seigneurs, plus même que quelque religieux que ce soit à ses supérieurs. Ils les révèrent infiniment et ne disent jamais une menterie. Ils n'ont

(1) M. Hue rend compite en ces termes des honneurs fundires rendus aujoinc! Imi aux rois tartares: « On transporte le royal cadavre dans un vaste édifice construit en hiquies, représentant des hommes, des lions, des édéplicuits et divers sujets de la mythologie bouddhique. Avec l'illustre délant, on enterre dans un large cavean placé au centre du labilment de grosses sommes d'or et d'argent, des labils royaux, des pierres préviouses, enfia tout re dont il pourra avoir besoin dans une autre vic. Ces enterrentais monstrucur cutient quedquerés la xivé à un grand nombre d'extraves; on prend des infants de tute de l'autre seve, remarquables por leur leauté, et on l'eur fait avaler du mercure jusqu'à ce qu'ils soient suffoquis; de cette manifec ils conservent, dil-on, la fierleirent et le coloris de leur visage, au point de paratire enrore vivants.

» Quant aux morts obscurs, les Mongols, sur les frontières de la Chine, suivent les routunes chinoises, qui consistent à enferner le corps dans un ercrueil, et à le déposer ensuite dans un tombeau. Dans le décept, parmit les peuples véritablement nomables, toute la cérémonic consiéte à transporter les cadares sur le soumet des unonagnes ou dans le fond des ravins. Un les abandonne ainsi à la voracité des animans sauvages ou des oiseaux de proie. » (Voyage dans la Tartarie.)

(\*) Allas des l'oyages dans différentes provinces de l'empire russe. — Sur les expreismes des Tartares pour expulser le diable, qu'ils regardent comme la cause de toutes les maladies, voy. M. Iluc, l'oyage en Tartarie, ch. m.

guere ou point du tout de contestations de paroles, mais surtout ils n'en viennent jamais aux effets. Il n'y a point de différends, de batteries ni de meurtres parmi eux. Pour le larcin, il ne s'y en commet pas de choses d'importance; de sorte que les loges où ils serrent leurs trésors ne sont point fermées par des serrures et des verroux. Si on a perdu quelques bêtes, quiconque les trouve, ou il les laisse là sans les prendre, ou il les ramène à ceux qui sont destinés à cela. Ceux à qui elles appartiennent les allant redemander, on les leur rend aussitôt sans difficulté. Ils s'honorent fort entre eux et usent de grandes familiarités les uns envers les autres. Et bien qu'ils aient pen de vivres, ils se les communiquent toutefois fort libéralement. Ils sont fort patients à tout supporter; de sorte que, quand ils jeunent, ne mangeant rien durant un on deux jours, on ne les voit pas porter cela avec impatience; mais ils jonent, chantent et nassent le temps aussi gaiement que s'ils avaient fait bonne chère. Quand ils sont à cheval, ils endurent d'une manière surprenante le chaud et le froid; ils ne sont délicats en aucune sorte. Ils ne se portent point d'envie les uns aux autres. Point de procès ni de différends entre eux; ils ne se méprisent point l'un l'autre, mais plutôt s'aident et avancent mutuellement tant qu'ils peuvent. Leurs femmes sont fort chastes; on ne dit point qu'aucune se gouverne mal; elles n'usent d'aucune parole honteuse ni impudique, même quand elles se divertissent. De séditions et mutineries entre eux, il n'eu fut jamais. Bien qu'ils soient fort sujets à s'enivrer, toutefois ils n'en vienuent jamais aux disputes de fait ou de paroles.

Mais aussi, d'un autre côté, îls ont de très-mauvaises qualités, comme d'être les plus superbes et orgueilleuses gens du monde, de mépriser tous les autres, les estimer moins que rien, quelque grands et
nobles qu'ils puissent être. Car nous avons vu en la cour de l'empereur un Jeroslaus, grand-duc de
l'ussie, et le fils du roi de Georgiano, et autres chefs et seigneurs de remarque, être tous fort peu honorés
entre eux; les Tartares qu'on leur donne pour les conduire, quelque petits qu'ils fussent, les précédaient
en tout et prenaient toujours la première et la plus honorable place, faisant seoir le plus souvent autres bien au-dessous d'eux. Ils sont fort sujets à la colère et à l'indignation, grands menteurs envers
tous les autres hommes, ne se trouvant jamais presque un mot de vérité en leur bouche. Ils semblent
fort doux et affables au commencement; mais, à la fin, ils piquent comme le scorpion. Ils sont fins et
rusés et, tant qu'ils peuvent, tâchent de surprendre les autres. Ils sont fort sales et vilains en leurs boire
et nanger, et en tout le reste de leurs actions.

Quand ils veulent faire mal à quelqu'un, ils s'y prennent avec tant de subtilité, qu'il est bien malaisé de s'en douter, de le prévoir et d'y donner ordre.

L'ivrognerie est honorable parmi eux, et quand, à force de boire, ils sont contraints de rejeter et de vomir tout, ils ne laissent peur cela de reboire mieux qu'auparavant. Ils sont fort avares et convoiteux, grauds demandeurs et exacteurs qui retiennent opinitatrément tout et ne donnent presque jamais. Ils ne font point scrupule de tuer les autres hommes; enfin ils out tant et de si mauvaises qualités et manières d'agir, qu'il serait difficile de les concher toutes par écrit.

Leurs viandes sont tout ce qui se peut manger, comme chiens, loups, renards et chevaux, et même, en cas de nécessité, ne font-ils point difficulté de manger de la clair lumaine. De sorte que, quand ils assiégèrent une certaine ville des Kitajens, où était enfermé le prince, ils continuèrent le siège tant que les vivres manquèrent aux assiégeants mêmes; si bien que n'ayant plus à manger, ils vinrent à se décimer eux-mêmes pour s'en repaitre. Ils mangent aussi toutes les ordures que leurs juments jettent de-hors avec leurs poulains; nons les avons vus même manger des poux, disant: Ne dois-je pas les manger, puisqu'ils mangent la chair de mon fils et qu'ils boivent son sang? Ils mangent aussi des rats et des souris.

Hs ne se servent point de nappes ni de serviettes en leur manger; ils n'out ni pain, ni herbes, ni légames, ni autre chose semblable, mais des chairs seulement, et eucore en si petite quantité, qu'à peine les autres nations en pourraient-elles se sustenter. Ils out toujours les mains toutes pleines de graisse, et quand ils out achevé de manger, ils les essuient à leurs bottes ou à de l'herbe, ou à la première chose qu'ils ont en la majn. Les plus honnètes ont seulement comme de petits monchoirs qui leur servent à cela après avoir mangé de la viande. L'un d'eux trauche les viandes, et l'autre prend les morceaux avec la pointe du couteau, dont il en doune aux uns et aux autres plus ou moins, selon qu'ils les veulent honneter. Ils ne lavent jamais les écuelles, et s'ils les lavent, c'est avec le potage même, puis reversent le

tont dans la marmite avec la viande. Pour leurs pots, marmites et chaudières, s'ils les lavent, c'est de la même façon. C'est un grand péché entre eux de laisser perdre, en mangeant, aucun morceau de viande ou quelques gonttes de boisson; de sorte qu'ils ne donnent jamais les os à ronger aux chiens qu'après qu'ils en ont tiré la moelle (¹).

Pour leurs habillements, ils ne les lavent et ne les nettoient jamais, ni ne permettent que l'on le fasse, et principalement quand il tonne. Ils boivent force lait de jument quand ils en ont, aussi bien que de



Gronpe de Tartares dans une halte (\*).

celui de brebis, de chèvre, de vache et de chameau. Ils n'ont point de vin, de cervoise ni d'hydromel, à moins qu'on ne leur en apporte des autres pays.

L'hiver, ils ne peuvent avoir de ce lait de jument, qu'ils ne soient riches et à leur aise. Ils font cuire du millet avec de l'ean; ils en font un manger si délié, qu'il semble phutot qu'on boive cela que l'on le mange; chacun en boit un verre on deux le matin et ne mange rien plus tout le jour. Le soir, on leur donne un pen de viande, avec du potage et du bonillon qu'ils lument; mais en été, qu'ils ont abondance de lait de jument, ils mangent peu de chair, si ce n'est qu'on leur en fasse présent, ou qu'ils prennent quelques bêtes ou oiseaux à la chasse.

<sup>(</sup>¹) « L'odeur qu'on respire dans l'intérieur des tentes nongoles est rebutante el presque insupportable quand on n'y est pas accoulumé. Cette odeur forte, et capable quelquefois de faire bondir le cœur, provient de la graisse et du beurre dont sont imprégnés les habits et les objets qui sont à l'usage des Tartares » (« lluc.)

<sup>(1)</sup> M. de Tchialcheff, Atlas du Voyage dans l'Altui,

Si, parmi cux, il se trouve quelque voleur et larron découvert en son larcin, ils le mettent à mort sans merci. Que si quelqu'un découvre leurs entreprises, principalement quand ils veulent aller à la guerre, ils lui font donner des coups de bâton sur le dos par un homme robuste, de toute sa force. Quand aussi un inférieur offense un plus grand que soi, il est grièvement battu.

Les hommes ne s'attachent à aucun travail, sinon à faire des flèches et à prendre garde un peu à leurs troupeaux; ils ne s'adonnent guére qu'à la chasse et à tirer de l'arc (¹); ils sont toux, depuis le plus pelit jusqu'au plus grand, bons archers, accoutumant leurs enfants des l'âge de denx à trois ans à aller à cheval. Ils leur font mener leurs chevaux et leurs chariots, et leur donnent des arcs proportionnés à leur âge, et leur appurennent à en tirer. Ils sont fort agiles, adroits et hardis.

Les filles et les femmes savent aussi monter à clieval, et les font courir et galoper aussi vite que les hommes. Nous en avons vu avec des arts et des carquiois ; et tant les hommes que les femmes, ils se tiennent tous longtemps à chèval. Leurs étrivières sont fort courtes. Ils ont un grand soin de leurs chevaux, comme aussi de toutes autres choses qui sont à eux. Les femmes font tout le travail et les ouvrages, comme les fourrures et habillements, souliers, bottes et toutes autres choses faites de cuir (\*). Elles mênent aussi les chariots, les rajustent, chargent les chameaux, et sont fort diligentes et habiles à tout ce qu'elles font; elles portent toutes des caleçons, et il y en a qui tirent aussi bien de l'arc que des hommes (\*).

#### Épilogue. - Témoignages de Carpin pour confirmer la vérité de son voyage.

Afin que personne n'ait à douter de tout ce que nous écrivons avoir vu et nous être arrivé en ce voyage de Tartarie, nous faisons mention des noms de tous cenx que nous avons trouvés ou rencoutrés là, ou par les chemins; comme le roi Daniel de Russie, avec toute sa suite, étant près de Bathy et de Carbon, qui avait épousé une sœur de Bathy; puis Mongrot, capitaine de Kiovie, avec tous les siens, au pays de Corrensa, et qui nous avaient conduits une partie du chemin jusqu'à Bathy. Aupriés de Bathy nous avons trouvé le fils du due Jeroslaus avec un seigneur cuman, nomué Sangor, qui n'était pas chrèciten, et un autre Russien de Susdald, qui était leur interprête. Près du grand cham nous trouvânnes le due Jonellus, qui mourt là, et un de ses gentilshommes, nommé Temer, qui fut notre interprête vers l'empereur Cuyné, tant pour la traduction des lettres du cham au pape, que pour tout ce qu'il nous fallait dire et répondre. Là était aussi un Dubarlans, elerc ou aumônier de ce due, et plusieurs autres de ses serviteurs et donestiques. Au retour par le pays des Bisermins, nous avons trouvé en la ville de Lemfine des gens qui, par la permission de Bathy, avaient été envoyés là par la fenume de Jeroslaus vers son mari, qui tous étaient retournés en Russie.

Étant arrivés prés de Mancy, nous y retrouvâmes nos compagnons qui y étaient demeurés avec plusieurs autres pour nous attendre. Au sortir de Cumanie, nous rencontrântes le due Romain, qui allait vers les Tratares avec une grande suite; puis le due Alova, et l'ambassadeur du due de Glogovie, qui partit de Guunanie avec nous, et nous accompagna un assez long chemiu par la Russie. Tous ces duestià étaient Russiens; nous prengos tous ces gens-là à témoin de ce que nous disons en notre traité; comme aussi nous faisons toute la ville de Kiovie, qui nous a envoyé des guides et des chevaux jusqu'à la

<sup>(\*)</sup> e Les Tartares, descendants des anciens Scythes, ont conservé jusqu'à ce jour l'habileté de leurs ancêtres pour tirer de l'arc et mouter à cheval. • (Huc.)

<sup>(4)</sup> Depuis Plan de Carpin, les classes n'ont guère changé. Voici ce que dit à ce sujet M. Huc: « Parmi les Tartares, les sosins de la familie et du ménage reposent cuitérement sur la fermune; c'est elle qui doit fraire les vaches et préparer le sitage, aller puiter de l'eau, quelquefois à une distance éloignée, ramasser les argola, les faire sécher et les entasser autour de la tente. La confection des habits, le taevage des pelletries, le foulage des baines, tout hiest abandouné; elle est seufennet aidée dans ces divers fravans par ses cofants, quand ils sout enrore jeunes. Les occupations des hommes sont très-bornées; elles consistent uniquement à diriger les troupeaux dans les lons palturages, et ce soin est plutôt un plaisir qu'une prine pour des hommes habitude dès leur refinere à monter à cheva;

<sup>(\*)</sup> Plan de Carpin donne ensuite des détails sur l'histoire des Tartares, sur leurs guerres et sur la résistance qu'on aurait pu leur opppes x.

première garde des Tartares, et au retour nous a bien reçus; de plus, d'autres personnes de Russie par où nous avons passé en retournant, et auxquelles Bathy avait donné des lettres scellées de son sceau, pour nous faire fournir des chevaus et tout ce dont nous aurions besoin pour notre nourriture, et, sis y manquaient, qu'il les ferait tous mettre à mort; plusieurs marchands encore de Breslau, de Pologne et d'Autriche, qui, sachant notre voyage en Tartarie, étaient allés avec nous; d'autres marchands de Constantinople, qui étaient venus de Tartarie par la Russie; d'autres encore, tant Genèvois que Vénitiens, Disans, d'Acre et d'ailleurs.

Nous pouvons recevoir le témoignage et l'aveu de tous ces gens-là.

Nous prions et supplions tous ceux qui liront cet écrit, de n'y rien ôter ni ajouter, et protestons de n'avoir rien écrit que ce que nous avons vu nous-même, ou appris de gens que nous avons cru dignes de foi. Plusieurs personnes de Pologne, Bohême, Allemagne, Liége, Champagne et autres lieux par où nous avons passé avaient pris plaisir à lire notre voyage, et l'avoir par écrit avant qu'il fit tout à fait achevé et corrigé, et que nous y eussions apporté la dernière main, comme nous avons fait depuis que nous nous sommes trouvé en repos et de loisir; et pour cela nous les prions tous de ne trouver pas étrange s'il y a plusieurs choses en ce dernier écrit plus correctes et autrement qu'au premier, qui n'en était qu'une simple ébauche (¹).

(¹) e. Les ambassades du pape aux Tartares ne produisirent aucun des résultats qu'on en avait espérés; mais elles rapportérent quelques renseignements préciurs; et à mesure que les nations chrétiennes consurent mieux le caractère des Mongols, elles redouterent de moiss en moins les invasions de ces freiriles barbares. o (Pesbrough Codey.)

## BIBLIOGRAPHIE.

MARTSERTS. — Manuscrit de Paul Peteau, aujourd'uni appartenant à la Bibliothèque de l'université de Leyde. — Manuscrit de I. et d'Lundey, reproduit par Hakhit. — Premier manuscrit (n° 686) lègué à la Bibliothèque impériale par Jacques Dupuy, — Manuscrit (n° 2477) de la Bibliothèque (mpériale, provenant de la bibliothèque Colbert. — Manuscrit de la Bibliothèque de Cambridge, — Manuscrit du Bennet-College de Cambridge, — Manuscrit de la Bibliothèque de Saint-Martin de Tournais.

Texte latin imprimé. — Speculum historiale, de Vincent de Beauvais; Strasbourg et Nuremberg, 1473. — Historia orientalis, de Reinier Reineck, Helmstadt, 1585. — Principal Novigations, de Hakluit; Londres, 1598. — Vogages et Manoires publicà par la Société de géographie, in 4; Paris, 1899.

TRADECTION FRANÇAISE. — Recueil de divers royages faits en Tartarie, en Perse et ailleurs, publié à Leyde par Pierre Vander-Aa, 1729, 2 vol. in-5; publié en 1735 sous le titre de Voyages faits principalement en Asie, etc., par Benjamin de Tudèle, frère Jean du Plan de Carpin, etc.; la llaye, et en 1830, à Paris, aux frais du gouvernement.

Ocylaes a Constituel. — Historia Tartarorum ecclesiastica, in-4; Helmstadt, 1741. — Geschichte der Wichtigstein geographischen Endekungen bis zur Ankunst der Portugiesen in Japan, pciti in-8; Halle, 1532.—Historie des dieceurereis et orgages fülls dans te Nord, miss en français par Broussouch, 2 vol in-8; Paris, 1788. — Traité de la navigation et des voyages, dérouvertes et conquétes modernes principalement des Français, recueil do Vander-Aa. — Biographia degli scritori perugini e notisie delle opere loro, par Vermiglioni, 2 vol. in-4; Peruggia, 1820. — Supplementum et Castigatio ad scriptures trium ordinum Francisci, par Sparaglia. — Notice une les anciens voyages de Tartarie eu général, et sur celui de Jean du Plan de Carpin en particulier, par M. d'Avezac, Paris, 1839. — Annales minorum, par Wadding, in-fol-4; None, folo. — Description historique de l'empire russien, par Strahlenberg, 2 vol. in-12; Amsteudam, 1757. — Voyage de Guillaume de Rubruquiu en Tartarie et à la Chine; Voyage de frere Ascelin vers les Tartares, dans lo recueil da Bergeron, in-6 (1, 17); 11 Hayop, 1735. — Voy, 18 Bibliographis qui suit la relation de Masco-Poto.

# MARCO-POLO.

VOYAGEUR VÉNITIEN.

[Treizième siècle, - 1269-1295.]

Marco-Polo est le plus célèbre voyageur du moyen âge. On l'a comparé à Hérodote. A peine, avant lui, avait-on entrevu dans une vague obscurité les contrées centrales et septentrionales de l'Asie; les trois quarts de ce continent étaient restés en blanc sur toutes les cartes. Il est le premier Européen qui ait visité et décrit la Chine (¹). Personne n'avait encore parlé avec autant de précision de l'Inde et de l'océan Indien. Aujourd'Inij même, certaines régions asiatiques ne sont connues que par son témoignage, et nous ne savons de l'listoire de plusieurs nations que ce qu'il en a rapporté. Des esprits hardis s'enfammérent au spectade nouveau que Marco-Polo avait ouvert au monde. Ces limites extrêmes de l'Orient, dont il avait révélé les richesses, devinrent un objet de préoccupation continuelle pendant les siècles suivants, et l'on ne saurait mettre en doute qu'il n'ait été le véritable promoteur de la découverte du cap Espérance et de l'Amérique. Christophe Colomb avait en, pendant sa jeunesse, l'imagination remplie des souvenirs que Marco-Polo avait laissés à Génes, vers 1298; il consacra sa vie entière au projet d'atteindre le royanme de Zipangou, si vanté par le voyageur vénitien; il voulait aller au Cathay (Chine septentrionale) par la voie d'occident, et re fut, comme on sait, sans le prévoir et sans s'être jamais rendu bien compte de sa découverte, qu'il rencontra sur son chemin l'Amérique.

La famille Polo était originaire de Dalmatie. Établic à Venise depuis l'an 1033, elle s'était enrichie par le négoce, et avait pris rang parmi les familles patriciennes. Au treizième siècle, ses relations commerciales s'étaient étendues au loin, et elle possédait notamment des comptoirs à Constantinople et à Soldachia (Sudac, à l'extrémité méridionale de la Crimée). En 1260, deux frères de cette famille, Nicolo et Matteo Polo, étant partis de leur maison de Constantinople avec une provision considérable de bijoux, se rendirent par la mer Noire à leur établissement de Crimée, et de là sur les bords du Volga, à l'une des résidences de Barka, petit-fils de Gengis-Khan et souverain des Tartares occidentaux. Mais une guerre éclata tout à coup entre Barka et Houlagou, chef des Tartares qu'on appelait en ce temps orientaux parce qu'on les voyait arriver des bords orientaux de la mer Caspienne, et qui étaient pour la plupart Mongols, Barka fut vaincu. Toutes les routes étaient infestées de Tartares. Ces événements avant fait obstacle au retour des deux frères vers Constantinople, ils se rendirent par de longs détours en traversant le Jaik, l'Iaxarte, et les déserts de la Transoxiane, à Boukhara. Après un séjour de trois années dans cette ville, ils cédèrent aux instances d'un noble Tartare envoyé par Houlagou à son frère Cublai. qui leur promit que ce dernier, le grand khan, les accueillerait avec faveur ; ils traversèrent une vaste étendue de pays, et parvinrent dans le nord de la Chine, à l'une des résidences de Cublai. Ils ne revinrent point de là comme de simples commerçants ; le grand klian les avait chargés d'un message près du pape. Quand ils eurent accompli leur mission, qui eut pour conséquence de resserrer l'alliance des souverains d'Europe avec les hordes mongoles, ils retournèrent vers Cublai, emmenant cotte fois de Venise Marco-Polo, fils de Nicolo, et qui, né en 1254, ne devait guére être alors âgé de plus de dix-sept ans,

Transporté si jeune au milien de ces peuples orientaux, Marco-Polo s'habitua rapidement à leurs meurs, et apprit avce facilité leurs langues. Son esprit vit et entreprenant plut à l'empereur, qui l'admit, qui de peine sorti de l'adolescence, dans ses conscils, et lui confia même une charge importante dans l'administration de ses finances. Marco-Polo rendit d'autres services au grand khan. En 1273, il prit, ainsi que son père et son oncle, une part notable au sège de Siang-vang-fu, qui résistait depuis cinu

<sup>(\*)</sup> Voy. p. 207, note 3.

ans aux armées impériales. Les trois Vénitiens enseignérent à l'empereur la construction et l'usage des catapulles, pierriers et mangoneaux, perfectionnés en Europe sous Philippe-Auguste, et encore ignorés des Mongols. Les énormes pierres lancées à l'aide de ces machines épouvantérent les habitants de Siangyang-fu, qui ne tardérent pas à capituler.

Assuré par ce succès de la possession de la région de la Chine que l'on appelait le Mangi, Cublai-Khan, déjà maltre de l'autre région chinoise, le Cathay, divisa en neuf provinces la partie méridionale de son empire. Le gouverneur de Yang-cheu-fu, dans la province de Kiang-nan, s'étant montré incapable, Marco-Polo fut chargé de le remplacer dans ces hautes fonctions pendant trois années. D'antres missions importantes donnérent au jeune Vénitien toutes les facilités d'esirables d'explorer et d'étudier une grande nartie de la Chine et des pars voisins.

Mais il y avait près de vingt ans que les trois Polo n'avaient vu leur patrie. Ils supplièrent l'empereur de les autoriser à partir pour Venise, ce qu'ils n'obtinrent qu'avec une extrême difficulté. Cublai, voyant que rien ne pouvait changer leur résolution, les chargea d'escorter une de ses filles, fiancée à un prince tartare mongoi nommé Arghoun, souverain de la Perse. Ils traversièrent la mer de Chine, entrèrent dans l'océan Indien par le détroit de la Sonde, abordèrent à Ormuz; puis, après avoir remis la princesse au fils du roi persan (Arghoun était mort pendant leur voyage), ils prirent la voie de terre, allèrent à Trebisonde, à Constantinople, et enfin arrivèrent à Venise en 1295, après une absence de vingt-quatre ans.

On raconte qu'à leur retour dans leur ville natale, les trois nobles Vénitiens eurent quelque peine à s'y faire reconnaître. On les croyait morts depuis longtemps. Leurs traits, altérés par les fatigues, avaient emprunté quelque chose au type tartare, et ils avaient presque oublié l'accent vénitien; en outre, ils s'étaient revêtus, à dessein, de grossiers habits. Ils se présentèrent à leur palais, dans le quartier de Saint-Jean-Chrisostome, et leurs parents, les voyant en si piteux état, les écontèrent avec méliance. Mais les trois Polo insistèrent, convièrent toute leur famille et d'autres seigneurs à un somptueux repas, changèrent à chaque service de costume, se montrant de plus en plus splendidement habillés, et vers la fin, ayant fait renvoyer les serviteurs, ils ouvrirent avec des conteaux les doublures des vieux vêtements sous lesquels ils avaient d'abord paru : alors les convives en virent tomber avec surprise une quantité considérable de rubis, saplurs, escarboucles, émeraudes et autres pierres précieuses. On cessa de douter, bien entendu, que les trois voyageurs fussent de la noble famille des Polo, et on leur prodigua les marques de la plus vive affection. Matteo fut bientôt nommé magistrat de Venise, et toute la jeunesse noble recliercha avec empressement la société de Marco. Cependant les récits que faisaient les voyageurs, lorsqu'on les questionnait sur ce qu'ils avaient vu, parurent si extraordinaires, qu'on les soupçonna tout au moins d'exagération : et comme Marco-Polo répondait souvent que le grand khan possédait des millions de pièces d'or, commandait à des millions de sujets, et ainsi de suite, on lui donna le surpom de messer Milioni : la petite place elle-même où s'élevait son palais fut appelée la cour du Million.

Vers ce temps, une guerre survint entre Venise et Genes. Le 8 septembre 1296 (\*), les flottes de ces deux grandes cités se livrérent un combat terrible dans les eaux de Curzola, l'une sous les commandement d'Andrea Dandolo, l'autre sous reclui de Lamba Doria. La victoire se prononça en favue de Génois. Marco-Polo, qui avait eu le commandement d'une galère, fut blessé, fait prisonnier, et enmené à Génes. Dans sa prison, il se lla d'amitié avec un Pisan nomme l'usticiano, lui raconta ses voyages, et celui-ci ne cirviti la relation sous sa dictée. En 1299, Marco-Polo furendu à la libreté : on croit qu'il mourut vers 1323; du moins son testament porte la date du 9 janvier de cette année; il était trèsmalade lorsqu'il l'écrivit, et il nomme pour ses héritères ses trois filles Fantina, Bellela et Moretta. Il avait atteint, en 1323, environ l'âge de soixante-lik san de

On a long-temps discuté sur cette question : « En quelle langue Rusticien de Pise écrivit-il la relation de Marco-Polo ? en vénitien, en toscan, en latin, ou en français ? »

M. D'Avezac a établi, à l'aide de preuves très-ingénieuses et très-décisives, que les versions italiennes de la relation de Marco-Polo ont été traduites du français.

M. Thomas Wright a signalé un passage de l'abbé Lebeuf, d'après lequel on voit que Jean Leloug

<sup>(1)</sup> Vincenzo Lazari donne pour date 1298, sans doute par erreur.

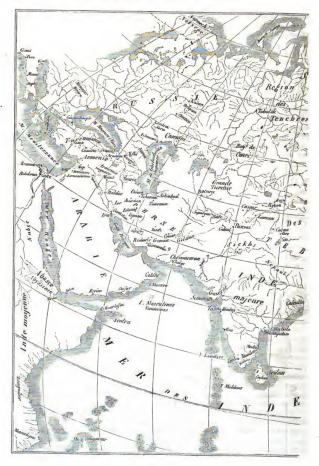

Carte itinéraire

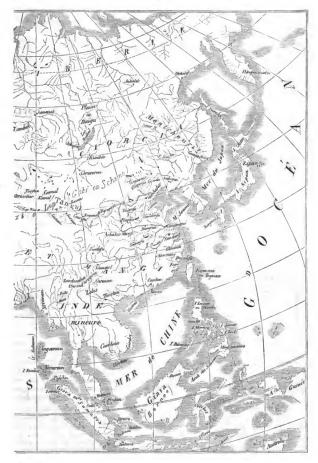

de Marco-Pole

d'Ypres, abbé de Saint-Bertin, à Saint-Omer, et traducteur de diverses relations anciennes, attestait que Marco-Polo avait écrit sa relation en français.

Enfin M. Paulin Paris, dans un mémoire lu à une séance publique des ciuq Académies, en 1850, a expliqué avec détail comment Rusticien, abréviateur déjà éclèbre des longs récits de la Table-Ronde, avait indubitablement rédigé les récits de Marco-Polo, son compagnon de captivité, en français. « Le vénitien était trop peu répandu, dit-il, même en Italie, pour qu'un historien, jaloux d'être connu de tous, consentit à hui donner la préférence sur d'autres diadetes plus accrédités; pour le toscan, on ne s'était guère avisé d'écrire un gros livre de prose dans cette langue, que le Dante n'avait pas encore déliée. Il yatiu un autre idiome adopté depuis longtemps, en Angleterre comme en Italie, pour la rédaction des ouvrages non versifiés : c'était le roman du nord de la France. Le voyageur dicta sa relation en mauvais patois vénitier, Rusticien la receuteillit en mauvais patois frances.

Hnit ans après la rencontre du vovageur vénitien et de Rusticien dans la prison de Genes, un gentilhomme français, nommé Thibaud, de Cepoy, fot autorisé à Venise, par Marco-Polo lui-même, à écrire une autre relation, plus correcte; « et, ajoute M. Paulin Paris, toutes les autres relations latines, vénitiennes ou toscanes, sont des copies ou des abrégés du travail de Rusticien de Pise, on de celui de Thibaud de Cepoy. »

En Italie même, on n'élève plus de doute à ce sujet. La première dirtée faite par Marco-Polo, dans sa prison, à l'aide de ses notes qu'on lui avait envoyées de Venise, a été écrite en français méridional du treizième siècle. Cette rédaction de Rusticien de Pise a été éditée en 1821, d'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale, par la Société de géographie, qui ne la considérait alors que comme une traduction de la relation originale, plus particulièrement recommandable par son ancienneté et son étendue (¹). C'est aussi cette rédaction que nous publions, traduite en français moderne, ou du moins modifiée de manière à être lue sans aucune fatigne par tous les lecteurs (⁴).

### RELATION.

Ici commence le langage de ce livre, qui est appelé le divisement du monde.

Seigneurs empereurs et rois, dues et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et toutes gens qui voulez savoir les différentes générations des hommes et les diversités des diverses régions du monde, prenez ce fivre et vous le faites lire, et vous y trouverez toutes les grandissinies merveilles et les grandes diversités de la Grande-Harménie, et de la Perse, et des Tartares, et de l'Inde, et de maintes autres provinces, comme notre livre vous le racontera par ordre, clairement, d'après le récit même de messire Marro-Polo, sage et noble citoyen de Venise, qui vit tout cela de ses propres yeux; et ce qu'il ne vit pas, il l'entendit de la bouche d'hommes croyables et de vérité. Et pour que notre livre soit vrai et sans mensonge, nous vous donnerons ce qu'il a vu comme vu, et ce qu'il a entendu comme entendu. Aussi, que tous ceux qui liront ou écouteront ce récit le croient, parce que ce sont toutes closes véritables.

Or sachez que depuis le jour où Dieu notre Seigneur pétrit de ses mains Adam, notre premier père, jusqu'à aujourd'hui, il ne fut nul homme, ni chrétien, ni paien, ni Tartare, ni Indien, ni de quelque race que ce soit, qui ait tant parcouru et étudié les diverses parties du monde et leurs grandes merveilles que le fit notre Marco-Polo. Et pour ce, il se dit à hii-même que ce serait grand malheur s'il u'écrivait toutes les grandes et merveilleuses choses qu'il vit et entendit véritablement, afin que ceux qui ne peuvent les voir et les entendre les commissent par ce livre. Pour en arriver à cette connaissance, il resta bien en divers pays et provinces vingt-six ans ; puis, dans la suite, ayant été mis en prison à Jene (Gènes), il fit écrire tout cela à messire Bustician, de Pise, qui était en prison avec lui, et cela en l'aunée 1298 de la mort de Jésus.

<sup>(&#</sup>x27;) Voy. la Bibliographie.

<sup>(\*)</sup> Nous devons la traduction que l'on va lire à la collaboration de M. Merlet, ancien élère de l'Éco'e des chartes, aujour-d'hui archiviste du dépar'ement d'Eure-et-Loir.

# Comment messire Nicolas et messire Matthleu partirent de Constantinople pour explorer le monde.

Il faut savoir qu'au temps que Baudouin (1) était empereur de Constantinople (1), c'est-à-dire vers 1250 (3), messire Nicolo Polo, le père de messire Marco, et messire Matteo Polo, frère de messire Nicolo, étaient tous deux en la cité de Constantinople (1), y étant venus de Venise avec des marchandises.





Sccau de Baudouin II, empereur de Constantinople.

C'étaient tous deux, sans contredit, de nobles et sages et prudents hommes (\*). Or ils eurent conseil entre eux, et résolurent d'aller dans la grande mer (\*) pour faire gain et profit; et ayant acheté plusieurs joyaux, ils partirent de Constantinople sur un vaisseau et s'en allérent en Soldadie (\*).

### Comment messire Nicolas et messire Matthieu partirent de Soldadie.

Lorsqu'ils furent demeurés en Soldadie, ils résolurent d'aller plus avant. Et, que vous dirai-je? ils partirent de Soldadie et se mirent en route, et chevauchèrent sans rien trouver de remarquable, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à la cour de Barca-Caan (\*), seigneur d'une horde de Tartares qui étaient alors à

- (\*) Baudouiu II, conte de Flandre, et cousin de Louis IX de France, fut le dernier des empereurs latins de Constantinople. Il était monté en 1237 sur le trône, d'où le renversa l'empereur grec Michel Paléologue, en 1261.
- (\*) Dans le texte de Ramusia, on lit à la suite du mot Constantinople : o oi siégnait alors labituellement un podestat de Venise, au nom du messire le duge, a En effet, depuis la prise de Constantinople, en 1201, par les armées afliées de la France et de Venise, un lout diguitaire vénitien désigné sous les ittres divers de podesta, builo, ou despote, résisiat à Constantinople pour y proviger les nombreus. Vénitiens que le commerce attient dans cette cité; son autorité était considérable. A l'époque du départ de Matteo et de Nicolo, ce magistrat s'appelait Ponte de Veniexia, suivant le manuscrit de Lorenzo, et celui qui s'y trouvait en 1261 se nommait Marco Gradenigo.
  - (\*) 1252, suivant les copies manuscrites de Berlin et de Londres.
  - (\*) Marco-Polo naquit à Venise quelques mois seulement après le départ de son père et de son oncle.
- (\*) Il parait inu'ile de rappeler qu'à Venise comme à Florence, Gênes, Pise, etc., la hante noblesse se composait en grande partie de familles qui devaient au commerce toute leur richesse et toute leur influence.
  - (\*) Le Pont-Euxin, la mer Noire; on l'appelait grande mer par opposition à la petite mer de Marmara ou Propontide.
- (\*) Soldaria, Soldadaria, Soldada, C'est la petite ville de Sudak, située à l'extremité méridionale de la Crimée ou Chersonèse Taurique.
- (\*) Barka ou Bêrêkê, peti-fils de Geogia-Khan, command-ti, sous l'autorité supérieure de Cultai-Khan, le Grand Khan, aux Tartares occidentaux qui occupaient la Grassie, au nord du Pomt-Euxin, et les rives du Volga et du Tanais. « Après la mort de Batou-Khan, dil Petis de la Croix, Bêrêkê-Khan, son frère, lui succèda et se fit malionatean. Il eut une sanglante guerre coulre llodaron, fils de Tui. Enfin, après dix années de règne, it mourut en 120s. « (Histoire du grand Georgia-Khan, p. 198).) De Guignes, parlant de Bêrêkê ou Barka, dit : « Son nom devint si célère dans ces pays, qu'on les a appelés des parlantes petres de un Barka, de l'activité de

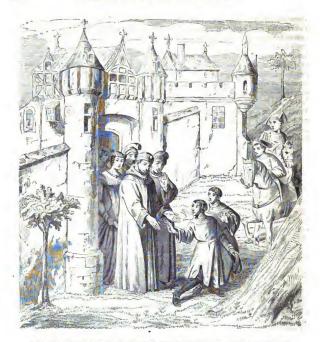

Comment les deux frères se partirent de Constantinople pour checkter du monde (sie). — Miniature du Liere des Merreilles, manuscrit du quatorzième siècle con erré à la Bibliothèque impériale (1).

Descht-Béréké, c'est-à-dire les plaines de Béréké. Il avait fait construire Serai sur un des bras du fleure Étel ou Volga, et cette ville était devenue très-grande et très-peuplée; les savants les plus effères qui s'y rendaient de toutes parts pour contribuer à policer ces peuples grossiers et barbares y recevaient de grandes récompenses de la part du klau. » (Liv. XVIII, n. 343.)

(\*) Le beau manuscrit conu sous le tire de Lirre des Merveilles a appartena à Jean de Berry, frère de Charles V. Il papiral avoir été écrit et peint de l'an 1380 à l'an 1400. On le conserve au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale, sous le numéro 8392. Yoici ee qu'on lit à la première page :

• Ce livre est des mercellies du monde, c'est à savoir de la Terre sainte, du grand kann, empereur des Tortares et du pays de l'Inde. Lequel livre Jelan, duc de Bourgoigne, denns à son oncle Jelan, fils du Roi de Fraure, duc de Berry et d'Auvergne, comte de l'ottou, d'Élampes, de Bouloigne. Et contient ledit livre six livres, c'est à savoir Mar-Pol, frère Udrie de l'ordre des fères Meneurs, le livre fait à la requête de Taleran de Pierregor : l'État du grand kann; le livre de Messire Guillaume de Mandeville, le livre de fière Jelan de l'ordre des Prémontrés, le livre de frère Bieul de l'ordre des frères Prescheurs. Et sont en ce dit livre deux ceul soivante-six histoires. » Signé : Flamed.

Les nombreuses miniatures qui ornent le Livre des Merceilles sont parfaitement conservées. L'imagination singulière des artistes qui les ont exécutées, la bizarrerie des compositions, la naîveté du dessin, la vivacité du coloris, les font classer

Bolgara (\*) et à Sara (\*). Ce Barca fit grand honneur à messire Nicolo et à messire Matteo, et eut moult grande liesse de leur venue. Les deux frères lui donnérent tous les joyaux qu'ils avaient apportés, et Barca les priv voloniters; ils lui plurent outre mesure, et il leur fit donner bien deux fois la valeur des joyaux; puis il les envoya loger en plusieurs lieux où ils furent moult bien reçus. Et quand ils furent restés un an en la terre de Barca, il surgit une guerre entre Barca et Alau (\*), le sire des Tartares du Levant (\*). Ils marchèrent l'un conter l'autre avec toutes leurs forces, et se livrérent de grands combats où périrent maints guerriers de part et d'autre; mais enfin Alan fut vainqueur. Et à l'occasion de cette bataille et de cette guerre, nul ne pouvait aller par les chemins qu'il ne fut pris, c'est-à-dire s'il voluisi retourner en arrière, car il était loisible de marcher en avant. Or les deux frères se dirent : \* Puisque nous ne pouvons retourner à Constantinople avec nos marchandises, allons en avant par la voie du Levant, peut-être trouverons-nous moyen de retourner en arrière. Als se préparent donc et partent de Baccar (Bolgara), et s'en viennent à une cité qui avait nom Ouchacca (\*), à l'extrème frontière du royaume du sire du l'onent (Levant); puis ils repartent d'Ouchacca, et, ayant passé le fleure du Tigre (\*), ils arrivent à un désert long de div-sept journées (\*), où ils ne trouvent n'villages, mais seulement des Tartares avec leurs tentes, lesquels se nourrissiaent de leurs bêtes.

#### Comment les deux frères traversent un désert et viennent à la cité de Bucara.

Et quand ils eurent traversé ce désert, ils arrivèrent à une cité moult noble et grande nommée Boccara (%). La province aussi se nommait Bucrar; elle obéissait à un roi nommé Barac (%). La cité d'âtit la micilieure de toute la Perse. Arrivés en cette ville, les deux frères ne purent pousser plus avant ni retourner en arrière, et y demeurèrent trois ans. Pendant qu'ils y étaient, il vint un messager d'Alau, le sire du Levant, qui se rendait vers le grand sire de tous les Tartares, appelé Gubbai (\*9). Quand ce messager vit messire Nicolas et messire Matthien il en fut tout émerveillé, parce que januais on n'avait vu de Latius en cette contrée, et il leur dit: « Seigneurs, si vous me voulez croire, vous en aurez grand profit et grand

parmi les peintures les plus remarquables du quatorzième siècle. C'est les apprécier, ce nous semble, contine il convient, que de dire qu'elles sont presque toutes trés-agrichles à la vee et três-amusantes; mais elles ne peuvent en rice intardire; il flust les se garder, en effet, de les considérer comme une interpréciation sérieuse des relations de vorages auxquelles on les a mèlères. Les miniaturisets étaient fort ignorants, ou se précucipaient trés-peu du soin d'expliquer fidélement le texte aux vaux des lectures. Ils forçà-rich sens du récit, prenaînei à la lettre les comparaisons en les exagérant, et se complaissient le plus souvent à transporter les tectuers au delà de toutes les limites du vraisemblable. La seule utilité de ces imageries est qu'elles représentent probablement avec assess d'avactitude les bides étranges que fon se fisits égréralement du la mour des hommes et des animaux dans les pays loinbins : sous ce rapport, elles entrent comme partie essentielle dans l'étude du moven ége.

- (1) Non pas dans la Bulgarie, mais une ville tartare à l'est du Volga, et habitée actuellement par les Baskirs.
- (\*) Sara, suivant Forster, est la ville de Saray, sltuée sur le bras oriental du Volga.
- (2) Cest le célèbre Houlagon, frère de Cublai-Khan. « Ge prince, d'abord fisé sur la rive droite de l'Ours, ne franchit pas le fleure pendant la vie de listou-Khan, de ce chef des Tartares occidentaux qui avait fait trembler l'Europe; mois après a mort, qui ent lieu en 1255. Heulagon attaqua les Ismaëliens et dédruisit la puissance du Vieux de la montagne, qui les guavernait. Il fit la guerre à Barka, dont les Ismaëliens avaient reçu des secours; et après avoir fait périr tonte la race de leur chef, il tourna ses armes contre Bagdad, où le califat fot détruit. » (Roux, Introduction aux voyages de Marco-Polo.)
  - (\*) Tartares qui occupaient les provinces situées à l'orient et au midi de la mer Caspienne. -
- (\*) Ce nom, écrit Gathaca, Ouchata et Buccata, dans d'autres manuscrits, paraît désigner l'Okak d'Aboulféda, situés entre Saray et Bogar.
  - (\*) Non pas le Tigre, mais le Si-houn ou Sirr.
  - (') Le désert de Karak.
- (\*) Boukhara, l'une des villes les plus considérables de l'Asle, et capitale du khanat de Boukhara.
- (\*) Barac-Khan, arrière-petit-fils de Jagathaï, second fils de Gengis-Khan; il mourut en 1260.
- (\*\*) Cabhá-khan, le grand khan des Tartree, et empercur de Chine, était le fils de Tonli, quatrième fils de Geugle-Khan; l Il avait succédé à son fère, Mangou-Khan. On le considère comme le cimplième empereur de la race des Tartrars mogols. Il résidalt au Caby ou Cathay (Chine septentionale), ou dans le district voisin de Karclinn, où était stude Shang-tou.

honneur. » Les deux frères lui dirent qu'ils le croiraient volontiers si c'était chose qu'ils pussent faire. 
« Seigneurs, leur répond alors le messager, sachez donc que le grand sire des Tartares ne vit oneques aucun Latin et a grand désir et volonté d'en voir; et pour ce, si vous voulez venir avec moi jusqu'à lui, il vous verra moult volontiers et vous fera grand honneur et grand bien, et je vous le dis, vous pouvez venir avec moi sans encombre. »

### Comment les deux frères trouvent les messagers au grand khan.

Quand les deux frères eurent entendu ce que leur disait ce messager, ils firent leurs préparatifs et lui répondirent qu'ils iraient volontiers avec lui. Ils partirent donc et voyagèrent un an vers le nord et le nord-est avant d'atteindre le but de leur voyage, rencontrant dans leur route diverses merveilles dont nous ne dirons rien en ce moment, parce que messire Marc, le fils de messire Nicolas, qui vit aussi tout cela, vons le racontera dans ce livre, tout au long.

### Comment les deux frères vinrent au grand klian.

Et quand messire Nicolas et messire Matthieu furent venus au grand seigneur, il les reçut honorablement et leur fit grande joie et grande fête. Il fut très-joyeux de leur venue et les interrogea sur maintes choses : d'abord sur les empreeurs, comment ils administrent leur seigneurie et tiennent leur terre en justice, et comment ils font la guerre, et maintes autres affaires; ensuite il leur parla des rois, des princes et des autres barons.

### Comment le grand khan interroge-les deux frères sur les affaires des chrétiens.

Et après il leur parla de messire le pape et de tous les faits de l'Église romaine, et de toutes les coutumes des Latins. Et messire Nicolas et messire Matthieu lui dirent toute la vérité, chacun de son coté, bien et sagement, comme de sages hommes qu'ils étaient, qui bien savaient la langue des Tartares et le tartaresque.

### Comment le grand khan envoie les deux frères comme ses messagers au pape de Rome,

Et quand le grand sire qui avait nom Cublai-Khan, et qui était seigneur de tous les Tartares du monde, et de toutes les provinces et royaumes et pays de cette grandissime partie de la terre, eut entendu tous les faits des Latins, comme les deux fières le lui avaient dit bien et clairement, il en fut charmé outre mesure et résolut en lui-même d'envoyer ses messagers au pape. Il pria donc les deux frères de se charger de cet office avec un de ses barons, et eux lui répondirent qu'ils feraient tout son commandement comme de leur seigneur lige. Le grand sire alors fait venir devant lui un de ses barons, qui avait nom Cogatal, et lui diqu'il veut qu'il aille vers le pape avec les deux frères. L'autre lui répond :

- Sire, je suis votre homme et prêt à exécuter, suivant mon pouvoir, tout ce que vous me commanderez. - Le grand sire fait donc faire ses chartes en langue turque (¹), pour envoyer au pape, et les doune

<sup>(\*) «</sup> Suivant d'autres manuscrits en langue tartare, probablement en langue mogole, avec caractères ouigours. La lettre que Mangou-khan, fils de Gengis-khan, avait écrite à saint Louis, en 1254, était en langue mogole, mais en caractères yuguriens, de laut en las. ¿ Petis de la Croix.)

aux deux frères et à son baron, les chargeant en outre de ce qu'il veut qu'ils disent de sa part au pape. Or voici ce que contenaient ces chartes, et quelles étaient les instructions des messagers. Le grand khan mandait au pape qu'il lui envoyât cent hommes sages de la foi chrétienne qui sussent les sept arts et fussent capables de discuter et prouver clairement aux idolâtres et à toutes les autres sectes que toutes les idoles qu'ils ont dans leurs maisons et qu'ils adorent sont des inventions du diable, et aussi que la loi chrétienne est meilleure que la leur. Le grand sire chargea aussi les deux frères de lui apporter de l'huile de la lampe qui brôle sur le sépulcre de Dieu, à Jérusalem (¹). Telles étaient les choses qu'il consia aux messagers qu'il envoyait au pape.

### Comment le grand klian donne aux deux frères la table d'or des commandements.

Quand le grand sire eut donné tontes ses instructions aux deux frères et à son baron, il leur fit remettre une table d'or (\*), par laquelle il était ordonné qu'en tous les lieux où iraient les niessagers ou dût leur fournir tout ce dont ils auraient besoin, et des chevaux et des hommes pour les escorter d'un pays à l'autre. Et quand messire Nicolas et messire Matthieu et l'autre messager eurent bien tout ce dont ils avaient besoin, ils prirent congé du très-grand sire, montérent à cheval et se mirent en route. Ils n'avaient pas encore chevauché longtemps quand le baron tartare qui était avec eux tomba malade, et, ne pouvant aller plus loin, s'arrêta dans une cité. Et quand messire Nicolas et messire Matthieu le vient ainsi malade, ils le laissèrent et poursuivirent leur route; et je vous dis que partout où ils allaient ils étaient servis et honorés en tont ce qu'ils commandaient. Et, que vous dirai-je? ils chevauchèrent jusqu'à ce qu'ils fuseant arrivés à Laias (\*); et ils furent bien trois ans à y aller, parce qu'ils furent souvent arrêtés par le mauvais temps et les neiges, et les fleuves qui étaient enflés.

#### Comment les deux frères vinrent à la cité d'Acre.

- Puis ils partirent de Laïas et s'en vinrent à Acre (\*), où ils arrivèrent au mois d'avril de l'année 1260 (\*) de l'incarnation de Jésus-Christ, et ils trouvèrent que messire le pape était mort. Quand donc messire Nicolas et messire Matthieu enrent appris la mort du pape Clément IV, ils allèrent trouver un sage clere qui était l'égat pour l'Égiles de Rome dans tont le royaume d'Égypte. C'était un homme de grande autorité, qui avait non Téald de Plaienze (\*). Ils lui racontérent le message dont le grand sire des Tartares les avait chargés pour le pape. Et quand le légat eut entendu le récit des deux frères, il en fut fort émervéillé, et il lui sembla que c'était grand bien et grand homeur pour la chrétienté. Il dit aux deux frères « Seigneurs, vous voyez que le pape est mort, et pour ce il vous faudra attendre qu'un nouveau pape soit nommé; et quand il le sera, vous pourrez accomplir votre message. « Les deux frères, voyant bien que le légat leur disait la vérité, lui répondirent qu'en attendant l'élection du pape ils voulaient aller à Venise, voir leur famille. Ils partent donc d'Acre et vont à Négrepont, et de là montent sur un vaisseau
- (¹) « Ce que le clergé arménien vend le plus cher, dit Chardin, ce sont les saintes huites, que les Grecs appellent myrone. La plupart des chrétiens orientaux s'inaginent que c'est un baune physiquement salutaire contre toutes les mabalies de l'autre. Le patriarche a seul le droit de le consacrer. Il le vend aux évêques et aux prêtres. Il y a padepud obure and celui de Perso se mit en tête d'empécher les ecclésiastiques arméniens de tout l'Orient de se procurer des saintes builes ailleurs que chei lui. Ceux de Turquie s'en fournissent depuis longtemps à Jérnsalem, auprès du partiarche arménien qui y réside, et qui est le cler' de tous les chrétiens arméniens de l'empire ottonan « l'Voyage en Perse, t. 1ex, p. 170.)
- (\*) Tablette d'honneur (Ichi-konei), sorte de passe-port qui est encore en usage. Ce n'est pas une plaque de métal ; les kttres seulement y sont tracées en or.
  - (2) Lajazzo, Aiazzo, Aias, Layassa, Issus, port de la rive septentrionale du golfe de Scandaroun, ou Issique.
  - (4) Voy. p. 177.
- (\*) Erreur du manuscrit. Il faut lire 1209, que l'on trouve sur d'autres manuscrits. Clément IV est mort le 29 novembre 1268.
  - (\*) Tebaldo de Plaisance.

et naviguent jusqu'à ce qu'ils soient arrivés. Messire Nicolas trouve que sa femme était morte et qu'il lui restait un fils de douze ans, nommé Marc, qui est celui dont parle ce livre. Messire Nicolas et messire Matthieu restent encore deux ans à Venise pour attendre la nomination du pape (1).

Comment les deux frères partirent de Venise pour retourner au grand khan, et avec eux Marc, le fils de messire Nicolas.

Quand les deux frères eurent ainsi attendu deux ans, voyant qu'on ne nommait pas de pape, ils se dirent que désormais ils ne devaient point différer davantage pour se rendre près du grand khan. Ils partent donc de Venise, emmenant avec enx Marc, le fils de Nicolas, et s'en vont tout droit à Acre, où ils trouvent le légat dont je vous ai déjà parlé. Ils s'entretiennent avec lui de leur message, et lui demandent permission d'aller à Jérusalem chercher de l'huile de la lampe du Christ, comme le grand khan les en avait priès. Le légat leur accorde cette permission ; et, quittant Acre, ils s'en vont à Jérusalem, où ils prennent de l'huile de la lampe du sépulcre du Christ. Puis ils retournent vers le légat, à Acre, et lui disent : « Seigneur, comme nous voyons qu'on ne nomme point de pape, nous voulons retourner au grand sire, parce que nous avons déjà trop tardé. » Et messire le légat, qui était un des plus grands seigneurs de toute l'Église de Rome, leur dit : « Puisque vous voulez retourner au grand sire, je ne m'y oppose pas. » Puis il fit ses lettres et ses messages pour les envoyer au grand khan, et témoigner comment messire Nicolas et messire Matthieu étaient venus pour accomplir leur message, mais n'avaient pu le faire à cause de la mort du pape.

### Comment les deux frères vont au pape de Rome.

Quand les deux frères eurent les lettres du légat, ils partirent d'Acre et se mirent en route pour retourner vers le grand sire; ils allèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à Laïas, et à peine y étaient-ils arrivés, qu'ils apprirent que ce légat avait été élu pape et avait pris le nom de Grégoire de Plaienze (\*). Les deux frères en eurent grande liesse, et neu après arriva vers eux, à Laïas, un messager











Médaille de Léon II d'Arménie.

de la part du légat, qui avait été élu pape, pour leur dire que s'ils n'étaient encore partis, ils eussent à retourner vers lui. Les deux frères, très-joyeux de ce message, répondirent qu'ils obéiraient volontiers. Et, que vons dirai-je? le roi d'Arménie (2) fit équiper une galère pour les deux frères, et les envoya vers le legat moult honorablement.

<sup>(1)</sup> La vacance du siège pontifical dura près de trois ans.

<sup>(\*)</sup> B. Gregorius X Placentinus. Grégoire X fut élu le 1er septembre 1271. Le 18 novembre, il partit de Syrie, où il était légat, et aborda en janvier 1272 à Brindisi, près d'Otrante.

<sup>(</sup>a) En ce temps Léon on Livon II régnait dans l'Arménie inférieure, dont la capitale était Sis, et Aias on Aiazzo le port, Son père, Hatem ou Haiton, auteur d'une Histoire des Tartures, et que l'on appelle souvent Haiton l'Armenien, avait al diqué ou cédé sa couronne à Léon, avec le consentement d'Abaka, fils d'Houlagou, son suzerain,

Comment les deux frères et Marc vinrent à Clemeinfu, où était le grand khan,

Quand ils furent venus à Acre, ils s'en vont vers messire le pape et se prosternent devant lui. Messire le pape les reçoit honorablement, et leur donne sa bénédiction, et leur fait joie et fête; pais il leur donne



Écu de templier.

deux fières précheurs, les plus sages qui fuscent en cette province : l'un avait nom frère Nicolas de Vicence, et l'autre fière
Guillaume de Tripule. Il leur remet ses lettres et priviliges, et leur
confie les messages qu'il voulait envoyer au grand khan. Et quand
messire Nicolas et messire Matthieu et les deux frères précheurs
cerent repu les instructions du pape, ils hui lemanulent sa bénédiction et partent tous, et avec eux Marc (¹), le fils de messire Nicolas.
Ils s'en vont tout dreit à Laïas; et quand ils y furent arrivés il advint
que Bondocdaire (²), qui était soudan de Babvlonie, vint en Arménie
avec une grande armée, et fit grand dommage par la contrée, si bien
que les messagers furent en péril d'être mis à mort. Les deux
frères précheurs, voyant cela, doutérent fort d'aller plus avant, et
résolurent de ne pas continuer leur route. Ayant donc donné à

messire Nicolas et à messire Matthieu toutes les lettres qu'ils avaient, ils les quittérent et s'en allérent avec le maître du temple (3).

#### Comment les deux frèses et Marc continuèrent leur route.

Et messire Nicolas, et messire Matthien, et Marc, le fils de Nicolas, se mirent en route et chevanchérent tant, durant le printemps et l'été, qu'ils arrivérent au grand khan, qui se trouvait alors à une rité nommée Clemeinfu (\*), moult riche et grande. Nous ne vous parlerons pas ici de ce qu'ils virent chemin faisant, parce que nous vous le raconterons dans noire livre quand nous en serons venus là. Sachez sendement qu'ils furent bien trois aus et demi à faire ce voyage (\*), à cause de la difficulté des chemins, et des pluies et des grands fleuves; puis, ils ne pouvaient chevaucher l'hiver comme l'été. Mais le grand khan, quand il apprit la prochaine venue de messire Nicolas et de messire Matthieu, euvoya vers eux ses messagers, bien quarante journées en avant, et eut soin qu'ils flussent moult bien servis et honorés.

Comment les deux frères et Marc, après être partis d'Acre, allerent trouver le grand khan en son palais.

Et, que vous dirai-je? quand messire Nicolas et messires Matthieu et Marc furent venus en cette grande cité, ils s'en allèrent au principal palais, où ils trouvèrent le grand kluan avec moult grande compagnie de barons. Ils s'agenouillent devant lui et s'humilient le plus qu'ils peuvent. Le grand kluan les fait

<sup>(\*)</sup> Marco-Polo.

<sup>(</sup>b) Biliars, sultan d'Egypte et non de Bahylome. Abaka invoqua le secours des princes chrétiens contre Bibars, qui avait en effet envahi ses états.

<sup>(3)</sup> Le commandeur des chevaliers de l'ordre du Temple. On suppose qu'une commanderie de cet ordre rélèbre s'était étable en Arménie pour la défense des intérêts du christianisme.

<sup>(\*)</sup> Cai-min-fu de Bavelhi-Foldin, Cai-piny-fu des Chinois, La résidence ordinaire de Cubbal, à cette époque, était Yen-King, près de la place où est actuellement Péking. Du Habde dit qu'il avait étalli d'abord sa cour à Tay-yeau-fon, caréale de la province de Chom-si, et qu'il la transporta ensuite à l'éking.

<sup>(\*)</sup> Un au et demi seulement, suivant d'autres manuscrits.

relever et les reçoit honorablement, et leur fait grande joie et grande fête, leur demandant ce qu'ils sont devenus et comment ils se sont portés. Les deux frères lui répondent qu'ils se sont moult bien portés, puis-



Chevalier de l'ordre du Temple.

qu'ils le retrouvent sain et dispos ; puis ils lui présentent les brevets et les lettres que le pape lui envoie, dont il a grande liesse, et ils lui baillent la sainte huile, dont il est tout joyeux et qu'il tient pour trèsprécieuse. Puis le grand khan, quand il voit Marc, qui était un jeune homme, demande qui il est. « Sire, fait messire Nicolas, c'est mon fils et votre homme. » — « Qu'il soit le bienvenu! » reprend le grand khan. Et, que vous dirai-je de plus? moult grande fut la joie et la fête que fit le grand khan et toute sa cour à ces messagers, et ils étaient servis et honorés de tous. Ils restérent à la cour et avaient honneur sur les antres barons.

### Comment le grand khan envoie Marc pour ses messages.

Or il advint que Marc, le fils de messire Nicolas, apprit si bien les contunes des Tartares, et teur langue, et leur écriture, que, peu de temps après sa venne à la cour du grand seigneur, il savait quatre langues et quatre écritures différentes (<sup>1</sup>). Il était sage et prudent outre mesure, et le grand khan lui voulait moult grand bien pour l'esprit qu'il voyait en lui et pour sa grande sagesse. Et quand il vit que Marc était si instruit, il l'envoya faire un message en un pays où il fut bien six mois à aller. Le jeune homme fis on ambassade bien et sagement, et comme il avait vu et entendu plusieurs fois que le grand khan, quand les messagers qu'il envoyait par les diverses parties du monde revenaient à lui et lui rendaient compte de leur ambassade sans savoir lui raconter rien de particulier des contrées où ils avaient été, leuré des routumes et des usages de ces contrées étrangéres que le compte rendu de l'ambassade qu'il leur avait confiée, il mit toute son attention, quand il s'acquitta de sa mission, à retenir toutes les choses étranges et inaccoutamées qu'il voyait, afin de les redire au grand khan.

### Comment Marc, de retour de sa mission, revient vers le grand khan,

Lors done que Mare fat de retour de sa mission, il s'en va au grand khan et lui rend compte du message qu'il hui avait confié, et dont il s'était fort bien acquitté; puis il hui raconte tout ce qu'il a vu dans son voyage, si bien et si sagement, que le grand khan et tous ceux qui l'entendent en sont émerveillés, et se disent entre eux que si ce jeune homme vit longtemps il ne peut manquer d'être de grand sens et de grande valeur. Et, que vous dirai-je? à partir de ce jour il fut appelé le jeune messire Mare Pol; et aiusi l'appellera désormais notre livre, et cela à bon droit, car il était sage et prudent. Il demeura avec le grand khan bien dix-sept aus, et pendant tout ce teups il ne cessa d'être envoyé en mission; car le grand khan, voyant que messire Mare hui apportait tant de nouvelles des lieux où il allait, et achevait si bien ce qu'on lui confiait, donnait à messire Mare toutes les missions difficiles et iointaines qu'il avait à faire, et celui-ci s'en acquittait moult bien, et racontait à son retour tout ce qu'il avait vu de nouveau et d'êtrage. Et les services de messire Mare plaisient tellement au grand khan, que celui-ci hi en voulait grand bien et hi faisait grand bonneur, le tenant si près de lui que les autres barons en avaient grande envie. C'est ainsi que messire Mare sut plus de choses de cette contrée qu'homme du monde, parce qu'il recherchait plus que nul autre ce qui pouvait s'y trouver d'êtrange, et qu'il mettait toute son application à l'apprendre.

#### Comment messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, demandent congé au khan,

Et quand messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, furent demeurés avec le grand khan le temps que je vous ai conté, ils se dirent entre eux qu'ils voulaient retourner en leur pays. Ils en deniandèrent plusieurs fois congé au grand khan et l'en prièrent moult doucement; mais cehi-ci les aimait tant et les gardait si voloniters autour de lui, qu'il ne voulait leur donner congé pour rien au monde. Or il advint que la reine Bolgara (\*), qui était fennne d'Argon (\*), le sire du Levant, mourut, avant mis dans son

<sup>(4)</sup> Saus doute les langues mongole, ourgour, mantchoue et chinoise.

<sup>(\*)</sup> Bolgana, Bolgana, Bolghán. « Piusicurs reines et éponses des rots mongols de la Perée ont porté le nom de Bal-ghán, » dit Khyroth dans ses notes inédites; « it à ajoute des décids instoriques : « La tille de Jagatai, fils de Gengie-Khan, est nomicée Bolghán-Kháloun, chame Bolghán, etc. »

<sup>(2)</sup> Arghoun-Khan, fils d'Abaka-Khan, roi mongol de Perse, du Khorassan, etc.

testament que nulle dame ne pût s'asseoir à sa place ni être femme d'Argon si elle n'était de son lignage. Argon prit donc trois do ses barons, nommés Oulatai, Apusca et Coja, et les envoya au grand khan avec moult belle escorte, pour le prier de lui envoyer une dame qui fût du lignage de la reine Balgana, sa femme, qui était morte. Quand les trois barons furent venus au grand khan, ils lui dirent pourquoi ils étaient envoyés; le grand khan les recut honorablement, leur fit joie et fête, et les envoya vers une dame nommée Cogatra (1), agée de dix-sept ans, moult belle et avenante, et du lignage de la reine Balgana. Il leur dit que c'était la la femme qui leur convenait, et eux lui répondent qu'elle leur plait fort. Or, vers ce temps, messire Marc arriva de l'Inde après avoir parcouru diverses mers, et raconta maintes nerveilles de cette contrée. Les trois barons, étonnés de voir messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, résolurent d'emmener avec eux, par mer, ces sages Latins. Ils vont au grand khan et lui demandent en grâce d'envoyer avec eux ces trois Latins, par mer. Le grand khan, qui aimait tant ces trois hommes, accorde cette grâce à grand peine, et donne congé aux trois Latins de partir avec les trois barons et cette dame.

### Comment messire Nicolas, et messire Matthicu, et messire Marc, quittèrent le grand klian,

Quand le grand khan vit que messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, allaient partir, il les fait venir tous trois devant lui et leur donne deux tables, avec commandement qu'ils fussent francs par toute sa terre et que, partont où ils iraient, ils fussent défrayés eux et leur suite; puis il les charge de messages pour le pape, et le roi de France, et le roi d'Espagne, et les autres de la chrétienté; il fait appareiller quatorze navires qui avaient chacun quatre mats (\*) et nouvaient porter douze voiles, et je pourrais vons expliquer comment, mais ce serait trop long, et je ne vous le dirai ici. Quand les navires furent prets, les trois barons, et la dame, et messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, prirent congé du grand khan, et montérent sur les vaisseaux avec beaucoup de gens, et le grand khan leur fit donner des vivres pour deux ans. Et, que vous dirai-je? ils prirent la mer et naviguêrent bien trois mois, au bout desquels ils vinrent à une fle qui est vers le midi et s'appelle Java (5), en laquelle fle sont maintes choses merveillenses dont nous vous parlerons ci-après. Puis ils partirent de cette île, et navignérent dans la mer de l'Inde bien dix-huit mois avant d'arriver au but de leur voyage; et ils tronvérent maintes grandes merveilles que nons vous raconterons en ce livre. A leur arrivée, ils trouvérent qu'Argon était mort (\*); et sa dame fut donnée à Cazan (\*), le fils d'Argon. Et je vous dis en vérité que sur six cents personnes qu'ils étaient sur les navires, sans les mariniers, ils monturent tous, à l'exception de dix-huit. La seigneurie d'Argon appartenait alors à Chiato (6) . ils lui recommandent la dame et accomplissent leur mission; puis messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, prennent congé de Chiato, et se remettent en route. Or sachez qu'Achatu (1) donna aux trois messagers du grand khan, c'està-dire à messire Nicolas, messire Matthieu et messire Marc, quatre tables d'or de commandement, deux de gerfaut, une de lion, et une d'or plein, afin qu'ils fusseut honorés et servis par toute sa terre comme lui-même, et que toute dépense et toute escorte leur fussent données. Et certes il en fut ainsi, car ils trouvirent par toute la terre du grand khan chevaux et tout ce dont ils avaient besoin, bien et largement. Souvent on leur donnait deux cents hommes à cheval, plus ou moins, selon que cela était nécessaire pour aller d'un pays à l'autre ; et ce n'était pas chose superflue, parce qu'Achatu n'était pas seigneur lige, et les gens ne s'abstenaient pas de faire mal tant qu'ils pouvaient, comme ils eussent

<sup>(1)</sup> Kogatin, suivant d'autres manuscrits; c'est probablement une altération du nom Koutai-Khâtoun. Ainsi s'appelait une des femmes d'Honlagou.

<sup>(\*)</sup> Barrow vil beaucoup de navires chinois destinés à de grands voyages, et ayant quatre mâts. (Travels in China, p. 45,)

<sup>(3)</sup> Ailleurs, cette même lie est appelée Java minor. Il s'agit certainement de Sumatra.

<sup>(\*)</sup> Arghoun-Khan mourut en mars 1291, troisième mois de l'an de l'hégire 690.

<sup>(\*)</sup> Ghazan-Khan, fils ainé d'Arghoun. Il monta sur le trône de Perse en 1295, cinq ans environ après la mort de son père.

<sup>(\*)</sup> Kai-Khalou, frère d'Arghoun-Khan, et qui s'était d'abord emparé du trône.

<sup>(1)</sup> Chiato, Ki-Akato, Kai-Khatou.

fait s'il eat été seigneur lige. Et je veux encore vous raconter une chose à l'honneur de ces trois messagers; car je vous dis en vérité que messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, avaient tellement l'estime du grand khan, et il leur voulait si grand bien, qu'il leur confia la reine Cocacin, la fille du roi du Mangi, pour les mener à Argon, le sire de tout le Levant. Et ainsi firent-ils, car ils les menèrent par la mer, comme je vous l'ai rapporté, avec si belle escorte et si grande représentation. Ces deux grandes dances étaient en la maison de ces trois messagers, et ils les gardaient et les protégeaient comme si elles eussent été leurs filles, et les dames, qui moult étaient jeunes et belles, les tenaient pour leurs pères et leur obéissaient. Ils les remirent entre les mains de leurs seigneurs, et la reine Cocacin est la femme de Cazan, qui règne aujourd'hui. Cazan et elle veulent si grand bien aux messagers, qu'il n'est chose qu'ils ne fassent pour eux comme pour leur père propre. Sachez donc que, quand les trois messagers prirent congé de Cocacin pour retourner en leur pays, elle pleura de chagrin de leur départ. Maintenant que nous avons raconté comment ils s'acquittérent sagement de leur mission, nous laisserons cela et irons plus avant. Quand les trois messagers furent partis de Cocatu (1), ils continuèrent leur route jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à Trépisonde, et de Trépisonde ils allérent à Constantinople, puis à Négrepont; et de Négrepont à Venise; et ce fut vers l'an 1295 de l'incarnation du Christ. A présent que nous avons fait ce prologue, nous commencerons notre récit.

#### De la Petite-Arménie.

Il faut savoir qu'il y a deux Arménies (\*), une grande et une petite. De la petite (\*) est seigneur un roi qui maintient bien sa terre en justice, et est soumis au Tartare. Il a maintes villes et maints villages, et de toutes cluses en grande abondance; sa terre fournit aussi toutes sortes de gibiers pour le divertissement de la chasse, mais le pays n'est pas sain et est très-insalubre. Anciennement, les gentilshommes étaient vaillants et prud'hommes à la guerre, tandis qu'aijourd'hui ils sont vils et chétifs, et n'ont d'autre talent que celui, de bien boire. Il y a encore sur la mer une ville appelée Laïas (\*), qui fait grand commerce; c'est la qu'on apporte toutes les épices et les draps de l'Euphrate et les autres marchandises précieuses, et les marchands de Venise, et de Gônes, et de tous les pays, viennent les y acheter. Les marchands et tous ceux qui veulent aller sur l'Euphrate s'embarquent en cette ville. Maintenant que nous vous avons parlé de la Petite-Arménie, nous passerons à la Turcomanie.

#### De la province de Turcomanie.

En Turcomanie, il y a trois races d'habitants. D'abord les Turcomans, qui adorent Mahomet et observent sa loi. Ce sont des gens simples, qui ont un langage sauvage; ils demeurent dans des mon-

<sup>(\*)</sup> De la résidence de Kar-Khatou.

<sup>(\*)</sup> Cette division est celle qu'avaient admise Ptolémée et les géographes du moyen âge.

<sup>(\*)</sup> Le nom de Petits-Arménie ou Arménie Minerne fut donné aux pays dont la conquelte avait agrandie le territoire de l'Arménie proprement dite. Dans l'origine, il comprenait seulement la partie orientale de la Cappañoce; plus tard, les Arméniens ayant été de plus en plus refoultes vers l'occident, par suite de leurs révolutions inférieures, ce nom reçut une plus grande extension, et dans le treirième siécle embrassa la Chicie emière. On lit dans la relation de l'Arménien Minion, contemporain de Marco-Polo : et al quartiéme province de Syrie est appetée Cilicie, et cest la que se tonveu la ville imprenaible de Tarses; et de nos jours cette Cilicie a pris le nom d'Arménie. En effet, après que les ennemis de la foi chrétienne curent arraché cette contrée aux mains des Gress et l'ourent longtemps occupée, les Arméniens firent tant par leurs efforts qu'ils l'Enchévrent au peuple des paisens, et le roi d'Arménie en est le maitre parla grace de Dieux « (Hint. « Gérient, ch. xux, parlis.)

Sous le règne d'Alexis Comnène, un légat d'Arménie nommé Cachiy (Kaghic, dit de Guignes), de la famille des Paeratides, constitua l'Arménie Mineure en royanne indépendant, dont il ful le chef; il conquit la Cilicie et une partie de la Cappadoce, et fut la souche des rois qui occupérent le trône pendant les douzieme et terizième siècles. L'Arménie Mineure était devenue ainsi indépendante de la grande, mais son roi était tributaire des Tartares du Levant. La capitale était Sis,

<sup>(4)</sup> Voy. la note 3 de la p. 261.

tagnes et des landes où ils savent qu'il y a de bons pâturages, parce qu'ils vivent de bestiaux. En ce pays (¹) naissent de bons chevaux turcomans et de bons unilets de grande valeur. Les autres habitants sont Arméniens et Grecs; ils demeurent ensemble dans les villes et les villages, et vivent de commerce et d'industrie; car sachez qu'on y fabrique les meilleurs et les plus beaux tapis du monde, et aussi des draps de soie cramoisie et d'autres couleurs moult beaux et riches, et maintes autres choses. Leurs cités s'appellent le Como, Casserie, Sevasto (¹); et il y a encore maintes autres cités et villages dont je ne vous parlerai, parce que ce serait trop longue matière. Ils sont soums au Tartare du Levant, qui les a sous sa seigneurie. Nous vous entretiendrons maintenant de la Grande-Arménie.

#### De la Grande-Arménic.

La Grande-Arménie (\*) est une grande province. Elle commence à une cité nommée Arziaga, où so travaillent les necilleurs bougrans (\*) qui soient an moule; on y trouve aussi les plus beaux bains et la meilleure eau qu'il soit possible de voir. Les habitants sont Arménieus et soumis au Tartare. Il y a maintes cités et villages; les plus nobles villes sont Arzinga, qui est un archevèché, Argino (\*) et Darzizi (\*). C'est me moull grande province, et tout l'été toute l'armée du Tartare du Levant y campe, parce qu'en cette saison il y a en re pays de très-hous pâturages pour les bêtes; mais l'hiver ils quitent cette province, car il y fait si froid et il y tombe tant de neige, que leurs bêtes n'y pourraient vivre. Ils abaudonneut once lieu l'hiver, et vont vers des contrèes plus chandes, où ils trouvent de grandes herbes et de bons pâturages. En la Grande-Arménie est l'arche de Noë, sur une grande montagne (\*). Cette province confine,

- (\*) Il faut catendre sous ce nom de Turromanie les belles contrées de l'Asie Mineure conquises au douzième siècle par la dynastie turque des Schijonicides. Ce pays des Turromans était horné à l'est par l'Arménie et la Géorgle, à l'unest par l'Anatolie, au nord par la mer Noire, au sud par l'Arménie et la Médierrande.
- (\*) Como (suivant une autre version Coino, Coyne, Gonio), est la noderne Konieh, capitale du pachalik du même nou, dêvée sur les ruines de l'autique Louinun, et qui conserve quelques resles de sa splendeur au moyen âge. L'asserie (L'areir, Casorie, suivant d'autres mannestris) est Kaharieth, l'autique Césarée.

Sexasto (Surust, Sebusta, d'après d'autres manuscrits) est la Seraste des Romains, la Sebustopole de Cappadore, la moderne Sirea, Servas, suivant la promonication arménienne, maintenant misérablament déchue. On conserve des monmaies d'argent des sultants de Sevas, ainsi que de crus de Conire.

- Conice et Césarée sont deux villes très-florissantes par leur industrie et leur commerce; on y fabrique des tissus de sole et de coton, des châles, des tapis et des peaux teintes.
- (¹) « La Grande-Arménie ou Arménie Majeure est l'ancien royaume d'Arménie fondé par Aran, vers 1821 avant l'ére récitience, et nointenant divise entre la Tunquie, la Perse, a l'Insusé et quelques princes tures. La première invasion des Mongols en Arménie etait lieu en 1226. La capitale de l'Arménie était alors la ville que Marco-Polo appelle Arzinga, l'Eriza un Erre d'es anciens Arménies, Jerzenya des modernes, Erzinghian des Tures, Arzengan des Perses, Arzendjan des Arabes, cédèbre à une époque par les temples que le roi Tigrane II y éleva à Diane, et que détruisit dans le quatriene sibrle saint Grégoire Illannianteur. Marsden à avait pas trouvé les bains de Jerzeuga mentiennés dans les écrisonies orientaux; nois des indigénes arménieus nous out assurié que cette ville, fondée sur un terrain volcanique, a des sources themates assez fréquenties; ses alentours sont fériles et trés-agréables. Sous la domination souveraine des Mongols, Jerzenga était, à l'époque où Marco-Polo la visita, une des cités de l'Asie occidentale les plas fonissantes par leur industrie et par leuromec ve. Les trenthéments de terre et surtout les vicissitudes politiques lui ont fait perdre son ancienne splendeur. « (Vincenzo Lazari.)
- (\*) Dans les textes latius, buchiranus, buchyramis, bucaramus; dans Ramusio, bochassini di bambagio. Dans un ancien dictionnaire anglais (Cotgrave, 1611), le bocassin est décrit connue un fin bougran ressemblant au taffetas.
- (2) Aziron (dans d'autres manuscrits Argiron, Arsino, Arsus proresspond à Erzeroum ou Arzerroum. Ce fut à l'origine une place d'armes qui s'appelait Théodoxipoli, du nom de son fondateur; et coume elle était la dernière ville arménierane qui appartint aux empereurs hyzantins, elle prit le nom de Arzert-Rum (terre des Grees). C'est maintenant le chefieu d'un pachaik turc, résidence du général de l'armée de Perse (Iran serascheri), et un des boulevards de l'empire ottonan contre la Bussie et la Perse.
- (\*) Arzini (Arzin, Darzini, Darzirim, dans d'autres textes), la moderne Ardjis (Arzin, Ardjisch), petite ville sur le lac de Van, qui fut visitée par Marco-Polo avant Ezzerum, quand il alla de Tabris à Trébisonde. Le lac de Van était appelé par les anciens Arzisua Palus.
- (2) « C'est en Arménie, dit Haiton l'Arménien, que se trouve la plus haute des montagnes de toute la terre, qui est vulgaire ment appelée Ararat, et au sommet de laquelle l'arche de Noé s'arrêta après le deluge. Et, tien qu'en raison de l'abour-

vers-le midi et le levant, à un royaume nommé Mosul, dont les habitants sont chrétiens; ce sont des jacobites et des nestoriens dont je vous parlerai plus loin. Vers le nord ils touchent aux Géorgiens, dont



Les deux Ararats, vos de Neraci ène, dans l'arrondissament de Charon, en Arménie. - P'après Dubois de Montpéreux.

je vons parlerai aussi. Et de ce côté, vers la Géorgie, est une fontaine d'où sort de l'huile en abondance (¹), tellement que cent navires s'en chargent à la fois. Cette huile n'est pas bonne à manger, mais on s'en sert pour brûler et oindre les channeaux pour les préserver de la rogne et d'une autre maladie; on vient en chercher de très-loin, et dans tonte la contrée on ne brûle d'autre huile que celle-là. Mais laissons là la Grande-Harménie et passons à la province de Géorgie.

dance des neiges qui couvrent cette montagne hivec et été, personne n'y puisse monter, on aperçoit cependant à son sommet quelque chose de noir, que les habitants diseut être l'arche. »

« A douze lieues d'Érivan, à l'est, ou voit, dit Chardin, le mont célèbre où presque tous demeurent d'accord que s'arrêta l'arche de Noi, encore que personne u'en ait de preuve solide. Quand l'air est sercin, ce mont n'en paraît pas à deux lieus, tant il est baut et grand.... Les Turcs l'appellent Agri-Dug, c'est-à-dire la montague élevée ou massive; les Arméniens et les Persaus le nomment communément Macis.

 L'opinion commune des Orientaux dit d'Herbelol, est que l'arche de Noë s'arrêta sur la montagne de Gioudi, qui est une des croupes du mont Taurus ou Gordieux, en Arménie, et celle tradition est autorisée en ce pays-là par plusieurs histoires qui approchent fort de la fable, »

(\*) Le territoire de Daçou et la péninsule d'Apsecron, sur la mer Caspienne, sont couverts de sources de naphte qui produisent de légières flaumnes à la superficie du sol. Il y a là deux espèces de naphte, la grise et la blanche : la première est très-coummune et coule fréquemment en petits ruisseaux. La naphte blanche brible parfaitement, et la faille quantité que l'on en recueille s'expédie à Astraçam, où elle est vendue à des nrist très-élevés.

### Du roi des Giorgiens et de leurs coutumes.

En Géorgie (¹) est un roi qui s'appelle toujours David-Mélic (¹), ce qui veut dire en français David roi ; il est soumis au Tartare. Autrefois tous les rois de cette province avaient en naissant un aigle dessiné sur



Tombeau de Noé. - D'après Dubois de Montpéreux (3).

l'épaule droite (\*). Les naturels sont beaux, vaillants, bons archers et bons hommes de guerre. Ils sont chrétiens de la loi grecque; ils portent leurs cheveux courts à la manière du clergé (\*). C'est par cette province qu'Alexandre ne put passer quand il voulut aller vers le ponent, parce que la route est

- (\*) La Georgie (dans d'autres textes Jorgante, Zorzanie, Gorganie) est le nom donné par les Occidentaux au royaume qui, sur le revers méditional du Caucase, s'élendait aux confins de l'Arménie, et avait Tiffis pour capitale. Les indigênes s'appellent Vire, et le pays Vrandan. La dénomination tout à fait curopéenne de Géorgie peut être dérivée des différents rois de cette contrée qui partierent le nom de Georges ou Gorghi.
- (\*) Plusieurs rois de Géorgie eurent aussi le nom de David. Melie est un mot arabe usité en langue mongole, et qui signifie
- (2) La tradition sur ce tombeau, en Arménie, est antérieure à l'êre chrétienne. Cet anclen pelit édifice a été renouvelé sous les émits de l'Adzerhafdjan, dans le douzième siècle, à l'époque où lis élevaient, à peu de distance de là, une superbe mosquée en l'honneur du patriarche. Il est construit en briques rouges, avec de pelits filets bleus. Au-devant croissent plusieurs plantes communes; dans le lointain s'étend la chaine de l'Abglez, qui ferme l'Arménie au nord-est.
- (\*) « Si nous devons ajouter foi, dit de Guignes, à ce que Constantin l'orphyrogénète nous apprend, cette famille des rois de Géorgie prétend tirer son origine de la femme d'Urie, qui fut enlevée par David. » (T. 107, p. 633.)
- Les princes de Mingrélie, dit Chardin, s'appellent tous dadian, de dad, mot persien qui signifie justice. Le roi d'Imrette se donne le titre de mejor, c'est-à-lire roi en géorgien. Le mejor et le dadian se disent tous deux descendre du roi et proplete David, »
- (3) Chardin dit : « Leur habillement est particulier; ils ont peu de barbe, hormis les ecclésiastiques; ils se rasent le sommet de la tête en couronne, et laissent croître jusque sous leurs yeux le reste de leurs cheveux, aussi coupés en rond. «

étroite et périlleuse, car d'un côté est la mer, et de l'antre une grande montagne où l'on ne peut aller à cheval. Entre la montagne et la mer est un défilé très-étroit qui dure plus de quatre lieues, de sorte que peu d'hommes peuvent résister à un grand nombre. C'est pour cela qu'Alexandre ne nut passer; et alors il fit élever en ce lieu une tour et une forteresse afin que ces gens ne pussent venir le prendre à dos. On appela cette forteresse la Porte-de-Fer (1). C'est ce qui a donné lieu à l'anteur de la Vie d'Alexandre de dire qu'il avait enfermé les Tartares entre deux montagnes; mais ce n'étaient point des Tartares, mais bien des Comains (2) et d'autres races d'hommes, car alors il n'y avait point de Tartares. Il y a en ce pays villes et villages assez; il produit de la soie en grande abondance, et on y travaille des draps de soie et d'or les plus beaux qu'on puisse voir (3). On y trouve les meilleurs autours du monde. La province est remplie de grandes montagnes et de défilés étroits et fortifiés, si bien que les Tartares ne purent jamais prendre entièrement ce pays. Il y a en ce pays un monastère, appelé Saint-Léonard, où l'on voit la merveille que je vais vous dire. Il y a un grand lac d'eau qui vient d'une montagne près l'église de Saint-Léonard, et en cette eau, dans toute l'année, on ne trouve nul poisson, ni grand ni petit; seulement, quand le premier jour du carême commence à venir, depuis ce jour jusqu'au samedi saint, qui est la veille de Pâques, on trouve beaucoup de poissons, tandis que tout le reste de l'année il n'y en a pas. La mer dont je vous ai parlé, et qui est près de la montagne, est appelée la mer de Gleveshelan (\*), et a environ sept cents milles de circonférence; elle est bien éloignée de douze journées, et reçoit l'Euphrate et maints autres fleuves ; elle est tout environnée de montagnes et de terres. Tout récemment les marchands de Gênes vinrent naviguer sur cette mer, et de là vieut la soie qui est appelée gelle (purpurine) (5). Maintenant que nous avons parlé des confins de l'Arménie vers le nord , nous vous parlerons de ceux qui sont entre le midi et le levant.

(¹) Marco-Polo fait menton du célèbre passage entre le pied du Caucase et la mer Caspienne, appelé par les Arabes Bab-al-Ababa (la porte des portes), et par les Tures Denir-Cupou (la porte de fer); les Européens l'appellent quelquefois le Pas de Derbend, du nom de la ville fortifiée voisine de Derbend qui, en persan, signifie barrière. Derbend appartient à la Russie, et est sinée à quatre kloundres de la mer Caspienne.

 Les indigénes, dit Bruce, peusent qu'Alexandre le Grand fonda cette ville et fit élever la grande muraille qui allait de là à l'Euxin, pour protéger la Perse contre les invasions des Scythes. » (Bruce's Memoirs, 284.)

Cette muraille fut restaurée par Veadedjerd II, de la dynastie des Sassanhles, qui régnait dans le milieu du ciaquième sièrée, et plus tard par Nousièrean, de la même dynastie, qui régna jisoqu'i Tanuée 679. Safferdin dit qu'elle avait été élecée nar Nousièrean, et que sa lauteur était de 300 coudées; elle fut définite par Tanuéro.

(\*) Nous avons dans ce dispitre une nouvelle peuve de l'exactitude de Marco-Polo. Il restreint le pont de Tartares en ne l'appliquant qu'anx Mongols, et les distingue des Comans et des autres nations. L'histoire des Comans est encore bien peu connuc pour nous; l'abion les identifiait avec les Circassiens; Gibbon en fait une horde fartare ou turcomane fixée dans les onziène et douzième sècles sur les frontières de la Modavie. Dans les Gesta dei per Francos de Bongarsius, on lit que le nom de Comanni ne servait qu'une contraction ou abérvisition du not Turcomani.

(\*) Marsden se hasarde à dire que la famense toison d'or de Jasun, rapportée de Colchide, pourrait bien n'avoir été qu'une cargaison ou seniement une pière de richte suie crue et de conleur d'or. De tout temps les provinces de Géorge, d'Arménie, et les environs de la Perse out été célebres, comme ce dernier pays lui-même, pour la fabrication de la sole.

(\*) « Marsden, Burck et d'autres commentateurs ont supposé que la mer de Getuchelat (évrite aussi dans les manuscrits Geluchelat, Glevechelan, Ghetuchelat) cerchichan) correspond au lac de Van. En cilet, le nom de Getuchelat est composé des mots tures Ghet et Chelat (Ghot-Nichal), qui veulent dire lac de Chelat. Chelat ou Aclat est une vité située sur le rivage nord-ouest du lac de Van, maintenant assez déclue, mais forissante quelque temps sous les princes selfiqueies, quand le valeureux Sorman Colta, qui depuis prit le litte et ou des Arménies, en fits a risétaice en 1100. Observais d'un autre côté que le lac de Vau est de toutes parts entouré de terres qui, au temps de Marco-Polo, appartenaient à l'Arménie, et non à la Géorgie, en sorte qu'il doit y avoir quelque inexactitude dans le teste et confúsion peut-être de ce la avec la mer Caspienne, d'autant plus que, suivant noire auteur, les Géonis y navigaients sculment déposis peu de temps. d'ailleurs on voulait adopter la variante Gheluchelan, qui est donnée par la pluquet des mauuscrits françàs, on pourrait reconnaître l'origine turque de ce nont dans Gheluchelan, qui est donnée par la pluquet des mauuscrits françàs, on pourrait, en rir et en soie, située près de la mer Caspienne. Toute confúsion itigrardirait ainsi, et la mer de Glichelchelan, distanté du lac des péches mitrardieuxes, correspondrait à la mer Caspienne même. Dans ce cas, le nom de mer que donnent les textes français et italités nois convenient ainte que de carri ).

(\*) Ce mot gelle semble venir du nom de la province d'Iran nommée Gilhun ou Al-Chil, mentionnée dans la note précédente, et dont la soie rouge est citée par plusieurs voyageurs, notamment par Chardin.

#### Du royaume de Mosul,

Mosul (1) cst un grand royaume où habitent plusieurs races d'hommes dont je vais vous entretenir. Il y a une race appelée arabique qui adore Mahomet, puis une autre qui observe la loi chrétienne, mais non selon les rites de l'èglise de Rome, car ils s'en écartent en plusieurs choses. On les appelle nestoriens et jacobites. Ils ont un patriarche qu'on nomme jalolie (\*), et ce patriarche fait les archevêques, et les évêques, et les abbés, et tous les prélats, et les envoie de toutes paris dans l'Inde, au Cata et en Bandac, comme fait le pape de Rome. Tons les chrétiens que vous trouverez en tous ces pays sont nestoriens et jacobites; et tous les draps de soie et d'or qu'on appelle mosulin se font en ce lieu. Les plus forts marchands qu'on nomme mosulin, qui apportent de grandes quantités d'épices précieuses, sont de ce royaume (3). En les montagnes de ce royaume demeurent des gens appelés Card (4), qui sont pour la plupart des chrétiens nestoriens et jacobites, mais dont une partie sont Sarrasins et adorent Mahomet. Ils sont vaillants et méchants, et volent volontiers les marchands. Laissons là le royaume de Mosul, et parlous de la grande cité de Baudac.

#### Comment la grande cité de Baudac fut prisc.

Baudac (3) est une grandissime cité où demeure le calife de tous les Sarrasins du monde, de même qu'à Rome est le chef de tous les chrètiens du monde. Au milieu de la ville passe un fleuve moult grand (°), par lequel on peut bien aller en la mer de l'Inde; et là vont et viennent des marchands avec leurs marchandises. De Paudac à la mer de l'Inde il y apar le fleuve bien dix-huit journées, et les marchands qui veulent aller dans l'Inde vont, par ce fleuve (¹), jusqu'à une cité qui a nom Chisi (\*), et de là entrent dans la mer de l'Inde. Sur ce fleuve, entre Baudac et Chisi, il y a une antre grande cité qui a nom Bascra (°) et dans les bois qui entourent la ville viennent les meilleures dattes du monde. A Bandac se travaillent des draps d'or et de soie de maintes façons. Ce sont nassits et nacs, et draps cramoisis et de diverses sortes, ouvrés à bêtes et oiseaux moult richement (10). C'est la plus noble et la meilleure cité de tous ces pays. Le calife de Bandac a le plus grand trésor d'or et d'argent et de pierres précieuses qu'on paisse rencontrer.

- (\*) Mossoul, autrefois métropole de la Mésopotamie, et maintenant chef-lieu du pachalik du même nom, est située sur la rive droite du Tigre. Elle formait dans le douzième siècle une province indépendante des contrées voisines, sous la suprématie des Tartares du Levant. Mossoul est ençore le siège d'un patriarche nestorien et d'un évêque jacobite. Cette ville a beaucoup perdu de son activité industrielle, dont les produits surtout étaient des draps de soie et des tissus d'or auxquels Marco-l'olo donne le nom de mousseline, lequel sert aujourd'hui à designer un tissu de coton. Les environs de Mossoul sont encore exposés de notre temps aux incursions et aux déprédations de hordes kurdes. (Voy. notre premier volume, p. 82
- (\*) Et dans d'autres manuscrits jacolich. Altération du mot cotholique. On donne en effet le nom de entholicos aux patriarches de l'église grecque en Géorgie et en Arménie.
- (\*) Confusion, suivant toute apparence, avec les noms mostem, musselman, muslimin, qui servent à désigner ceux qui suirent la loi de Mahomet.

  - (\*) Les Kurdes, (9) Bagdad. On lit Baldaeum dans les monnscrits latins. (Voy. sur cette ville BENJAMIN DE TUDÉLE, p. 189 et suiv.)
  - (4) Le Tigre.
- (\*) C'est ici le golfe Persique. Marco-Polo, qui ne l'avait vu qu'à son point le plus étroit, à Ormuz, avait supposé que ce n'était qu'un prolongement du Tigre et de l'Euphrate réunis.
- (\*) L'île de Chism, Kis. (Voy. la relation de NEABQUE dans notre premier volume, p. 185.)
- (10) Des tapis. La secte shiah n'observa jamais rigoureusement le précepte qui intendit aux mahométans la représentation des animanx.

Vers l'année 1255 de la naissance du Christ, le grand sire des Tartares, qui Alau avait nom (¹), et qui était frère du grand sire actuel, vint avec une grandissine armée contre Bandae, et la prit de vive force; ce qui n'était pas facile, car il y avait en cette ville plus de cent mille cavaliers, sans compter les fantassins (\*). Quand il l'eut prise, il trouva une tour, appartenant au calife, toute pleine d'or et d'argent, et d'autres richesses, en si grande quantité, que jamais on n'en vit tant rassemblée nu nesul lieu. A la vue de ce trésor il fut tout émerveillé, et fit venir devant lui le calife (²), et lui dit : «Calife, pour-



Houlagou-Khan emprisonne le calife de Bagdad dans la salle où est son trèsor el l'y laisse mourir de faim.

— Miniature du Liere des Merreilles.

quoi as-tu amassé un si grand trésor? Que veux-tu en faire? Ne savais-tu pas que j'étais ton ennemi et que je marchais contre toi pour te déteruire? Et quand tu l'as appris, pourquoi ne l'es-tu pas servi de re trésor et ne l'as-tu pas donné à des chevaliers et à des soldats pour te défendre, toi et a cidé? Le celife se taisait, ne sachant que dire. Alau reprit : « Calife, puisque je vois que tu aimes tant ton trésor, je vais te donner le tien à manger. » Il fit done prendre le calife et le fit mettre dans la tour du trésor, en défendant de rien lui donner à manger ni à boire; puis il lui dit : « Or çà, calife, mange de ton trésor tant quê tu voudras, car jamais tu ne mangeras autre chose. » Et il le laissa dans cette tour, où il mourut au bout de quatre jours. Il aurait donc mieux valu pour le calife donner son trésor à des hommes qui eussent défendu son royaume et sa personne que se laisser prendre et mourir déshérité. Ce fuit de dernier des califes. Je pourrais en dire plus long des affaires et des coutumes de ce pays, mais ce serait une trop longue matière : aussi j'abrégerai mon récit, et je vous parlerai d'autres grandes merveilles, comme vous pourrez ouir.

<sup>(1)</sup> Houlagou. (Vov. la note 3 de la p. 259.)

<sup>(\*)</sup> D'après les auteurs orientaux, floulagon traversa l'Ovus en 1255, demanda en 1256 au calife Mostasem de s'allier à lui contre les Ismaéliens, et s'empara de Bagdad en 1256.

<sup>(\*)</sup> C'était Mostasem Billah, le dernier des califes abbassides de Bagdad, qui régna de 1212 à 1258; homme faible, indolent, voluptueux et avarc.

#### De la noble cité de Toris.

Toris (\*) est une grande cité qui est dans une province appelée Yrac, en laquelle sont maintes cités et villages; mais comme Toris est la plus noble cité de ce pays, je ne vous parlerai que d'elle. Il faut savoir que les habitants de Toris vivent de commerce et d'industrie, car ils travaillent maints draps d'or et de soie de grande valeur. La cité est si bien située que de l'Inde, et de Baudac, et de Mosul, et de Crémosor (\*), et de maints aytres lieux, on y apporte des marchandises, et il y vient maints commercants latins pour acheter les marchandises qui arrivent des pays étrangers. On y fait commerce ausi de pierres précieuses, qu'on y trouve en grande abondance. Les marchands qui y viennent trafiquer y font un grand profit; les naturels eux-mêmes font pen d'affaires et sont un mellange de toutes sortes de gens: il y a des Arméniens, des nestoriens, des jacobites, des Géorgiens, des Perses (\*) et d'autres hommes qui adorent Mahomet. Telle est la population de la ville qu'on appelle Toris. La cité est envirounée de heaux et délectables jardins qui produisent de nombreux et hous fruits. Les Sarrasins de Tauris sont moult mauvais et déloyaux.

# De la grande merveille qui advint à Baudac, et de la montagne.

Or nous voulons vous raconter une grande merveille qui advint entre Baudac et Mosul. Il faut savoir que vers l'an 1275 de l'incarnation du Christ il y avait à Baudac un calife qui voulait de grands manx aux chrètiens, et jour et unit révait aux moyens de forcer ceux de son empire à se faire Sarrasins, on de les faire mettre tous à mort. Il s'entretenait toujours de cela avec ses imans et ses cadis, car tous ensemble voulaient grands manx aux chrètiens, comme d'ailleurs tous les Sarrasins du monde veulent du mal aux chrètiens. Or le calife, avec les sages qui l'entouraient, trouvèrent un stratagème que voici. Ils virent qu'il est dit dans l'Évangile que si un chrétien a sendement de foi gros comme un grain de sénevé, et qu'il fasse sa prière à son Seigneur Dieu, il pourra faire joindre deux montagnes. Ils furent tont joyeux à la lecture de ce passage de l'Évangile, parce qu'ils pensérent que c'était un moyen de forcer les chrétiens à se faire Sarrasins, ou de les mettre à mort. Le calife mande donc tous les nestoriens et les jacobites qui étaient en sa terre, et ils étaient en grande quantité, puis il leur montre cet Évangile et le leur fait lire, et quand ils l'ont ln, il leur demande s'ils croient que c'est vérité. Tous répondent que où. « Yous dites donc, reprend le calife, qu'un chrétien qui aurait de foi gros comme un

- (¹) Toris, dans les manuscrits français et italieus, et Taurisium dans les latins. C'est la moderne cité persane Tauris, autrement nommée Tabris et Tehris, dans la province d'Adrezholdjan. En tout temps cette ville fut une échelle de commerce très-importante. Après la conquête de la Perse par les Mongols, Tabris, qui était digà la résidence de prédilection d'Aroun-al-Baschid, devint celle d'Houtagou et de ses successeurs, jusqu'au commencement du quatoritéme siècle. A la fin de ce même siècle, Taunerlan la prit et la sacceage a; puis elle ent successivement à soutenir de nouvelles attaques de la part des Ottomes; mois elle retomba au pouvoir des Perses. Clardin, qui la visita en 1673, en donne une description atimée, et évalue à un million le total de ses balitants. Ce claffre est certainement evagéré; mais Tabris était alors très-florissante, tautis en mailleant et les est considéralment déclure. Pour de plus amples étaits, voy, l'ittle, Farkhunde des Azieus, 18, 851-889.
- « Le nombre d'étrangers, dit Clardin, qui se trouve à Tauris en tout temps est aussi fort grand; il y en a de tous les endroits de l'Asie, et je ne sçay s'il y a sorte de marchandise dont l'on ne puisse y trouver magasin. La ville est remplée de méiers en cotton, en soire et en or. Les plus beaux turbons de Perse s'y fatriquent. J'ai oni assurer aux principaux marchands de la ville qui ou y fabrique tous les aux six mille bailes de soie. Le ronmerce de cette ville s'étend-dans toute la Perse et dans toute la Turquie, en Masconie, en Tartirè, aux Indese, et sur la mer Noire. »
- (1) « Crémosor (Cremessor, Cormosa, Cremos et Cormos, dans d'autres manuscrits) n'est autre chose que la fancuse ville d'Ornuz ou Bornoux, appelée par les anciens Harmura, et située à l'entrée du golfe Persique. » (The Translation of Marsden revised with a selection of his notes cittled by Thomas Wright; London, 1851.)
- (2) Par ces Perses qu'il distingue des mahométans, Marco-Polo entend peut-être les Parsis, adorateurs du feu, et habitants originaires du Farsistan.

grain de sénevé ferait joindre deux montagnes, s'il en adressait sa prière à son Dien? » — « Assurément! » répondent les chrétiens. — « Elh lien! ajoute le calife, puisque vous étes tant de chrétiens, did toit bien y en avoir un parmi vous qui ait un peu de foi; or je vous le dis : ou vous ferez remner cette montagne que vous voyez là (et il leur montrait une montagne située prés de ce lieu), ou je vous ferai tous mourir de mauvaise mort; car si vous ne la faites mouvoir, vous nous prouverez que vous n'avez pas de foi. Je vous ferai tous occire, ou vous enthrasserez la bonne loi que Mahomet notre prophète nous a donnée; et pour faire ce que je vous commande, je vous accorde un répit de dix jours; mais si d'ici là vous ne l'avez fait, je vous ferai tous mettre à mort. » Et là-dessus il donne congé aux chrétiens.

#### Comment les chrétiens eurent grand'peur de ce que le calife leur avait dit.

Quand les chrétiens eurent entendu ces paroles, ils furent fort émus et en grande frayeur de mourir; cependant ils avaient bonne espérance que leur Créateur les aiderait en ce grand péril. Tous les sages chrétiens, qui étaient les prélats, car il y avait en ce pays bon nombre d'évêques, et archevêques, et prêtres, tinrent conseil entre eux; mais ils ne purent rien résoudre autre chose que prier leur Seigneur Dieu de les aider de sa merci et miséricorde en ce grand danger, et de les délivrer de la mort cruelle que leur réserve le calife s'ils ne penvent faire ce qu'il demande. Que vous dirai-je? les chrétiens étaient nuit et jour en oraisons, et priaient dévotement le Sauveur du ciel et de la terre de les aider dans le grand péril où ils étaient. En ces oraisons et ces prières restèrent huit jours et huit nuits tous les chrétiens, hommes et femmes, petits et grands. Et pendant qu'ils priaient ainsi, un ange, messager de Dieu, vint en vision à un évêque, qui était un homme de sainte vie, et lui dit : « Va à une créature qui n'a qu'un œil, et tu lui diras de recommander à la montagne de renuer, et elle remuera. » Or je veux vous parler de ce savetier, et vous dire combien il était sage. C'était un homme moult honnête et chaste: il jeûnait, et ne faisait nul péché ; tous les jours il allait à l'église et à la messe ; il donnait chaque jour, pour l'amour de Dieu, une partie de son pain; bref, c'était un homme de si sainte vie et de si bonnes mœurs, qu'il n'y en avait pas de meilleur. Je veux vous eiter un trait de lui qui vous fera juger quelles étaient sa foi et sa piété. Il avait lu souvent dans le saint Évangile que si ton œil te scandalisait, tu devais l'arracher de la tête et le jeter, pour ne plus retomber dans le péché. Or il arriva qu'un jour vint chez ce savetier une belle femme pour acheter des souliers; le maître lui demande à voir sa jambe et son pied, pour juger quels souliers lui conviennent, et elle les lui montre aussitôt; et cette jambe et ce pied étaient si beaux, qu'il était impossible de rien voir de plus beau. Quand donc cet homme qui était si sage, comme je vous ai dit, vit la jambe et le pied de cette femme, il fut tente, parce que ses yeux se complaisaient à cette vue. Il laisse aller la femme sans vouloir lui vendre de souliers; puis, lorsqu'elle est partie, il se dit : Hé! déloyal et traître, à quoi penses-tu? Certes je prendrai vengeance de mes yeux, qui me scandalisent. Et aussitôt il saisit un petit bâton, l'aiguise le mieux possible et s'en donne un coup dans l'œil, de sorte qu'il se le crève dans la tête. Et depuis, il n'y vit plus jamais (1). Ainsi ce savetier se creva un des yeux. Et, certes, c'était bien un bon et saint homme.

Retournons à présent à notre sujet.

#### Comment la vision vint à l'évêque de recourir aux prières du savetier.

Quand cette vision fut venue plusieurs fois à l'évêque, l'avertissant de faire venir ce savetier, et d'avoir recours à sa prière pour faire mouvoir la montagne, l'évêque raconta aux autres chrétiens la vision qu'il avait eue tant de fois. Tous les chrétiens l'engagent à faire venir ce savetier; on le mande donc, et quand il fut venu, on hui dit qu'on le chargeait d'adresser sa prière au Seigneur Dien pour qu'il fit mouvoir la montagne. Mais le savetier, en entendant ce que l'évêque et les chrétiens lui disaient, s'écrie qu'il

<sup>(&#</sup>x27;) De cet mil.

n'est point assez saint pour que Dieu ou la Vierge fissent en sa faveur un si grand miracle. Les chrétiens le prient doucement d'adresser cette prière à Dieu, tant qu'enfin il consent à faire ce qu'ils désirent, et répond qu'il adressera cette prière à son Créateur.

### Comment la prière des chrétiens fit mouvoir la montagne.

Lorsque le jour fatal tut arrivé, les chrétiens se lèvent de bon matin, hommes et fenimes, petits et grands; ils vont à leur église et chantent la sainte messe; puis, quand ils ont fait tout le service de notre Seigneur Dieu, tous ensemble se mettent en route vers la plaine où était la montagne, portant la croix du Sauveur devant eux. Quand ils furent tous venus en cette plaine, bien au nombre de cent mille, ils se rangent aussitôt autour de la croix de Notre-Seigneur. Le calife y était aussi avec une si grande multitude de Sarrasins que c'était merveille, qui tous étaient venus pour occire les chrétiens, car ils ne croyaient point que la montagne remuât; et tous les chrétiens, petits et grands, avaient aussi grande peur et grand doute, mais cependant avaient bonne espérance en leur Créateur. Quand tous ces gens, chrétiens et Sarrasins, furent dans la plaine, le savetier s'agenouille devant la croix, étend les mains vers le ciel et prie ardemment son Sauveur de permettre que cette montagne remue pour sauver tant de chrétiens de la malemort. Et à peine avait-il fini sa prière, que la montagne se mit à remuer et à s'avancer. Et à cette vue le calife et les Sarrasins furent tout émerveillés; et beaucoup se firent chrétiens, et le calife lui-même, mais ce fut en cachette. On lui trouva, à sa mort, une croix au cou : aussi les Sarrasins ne l'ensevelirent point dans le tombeau des autres califes, mais le déposèrent ailleurs. Ainsi cut lieu ce grand miracle. La loi des Sarrasins, que leur prophète Mahomet leur a donnée, leur commande de faire aux gens qui ne sont pas de leur loi tous les maux qu'ils peuvent, et ne leur tient pas à péché les vols qu'ils leur font : aussi les Sarrasins commettraient-ils toutes sortes de crimes, n'était le Grand Seigneur. Telles sont d'ailleurs les mœurs de tous les Sarrasins du monde. Or laissons Toris, et commençons à parler de la Perse.

### De la grande province de Perse.

La Perse est une grandissime province, anciennement moult noble et riche, mais aujourd'hui ruinée et désolée par les Tartares. Ea ce pays est la cité de Sava (¹), d'où partirent les trois mages pour venir adorer Jésus-Christ. Ils sont ensevelis dans cette ville, dans trois tombeaux moult grands et beaux; sur chacun de ces tombeaux est une maison carrée, et ils sont tous les trois auprès les uns des autres. Les corps sont encore tout entiers, et ont cheveux et barbe. L'un de ces mages s'appelait Balthazar, l'autre Gaspar, et le troisième Melchior. Messire Marc interrogea plusieurs labitants de la ville sur ces trois mages, mais nul ne sut rien leur en dire, sinon qu'en ces tombeaux étaient trois anciens rois du pays. Gependant, il en apprit ce que je vous raconterai. Trois journées plus loin que Sava est un village appelé Cala-Ataperistan (²), c'est-à-dire, en français, village des adorateurs du feu; et il mérite bien ce nom, car tous ses habitants adorent le feu, et voici pourquoi. Ils racontent qu'anciennement les trois rois de cette contrée allèrent adorer un prophéte qui venait de naître, et lui portérent trois offrandes : de l'or, de l'encens et de la myrrhe, pour connaître si ce prophète était dieu, ou roi terrestre, ou médecin ; car ils se dissient : S'il prend de l'or, c'est un roi terrestre; si de l'encens, c'est un Dieu; si de la myrrhe, c'est un médecin. Quand ils furent arrivés où l'enfant était né, le plus jeune d'entre eux va tout seul pour voir l'enfant, et le trouve tout semblable à lui-même, de mème àge et de même apparence. Il sort de là

<sup>(\*)</sup> Ou Saha. Ce n'est pas un nom de ville persane. Marsden suppose tet quelque alluston au sabéisme, qui n'était point sans rapport avec la religion des guébres.

<sup>(\*)</sup> En person, Kalut-Perestan, ou peut-être Kalah atish Perestan, c'est-à-dire, château des adorateurs du feu

tout émerceillé. Un autre, qui était de même âge que lui, y va à son tour et trouve de même l'enfant en tout semblable à lui-même, de sorte qu'il revient aussi tout ébali. Enfin le troisième, qui était plus âgé, y va également, et il lui arrive comme aux deux autres, dont il reste tout pensif. Quand ils furent tous trois ensemble ils se racontent ce qu'ils ont vu et en sont encore plus émerveillés, et résolvent d'y aller tous trois ensemble. Ainsi font-ils, et ils trouvent l'enfant tel qu'il était réellement, c'est-à-dire âgé de treize jours. Ils l'adorent et lui offrent l'or, l'encens et la myrrhe, et lui garde les trois offrandes, puis jl leur remet une bolte fermée, et les trois rois repartent pour leur pays.

### Des trois mages qui vinrent adorer Dieu.

Au bout de quelques journées de marche, ils se dirent qu'ils voulaient voir ce que l'enfant leur avait donné. Ils ouvrent donc la boîte et trouvent dedans une pierre, et sont tout émerveillés de ce que cela vent dire (1). L'enfant la leur avait donnée pour leur faire entendre qu'il fallait qu'ils fussent fermes comme la pierre en la foi qu'ils avaient acceptée; car lorsque les trois rois avaient vu que l'enfant gardait les trois offrandes, ils avaient jugé qu'il était à la fois dieu, roi terrestre et médecin ; et celui-ci, connaissant qu'ils avaient cette pensée, leur avait donné la pierre pour leur faire entendre de rester fermes et constants en cette croyance. Les rois, qui ne comprenaient pourquoi cette pierre leur avait été donnée, la prirent et la jetèrent dans un puits; mais à peine y fut-elle tombée, qu'il descendit du ciel un feu ardent, juste au lieu où elle avait été jetée (\*). Les trois rois, à la vue de ce prodige, furent saisis d'étonnement et se repentirent d'avoir jeté la pierre, car ils virent bien qu'elle avait une grande et bonne signification. Ils prirent aussitôt de ce fen et le portèrent en leur pays, et le mirent dans une de leurs églises moult belle et riche, et là ils le font brûler et l'adorent comme dien, et tous les sacrifices et holocaustes qu'ils font, ils les font avec ce fen. Et s'il advient que le feu s'éteigne, ils vont aux autres qui ont la même foi qu'eux, et qui adorent aussi le fen, et se font donner un pen du fen qu'ils ont dans leur église, avec lequel ils retournent allumer leur feu; et jamais ils ne l'allument qu'avec ce feu divin, et pour s'en procurer ils font souvent dix journées. C'est là la raison pour laquelle on adore le feu en cette contrée; et ils sout maintes gens qui racontent cette tradition. Ceux du village dirent à Marc Pol, comme c'est la vérité, qu'un des trois mages était de Saba, un autre d'Ava, et le troisième du village dont nous vous avons parlé. Nous vous entretiendrons maintenant de maintes autres cités de la Perse, de leurs faits et de leurs coutumes.

## Des huit royaumes de Perse.

Or, sachez qu'en Perse il y a huit royaumes, parce qu'elle est une grandissime province; et je vais vous dire leurs noms. Le premier royaume, au commencement, s'appelle Casum (\*); le second, vers le midi, Cardistan (\*); le troisième, Lor (\*); le quatrième, Cielstan (\*); le cinquième, Istanit (\*); le sixième, Cerazi (\*); le septième, Soucara (\*); et le huitième, Tunocan (\*), qui est à l'extrémité de la Perse, Tous

- (4) La botte est nommée bussola dans divers textes italiens.
- (\*) On croit voir ici une tradition confuse se rapportant à l'un des puits de feu si nombreux, comme on le sait, dans diverses parties de l'Asie.
  - (\*) Kashin était la première grande ville en entrant dans l'Irak persan en venant de Tauris, avant que Soultaniyah ne fût bâtie.
  - (4) Le Khouristan ou Khouzistan, l'ancienne Susiane.
- (\*) « Il ne fiut pas confondre, dit d'Herbelot, le pays de Lor avec celui de Lor ou Laristan, qui s'étend le long du godle Persique. Celui de Lor ou Lour est montagneux, et dépendait autrefois de la province nommée Kouzistan, qui est Fancienne Susiane. » (Biblioth. orient.)
- (\*) Sejestan, Siyestan, province orientale de la Perse.
- (') D'après d'autres manuscrits, Spaan, Ispalian.
- (\*) Schiraz, capitale du Fars.
- (\*) Le Korkan ou Gourkan des écrivains orientaux, ancienne Hyrcanie.
- (10) Damaghân, capitale du Koumis, petite province au nord-est de la Perse

ces royaumes sont vers le midi, excepté un seul qui est au levant, celui de Tunocan. En ce royaume sont maints beaux destriers, et les habitants vont en vendre beaucoup dans l'Inde. Ces destriers s'achètent bien deux cents livres tournois chacun, et la phipart ont cette valeur. Il y a aussi dans ce pays des ânes, les plus beaux du monde, qu'on ne vend pas moins de trente marcs d'argent, car ils sont bons coureurs et portent bien l'amble (¹). Les gens de ce royaume mènent leurs chevaux jiusqu'à Chisi (¹) et Curnosa (²), qui sont deux citès sur la mer de l'Inde, et là se trouvent des marchands qui les achètent è les mènent dans l'Inde, où ils sont vendus le prix que je vous ai dit. Les naturels de ce pays acheint è les mènent dans l'Inde, où ils sont vendus le prix que je vous ai dit. Les naturels de ce pays acheint cruels et homicides, car ils se tuent sans cesse entre eux, et si ce n'était la crainte qu'ils ont du Tartare du Levant, et qui est leur seigneur, ils feraient grands maux aux marchands; et malgré cette crainte, ils ¹ ne laissent pas que de les tourmenter souvent; et si les marchands ne sont pas armés de flèches et d'arcs, ils les tuent ou les maltraitent durement. Ils observent tous la loi du prophète Mahomet. En la cité demeurent des marchands et d'autres hommes, qui vivent de leur industrie, fabriquant des draps d'or et de soie de toutes sortes (¹). Il y vient assez de coton. Le pays produit en abondance du froment, de l'orge, du millet, du pani et toutes sortes de grains et de fruits, comme aussi du vin.

Quittons maintenant ce royaume, et parlons de la grande cité de Jasdi et de ses coutumes.

#### De la cité de Jasdl.

Jasdi (\*) est dans la Perse meine; c'est une moult bonne cité, et noble, et de grand commerce. On y fabrique maints draps de soie qu'on appelle jasdi (\*), et que les marchands portent en maints pays pour en faire le trafic. Les habitants adorent Mahomet. En quittant cette ville pour aller plus avant, on chevauche pendant sept jours entiers sans trouver d'habitation où s'arrêter, excepté en trois endroits (\*). On rencontre de belles forêts que les chevaux peuvent traverser; ces forêts sont très-giboyeuses; elles renferment des perdrix et des faisans, et les marchands qui les parcourent en prennent une grande quantité. On y trouve aussi des ânes sauvages assez beaux. Au bout de ces sept journées on arrive à un royaume appelé Cereman.

#### Du royaume de Crerman.

Crerman (\*) est un royaume en Perse même, et fort ancien, qui avait autrefois des seigneurs héréditaires; mais depuis que le Tartare en a fait la conquête, la seigneurie n'est plus héréditaire; le Tartare

- (¹) « Après les mules, dit Chardin, ils ont l'âne, dont il y a deux sortes en Perse: les ânes du pays, qui sont lents et pesants comme les ânes d'Arabie, qui sont de fort joiles bêtes, et les premiers ânes du monde.... L'on ne s'en sert que pour monture... Il y en a du prix de quatre cents francs, et l'on n'en saurait avoir d'un peu bons à moins de vingt-cinq pistoles. On les panse comme des cheraux. »
- Dans toute notre petite caravane, dit Niebulir, parlant de son voyage entre Abushahr et Shiras, il n'y avait pas un seul clamean; la plupart des marchandises fut transportée sur des ânes. Quelques marchands avaient aussi des cheraux chargés, et pour peu qu'ils fussent en état d'en payer les frais, ils allaient eux-mêmes à cheval; d'autres étaient montés sur des ânes, et le reste marchait à pied. »
- (\*) Kis.
- (5) Ormuz.
- (¹) « Je ne parlerai point, dit Chardin, d'une infinité de sortes d'étoffes de soie pure, ni des étoffes de soie avec du coton... Je ne parterai que de leurs brocards aerbafe, c'est-à-dire tissure d'or... Il ne se fait point d'étoffe si chère par tout le monde.
  - (\*) Yezd, la ville la plus orientale de la province de Fars ou Perse proprenient dite.
  - (\*) On l'appelle en turc et en persan, comusche yeadi.
  - (\*) Le désert de Kirman.
- (\*) German ou Kirman, province de Perse à l'extrémité sud-est. La capitale pôte lubituellement le même nom que la province; mais elle est aussi souvent désignée sous ceulu de Sirgna, suivant la prononciation persane, ou Sirdjan, selon la prononciation arabe. Cette ville était autrefuis presque égale à Ispalian par ses richesses et par son luve : ses environs sout référères par la fécondité de la vigne et du blé. Bunnée pendant les guerres du dernier siècle, défruite presque entièrement en 1794, elle compté à pénea aquord'hui un quart de la population qu'éle avait autrefois.

y envoie qui il vent. On trouve en ce royaume de ces pierres qu'on appelle turquoises (¹); elles sont fort abondantes dans les montagnes, d'oi on les extrait des rochers. Ces montagnes offrent aussi des veines d'acier (¹) et d'ondanique (¹). On fabrique en ce pays toutes sortes de harnais de cavaliers avec beaucoup d'habiteté, comme freins, selles, éperons, épées, arcs et carquois, et toutes sortes d'armures. Les dames et demoiselles brodent très-adroitement à l'aiguille des bêtes, oiseaux et autres images sur des draps de soie de toutes couleurs; elles travaillent les tentes des barons et des grands seigneurs avec tant d'art, que c'est merveilleux à voir, et elles font aussi dans la perfection les lits de plumes, les coussins et les oreillers. Dans les montagnes de ce pays naissent les meilleurs faucons du monde et les plus Itabiles au

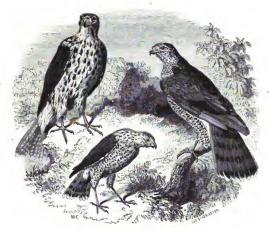

Falco sacer. - Falco palumbarius. - Falco nisus (4).

(\*) Les célèbres mines de turquoises appartiennent, non pas précisément au territoire de Kirmau, mais à cetui du Khorassan, qui hintrophe. Les monts qui s'élèvent au nord-onest de Nischapour fournisseut à tous les pays, de temps immémorial, les plus belles turquoises, appelées frutace par les Persaus, firuzes ou firuxegie par les Arabes.

La plus riche mine de Perse, dit Chardin, est celle des turquoises. On en a en deux endroits, à Nichapour ou Carasson, et dans une montagne qui est entre l'Hycarnie et la Parthide, à quatre journées de la mer Caspieune, nommée Phirous-

(\*) « Les mines de fer, dit Chardin, sont dans l'Hycarnic, dans la Médie septentrionale ou pays des Parthes, et dans la Bactriane. Les mines d'acier se trouvent dans les mêmes pays, et y produisent beaucoup. « (T. II, p. 23.)

(2) Ou oudonique. Marsden traduit par antimoine et s'appuie sur ce passage de Chardin: « L'antimoine se trouve vers it a Cerraméme (pas la protince de l'Assie Mineure, mais Kirman); nais c'est un antimoine blatari, cra aprela Fanoit fondre, on ne trouve dedans que du plomb fort fin. « Vincenzo Lazari pense qu'il s'agit d'une qualité particulière de fer ou d'acier. « Bamusio, dji-il, avait déjà appris, de plusieurs Persaus venus à Venise, que l'ondamque était une soute de fer ou d'acier tellement bon el précieux que quand quéquit un pouvait avoir un miriori ou une épée d'ondamique, il le regardation plus comme un miroir ou une épée, nois comme un trésor inestimable. « Le fer est appéé en persau scene, ou avec l'article al, albsenero un distaienze, dout le uno ondanique du texte servait une corruption bien louitaine.

(\*) Marco-Polo devait aimer la chasse avec passion : on verra qu'il ne laisse échapper aucune occasion d'énumérer les animanx qui servent à la chasse ou qui en sont le but.

vol qu'on puisse trouver; ils sont plus petits que les faucons pèlerins, rouges sur la gorge et sous la queue, entre les cuisses, et ils ont le vol si rapide qu'aucun oisean ne saurait leur échapper. En partant de la cité de Cereman, on avance pendant seut journées dans un pays rempli de bon nombre de villes, villages et habitations, très-facile à parcourir, et offrant de grands divertissements, car il est très-giboyeux et produit beaucoup de perdirx (¹). Après avoir chevauché sept journées par cette plaine, on arrive à une grandissime montagne, et l'on marche bien deux journées en descendant toujours, et l'on rencontre toutes sortes de fruits en abondance. Autrefois il y avait une habitation en ce lieu, mais au-jourd'hui elle n'y est plus, et l'on n'y voit plus que des gens qui font paltre leurs bestiaux. De la cité de Crerman jusqu'à cette descente, il fait si grand froid pendant l'hiver (³), qu'on a grand'peine à s'en tirer sain et sauf, quoique l'on soit bien couvert et enveloppé.

### De la cité de Comadi.

Après avoir descendu pendant ces deux journées, on arrive à une grandissime plaine, au commencement de laquelle est une cité nommée Comadi (3), qui jadis fut merveilleusement grande et belle ; anjourd'hui elle est déchne de sa prospérité, car les Tartares des antres pays l'ont désolée plusieurs fois. Cette plaine est très-chande. La province dont nous commençons à vous parler s'appelle Réobarles (\*); les fruits qu'elle produit sont des dattes, des pommes de paradis (3), des pistacles et autres, qui ne viennent pas dans nos pays froids. Il y a aussi dans cette plaine une race d'oiseaux nominés francolins (°) qui ne sont point semblables aux françolins des autres pays; ils sont tachetés de noir et de blanc, et ont les pieds et le bec rouges. Les autres animaux sont aussi dissernts des nôtres, et je vous parlerai d'abord des bœufs, Ils sont très-grands et blancs comme neige; leurs cornes sont courtes et grosses, et nullement pointues; entre les épaules ils ont une bosse ronde, bien haute de deux paumes. Ce sont en vérité les plus beaux animaux qu'on puisse voir. Quand on est pour les charger, ils se conchent, comme font les chameaux (1); puis, quand ils sont chargés, ils se relèvent et portent leur charge avec facilité, car ils sont forts ontre mesure. Ce pays produit des montons grands comme des ânes, qui ont une queue si grosse et si large qu'elle pèse bien trente livres (8). Ils sont moult beaux et gras, et bons à manger. Il v a dans cette ulaine plusieurs villages et villes avec des murs de terre hauts et épais, pour se défendre contre les Carannas (\*). Ce sont des Berouiers qui vont courant le pays, et on les nomme Carannas parce que leur mère est Indienne et leur père Tartare. Quand ces gens veulent courir le pays pour dévober, ils font si bien, par leurs enchantements et leur art diabolique, que le jour se change en obscurité, de sorte que l'on voit à peine, et ils font durer cette obscurité pendant sept journées. Ils connaissent très-bien le

<sup>(1) «</sup> Les perdrix de Perse, dit Chardia, sont, comme je crois, les plus grosses perdrix du monde, et du goût le plus excellent. » ( P. 30.)

<sup>(1)</sup> La route qui, suivant notre auteur, conduit de Kirman au golfe Persique, passait probablement par Boumm, dont les montagnes, au nord et au sud, sont couvertes de neiges que Pottinger croit éternelles.

<sup>(\*)</sup> L'ette ville était déjà déchue au temps de Marco-l'olo, et peut-être maintenant n'existe-t-elle plus. Marsden présume que sous ce nom se cache, soit la moderne Memaun de la carte de d'Anville, soit Mahán ou Koumin d'Ibn-Haukal.

<sup>(\*)</sup> Réobarles rappelle le nom de Rud-Bar, commun à diverses localités de Perse, et qui signific bassin de rivière, on 1? de lorrent, ou pags traversé par un grand nombre de courants. Il semble qu'il soit question ici du fleuve Div rud, que l'on traverse en allant de Kirman à Ormuz.

<sup>(</sup>è) Ponnne d'Alam, le Citrus decumanus de Linné, mais peul-être l'orange même, que les Arabes et les Persans appellent maranj.
(e) Le Tetrus francolinus, ou coq de montagne de l'Orient, a le Dec et les pattes rouges comme le francolin de Marco-Polo

suivant le docteur Russell, il s'agit de notre gélinotte.

(7) Masondi, dans le dixième siècle, a vu à Rai des bœufs qui s'agenouillaient comme les chameaux, pour se laisser charger.

Masondi, dans le dixième siècle, a vu à l'ai des bœufs qui s'agenouillaient comme les chameaux, pour se laisser charger.
 Voyez une gravure représentant ce mouton dans notre premier volume, p. 8.

<sup>(\*)</sup> Une des rares d'hommes qui occupent le Merran. Les habitants du pays limitrophe du Beloutchistan, el ceux du Louristan, que Pottiere reparde comme étroitement liés aux Zingari, connus des Arabes sous le nom de Caraní ou bandits, out encore aujourd'huit les mêmes habitudes de brig-indage.

pays, et malgré cette obscurité ils chevauchent l'un à côté de l'autre, quelquefois dix mille, tantôt plus, tantôt moins, de sorte qu'ils embrassent tout le pays qu'ils veulent piller; et rien ne peut leur échanner. ni hommes, ni bêtes, ni biens. Quand ils ont fait des prisonniers, ils tuent les vieux et emménent les iennes pour les vendre comme serfs et comme esclaves. Leur roi s'appelle Nogodar (1), Il se rendit à la cour de Ciagati (1), qui était frère du grand khan (5), avec bien dix mille de ses gens, et il demeura avec lui parce que son oncle était un moult grand sire. Et pendant qu'il y était, il médita et fit une grando félonie, que je veux vous raconter. Il partit d'auprès son oncle Ciagati, qui était dans la Grande-Arménie, et s'en alla avec bien dix mille de ses gens, moult cruels et félons, par Badasian (4) et une province nommée Pasciai, et une autre appelée Chesciemur (3), où il perdit maints de ses hommes et de ses bêtes, parce que les routes étaient étroites et mauvaises; puis, quand il eut pillé toutes ces provinces, il entra dans l'Inde, en une province nommée Dilivar (\*). Il y prit une noble cité nommée Dilivar (\*). où il demeura, après avoir ravi le trône à un roi qui avait nom Asidiu-Soudan (\*) et était grand et riche; ct il resta en ce lieu avec ses gens, sans se soucier de personne, faisant guerre à tons les autres Tartares qui l'entouraient. Je vous ai parlé de cette plaine et des gens qui, pour dérober, font venir l'obscurité (°), et je vous dis que messire Marc lui-même fut sur le point d'être pris par ces gens dans cette obscuriié, s'il ne s'était sauvé dans un village nommé Canosalmi (10); mais beaucoup de ses compagnons furent pris, et les uns mis à mort, et les autres vendus (11). Nous irons maintenant plus avant.

### De la grande descente.

Cette plaine dure cinq journées vers le midi; et au bout de ces cinq journées on trouve une autre descente qu'il faut suivre pendant vingt milles (14). Et c'est un très-mauvais chemin, car on y rencoutre de méchantes gens qui dérobent les voyagenrs, ce qui rend le passage très-dangereux. Après avoir franchi cette descente, on arrive à une autre plaine très-belle appelée la plaine de Formose (17); elle a environ deux journées de long. Elle est traversée par de belles rivières. On y trouve des dattes et beaucong d'oiseaux, comme des francolins, des perroquets et d'autres, qui ne sont joint semblables aux notres. Au bout de ces deux journées on arrive à la mer Océane. Sur ses rives est une cité appelée Cormos (14), qui a un port où les marchands de l'Inde viennent aborder avec leurs navires, apportant toutes sortes

- (1) Nugodar, ou Nikodar Oughlan, était fils d'Houlagou et petit-neveu de Tchagatay. Il succéda, sur le trône de Perse, à son frère Abaka, sous le nom d'Ahmed-Khan Nikodar. Mais il est possible qu'il s'agisse ici d'un Nikodar plus ancien.
- (\*) Tchagatay.
- (3) Otkal.
- (\*) Badakhshan, près des sources de l'Oxus.
- (\*) Le Kachemir.
- (\*) Probablement dans le Pendjab.
- (1) Malawar, ou Lahawar? ou plutôt Lahore?
- (\*) Azz-Eddin, Ghiyar-Eddin et Moazz-Eddin étaient, avec le mot sultan ajouté, les litres ordinaires des souverains persans de Delhi et de leurs gouverneurs.
- (\*) Les brigands profitatent sans doute des brouillards pour assaillir les voyageurs.
- (v) Le château de Canvasiliu ne se trouve pas sur uns craties. Maraden fait observer que les mots persans Khanah-al-Salam signifient maison de streté ou de paix. Le capitaine Grant rapporte que prês de chaque village est un château fort, où se réfigieul les habitants, lorsqu'ils out à redouter une altaque.
- (°) (in voit en effet, d'après une histoire de l'Hindoustan, par Ferishta, que peu avant ou après la mort de Tchagatay, en 1210, une armée de Mongols pilla les frontières du roi de Delhi.
- (11) « Cette descente est appelée par les indigénes Bog-Gulnar, et sa longueur, qui est précisément relle indiquée par notre voyageur, correspond, selon les plus exactes évaluations, à 38 farsong. Cétait alors une route très-fréquentée, aninée par un commerce actif et une nombreuse population; ce n'est plus aujourd'hol qu'un désert inhospitairer, où l'ou rencoutre sendement quelques misérables vilages. « (Vincenzo Lazari.)
  - (12) D'Ormuz.
- (11) Cormos est le nom qui se rapproche le plus, suivant la prononciation persane, de celui d'Ormuz ou Hormouz, que Plui Cocrmos est le nom qui se rapproche le plus, suivant la prononciation persane, dans la province de Moglostan et le royaume de Kirman, dont elle était le port maritime.

d'épices, et des pierres précieuses, des perles, des draps de soie et d'or, des dents d'éléphant et maintes autres marchandises. Ils les vendent en cette ville à d'autres hommes, qui ensuite les transportent dans le monde entier. Cette cité est d'un grand commerce; elle a sous elle bon nombre de villes et villages. C'est la capitale d'un royaume dont le chef a nom Ruemedan-Acomat ('). Il y fait une grandissime chaleur, car le soleil y est trés-ardent. Le pays est trés-malsain, et s'il arrive qu'un marchand étranger y meurre, le roi prend son avoir. En ce pays on fait du vin avec des dattes (') et d'autres épices, et il est trés-bon. Quand on en boit sans y être accoutumé il fait l'effet d'une forte purgation, mais ensuite il



Débarquement de Marco-Polo à Cormos (Ormuz). - Miniature du Livre des Mervestles (2).

n'incommode plus et est très-fortifiant. Les naturels ne mangent point de viande, car s'ils prenaient du froment ou de la chair, ils tomberaient malades. Pour rester bien portants ils ne se nourrissent que de dattes et de poisson salé; ils mangent aussi des ciboules, et c'est là toute leur nourriture. Les navires sont très-mauvais et coulent souvent, parce qu'ils ne sont point cloués avec du fer, mais cousus avec du fil fait de l'ècorce des noix d'Inde qu'ils font macérer jusqu'à ce qu'elle devienne comme des crins de cheval; alors ils en font du fil dont ils se servent pour coudre leurs navires (\*). Ce fil ne s'altère pour au contact de l'eau de mer, mais dure assez longtemps. Leurs navires ont un mât et une voile, et un gouvernail, mais ne sont point couverts; quand ils les ont chargés, ils couvrent les marchandises avec du cuir, puis par-dessus mettent les chevaux, qu'ils portent dans l'Inde pour les vendre. Ils n'ont point de fer pour fabriquer des clous, de sorte qu'ils sont forcés de se servir de chevilles de bois et de coudre avec du fil. Aussi il est fort dangereux de naviguer sur ces barques, et souvent il en coule d'autant que la

- (1) Le sultan d'Ormuz, Rukn-Eddin Mahmoud, qui régnaît vers 1296, sous la suzeraineté du sultan de Kirman.
- (\*) Boisson spiritueuse. On fait macérer et fermenter les dattes dans de l'eau chaude.
- (\*) Voy. la nete de la p. 258.

<sup>(°) «</sup> Ces baleaux, di Legentil, se nomment chelinguez ; us sont fais exprés; ce sont des planches mises l'une au-dessus de l'autre et consuser l'une à l'autre avec du fil fait de l'écorce intérieure du cocolier (de la noix de coco); les contres sont calfairés avec de l'étoupe faite de la même écorce, et eufoncées sans beaucoup de façun avec un muuvais couteau. Le finad de ces baleaux est plat et formé comme les bords; ces bateaux ne sont guêre plus longs que larges, et il n'entre pas un seul coud uns leur construction. v (Vuy, 1, 510.)

mer de l'Inde est maintes fois orageuse. Les naturels sout nègres et adorent Mahomet. L'été, ils ne demeurent point dans les villes, car il y fait une si grande chaleur que tous y mourraient (\*); mais ils vont hors les cités, à leurs jardins, où il y a beaucoup d'eau, et c'est le seul moyen d'échapper à la chaleur. Sonvent, l'été, vient un vent des sables qui environnent cette plaine, et ce vent est si démesurément chaud qu'il les occirait tous si, quand ils le sentent venir, ils ne se mettaient dans l'eau, ce qui est la seule manière de se préserver de ce vent brâlant. On sême en ce pays le froment, et l'orge, et les autres blés, au mois de novembre, et on les moissonne dès le mois de mars, ct ainsi pour tous les autres fruits, qui sont mûrs dès le mois de mars; et après cette époque on ne trouve plus un brin d'herbe sur la terre, à l'exception des dattes, jusqu'au mois de mai, et cela à cause de la grande chaleur, qui dessèche tout (\*). Leurs navires ne sont pas enduits de poix, mais on les oint d'huile de poisson. Quand quelqu'un d'eux meurt, homme ou femme, ils en font grand deuil : les dannes pleurent leurs morts bien pendant quatre ans, au moins une fois chaque jour; elles se rassemblent avec leurs parents et leurs voisines, et répandent de grandes pleurs, et font de grands cris pour prouver leurs regrets.

Nous laisserons là cette cité et vous parlerons de l'Inde dès maintenant, car nous en parlerons plus au long quand le temps en viendra. Nous retournerons par le nord pour vous entretenir de cette province, et irons par un autre chenin à la cité de Crezman, parce qu'en toutes les contrées dont je veux vous parler on ne peut aller d'un autre lieu que de cette ville de Crezman (3). Le roi Maimodi-Acomat (4), des États duquel nous partons, est homme du roi de Crezman. En retournant de Cremosa à Crezman, on traverse de moult belles plaines où il y a de la viande en abondance. On y trouve beaucoup de hains chauds, des perdrix en abondance et à bon marchié, beaucoup de fruits et de dattes; le pain de froment y est si amer que nul n'en peut manger s'il n'y est habitué, et cela vient de ce que l'eau est auière (2). Les bains dont je vous ai parlé sont d'eau vive moult clande et très-bons pour maintes maladies, et surtout pour la rogne. Les pays dont je vais vous entretenir sont vers le nord, et vous allez voir comment.

### Comment l'on va par un pays sauvage.

Quand on part de Crezman on chevauche bien sept journées par des chemins moult dangereux que je vais décrire. On est trois journées sans trouver d'eau, ou si peu que rien, et celle qu'on rencontre est saumàtre et verte comme l'herbe des prés, et si amère qu'on n'en saurait boire, et si l'on en buvait seulement une gorgée, on serait purgé d'une manière effroyable; de même si l'on mangeait un petit morceau du sel que produit cette eau, on serait infailliblement purgé. Aussi, quand on va par ce pays, on porte avec soi de l'eau pour boire. Les bêtes boivent beaucoup de cette mauvaise eau, parce qu'elles sont fort altérées, et elle les fait aller outre mesure. En toutes ces trois journées on ne rencontre nulle

- (\*) Le vent que nous noumons stroco, et les Arabes bouli-samoum ou vent pesillentiel, a des effets plus terribles dans la Perse méridionale que partont ailleurs. Il soudide depuis le mitieu de juin jusqu'à la fin d'août; it à une influence i trésitible sur les hommes et sur les animaux, et détermine la mort au mélieu de spasmes horribles. Pendant cette période, les habitants quittent leurs maisons et ser éféquient sur les montagnes. (Clardin, 11, 7, 9; Pottinger, p. 138, ) Pietro della Valerivait, en join 1623 : « A une certaine époque de l'aunée, les habitants d'Orunz ne pourraient vivre, s'ils ne retaine depueus beures plougés dans l'eau jusqu'à la bouche, et chacun d'eux a dans sa maison des vaisseaux destinés à cet usage. » Voyez aussi Schillinger, Perzianische Reise, 270.
- (\*) « L'effet le plus surprenant de ce vent (le siroco), dit Chardin, n'est pas même la mort qu'il cause, c'est que les corps qui en meurent sont comme dissous, sans perdre pourtant leur figure, ni nême leur couleur, en sorte qu'on dirait qu'ils ne sont qu'endoruis, quoiqu'il s'solett morts, et que s'on les perdu qu'elque part, la piccé demeure à la main. »
  - (\*) Voy. la note 8 de la p. 278.
  - (\*) Voy. la note 1 de la p. 282.
- (\*) Pottinger décrit ainsi les sources salées et la plaine couverte de sel qu'il trouva dans le désert de Kirman: « Nous passauses à gué une rivèrre de sel liquid où nos chevaux entraient jusqu'aux genous: la surface de la terre était couverd d'une croûte de sel blanc qui, sembable à une couche de neige deurie parta gelée, erist issus le sabul des chevaux » (\*) Part 1, Le désert situé entre Kirman et Coubis, dont on vient de lire la description, est traversé par une route qui, passant par Coubis et Ferrax, mêne dans la direction du nord-est de Kirman à Horas; les courriers la franchissent en dix-huit jours, non sans de grands dangers. « (Vincenzo Lazari, )

habitation; c'est partout un désert d'une grande aridité. On n'y a point de bêtes parce qu'on n'aurait point de quoi les nourrir. Au bout de ces trois journées on parvient à un autre désert également aride, qui dure bien quatre journées; l'eaut y est aussi amère, et il n'y a ni arbres ni bêtes, excepté des ânes. Après ces quatre journées finit le royaume de Crezman, et on trouve la cité de Cobinan.

### De la grande et noble cité de Cobinan.

Cobinan (\*) est une grande rité. Ses habitants adorent Mahomet. On y trouve beaucoup de fer, d'acier et dodanique (\*); il s'y fabrique des miroirs d'acier moult beaux et grands, et l'on y compose la tutie, qui est très-bonne pour les yeux (\*). On y fait aussi de la spode, et voici comment : on prend une veine de terre propre à cela, on la jette dans une fournaise de feu ardent; au-dessus de la fournaise est un gril de fer, et la fumée et l'humidité qui sortent de cette terre et s'attachent au gril forment la tutie; ce qui reste de cette terre est la calanime blanche.

Passons maintenant plus avant.

# Comment on voyage par un désert.

En partant de la cité de Cobinan, on va par un désert qui dure bien huit journées; il est partout aride, et l'on n'y rencontre ni fruits, ui arbres. L'eau qui s'y trouve est amère et mauvaise, et l'on est forcé de porter avec soi tout ce qui est nècessaire pour boire et pour manger, à l'exception de l'eau, que les bêtes boivent volontiers. An bout de ces huit journées est une province appelée Tonocain (\*); elle renferme bon nombre de villes et villages; elle est sur les confins de la Perse, vers le nord. On y voit une grandissime plaine où ne croît que l'arbre appelé par les chrétiens arbre sec (\*), que je vais vous décrire. Il est moult grand et gros; ses fenilles sont vertes d'un obté et blanches de l'autre. Il produit des noix semblables aux châtaignes, mais il n'y a rien dedans. Son bois est jaune et dur comme du buis. Il n'y a pas d'autre arbre à plus de cent milles, excepté à un endroit, à environ dix milles, où l'on en voit quelques-uns. On dit que c'est dans ce lieu que se livra la bataille entre Darius et Alexandre (\*). Les villes

- (¹) Kobiam, Kobiana, Gobiam, Gobiam, Gobian, est la Kobir de d'Arville, la Chabir d'Édrisi, la Khebir d'Rhuberi d'Ho-Hankal, le Khabere de Pottinger. Située au centre d'Hera, de Kirman et d'Eard, an milieu d'un aried désert oin ne jaillit sucune source, oin ne pousses auvun brin d'herhe, la belle oasis de Coubis, arrosée d'eaux vives et ormée d'une riche vigération de palmiers, était autrefois Tasile des corravanes, le siège d'une industrie et d'un commerce florissants; un beterberg, lieutenant du prince de Seistan, la gouvernait. Aujourd'lui, elle n'a plus ni commerce ni industrie; elle sert seulement de repaire à des hordes de brigands qui, favoriées par la solitude de ces lieux, pillont les caravanes. (Ritter, VIII, 727.)
  - (1) Voy. la note 3 de la p. 279.
- (\*) La tutie, dont fait mention Marco-Polo, serait la calasinine artificielle. Meninki en distingue deux espèces : la naturelle, azurée et britlante, qui vient de l'Inde; l'artificielle, on blanche avec des taches vertes, qui se fait à Chermann. ( Thes. ling. orient., 11, 207.) On savait extraire de la tutie un collyre assez renommé pour la guérison des maux d'yeux.
- Outre la spode minérale dont parle ensuite Marco-Polo, on connaît une spode végétale qui se prépare dans les îles de la Soude, avec des racines écorcées. (Histoire générale des Voyages, 1. VIII, p. 53.)
- (\*) Timocain ou Timochain; c'est Damaghán, capitale de la petite province de Kamis, aux frontières du nord-est de la Perse, ayant au nord l'ancienne Ilircanie, le Khorassan à l'est, le désert salé au sud.
- (¹) C'est le platane qui est appelé sec, parce que, sous un péricarpe qui semble promettre un fruit agréalle, il ne donne que des fruits à moitié secs et sans saveur. « Je ne sais, dit de Sacy, si effectivement le platane est stérile à rettaines lutitudes; mais il semble que sa stérilité soit passée en proverhe parmi quelques Orientaux : car dans un recueil de diverses sentences morales des salviens ou chrétiens de saint Jean, publié récemment par le savant M. Lorsbach, on troure celle-ci : L'homme vain et glorieux ressemblé à un beau platane riche en rameux, mais qui ne produit et orifer acuten freil don maître. A ut surplus, le sens de ce proverhe peut être que le fruit du platane n'est bon à rien. M. Lorsbach remarque à cette or casion que, dans certains dictionaires, le nom syriaque du platane est traduit par chitaignier, et qu'il ne sait sur quel fondement. ¿ (Relations de Egypte, noise, p. 81.)
- (\*) La dernière bataille d'Alexandre contre Darius fut livrée à Arbèles (Arbit), dans le Kourdistan, non loin du Tigre et

et les villages out une grande abondance de tontes choses bonnes et belles, car le pays a une très-bonne température, ni trop chaude, ni trop froide. Les naturels adorent tous Mahomet; ils sont assez beaux; les femmes surtout sont très-belles.

Maintenant nous quitterons ce pays et vous parlerons d'une contrée appelée Milect, où demeurait habituellement le Vieux de la montagne.

### Du Vieux de la montagne et de ses assassins,

Mulect est une contrée où demeurait anciennement le Vieux de la montagne. Mulect (1) vent dire Desarum. Or, je vais vous conter toute son histoire ainsi que moi, messire Marc, je l'ai entendu raconter à plussents. Le Vieux était appelé en leur langage Alaodin (1). Il avait fait faire entre deux montagnes, en une vallée, le plus grand jardin et le plus beau qu'on eût jamais vu. Il y avait toutes sortes des meilleurs fruits du monde, et les plus belaux palais qui oncques enssent existé, car ils étaient dorés et peints de la plus belle façon du monde. Et encore il avait fait faire des conduits qui l'un roulait du vin, l'autre du lait, un autre du miel, un autre de l'eau. Il avait rassemblé des dames et des demoiselles, les plus belles du monde, qui savaient jouer de tons les instruments, chanter et peindre mieux que personne. Le Vieux faisait entendre à ses gens que ce jardin était le paradis: aussi l'avait-il fait à la manière de Mahomet, qui dit aux Sarrasins que ceux qui vont en paradis auront de belles feumes, autant qu'ils voudront, et boiront à des fleuves de vin, de lait, de miel et d'eau. Ce jardin était donc semblable au paradis de Mahomet, et tous les Sarrasins croyaient que c'était vraiment le paradis. Et en ce jardin, personne n'entrait jamais que ceux dont le Vieux voulait faire ses assassaiss. A l'entrée du jardin était un château si fort qu'il était imprenable, et c'était là la seule issue. Le Vieux teuait avec

à l'est de Motsond: le roi vaineu s'eofuit avec son armée par Echatano (Hamsdan), par les Portes Caspiennes (passage de Cavar), où les troupes macédonieunes, pénétrant sans obstacle, les poursuivirent jusqu'à Hécatompylos (Damghan). La mort de l'infortuné monarque, toé par un des sieus près d'Hécatompylos, arrêta seule cette retraite.

(¹) Dans l'article Metahedah de la Hibitothéque orientate de d'Herbelot, on lit: « C'est le pluriel de methed, qui signific un impie, un homme sur région. Les Buncéliens qui out régaé dans l'Iran, et particulièrement dans la partie montagneuse de la Perse, sont appelés Metahedah Kuhestan (les impies de la montagne). «

Lazari émet la supposition que le mot melect, mulehed, pourrait venir du nom du château Alamout.

(\*) Bakou-Eddia-Ben-Ala-Eddia. On sait que la secte des Hashinhin (voy, sur l'étymologie de ce nom, la note 3 de la p., 174) ent pour fondateur Hassan-Ben-Ali, on Hassau-Ben-Sabah, funatique égytièm de la secte des Ismaélites, qui, pourseir en vain par les Seldjouchées, avait fait en Peres de nombreux proséjtes, et s'était retiré dans le châtean inaccessible d'Alamout (Hlan-Amet, mit de vautours), non loin de Cazben. Secondé par quelques enthousiastes, à étenité en peu de temps as domination sur toutes les places fortes du Rudhar. Hassau-Ben-Ali enségnant une morale senseile qui lui attitude nombreux sectateurs. Il enova plusieurs de ses disciples faire des conversions dans le Liban et dans le Kouhistan. Bientôt if fut le chef d'un ordre religieux et militarie formádable, et qui se signala par d'horrôtles crimes.

Ce n'était pas sans motif que le nom des disciples d'Hassan inspirait l'effroi. Les meurtres commis par ces fanatiques furent nombreux.

« Nous en avons des exemples, dat d'Herbelot, dans Amir-Billah, khalife d'Egypte, qu'ils tuèrent l'an 524 de l'hégire, de Jésus-Christ 1129; dans la personne de Mostarsched, khalife de Ragdad, l'an 529, et dans plusieurs autres. Ce furent eux qui, dés l'an 85, massacrèrent le fameux virir des sultats Seldjourides, Nizumet-Mulk. » — s Sous le règne de Kin-Burauk, dit Mirkhond, les feduir (dévoués) tuèrent plusieurs grands personnages de l'islamisme, tels que le kadhi de l'Orient et de l'Orient et de l'Orient et de Mostali (il touble ne l'Égypt gous les coups de septur feßka. Samscilles); le zeid Daulet-Schah, reis d'Ispahan; Aksankar, gouverneur de Meraga; Mostarsched, khalife de Bagdad; le reis de Rebriz; Hassan-Ben-Abilkassem, mufti de Kazwin. Beaucoup d'autres hommes, distingués dans la religion et dans l'État, furent assassinés par ces exércables sectaires. « (P. 5.1).

La position d'Alamout, dit de Sacy, dans son mémoire sur la dynastle des Hashishin et sur l'origine de leur nom, située au milieu d'un pays de nontagnes, fit appeler le prince qui régnait arheith-adițebat, c'est-à-dire, le arheith ou prince des montagnes, el l'équivoque a donné lieu aux historicus des croisades, et au célèbre voyageur Marc-Pol, de le nommer le Vieux de la montagne. »

A l'époque où Bakou-Eddin-Ben-Ala-Eddin (l'Ataodin de Marco-Polo), assassin de son propre père, monta sur le trône des Habitabin, les invincibles pulalages des conquérants mongols apparaissaient aux frontières de l'Iran. En 1256, Houlegon fit marcher ses troupes contre le château d'Alamout; et Rokou-Eddin, trali par ses astrologues, se rendit. Destiné à lui, à sa cour, tous les jeunes gens de la contrée âgés de douze à vingt ans. C'étaient là comme ses hommes d'armes; et ceux-ci, ayant entendu la description du paradis de Mahomet, croyaient véritablement que ce jardin était le paradis. Et, que vous divarie? el Veiturs faisait mettre dans ce paradis quatre, dix ou vingt de ces jeunes gens, selon qu'il voulant; et il s'y prenait de cette manière : il leur faisait donner un breuvage qui les endormait (¹), le matin, et puis il les faisait prendre et mener dans ce jardin, où on les réveillait.

### Comment le Vieux de la montagne rend parfaits et soumis ses assassius,

Et quand les jeunes gens sont éveillés et qu'ils voient toutes ces belles choses, ils croient être vraiment en paradis, et les dames et les demoiselles restent toujours avec eux, chantant et joinant, et les divertissant; et ils ont tout à souhait, et jamais par leur volonté ne soririacint de là. Le Vieux tient sa cour moult belle et grande, et fait croire à ces simples gens des montagnes qui l'entourent qu'il est prophète; et eux en sont persuadés. Et quand le Vieux veut en envoyer quelque part, pour faire occire un de ses ennemis, il fait prendre le breuvage à autant d'entre eux qu'il le juge nécessaire, et les transporte dans son palais. Lorsque ces jeunes gens sont éveillés, et qu'ils se trouvent dans ce château et ce palais, ils en sont tout émerveillés et ne sont pas très-joyeux, car ils voudraient bien ne jamais quitter ce paradis, oû ils sont si bien. Ils se rendent devant le Vieux et s'humilient devant lui parce qu'ils le regardent comme un prophète. Le Vieux leur demande d'où ils viennent, et ils disent qu'ils viennent du paradis, et ils racontent tout ce qu'ils y ont vn, comme Mahomet le racontait à leurs pères; et les autres, qui entendent ce récit, désirent vivement y aller, et voudraient mourir pour y aller. Et quand le Vieux veut faire occire un grand seigneur, il éprouve ses assassins pour voir quel est le meilleur. Il en

être anené à Caracorum en présence de Mangou-Khan, il fut tué sur les rives du Djitoun. Ayant rasé le châteua, qui regorgenti d'or et de vivres, a unitieu desquels hindous seul contint obstituément un siège de trois années, les Mongols entreprirent la destruction de toute la race des Hoshishin; ayant égorgé tous les prisonniers de guerre, ils traquèrent les autres dans les retraites les plus écarties où ils s'étaient réfugiés: nul n'échappa à cette estermination, ni vieillards, ni femmes, ni enfants.

Voici un passage de la Notice de l'histoire universelle de Mirkhond, suivie de l'Histoire de la dynastie des Ismaéliens de Perse (Paris, 1812, in-4°), sur la doctrine de cette secte célèbre :

« Le sultan Sindgar étant venu à Réis, et ayant envoyé quelques personnes à Alamout pour s'informer de la croyance des manifeus de Perse, conx-ci répondirent aux envoyés : « Voici qualte set notre doctrine : il faut croire à l'unité de Dieu, « et reconnaître que la véribles segresce et le sens doit consistent à agir conformément à la parole de Dieu et a comm- mandement de son envoyé, et à régler sa conduite sur les lois de la sainte religion, ainsi qu'elles sont exposés dans le livre de Dieu; comme aussi il faut croire à tout ce qui est contienu, soit dans l'Alvoran, soit dans les paroles du propulée, « touchant l'origine des closes et la vie future, les récompenses et les châtments, et le jour du jugement et de la résurrection; il n'est permis à personne de s'en rapporter à son propre jugement relativement à aucune des lois de Dieu, ni d'en «changer une seule lettre» « (P. 52.)

« Un des caractères particuliers de cette secte, dit de Sacy, c'est qu'elle expliquait d'une manière allégorique tous les préceptes de la loi musulmane; et cette allégorie était poussée si loin par quelques-uns des docteurs ismaéliens, qu'elle ne tendait à rien moins qu'à détruire tout cutle public, et à élever une doctrine purement philosophique et une morale trés-liceacieuse sur les ruines de toute révétation et de toute autorité dirine.

Nous devons observer que sans doute l'assan, et les deux princes qui lui succédérent dans la souveraineté sur les leaméliens de Perse et de Syrie, quoique attachés aux dogmes particuliers de cette secte, ne laissaient pas cependant de praiquer fudélement toutes les lois de l'islamisme; mais sous le quatrième prince de cette dynastie, il survint un grand changement dans la religion des Isnaéliens. Celui-ci, nommé Ilassan, fils de Molammed, préfendait avoir reçu de l'iman des ordres scretes, ne retru desquels il abolti les partiques extérieures du culte musulman, permit à ses sujets de boire du, et les dispensa de toutes les obligations que la loi de Nahomet impose à ses sectateurs. Il publia que la comarissance du sens all'égorique des préceptes dispense de l'observation du sens litéral, et mérita ainsi aux Isnaéliens le nom de Molaheda ou Metahedad, c'est-d-dire impiez, nom sous lequel Ils sont le plus souvent désignés par les écrivains orientaux. »

Les ruines d'Alamout furent visitées en 1837 par le colonel anglais Stewart. (Voy. Hammer Purgstall, Geschichte der H-chanen; Ritter, t. VIII, p. 576-595; Bürck, n. 109.)

Voyez plus haut, dans la relation de BENJAMIN DE TUDÉLE, p. 174, et à la Bibliographie, p. 222.

(') La liqueur enivrante du hashish.

envoie plusieurs pas très-loin dans la contrée, et leur commande de tuer des hommes. Ils partent aussidot et font le commandement de leur seigneur; puis ceux qui échappent reviennent à la cour; je dis ceux qui échappent, car il y en a qui sont pris et tués après avoir tué leur victime.

## Comment les assassins s'apprêtent à mal faire.

Et quand ceux qui ont échappé sont revenus à leur seigneur, ils lui disent qu'ils ont bien fait la besogne. Le Vieux leur fait grande joie et grande fête, et il sait bien celui qui à été le plus hardi, car il envoie derrière chacun d'eux des hommes qui lui disent quels sont les plus hardis et les plus habiles à occire. Et quand le Vieux voulait faire occire quelque seigneur ou quelque autre homme, il prenait l'un de ses assassins et l'euvoyait où il voulait, lui disant qu'il voulait l'envoyer en paradis, qu'il allat occire tel homme, et que s'il mourait, il irait aussiaté en paradis. Celni à qui le Vieux donnait ect ordre l'exécutait moult volontiers, et allait et faisait tout ce que le Vieux lui commandait. Et ainsi nul homme n'échappait de ceux que le Vieux voulait faire tuer. Anssi plusieurs rois et plusieurs barons lui payaient tribut et étaient bien avec lui, de peur qu'il ne les fit tuer.

Je vous ai conté les affaires du Vieux de la Montagne et de ses assassins; je vons dirai maintenant comment il fut détruit, et par qui. Mais avant je veux vous dire quelque chose de hii que j'ai oublié. Ce Vieux avait ses sujets jusqu'à Damas, d'un côté, et, de l'autre, jusque dans le Cordistan. Laissons cate et venons à sa destruction. Vers l'an 1262 de la naissance du Christ, Alau (\*), le seigneur des Tartares du Levant, qui sut toutes ces mauvaises closes que le Vieux faisait, se dit à himmene qu'il le détruirait. Il prit donc de ses barons et les envoya à ce château avec beaucoup de gens; ils assiegrent le château bien pendant trois ans sans pouvoir le prendre, et ils ne l'eussent jamais pris tant qu'il y aurait en des vivres; mais au bout de trois ans les assiégés n'eurent plus rien à manger. C'est ainsi que fut pris et ocris le Vieux, qui avait nom Alaodine, avec tous ses gens; et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui il n'y eut plus de Vieux ni d'assassins, et en lui finit la seigneurie et les maux que les Vieux de la montagne avaient faits jadis. Or laissons cette matière et allons en avant.

### De la cité de Sapurgan.

Et quand on part de ce château on chevauche par de belles plaines, et de belles vallées, et de beaux coteaux, où il y a de beaux herbages, et de bons pâturages, et des fruits assez, et toutes choses en grande abondance; et les armées y demeurent volontiers à cause de la grande abondance qui y règne. Cette contrée dure bien six journées (\*), et il y a villes et villages, et les hommes adorent Mahomet. Et souvent on trouve des déserts longs de cinquante à soixante milles, dans lesquels il n'y a point d'eau, mais il faut que les hommes en portent avec eux (\*). Les bêtes ne boivent pas jusqu'à ce qu'elles soient sorties de ces déserts et arrivées aux lieux où l'on trouve de l'eau; et quand on a chevauché six journées, comme je vous ai dit, on vient à une cité qui est appelée Sopurgan (\*). C'est une ville qui abonde en toutes choses. On y mange les meilleurs melons du monde, en très-grande quantité; ils les font sécher de cette manière: ils les coupent par tranches avec des courroies, puis ils les mettent au soleil et les

<sup>(\*)</sup> Houlalou. (Voy. la note de la p. 285.)

<sup>(\*)</sup> Nombre de jours insuffisant, la distance réelle étant de 114 degrés en ligne droite.

<sup>(\*)</sup> En parlant, soit de Damaghan, soit d'Alamout, Marco-Polo cut à traverser, en effet, des déserts et des chaînes privegulières de montagnes. « Le Khorassan, dit d'Herbelot, est borné par un désert vers le concinant, du côté du pays de Giorgian et du Gelait, ou de l'Iraque Persique. Vers le midi, il y a un autre désert, entre la Perse proprement dite et le pays de Comas (Kumis).

<sup>(\*)</sup> Cheburgan, ville de Corassane, près du Gihon et de Balc, dit Petis de la Croix. Ashbur-Kan de d'Anville, Shibbergrun d'Elphinston, qui en fait une dépendance du gouvernement de Balk.

font s'écher ; ils deviennent alors plus doux que du miel, et ils en font un grand commerce, allant les vendécher dans tous les environs (†). Il y a aussi dans ce pays une grande venaison de bétes et d'oiseaux. Or nous laisserons cette ville, et nous vous parlerons d'une autre cité qui a nom Balac.

# De la grande et noble cité de Balac.

Balac (\*) est une grande et noble cité qui jails fit encore plus noble et plus grande, car les Tartares et les autres gens l'ont gâtée et ruinée. Il y avait jails en cette ville maints beaux palais et maintes belles maisons de marbre dont on voit encore les ruines. En cette ville, Alexandre se naria à la fille de Darius (\*). D'après ce qu'on m'a dit de cette ville, les habitants adorent Mahomet. Et sachez que jusqu'à cette cité dure la terre des Tartares du Levant; et à cette ville sont les confins de la Perse entre l'occident et le levant.

Or laissons cette ville, et parlons d'un autre pays qui s'appelle lbogana. Quand on part de cette cité dont je vous ai parlé, on chevauche bien douze journées entre l'occident et le levant sans trouver aucune habitation, parce que les gens se sont tous enfuis sur les montagnes, dans des forteresses, par peur des mauvaises gens et des armées qui ravageaient ce pays. On y trouve assez d'eau, de gibier, et aussi des lions (¹). On ne peut avoir de viande pendant ces douze journées, aussi il faut en porter avec soi pour les chevaux et les serviteurs.

## De la montagne du sel.

Et quand on a fait ces douze journées, on trouve un village appelé Taican (\*), où il y a un grand marché de blès. Il est dans une moult belle contrée, et toutes les montagnes de ce pays, vers le midi, sout trèsgrandes et toutes salées, si bien qu'on vient d'au moins trente journées à la ronde chercher de ce sel,

- (¹) « Les melons, dit Chardin, sont les plus excellents fruits de Perse, On compte en ce pays-là plus de vingt espèces de nolons. Les premiers sont appelés guermec, comme qui dirait des échauffis. Ils sont ronds et petits..... Il en vient tous les jours d'autre sorte, et les plus tardifs sont les meilleurs. Les dernières sont les blancs, dont vous dirêc que ce n'est que surcre. Ils sont longs d'un pied, et pésent dix à douze livres..... Les meilleurs du royaume croissent en Corassan..... On en apporte à l'spahn, pour le roi et pour fair de sor présents. Il su ces galant point en les apportant quojoin y si plus de trante journiées de chemin. Avec toutes ces sortes, on a les melons d'eau, ou pastéques, par tout le royaume, qui pésent muize à vingt livres, douil les mélieurs vicientent aussi de Bactriane. , °C. T. II, p. 19-15.)
- (\*) Balach, ou Talk, est située vers les sources de l'Osus, à l'extérnité nord-est du Khorassan, à l'ouest de l'autique Bacteria Regia, capitale de la Bactiane. Aujourdhiu, cette ville appartenta a kidan de Bonkhara. Dès les temps les plus lointains, elle était sumonumée Anna-ol-Bulad, la mère des villes. Bun-Haucal parle avec admiration de ses mosquées et de sess jardins. Edrisi, en 1154, en célétrait l'industrie, le countere, le nomiteures population. En 1250, Gengie-Klan la détruisit et en égorgea les labilants avec une férocité inoute. Abulghazi rapporte qu'on y comptait, avant ce siége, 12 000 mosquées, Balk ne se releva pas de ses ruines. Bon-Bautal in visita en 1340, et maudit le brégnad mongué qui avait renevré les saintes mosquées et breis les contomes de marbre. Des restes de temples, de polais et d'appuéeus dessérées, à glucieurs milies autour du village qui manitemant porte son nom, indiquent son ancienne position et portent témogrange de sa grandeur éteinte. (Voy. Bitter, 1. VIII), p. 218-225.
- (\*) Les noces d'Alexandre avec Barsine ou Statire, fille de Darius, et avec Parisatis, fille d'Ocus, ont cu lieu à Suzz. Les traditions des Orientaux sur Alexandre mériteut peu de confiance : elles se répandirent à une époque de beaucoup postérieure à celle du compérant macrédonien, au moyen des versions arabes et persanes de la hiographie d'un faux Callisthènes.
- (\*) Chardin atteste que les lions ne sont pas rares dans les provinces frontières de la Perce : « Partout où il y a des bois, discomme en Hircanie et en Cardistan, il y a beaucoup de bêtes saurages, des Hons, des ours, des figres, des kéopards, des porcs-épies et des sangliers. » (T. II, p. 29.)
- (¹) On croit que cette ville correspond à la moderne Talican ou Taïkan du Tokharestan, située vers les sources de l'Oxus, Aboudfeld dit, au sujet de cette ville : « Thayakan est, suirant Ol-Lobala, une petite ville de la contrée de Balk, dépendant du Tocharestan, et trés-ogréalde. » Mais, foit observer Lazari, la route de Balk à Talican est longue de cinquante-cinq fieues de France; c'est une distance trop peu considérable pour douze journées.

qui est le meilleur du monde. Il est si dur qu'on n'en peut prendre qu'avec un grand pue de fer, et il est en si grande abondance que tout le monde en aurait assez pour jusqu'à la fin des siècles (!). En partant de cette ville, on marche treis journées entre l'occident et le levant, dans un pays très-beau rempli d'habitations et assez fertile en fruits, en blés et en vigues. Les gens adorent Mahomet, ils sont méchants et meurtriers. Ils sont souvent an cabaret, car ils hoivent volontiers, et ils ont de month bon vin cuit. Ils ne portent rien sur leur tête qu'une corde longue de dix paumes, dont ils s'environnent la tête. Ils sont d'es-bous classeures et prennent assez de gibier. Ils n'ont d'autres vêtements que les peaux des bêtes qu'ils prennent; ils couchent dessus et s'en font des vêtements et chaussures, et chacum sait préparer les peaux des bêtes qu'il a prises. A trois journées de là on trouve une cité nommée Seaseur (\*) qui appartient au comte, et ses autres cités et villages sont dans les montagnes, et dans cette cité passe un grand fleuve. Il y a maints pores-épics, et quand les chasseurs les veulent prendre et mettent les



Porcs-épics. - Hystrix fasciculata. - Hystrix cristata.

chiens dessus, les porcs-épies s'accolent tous ensemble, puis lancent contre les chiens les épines qu'ils ont sur le dos et sur les côtes, et les blessent en beaucoup d'endroits. Cette Seasem est une grando province et une langue particulière. Les habitants qui ont des bestiaux demeurent dans les montagnes,

<sup>(\*) «</sup> Dans la Médie et à Ispalsar, dit Chardun, le sel se tire des mines. Il est si dur à des endroits, comme dans la Carantanie déserte, qu'on en emploie les pierres dans la construction des maisons des parivres gens. »

Au sud de Condouz, Wood visita la valiée du Scior-Ab, c'est-à-dire cau salée, qui sort des montagnes d'Eschee-Meschee, chargée de sel gennue qu'elles renferment. (Journey to the source of the river Gxus; 1811, 131, 409.)

<sup>(\*)</sup> Il n'est pas facile de déterminer la position de la ville que Marro-Polo a appedée Scasseur. Marsden (n° 261) la faissit correspondre à la Keshem de d'Anville, on Kishm-Aond d'Ephinstone, stitrée sur le Ghori, un des affluents de l'Osus superiene. Neumann croyait que c'étal Sciavra, la Currum d'Edris. Murray, au contrares, s'aprigoraita une les récentes rechesses de Mortrorf et de Wood, trouve la plus parfaite correspondance de position entre les villes de Tuiena et de Seussem de Marco-Polo, et les modernes Coulloum (Koulloum) et Coundoux (Koundoux), magré la dissemblauce des noms. (Vincurus Lazzia).

car il y a de fort belles et grandes habitations; ils y font des cavernes, et cela très-facilement, parco que les montagnes sont de terre. Quand on quitte cette cité, on marche trois journées sans rencontrer d'habitation, ni à manger, ni à boire : aussi les voyageurs en portent avec eux. Et à trois journées est la province de l'alasian, dont je vais vous parler.

# De la grande province de Balasian,

Balasian est une province dont les habitants adorent Mahomet et ont une langue particulière (1). C'est un grand royaume héréditaire, dont les rois descendent d'Alexandre et de la fille de Darius, le grand seigneur de Perse, et ils s'appellent encore tous Zulcarnem en sarrasin, ce qui veut dire en français Alexandre, par amour du grand Alexandre. En cette province se trouvent les pierres précieuses que l'on appelle balais (\*), Elles sont moult belles et de grande valeur; on les rencontre dans le roc des montagnes, et ils creusent en dessous de grandes cavernes comme font ceux qui extraient l'argent; et c'est dans une montagne nommée Sighinan. Sachez que le roi les fait extraire pour lui, et nul autre homme ne pourrait aller en cette montagne chercher les balais sans être puni de mort aussitôt; et même ceux du pays payeraient cette audace de leur lête et de leur fortune. Le roi en envoie aux autres rois et autres princes, et grands seigneurs, pour tribut ou pour présent, et en fait vendre aussi pour de l'or et de l'argent. Et le roi prend ces précantions afin que ses balais soient chers et de grande valeur; car s'il en laissait prendre à d'antres et porter par le monde, on en extrairait tant qu'ils ne soraient plus aussi chers et perdraient de leur valeur. C'est pour cela que le roi a porté une si grande peine afin que nul n'en prit sans son congé. Sachez aussi qu'en cette même contrée, dans une autre montagne, se trouvent les pierres avec quoi on fait l'azur, et c'est le plus fin azur et le meilleur du monde ; et ces pierres se rencontrent aussi par veines dans les montagnes comme les autres minéraux (3). Il y a encore d'autres montagnes où est de l'argent en grande abondance. Cette contrée est très-froide; il y naît de moult bons chevaux, grands coureurs, qui ne portent pas de fers à leurs pieds (4), et ils vont toujours dans les montagnes. On y voit aussi des fancons sacrés moult bons et bien volants; aussi des faucons laniers, du gibier, et toute espèce de bêtes et d'oiseaux. Il y a grande abondance de froment, de bonne orge sans écorce (2); ils n'ont pas d'huile d'olive, mais ils en font avec le sésame et les noix. En ce royaume, il y a maints étroits passages et maints lieux fortifiés : aussi ils ne craignent point que personne puisse entrer les attaquer ; leurs cités et leurs villages

(¹) Balacian, Balazier, Balazeam, saivant d'autres manuscris. Ce non paralt s'appliquer au territoire montagneux boned à l'est par le Beount-Taugli; au sud, par l'Ilindou-Koush, prolongement septentionale de l'Ilindana; à l'ouest, parle Thokharestan; au nord, por le Carateglin; province assez rarement visitée por les Européens, qui est aujourd'hui soumise au khan de Conndoux, et a pour capitale l'écialod. Les révivains orientaus l'appellent Badaseian, et même Balaseian, moi qui justifie les autres leçons domnées par les manuscrits. (Lazari, )

Balaksetian et Balaksetian, dit d'Irrhelot, pass qui fait une partie de la province de Thokharestan, et qui s'étend vers la tête du fleuve Ghon ou Oxus, par lequel il est borné du côté du levant et du septentrion. » On lit daus l'Instoire généralogique des Tartares « que la ville de Badaghachar est située dans la Grand-Ducharie, au pied de ces lautes montagnes qui séparent les États du Grand Mogol de la Grande-Tartarie.... C'est une ville fort ancienne et extrêmement forte par sa situation dans les montagnes.

(\*) « C'est dans les montagnes du Badakschian, dit d'Herhelot, que se trouve la înine de rubis que les Orientaux appellent badahhschiani et batahhschiani, et que nous nommons rubis balays. « La mêtne d'igmolegie est dounée par Sebaldo Barvio, dans son Specienne Arabieum (P. 101), et par Bartinau (Plam., 1, 156). Hen-Houval les avièt appelés faul : les poêtes persans célèbrent dans leurs chants l'éclat de leurs feux. Les mines principales d'où on les tirait étalent dans les collines de Scheganian (Scheghanian, Schügan des cartes modernes, Siŋhinan de Marco-Polo), prés du haut Oxus : maintenant, elles ne sont plas exploitées.

(°) « Les lapis-lazati (Injunerad d'Ibs-Haucal, al-leazar d'Alsonlifeda) se trouvent dans les montagnes an minei desquelles passe le fluere Cossin (Köck-cha). Les roches d'où elles se tirent sont d'abord mises an feu el brisées houps de marteau; certains moreaux sont d'une grosseur considérable. On les porte à Boukhara, et de là en Russie, où elles ont une valeur triple; il s'en fait anssi un commerce important avec la Clinic. Misi sons ces derniers temps Mourad-Dey, tyran de Coundaz, a intentit l'exploitation de ces mines « (Ephinstone, Acr. of Canthol, 1981; l'illier, YNI, 708, 438, 316.).

(4) Il en est de même à Sumatra et à Java, excepté dans les rues de Batavia.

(\*) Hordeum nudum, Hordeum glabrum, Hordeum vulgare seminibus decorticatis.

sont sur de grandes montagnes et des lieux très-forts. Ils sont hons archers et bons chassenrs, et la plupart s'habillent de peaux de bêtes parce que le drap est très-cher, et les grandes dances et les puissantes portent des braies comme ie vais vous dire. Il y a telle dame qui dans une braie, c'est le visesantes portent des braies comme ie vais vous dire. Il y a telle dame qui dans une braie, c'est le vise-



Coupe d'une mine de diamants. - D'après l'Atlas de Victor Jacquemont.

ment des jambes, met bien cent aunes de toile de coton, ou quatre-vingts, ou soixante, et elles font cela parce que les grosses femmes sont réputées les plus belles (1). Or je vous ai parlé de ce royaume; nous le laisserons maintenant, et vous entretiendrons d'un autre peuple vers le midi, éloigné de cette province de dix journées.

## De la grande province de Pasciai.

A dix journées au midi de Balascian est une province qui s'appelle Pasciai (²). Les habitants out un langage particulier; ils adorent les idoles. Ils sont noirs (²) et savent beaucoup d'enchantements et d'arts

<sup>(\*)</sup> Pottinger dit aussi que les femmes du Belouchistan portent des trousses ou pantalons d'une ampleur extraordinaire et faits de soir ou de soir coton.

<sup>(</sup>º) Dans les manuscrits français, Paucini, Batian, Pasiadi, Baucian; dans les manuscrits latins, Bascia; dans les manuscrits itàliens, Batian, Balastias. Marsden pense que cette province correspond à la moderne Paishore ou Peschaver (Peychaver, Piachauer, Pethamer, etc., des cartes modernes) dont la capitale est à 69° 20° longitude est de Paris, et 31° 2° latitude mord, à environ 3 degrés au sud de la capitale de Balascian, et précisément dans la position qu'indique Marco-Polo.

<sup>(3)</sup> Ici et dans quelques autres passages, il faut entendre par le mot noir seulement un teint foncé.

diaboliques. Les hommes portent à leurs oreilles des anneaux et des houcles d'or, d'argent, de perles et de pierres précienses (!). Ils sont très-malicieux et sages à leur manière. Cette province est trèsrlaude (!). On s'y nourrit de chair et de riz. Or laissons-la, et passons à une autre province située à sept journées vers le midi, et appelée Chesimmur.

### De la province de Chesmur.

Chesinmur (\*) est une province dont les habitants sont aussi idolàtres et ont une langue particulière. Il savent tant d'enchantements diaboliques que c'est merveille; car ils font parler les idoles, font, par leurs charmes, changer le temps, et produisent une grande obseurité. Ils font par leurs enchantements de si grandes choses, que nul ne pourrait le croîre sans le voir. Ils sont les chefs des autres idolàtres, et c'est de chez eux que viennent tontes les idoles (\*). De ce lieu on pent aller à la mer de l'Inde. Ils sont noirs et maigres; les femmes sont montt belles pour des femmes noires. Leur nourriture consiste en chair et en riz. C'est un pays tempéré où il ne fait ni trop chand, ni trop froid (\*). On y trouve des cités et des villages assez; il y a des bois et des déserts, et tant de défilés fortifiés qu'ils ne redoutent personne. Ils se gouvernent eux-mêmes, car ils ont un roi qui rend la justice. Ils ont des ermites à leur mode, qui demeurent dans des ermitages, et font grande abstinence de manger et de boire, et sont moult chastes, et se tiennent-en garde outre mesure de faire aucun pêché routre leur foi. Ils sont regardés par les leurs comme moult sints, et ils vivent très-vieux; et la grande craînte qu'ils ont de pécher est pour l'amour de leurs idoles. Ils possèdent aussi des abbayes et des monastères de leur foi (\*). Le corail qu'il s'apporte dans nos contrées se vend surtout dans ce pays.

Nous laisserous là cette province et n'irous pas plus avant; car si nous avancions davantage nous entrerions dans l'Inde, et je ne veux pas y entrer maintenant, parce qu'au retour de notre voyage nous racouterous toutes les choses de l'Inde par ordre. Nous retournerous done à notre province vers Baldasciam, puisque nous ue pouvons aller ailleurs.

### Du grandissime fleuve de Baldasciant.

Quand on part de Baldasciam, ou va douze journées du levant à l'occident, par un fleure qui appartieut au frère du seigneur de Baldasciam, et sur ses bords il y a des villages et des habitations assez, Les habitants sont vaillants et adorent Malhomet. An bont de douze journées on arrive à une provinci qui n'est pas trop grande, car elle a trois journées de toutes parts, et elle est appelée Vocan (\*). Les habitants adorent Malhomet et ont une langue particulière; ils sont vaillants à la guerre. Ils n'ont pas de

- (1) « Le costume des tribus de Peshawer, dit Elphinstone, participe de céux des ladiens et des Afghans. »
- (\*) « A Peshawer, dit Elphinstone, le thermomètre (de Fahrenheith) marqua, pendant quelques jours de l'été do 1809, 112 et 113 degrés sons une vaste tente rafralchie par un courant d'air artificiel. »
- (\*) Chesmur, Kesmur, Cassimur, Chesciemur, Kesimur, le Cachemire (Kaschmir, Kashmeer des cartes modernes). Berrier, Forster, Rennel, Elphinstone, Moorroll, Jacquenond, Iliqel et l'litter out donné la description exacte de ce riclie pays, que Marco-Polo ne visita' pas, et dont il panel d'appès des riclis oranv; autrement il n'aurait pas niel a beaulé et la fertilité de cette vallée. La haque qu'on y parle dérive du sanserrit et se pronouce comme celle des Mahrattes.
- (4) Les Hindous considérent le Cachenire comme une terre sainte; le nombre des anciens temples y est considérable.
- (\*) « C'est, dit Ayin Akhari, un jardin dans un printemps éternel. «
- (\*) C'étaient vraisemblablement des religioux bouddhistes qui, depuis, ont été expulsés de Cachemire par les adorateurs de Brahma.
- (¹) « Le territoire de Vaccau ( Wakhan, Vachan, Vachan, Wakhan des cartes les plus modernes) s'étend le long des rives du lanti Oxis. Ses labitants sont mahométans et ménent la vie rude de leurs voisins; un prince indigéne les gouverne. « (Wood, p. 369.) Cette vallée est fermée de trois cotés par les montagnes neigeuses que l'on appelle Ponstitikbour.

seigneur, ce qu'en français on appelle comte, et ils sont sonmis au seigneur de Baldasciam. On trouve dans ce pays assez de bêtes sauvages, de gibier et de venaison de toutes sortes. Quand on part de co lieu, on marche trois journées vers l'occident, toujours par les montagnes, et l'on monte tant de co



Argali on Monfon.

arrive à un lieu qu'on dit être le plus haut du monde. Et quand on est sur ce lieu élevé, on trouve une plaine entre deux montagnes où est un fleuve month beau, et les meilleurs pâturages du monde, car une bête maigre y devient grasse en dix jours. Il y a grande abondance de tontes espèces de bêtes sauvages. On y trouve aussi une grande multitude de montons sauvages très-grands, car ils ont des cornes bien de six paumes, et au moins quatre on trois, et avec ces cornes les bergers font de grandes écuelles où ils mangent; ils s'en servent aussi pour enfermer les lieux où ils tiennent leurs bêtes (¹). On marche bien dans cette plaine douze journées, et elle est appelée Pamier (²); et pendant ces douze journées on no trouve ni habitations ni heptages, mais il faut apporter des provisions avec soi. Il n'y a aucun oiseau, à

<sup>(\*)</sup> Wood a remarqué les dimensions surprenantes des cornes d'une espèce particulière de mouton qui vit sur ce territoire. Tantôt les Kliriques les plantent debout dans la nege, pour indiquer la direction des routes; tantôt ils en font une enceinde denn-circulaire autour de leurs latistations d'été.

D'après J.-Th. Forster, il s'agit du mouflon on argali, d'où sont venues les diverses espèces de moutons,

<sup>(</sup>¹) « Cette contrée a été visitée dans ces derniers temps par Wood, qui a découvert les rives de l'Ouay (Giboun, Amudéri). Les Klippilerse, Indibiatan nomades du vaste plateud d'où descend ce célétre fleuve, L'aidevent dans ses recherches. La 19 Evrier 1828, Wood monta sur le sommet du Bumni-Dunnia (toit de la terre), le l'amer de Marco-Polo et des cartes modernes. Il décomrit alors le majestiment spectade d'un lac golé d'où sortait un fleuve qui, sous une conche de glace, courait vers le coutinant. Ce le était le Siri-L'Out, la vérilable sourre de l'Ovas, alimentée par les miges éternélair courtent les monts voisins du lac, élevés de 19 560 pieds a-u-de-suis du niveau de la mer. La position du lac, prise de sa pointe oracidentale, foi déterminée par 37° 27' l'ultidude and et 37° d' l'ologialude es? d'O l'ongialude es?

Le platean neigeux de Parner n'est inférieur au sommet du mont Blanc que de 62 pieds. Il n'est pas seulement le centre des passème hydrographique du milieu de L'Asie, mais encore c'est de hi que divergent ses principales chaînes de monlagues. Les platturges des pentes inférêntes de rest nontagnes sont trés-fertiles, e [Lazari,]

cause de l'élévation et du froid; et par ce grand froid le feu n'est pas si clair ni de la même couleur qu'ailleurs, et les mets ne se cuisent pas bien (\*).

Or laissons cela, et parlons des autres pays entre l'occident et le levant. Quand on a marché ainsi trois journées, on chevauche encore quarante journées entre l'occident et le levant, par des montagnes, des coteaux et des vallées, et l'on passe maints fleuves et maints déserts sans trouver ni habitations, ni pâturages, mais il fant porter ses provisions avec soi. Cette contrée est appelée Belor (\*). Les habitants demeurent sur de lautets montagnes; ils sont idolâtres et moult sauvages, et ne vivent que de chasses de bêtes. Leurs vêtements sont de peaux de bêtes, et ils sont moult méchants.

Or laissons cette contrée et arrivons à la province de Cascar.

# Du royaume de Cascar.

Cascar fut jadis un royaume, mais aujourd'hui il est soumis au grand khan (\*). Les habitants adorent Mahomet. Il y a villes et villages assez, et la plus grande et la plus noble cité est Cascar; ils vivent de commerce et d'art. Ils ont de très-beaux jardins et vignes et de helles possessions; il y vient assez de coton. De cette contrée sortent maints marchands qui vont par tout le monde faisant le commerce. Ils sont très-avares et misérables, car ils boivent et mangent mal. En ce pays demeurent des chrétiens nestoriens qui ont leur église et leur foi. Ce peuple a une langue particulière. La province dure cinq journées. En voilà assez sur elle; nous allons passer à Samarçan.

## De la grande cité de Samarcan.

Samarcan (\*) est une très-grande et noble cité. Les habitants sont chrétiens et sarrasins ; ils appartiennent au neveu du grand khan, qui n'est pas ami avec lui, car ils ont plusieurs fois ensemble des inimités. Elle est vers le nord-ouest. Or je vous conterai une grande merveille qui y arriva. Il faut savoir qu'il n'y a pas très-longtemps Cigatan, le fivre du grand khan, se fit chrétien (\*); il était seigneur de cette

- (\*) Ce fait a été vérifié par un grand nombre de voyageurs, et confirmé par les expériences de de Saussure, de Deluc et autres physiciens, et particulièrement par celles qu'a faites Alexandre de Ilaminolit sur les plus hauts sommets des Cordilleres, (L'éber Innervation, dans les Annales de Dezgendorf; 1830, XCIV, 17.)
- (f) Marco-Podo donne le nom de Bedor à la contrée qui, du plateau de Pamer, conduit à Cascegar (Kaschgar), en quarante jours de pénible voyage. C'est la chaîne élevée des montagnes qui rattache le système de l'Altal à celui de l'Illuste, et forme la limite orcidentale du Thilut et du Turkestan chinois; le Belor, Bolor de nos cartes, Belout-Taugh (monts des cristans) des Turcs et des Persans, Boult-Taugh (monts des mages) des Onigours. La description que fait Marco-Polo de la désolution et de l'àpreté de rette contrée montagneuse s'accorde avec celle de tous les voyagents; depuis les temps les plus reculés, il n'y a que deux raravanes qui se soinet frasé un passage un milieu de ses précipiers. (Lazric.)
- (4) Sous ce nom de Cascar ou reconnât la moderne Cascegar (Kauchgar, Kaukear des cartes). Inn-Hauch, au distime sètee, mentionne ce territoire sous le nom corrompu de Coge, L'istaniane, platif que le nestorianisme, y avuit trouvé de nombreux prosélytes. Après la mort de Geogis-Khan, qui l'avait rovagée et conquise, cette capitale échat à son fils Fschagatai, et, sur la fin du quatorrième siècle, fut assujettie aux armes de Tamerlan. Prise, en 1683, par le grand khan des Kalmouks, et el tut, en 1757, incorporée à l'empire et dinois par les princes de la dynastie manchoue. Ses babbiants sont industrieux et habites dans l'orférérie et le travail des pierres précieuses; ils font un très-grand rommerco avec les étrangers, qui afflende de toube parts. (Etter, VIII, 400-150.)
- En 1827, une formidable révolte éclata à Naschgar; mais elle fut réprimée, et les chefs de l'insurrection payèrent de leur tèle rette entreprise avortée. Cette importante plare de frontière est maintenant gardée par cinq mille soldats chinois. (Burnet, 11, 2828-281.) — On parle, à Kaschgar, la langue turque.
- (\*) Enlevée en 701 aux Persans par le calife Valid, et en 1220 au sultan de Khaurizin par Gengis-Khan, cette villo devint, en 1370, la capitale et la résidence de l'innour ou l'amerian : on y conserve le tombeau en jaspe, de ce grand conquerant. Quand l'empire des Mongols s'étégnit, Sanarkand tomba au pouvoir des Tartares Uzbeks et dans la plus triste décadence. Elle se relève lentement de ses ruines.
- (\*) La conversion de Tschagataï, fils de Gengis-Khan et frère du grand khan Octaï, n'est confirmée par aucune autorité;

contrée et de maintes autres, et quand les chrétiens de la cité de Samarcan virent que leur seigneur était chrétien, ils en furent très-joyeux, et firent en cette cité une grande église en l'honneur de saint Jean-Baptiste; c'est ainsi qu'ils l'appelèrent. Ils prirent une moult belle pierre qui appartenait aux Sarrasins, et la mirent à soutenir une colonne qui était au milieu de l'église et portait la couverture. Mais il advint que Cigatan mourut; et quand les Sarrasins le virent mort, comme ils avaient conservé une grande colère de s'être vu enlever cette pierre, qui était dans l'église des chrétiens, ils se dirent entre eux qu'il fallait la reprendre de force; et bien le pouvaient-ils, car ils étaient dix fois autant que les chrétiens. Aucuns des meilleurs Sarrasins se rendent donc à l'église et disent aux chrétiens qui y étaient qu'ils veulent cette pierre qui leur avait été ôtée. Les chrétiens les prient de demander ce qu'ils voudront de cette pierre, mais de la leur laisser, parce que ce serait causer un grand dommage à l'église que de l'enlever. Les Sarrasius répondent qu'ils n'en veulent ni or ni argent, et que c'est leur pierre qu'il leur faut. Et, que vous dirai-je? le seigneur était alors le neveu du grand khan; les Sarrasius lui font ordonner aux chrétiens de rendre la pierre sous deux jours. Ceux-ci , irrités de cet ordre, ne savent que faire. Mais écoutez le miracle qui arriva. Le matin du jour où l'on devait rendre la pierre, la colonne qu'elle soutenait, par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, se souleva de sa base et s'éleva bien de trois paumes, se soutenant ainsi aussi bien que si la pierre eut été dessous. Et toujours, depuis ce jour, la colonne est restée en cet état, et l'on regarde cela comme un des plus grands miracles qui soient arrivés.

Mais laissons cela, et allons en avant visiter une province qui est appelée Charcan.

# De la province de Charcan.

Charcan est une province qui a bien cinq journées de long (\*). Les habitants sont de la loi de Mahomet; il y a aussi des chrétiens nestoriens. Le pays appartient à ce neveu du grand khan dont je vous ai parlé. Ils ont grande abondance de toutes choses; mais comme en leur pays il n'est rien digne de mémoire, je passeroi outre, et vous parlerai de Cotau.

## De la grande province de Cotan,

Cotan est une province entre le levant et l'occident, longue de huit journées Elle appartient au grand khan. Ses habitants adorent tous Mahomet. Ils ont des villes etés villages assez. La plus noble cité, qui est capitale dû royaume, est appelée Cotan, qui est aussi le nom de la province (\*). Il y a là

mais on sait que ces princes turbares embrassient voloniters fonte religion qui puuvait favoriser leurs desseius : il n'est donc pas invesientibable que Tschagalai ait montré de la préférence aux nombreux nestoriens qui habitaient Samarkaud, et leur ait même peu-lère labsée éroire qu'il partagenit burr foi.

Les mots il n'y a pas très-longtemps sont une errene de rédaction; il y avait au moins sorvante-dix ans que Tschagataï ou Zagatay était mort qu'ind Marco-Polo dicta sa relation à Rusticien de Pise.

(1) Yarkund (Yerken de de Guignes, Jerken de d'Anville) étail le rendez-vous des caravanes qui, venant de Kaboul, allaient au Cathay, et une des premières échelles du commerce de l'Asie septentrionale avec les Indes. Lors de la computer de cette ville par les Chinois, en 1755, sa prospérité augmenta rapidement; elle devini Petrepoi unique de leur commerce sur les frontières de l'ouest, et la plus floissante des cités du Turkestan chinois. D'après la révente édition du grand Manuel de l'empire chinois, Tai-taisemp-où-tien, sa population est de 18 341 familles, qui habitent 12 000 unaisons, sans compter une garnison de 4 000 soldais.

(°) Morco-Polo est le premer qui ait fait connaître à l'Europe le nom de cette ville. Les indigènes l'appellent (Oxen, Rioten, Cotinn; les Chinois, l'rei-lenet (Iotein, Ponoiqu'elle soit la capitale fune province du Trakestan chinois à laquete elle donne-son nom, et qu'elle soit encore célèbre pur la douceur de son climat et la richesse de ses produits en soie, en vin, en lin et en clautre, Cotinn a perdui rimportance qu'elle avait aburs que la Cidine, la Prese et les Indes se partagosion. Tempire du commerce. Des le deuvième siècle, Cotto a leit intrée en relation avec le Clinie, plutôi à litre d'alliècque de sujetie, et elle denouvra indépendante jusqu'en 1399, époque on elle tomba su pouvoir de Tamertan. Le père l'altier-stein a déterminé la position de la moderne Catatu par 3 d'egrés de bistilatée noiet et 8 d'egrés de longitude ovientale (Riiter, VII), 312-380.

abondance de toutes choses : on y trouve assez de coton, beaucoup de vignes et de jardins (1). Les habitants vivent de commerce et d'arts. Ils ne sont pas hommes d'armes.

En voilà assez sur cette province; parlons d'une autre qui a nom Pein.

#### De la province de Pein.

Pein est une province longue de cinq journées, entre le levant et l'occident (\*). Les habitants adorent Mahomet et relèvent du grand klian. Il y a villes et villages assez, et la plus noble cité, qui est capitale du royaune, est appelée Pein. Il y a des fleuves où se trovent les pierres que l'on appelle japse (\*) et cal-cédoine. Il y a une assez grande abondance de toutes choses, et il y vient assez de coton. Les naturels vivent de commerce et d'arts. Ils ont une singulière continue que voici : quand une femme a un mari, et qu'il la quitte pour aller en voyage, et qu'il doit y demeurer vingt jours ou plus, la femme, aussitôt que son mari est parti, se remarie, et à bon droit, d'après leurs usages; et les hommes, là où ils vont, prennent femmes aussi. Toutes ces provinces dont je vous ai parlé, depuis Cascar jusqu'ici, et encore en avant, font partie de la grande Turquie.

Nous allons passer à une province appelée Ciarcian.

### De la province de Ciarcian,

Ciarcian est une province de la grande Turquie, entre l'occident et le levant (4). Les habitants adorent Mahomet. Il y a villes et villages assez, et la cité capitale du royanne est Ciarcian. Il y a des fleuves qui roulent du jaspe et des calcédoines qu'ils vont vendre au Cathay, et en ont grand profit, car ils en ont beaucoup, et de bonnes. Tonte cette province est couverte de sable. De Cotan à Pein on ne trouve aussi que du sable, et de Pein ici également. L'ean est généralement manyaiss et amère; cependant on en rencontre quelquefois de donce et bonne. Quand une armée passe par le pays, et qu'elle est ennemie, les habitants fuient avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bêtes, à deux ou trois journées de là, à travers les sables, aux lieux où ils savent avoir de l'eau et pouvoir vivre avec leurs bêtes; et nul ne peut apercevoir où ils sont allés, parce que le vent couvre leurs traces de sable; si bien qu'on ne dirait pas qu'il eut jamais passé par là des hommes et des bêtes; et de cette manière ils échappent à leurs ennemis. Si, au contraire, il passe une armée, mais qui leur soit amie, ils ne font fuir que lenrs bêtes, parce qu'ils ne veulent pas qu'elles leur soient enlevées et mangées, car il n'y a chose que ne prennent les armées. Quand on part de Ciarcian, on traverse pendant cinq journées des plaines sablonneuses où il y a des caux manyaises et amères, sauf quelquefois qu'on en trouve de douces et de bonnes; et l'on ne rencontre rien digne de mémoire jusqu'à ce qu'on arrive à une cité qui est au commencement du grand désert, et où l'on prend des provisions pour passer le désert. Et nous nons y arrêterons un peu.

<sup>(9)</sup> Il est certain que l'on cultive la vigne dans plusieurs contrées au nord et à l'est du Cotan.

<sup>(°)</sup> Il est trés-difficile de fiver la position du territoire de Pein, que Marco-Poto place vers l'est nord-est, Baix, adoptant l'opinion de l'itter, croit le reconnaître dans la petite ville de Terre-Luc-Pariin, à 37 degrés de latitude nord et 75 degrés de longitude evicutale, ét à peu de distance au suid de Misar; et il appuir son hypothèse d'un passage de la relation de tracullan, qui rapporte qu'il se trouve du jaspe dans le lit d'un fleuve voisin de Calan, étape très-rapprochée de Terce-Lac-Paiia. Murray et Nomanant decoum ne opinion différente sur la position de crette ville.

<sup>(\*)</sup> Le plus précieux produit de la province du Cotan est le jaspie, que les Chiaois appellent in, ou une pierre dure ressemblant an jaspie. Les principales mines d'où on l'exterit sont dans les montagges du piet despuéles sont le fleuve qui roule à Cotan et sans doute aussi au fien nommé l'ein par Marco-Polo; il y en a des quantifiés consélérables dans le fit de ce fleuve, du les plongeurs vont les chercher; cette pêche est surveilée par un mandapin chinois. ( flitter, VII, 380.)

<sup>(\*)</sup> Le désaccord des commentateurs rend incertaine la détermination de cette province, qui, d'après la description qu'en donne Marco-Polo, servit placés sur les 'hnites du désert sablonneux de Cobi.

#### De la cité de Lop.

Lop est une grande cité d'où l'ou entre dans le grand désert, qui est appelé le désert de Lop, et est entre l'occident et l'orient (\*). Cette cité est au grand khau; ses habitants adorent Mahomet. Quand or veut passer le désert, ou so repose en cette ville une semaine pour se rafraichir soi et ses bêtes; au



Une Caravane, - D'après la Carte catalane,

bont d'une semaine on prend ses provisions d'un mois pour soi et ses bêtes (²), et l'on part de cette ville pour entrer dans le désert. Il est si long, qu'on prétend qu'il faudrait un an pour le traverser dans toute sa longneur, et là où îl est le moins large, on a peine à le passer en un mois. Ce sont partout des montagnes, des sables et des vallées où l'on ne trouve rien à manger; mais quand ou a marché un jour et une muit, on rencontre de l'eau donce en assez grande quantité pour suffire à cinquante ou cent hommes avec leurs bêtes; et par tout le désert il faut marcher un jour et une muit vant de rencontrer de l'eau. En trois ou quatre lieux l'eau est amère et saumâtre; partout ailleurs elle est douce, ce qui fait bien vingt-huit sources. Il n'y a ni bêtes, ni oiseaux, parce qu'ils n'y trouvent pas 5 manger; mais il s'y passe une merveille que je vais vons dire. Quand on chevauche de nuit, pare désert, s'il arrive qu'aucun reste en retard et s'éloigne de ses compagnons pour dormir, ou autre chose, quand il veut se remettre en route pour les rejoindre, il enteud parler des esprits, qui lui semblent être ses compagnons, car ils l'appellent par son nou, et ils l'égareut si bien qu'il ne retrouve plus son chemin, et de cette manière il est perdu, et il neut. Et même le jour on entend la voix de ces esprits, et il semble aussi souvent entendre jouer de maints instruments, et, entre autres, du tambour. C'est ainsi que l'on passe le désert, nou sans grand danger, comme vous le voyez (²).

<sup>(\*)</sup> Le désert de Cobi, Koló ou Cha-mo, plateaux andes au nord du Thibet et de la Chine, et dont l'étendue est en longueur de 3 300 kilométres, sur 730 de largeur.

<sup>«</sup> Tout ext espace, dit du Halde, n'est qu'un terrain sec et sabbanneux, le plus stérile qui soit dans la Tartane. C'est ce que les Chinois appellent ordinairement Cha-mo (Shama), quelquefois Kan-hai, comme qui dirait mer de sable. Les Tartares le nonnaent Cobi. Il est très-incommode aux voyageurs et daugereux pour les chevaux, dont on perd presque tonjours quelques-uns en passant ec désert: aussi les Tartares de ces quartiers se servent beancoup plus de channeaux, parce que ces auimaux peuvent se passer de hoire cinq à six jours, et virent de peu. Sans cela, il leur serait difficile de voyager vers l'euest. » — Voy, aussi le l'opage dans la Tartarie et le Thibet, de MM. Ilne et Calset.

Les cartes modernes donnen généralement au loc de Lob une position approximative entre 10° 30′ - 10° 55′ latitude nord et 85° 30′-86° 30′ longitude orientale. Il paraît que ce lac est le réservoir de tous les cours d'eau qui arrosent les provinces de Cotau, de Yackand et d'Akson. Cejendant la régior on il se trouve est très-peu connue, et on ne saurait déterminer la position de la ville de Lob, qui maintenant n'existe plus.

<sup>(\*)</sup> Des ânes et des chameanx, disent d'autres manuscrits.

<sup>(2)</sup> Voy, la description du désert de Lob par le moine chinois Fa-hian, au quatrième sièrle, p. 358 de notre toute let.

Nous allons laisser ce désert, dont nous avons raconté ce que nous savions, et nous allons voir les provinces que l'on trouve en en soriant.

## De la province de Tangut,

Quand on a ainsi chevanché trente journées, on arrive à une cité appetée Sacion (¹), qui est au grand khan. La province s'appelle Tangut (²). Les habitants sout presque tous idolâtres; néanmoins, il y a des chrétiens nestoriens et des Sarrasins. Les idolâtres ont un langage particulier (²). La ville est entre l'occi-

dent et le levant. Ils ne vivent point de commerce, mais du profit des blés qu'ils retirent de la terre. Ils ont maintes abbaves et maints monastères remplis d'idoles de diverses façons, auxquelles ils font grands sacrifices, et grands konneurs et grande révérence (\*). Et sachez que tous les hommes qui ont un enfant font nontrir un mouton en l'honneur de l'idule, et au bout de l'an ou à la fête de leur divinité, ils ménent le mouton avec l'enfant devant l'idole et lui font grande révérence, eux et leur enfant (5); puis ils font cuire l'animal et le portent devant l'idole avec grand respeet, et le laissent la tout le temps qu'ils disent leurs prières pour le saint de l'enfant; et ils prétendent que l'idole mange la substance de la chair. Puis, quand ils ont fini, ils prennent cette chair qui a été devant l'idole et la portent en leur maison ou en tout autre lien, et mandent leurs parents et la mangent avec grande révérence et grande fête; et quand ils ont mangé les chairs ils recneillent les os et les mettent dans une bolle, bien soigneusement.

Et sachez que lorsqu'un idolâtre vient à monrir, les autres font brûler son corps (°). Quand l'idolâtre est norté de sa maison au lieu où il doit être brûlé, les



Accienne statue du Bouddha. — D'après le colonel Symes (Ambassade à Aya).

parents du mort font sur le chemin une maison de bois converte de draps de soie et dorés. Et lorsque le mort est arrivé devant cette maison ainsi ornée, on s'arrête, et les hommes placent devant lui du viu

- (\*) Scha-cheu, Cha-tcheou (ville du sable), place forte de la frontière occidentale de l'empire chinois,
- « A l'est du lac de Lob, dit de Guignes, ou trouve une ville que Marco-Polo appelle Sachion, la Cha-tcheou ou ville de sable des Chinois. »
- (\*) Le nou de Tangut, selon Kluprolli, apparient, dans l'origine, à cette partie de l'Assie centrale qui, entre les 92 et 1020 degrés de longitude est, et 33 et 15 de ogrés de la latitude nord, était bornée à l'est par lo laut Oang-o; au sud, par les monts de Bain-Cara, qui la séparaient du Thibet proprement dit; à l'ouest, par le désert, et au nord par les monts l'am-scien ou crésse, qu'elle dépassait cependant sur plusieurs points. Le nom de Tangut dérive de la grande tribu tiblétaine appetle, dans les anaises chinoises, Fang-iong, quis og fortifiait de désenciure d'une cace de grands singes, mais était originaire du territor correspondant aujourd'hui au département de Ling-tao, dans la province de Can-su, et, de la, fut repossée par les Chinois dans les monts qui entonreu les Khun-khou-noro (Le azuré) et dans les Thioté orientals. Les Tang fondréent, en 1031, un État indépendant dont la capitale était la-cen, la moderne Ning-ia-fu, l'Egriguira de Marco-l'olo. (19.1, c.p., XLIV.)
  - Gengis-Khan ayant conquis Ning-ia-fu en 1227, ce royaume s'éleignit. (Journ. Asiat., XI, 447.)
- (9) Arant l'invasion mongole, le bondditisme s'était répandu dans le Tangun; et la langue partée par les idoldtres (houdditistes), que notre auteur désigne comme particulière, c'est-à-dire différente de l'idionne mongol, paralt être certainement le hibétain. (Ritter, II, 205-310.)
  - (4) Voy. la relation de FA-max (Voyageurs unciens), et, plus loin, la vue d'un monastère bouddhique.
  - (a) Ainsi faisaient les Grecs et les Romains devant la statue d'Esculape; ainsi les catholiques, sauf la nature de l'offrande.
- (\*) Cet honneur du bûcher est réservé aux personnages riches; on expose les morts vulgaires dans des endroits déserts ou sur les sommets des montagnes.

et des provisions, et ce font-ils parce qu'ils disent qu'il aura dans l'autre monde les mêmes honneurs dont il aura joui dans celui-ci; et quand il est venu au lieu où il doit être brûlé, ses parents taillent des honimes de carte de papier, des chevaux, des chameaux et de la monnaie grande comme des besants, et ils font brûler tout cela avec le corps, et ils croient que dans l'autre monde le mort aura autaut d'esclaves, et de bêtes et de moutons qu'ils font brûler de papier. Et encore vous dis que lorsque le corps est porté à brûler, tous les instruments du pays sonnent autour de lui. Sachez encore que, quand un idolâtre est mort, les parents mandent un astrologue et lui disent le pays du mort, le mois, le jour et l'heure de sa naissance; l'astrologue fait alors ses conjurations diaboliques, et lorsqu'il a terminé, il indique le jour où le corps doit être brûlé. Et souvent il fait attendre une semaine, voire même un mois ou six mois, et il fant que les parents du mort le gardent chez eux tout ce temps, car ils n'oseraient jamais le brûler avant que leurs devins ne jeur disent qu'il est temps. En attendant qu'ils fassent brûler le corps, et pendant qu'il demeure en la maison, ils le mettent dans un coffre de bois épais d'une paume, bien uni dans ses parties, et richement peint, et ils le couvrent de drap, et de camplire et d'antres odeurs, pour que le corps n'infecte point la maison. Et tout le temps que le mort reste au logis, ses parents, qui deureurent dans la maison, lui font une place à table et lui servent à manger et à boire comme s'il était vivant; puis ils mettent ces provisions devant le coffre où est le corps, et le laissent jusqu'à ce qu'ils peusent qu'il a mangé; car ils disent que son âme mange ces provisions. Ils le conservent ainsi jusqu'au jour où ils le font brûler. Et ils font encore autre chose. Sonvent ces devins disent aux parents des morts qu'il n'est pas hon qu'ils sortent par la porte de leur maison le corps mort, et trouvent pour cela quelque raison, et les parents le font sortir par une autre porte, et souvent même font rompre le mur et le tirent par là. De cette manière sont brûlés tous les idolâtres du monde (1)

Maintenant nous laisserons cette matière et vous parlerons d'une autre cité vers le nord-ouest, à la sortie du désert.

# De la province de Camul.

Camul est une province qui jahs fut un royaume. Il y a villes et villages assez, et la cité principale est Gamul (\*). La province est au milien de deux déserts, car d'un côté est le grand désert, et de l'autre côté un petit désert de trois journées. Les habitants sont tous idolatres et ont un langage particulier. Ils vivent du fruit de la terre, car ils ont abondamment tout ce qui est nécessaire pour boire et manger, et ils en vendent aux voyageurs qui passent par là. Ils sont très-gais, car ils ne font autre chose que jouer des instruments, chanter, danser et donner du plaisir à leur corps. Si un étranger entre chez eux pour y loger, ils en sont enchantés; ils commandent à leur fomme de faire tout ce qu'ordonne l'étranger, et ils s'en vont de leur maison vaquer à leurs affaires, et restent absents deux ou trois jours.....

Or laissons Camul, et nous parlerons des autres provinces qui sont entre le nord et le nord-ouest, et sachez que cette province est au grand khan.

# De la province de Ginchintalas,

Ginchintalas est une province qui est aussi près du désert, entre le nord et le nord-ouest (\*). Elle est grande de seize journées et appartient au grand khan. Il y a villes et villages assez. Elle est habitée

<sup>(1)</sup> Les curieux détails donnés par Marco-Po'o sur les cérémonies funêtres du Thibet sont confirmés par les voyageurs modernes. (Voyez du Ha'de, II, 23, 127. — Huc, Voyage dans la Tartarie et le Thibet.)

<sup>(\*)</sup> Camul, nommée par les indigénes Camil, et par les Chinois Hami ou Amil, avec une légère aspiration, est placée, sur la carte de la Chino de Berghaus, por 13º 10º Lititude nord et 91º 30º longitude est. Elle forme une oasis au milieu d'un arâle désert de sable. Détinité en 1713 par les Bourgari, elle fut reconstruite en 1715, dans le style chinois moderne, par ordre de l'empereur Canghi. (Hitter, II, 357-376.)

<sup>(3)</sup> Marsden fait observer que tola est un mot appellatif mongol qui signifie plaine, et peut être séparé du nom propre.

par trois races de geus: des idolàtres, des adorateurs de Mahonnet, et des chrétiens nestoriens. A l'extrémité de cette province, vers le nord, est une unontagne où sont moult bonnes veines d'acier et d'andanique (¹). Et en cette montagne se trouve aussi une veine avec laquelle se fait la salamandre. Et sachez que la salamandre u'est pas une bête, comme l'on prétend; mais voici ce que c'est : aucune bête ui aucun animal, vons le savez bien, ne peut naturellement vivre dans le feu, parce que chaque animal est composé des quatre référents. Or, comme on ne savait pas ce que c'était que la salamandre, on disait et on dit encore que c'était une bête; mais ce n'est pas vrai, comme je vais vons le montrer. J'avais pour compagnou un nommé Zurficar, un Turc qui moult était sage, qui demeura trois aus, pour le grand klan, en cette province, à extraire cette salamandre, et l'ondanique, et l'acier, car c'est toujours pour trois ans que le grand klan mande ses travailleurs pour en extraire la salamandre, et mon



Amiaule sevense et filandreuse.

compagnon me racouta comment on s'y prend, et mot-meime je le vis. Car je vous dis que quand on a rreusé des montagnes où se trouvent de ces veines, on rompt et on compe la veine en fils, comme de la laine, et pour cela, quand on a enlevé la veine, on la fait sécher, puis on la pétrit dans un grand mortier de enivre, on la lave, et il reste ces fils que je vous ai dits. On jette la terre qui ne vaut rien; puis ce fil, qui est semblable à de la laine, on le fait bien filer, et on en fait faire de la toile. Quand les toiles sont finies, elles ne sont pas blanches, mais on les met au frei; on les y laisse un peu de temps, et dies devienment blanches comme neige (\*). Et chaque fois que ces toiles de salamandre ont quelque tache ou souillure, on les net au feu pendant un instant, et elles devienment d'un blanc de neige. Voilà la vérité us la salamandre; et toutes les autres choses qu'on en raconte sont des mensonges et des fables. Et

Be Guignes elle un pays appelé Chens-tien, situé au mibi de Hami, et dans lequel Il croit reconnaître le Cincitalas de Marcopola. Burke de Murray pensent qu'il correspond an district chinois de Boreal, renfermé dans la province de Cau-su, à trois cents li au nord-onest de Camil, et qui s'appelle aussi Cin-si-du. Neuman rejette cette hypothèse et opine pour le territoire de Secu-Seco, dont Turfan était la capitale. Enfiu Wright se demande si re ne serait pas plutôt Chiaits, que B. Gozz fait dépendre du royamme de Katslor, et place à peu de distance de Tourfan et de Kanoul.

(¹) Voy, la note 3 de la p. 270. M. Thomas Wright, après avoir examiné si rette substance (qui d'après Lazari serait une qualité particulière de fer ou d'arier) ne serait point de l'autinoine, S'arrêté à l'hypothèse qu'il s'agit du zinc. (The Travels of Marro-Polo, etc., note 2 de la p. 70. [Leuri-6. Bohn, 1854.])

(\*) Ces observations sont conformes à ce qu'enseigne la science moderne, (Voy. Brongniart, Traité élémentaire de minéralingie, t. 147, p. 482.)

encore je vons dis qu'à Rome il y en a une toile que le grand kluan a envoyée en présent au pape, et dans laquelle on a mis le saint suaire de notre Seigneur Jésus-Christ.

Or laissons cette province, et passons aux autres contrées entre l'occident et le levant.

## De la province de Suctang.

Quand on part de cette province que je vous ai dite, on marche dix journées entre l'occident et le levant; et dans tout ce chemin on trouve à peine quelques habitations, et il n'y a chose digne de mémoire. Au bout de ces dix journées est une province nommée Suctini (t), en laquelle sont cités et villagés assez, et la principale cité est appelée Suctin. Il y a des chrétiens et des idolàtres; ils appartiennent au grand khan, et la grande province générale où est cette province et les deux autres dont je vous ai parlé est appelée Tangut, et sur toutes ses montagnes pousse la rhubarbe (\*) en grande abondance, et les marchands vont l'y acheter et la portent par tout le monde. Les habitants vivent du fruit qu'ils tirent de la terre, mais ne s'occupent guière de commerce.

Or nous partirons de cette ville, et vous parlerons d'une cité nommée Campicion.

# De la cité de Canpicion.

Canpicion (3) est une cité située dans le pays de Tangut, moult grande et noble, capitale et tête de toute la province de Tangut. Les habitants sont idolàtres, mais on y trouve aussi des adorateurs de Mahomet, et des chrétiens qui ont en cette ville trois églises grandes et belles (1). Les idolâtres ont maints monastères et abbayes de leur croyance. Ils ont grandissime quantité d'idoles, et ils en ont grandes de dix pas (\*): telle est de bois, telle de terre ou de pierre, et toutes sout convertes d'or et travaillées moult bien. Autour de cette grande idole géante sont plusieurs autres petites, qui sembient lui faire hommage et révérence. Et comme je ne vous ai pas encore parlé des usages des idolàtres, je veux vous les raconter ici. Or sachez que les chefs de ces idolatres vivent plus honnétement que ceux qui leur sont sommis, Ils se gardent de toute luxure et la regardent comme un grand péché. Ils ont des lunaires, comme nous nous avons des mois, et il y a tel lunaire pendant lequel tous les idolâtres du monde ne tuent ni betes ni oiseaux. Pondant cinq jours ils ne mangent aucune viande tuée dans ces cinq jours, et durant ce temps ils vivent plus honnétement qu'ils ne le font habituellement. Ils prennent jusqu'à trente femmes, plus ou moins, selon qu'ils sont riches et qu'ils peuvent en avoir, et les hommes donnent à leurs femmes, pour leur douaire, des bestiaux, des esclaves et de l'argent, selon leur pouvoir; mais la première d'entre leurs femmes est toujours la meilleure. Et s'ils ont aucune de leurs femmes qui ne soit bonne on qui ne leur plaise, ils la peuvent chasser et en faire à leur volonté. Ils prennent pour femmes leurs cousines et la femme de leur père. Ils ne regardent pas comme péchés beaucoup de choses

<sup>(1)</sup> La moderne So-ceu, à l'extrémité occidentale de la province du Shen-si.

<sup>(?)</sup> Rubraquis avait rapporté en Occident les premières notions sur l'assge de la riudiorhe au Catay. Le pays abrupte do Schnige et colle dont les cimes neigeuses entourent le Kbut-khon-one sond la vaise patrie de cette précieuse plante, On la trouve jusqu'à douze mille pieds au-dessus du niveau de la mer. De cette sobstance, un des articles les plus importants du commerce de l'Asie centrale, les Chinois font à Kiskhia un commerce trés-actif avec les Russes, qui l'importent en Europe-Les anciens à approvisionnaient de cette rarice sur les rives de Rlus (Volga), où les caravanes l'apportaient; et c'est dunne du fleuve où se faisait ce commerce que l'on veut foire dériver celui de la plante: Rha barbarum. (Bürck, Allgemeine Geseichtet der Reien nud Enderde, 1, 135.)

<sup>(3)</sup> Cancipion, Cancipo correspond à la célèbre ville que les ambassadeurs mahométans du schalt Roch, en 1419, appelirent Cangiu, la Kon-cheu de Goes, qui était nommée par les Clinois Kan-cheu-feu, et qui se trouve au pied de la grande muraille, dans la province de Shen-si.

<sup>(\*)</sup> Probablement en bois; elles ont disparu depuis longtemps.

<sup>(5)</sup> Voy., sur les statues colossales du Bonddha, la relation de FA-BIAN (passim) dans le volume des Voyageurs aneiens.

qui sont gros péchés chez nous. Nous les laisserons là et vous parlerons des autres cités vers le nord. Or je vous dis que messire Nicolas, et messire Matthieu, et messire Marc, demeurèrent un an en



La Rhubarbe (\*).

cette cité sans qu'il leur arrivat rien digne de mémoire. Nous quitterons donc cette ville et irons soixante journées vers le nord.

# De la cité d'Ézina,

Quand on part de cette cité de Canpicion on chevauche douze journées, et l'on arrive à une cité nommée Ézina, qui est au commencement du désert de sable, vers le nord, et fait partie de la province

(\*) Voy. p. 391.

de Tangut (\*). Les gens sont idolàtres ; ils ont assez de chameaux et de bestiaux. Il y naît bon nombre de faucons laniers et sacrés qui sont très-bons. Les habitants vivent des fruits de la terre et des bestiaux,



Hemione.

et ne sont pas hommes de commerce. En cette cité on prend des provisions pour quarante journées, car sachez qu'en partant de cette ville d'Exina on hevauche pendant quarante jours à travers un désert, vers le nord, où il n'y a ni habitations ni herbages, et où ne demeure personne, excepté l'été, dans les montagnes, on trouve des bêtes sauvages et bon nombre d'ânes sauvages (\*). On y voit aussi des forêts de pins. El après avoir chevauché quarante journées daus ce désert, on arrive à une province, vers le nord, dout je vais vons parler.

#### De la cité de Caracoron.

Caracoron est une cité qui a trois milles de tour (2). Ce fut la première ville dont les Tartares s'emparèrent à leur sortie de leur pays. Je vais vous conter l'histoire de ces Tartares, et comment se forma

<sup>(2)</sup> Ville célèbre dans l'histoire des conquêtes de Gengis-Khan. Elle est maintenant en ruiues; elle se trouve, d'après la géographie chinoise officielle, hors de la grande muraille, sur un fleuve du mène nom, Etsina-Pira, Edsimii-Gol des cartes modernes), qui, par une pente l'gére, coule vers le nord et va se perdre dans un luc des steppes, (fluiter, II, 308-310.) (?) a Et d'autres animats également sauvages, a dit le texte de Ramusio. — L'âne sauvage ou ônagre (Equius azinna de Linné), la mule sauvage (Equius hemionus).

<sup>(\*)</sup> Caraceroun, Karakharum ou Karu-kim (sable noir) des cartes modernes, dans la vallée du haut Orchon, et appelée Khorin, Korin par les Tartares, Holin par les Chinois, était l'antique résidence des prunces mongols. Fondée en 755 par 19-Ticlais, Khon des Orèus, Cara-Corum dévint, après la dévadence de ces demi rs, la candale de la tripiu des Karaïles ou.

leur puissance, et comment ils se répandirent par le monde. Il faut savoir que les Tartares demeuratent vers le nord, auprès de la Géorgie (¹), et en cette contrée sont grandes plaines où il n'y avait nuille habitation, nulle cité ni village, mais où l'on rencontrait bons pâturages, et grands fleuves et sources abondantes. Ils n'avaient pas de seigneur particulier, mais ils faisaient une rente au grand sire, qui, en leur langage, est appelé Unecon, ce qui veut dire en français prêtre Jean (\*); et c'est ce fameux prêtre Jean dont tout le moude vante la puissance. Les Tartares lui pavaient une rente d'une bête sur dix. Or il advint que ces Tartares multipièrent beancoup, et quand le prêtre Jean les vit si nombreux, il comprit qu'ils pourraient lui nuire, et voulut les répartir en plusieurs contrées. Il envoya donc de ses barons pour le faire; mais quand les Tartares surent le dessein du prêtre Jean, ils en furent tout chagrins et partirent tous ensemble pour des déserts vers le nord, où le prêtre Jean ne pouvait leur nuire; et ainsi ils étaient rebelles à celui-ci et ne lui faisaient plus de rente. Ils resérent ainsi quelque temps.

# Comment Cinchin fut le premier khau des Tartares.

Or il advint que, vers l'an 1487, les Tartares pricent pour roi un des leurs qui avait nom en leur langage Cinghis-Khan. C'était un homme de grande valeur, et de grand sens et de grande protesse; et quand il fut élu roi, tous les Tartares ho moude, répaudus dans ces pays étrangers, vincent à lui et le reconnurent pour seigneur. Et Cinghis-Khan savait parfaitement user de sa seigneurie. Et, que vous dirai-je? il vint si grande multitude de Tartares que c'était merveille. Et quand Cinghis-Khan vit qu'il avait tant de sujets, il leur fait prendre leurs ares et leurs autres armes; et ils vont conquérant les autres pays, et ils s'emparèrent bien ainsi de huit provinces; mais ils u'enlevaient rien aux habitants et les menaient seulement avec eux à d'autres conquêtes. Et de cette manière, ils conquirent cette multitude de pays dont je vous ai parlé; et tous, en voyant la benté et la justice de ce seigneur, allaient voloniters à lui. Quand Cinghis-Khan et trassemble une telle multitude de gens, il dit qu'il veut conquérir une grande partie du monde. Il envoie done ses messagers au prêtre Jean, vers l'an 1200, et lui mande qu'il veut sa fille pour femme. Et quand le prêtre Jean entendit ce que lui mandait Cinghis-Khan demandant sa fille en mariage, il en fut hoult courroucé, et dit: « Comment Cinghis-Khan a-t-il l'audace de demander ma fille pour femme? Ye sait-il done qu'il est mon homme et mon esclave? Or retoirnez vers lui, et

Chéraïtes. Ayant été conquise sur eux par Gengis-Khun, elle fut, en 1235, entourée de muraïtes par Oktai, qui en fit sa résidence. C'est l'i que se increut les assemblées générales dans lesquelès Cuyuc et Mangou firent élevés au troue; c'est que la que Culti a parti pour conquérir la Chine; c'est à qu'Iloulagou commença vers l'occident sa marche victoriessa qui termina par la destruction du califat de Bagdad. En 1246 Plan de Carpin vint à la cour de Cuyuc-Khan (voy, sa relation, p. 357), et séjourna à Caracorum. André de Lonjumel la visita en 1249; Guillianne de Rubroquis, en 1254. (Voy. Burck, ne 163.)

(\*) L'obscurité qui euveloppe l'histoire de l'émigration de ces peuples, compris sous le nom trop général de Tartares, laisse subsister une grande linearetitude sur leur origine et leurs premiers établissements. Restreignant cependant l'étende du l'Artares à la désignation de ces tribus nomades que Gengis-Khan rassembla sous ses étendards et conduisit à la conquête du monde, on peut regarder comme exacte l'indiration de notre auteur sur les Tartares, qu'il dit originaires de la province appelée par lui Gioreia, correspondant au territoire Giurgée (Djurdjeh) de Reschial-Eddin, c'est-à-dire la moderne Mandschourie, d'où ils s'étendirent toujours de plus en plus au containat et au midi. (L'azari.)

(4) Les chefs des tribus des Chéraites ou Karaïtes portisent ciacun le nom de ouang ou cong (regulus), et au y joignant, le terme mongol de khan, on les appelait généralement vang-khan (oang-can de Robruquis, wa-ean ou wnecon de Marco-Polo, Prétre Jean des auteurs occidentaus), Quand, sous Jesugai, père de Gengie-khan, ta puissance des Mongols commença à devenir redoutable, le vang-khan Toglarul fit alliance avec eux. Plus tard, se croyant assez fort, il leur déclara la guerre, et il leur livra une grande bebatiel dans les vastes landes qui entourent le Koulom-nour (le Tendre de Marco-Poly, et où son armée fot entiérement mise en pièces par Geogis-Khan. Dans un effort désespéré. Toglarul, rassemblant le peu d'hommes qui lui été-int restés fidéss, en vut une econde fois aux mains avec son rival, qui le défit et s'assojettit ainsi complétement les Chérâtes. (Ratter, Il, 26%; ).

Marco-Polo ne rapporte que ce qu'il a cutendu dire sur ce souverain, revêtu d'un caractère sacordotal imagmane, et que était en Europe l'occasion de tant de récirs fabuleux. La dissussion la plus échairée que l'on puisse consulter au sujet de ce précendu prêtre Jean se trouve dans le savant mémoire écrit par M. d'Avezac, sous le litre d'Introduction, en tête de la Relation des Mongols et des Tartures, pur le frère Jean du Plan de Corpin.

dites-lui que j'aimerais mieux brûler ma fille que la lui donner pour femme, et ajoutez de ma part que je devrais le mettre à mort comme traitre et déloyal à son seigneur. » Puis il commanda aux messagers



Comment le mimajuriste du Livre des Merveilles représente des Tartares en voyage 11.

de partir aussitôt de devant Ini et de ne jamais y revenir. Les messagers partirent incontinent et revincent vers leur seigneur, à qui ils racontent, sans en rien omettre, tout ce que leur a dit le prêtre Jean.

# Commont Cinchin-Khan prépare ses gens pour aller contre le prêtre Jean.

Et quand Ginghis-Kau entendit la mamère doat le prêtre Jean l'avait traité, il ent le cœur si gonflè de rage que peu s'en falbit qu'il ne cresàt dans sa poitrine; car c'était un homme qui savait sa valeur. Il parle enfin, et s'écrie, si haut que tous ceux qui l'entouraient peuvent l'entendre, qu'il veut ceur d'être seigneur si le prêtre Jean ne vend plus cher l'affront qu'il vient de lui faire que jamais affront une fut vendu par personne, et il ajoute que bientôt il lui montrera s'il est son esclave. Il appelle à lui tous ses gens, et fait les plus grands préparatifs qu'on ait jamais vus. Il fait savoir au prêtre Jean qu'il ait à se défendre comme il pourra, qu'il marche contre lui avec toutes ses forces. Et quand le prêtre Jean sut que Ginghis-Khan venait contre lui avec une telle multitude, il en plaisanta et les traita connue rien, parce qu'il disait qu'ils i étaient pas hommes d'armes. Gependant il se promit de faire tous ses efforts pour ne pas se laisser prendre de malemort. Il appelle douc à lui et prépare tous ses sujets, même les plus éloignés. Il fait si bien que jamais on n'avait vu de parélle armée ni entendu parler de plus grande. Et ainsi ils se préparaient les uns contre les autres. Et poumpui cous en dire plus long? Sachez que Ginghis-Khan, avec tous ses gens, s'en vint en une grandissime et helle plaine, nommé Tandne, qui appartenait au prêtre Jean, et là posa son camp ; et je vons dis qu'ils étaient si nonbrent te que nu n'aurait pu les compter. Et là , il eut nouvelle que le prêtre Jean venait à lui, et il en feit.

<sup>(1)</sup> Voy, des types de Tartares, p. 242, 249, etc., dans la relation de Jean de Plan de Carpen.

réjont, parce que c'était une belle plaine et large pour livrer bataille. Il l'attendit donc et désirait fort sa venue pour engager le combat. Mais laissons Cinghis-Khan et ses hommes, et retournous au prêtre Jean et à son armée

Comment le prêtre Jean, avec ses gens, alla à l'encontre de Chinchin-Khan.

Or quand le prêtre Jean sut que Cinghis-Kan, avec tous les siens, veuait sur lui , il alla avec toute son armée à sa rencontre, et avança jusqu'à ce qu'il fût venu en cette plaine de Tangut; et là il unit son camp près de celui de Cinghis-Khan, à viugt-cinq milles, et chacun se reposa pour être frais et dispos le jour de la mélée. De cette manière donc, ces deux grandissimes armées étaient dans la plaine de Tangut. Un jour, Cinghis-Klau fit venir devant lui des astrologues chrétieus et sarrasins, et leur commanda de lui dire qui devait être vainqueur, de lui ou du prêtre Jean. Les Sarrasins ne surent lui dire la vérité, mais les chrétiens la lui montrérent évidemment. Ils prirent un roseau et le cassérent par le milien , puis placirent une moitié d'un côté, une autre d'un autre, sans que persoune y touchât; au bont d'une des deux moitiés, il mirent le nom de Cinghis-Khan, ay bont de l'antre celui du prêtre Jean, et dirent à Cinghis-Khan : « Sire, regardez ce roseau ; vous vovez que ceci est votre nom, et cela le nom du prière Jeau. Or, quaud nous aurons fait notre enchautement, celui dont le roseau viendra sur l'autre sera vainqueur dans la bataille. » Cinghis-Khan répondit qu'il était curieux de voir cela, et commanda aux astrologues d'opérer le plus vite possible. Les chrétiens prirent donc le Psantier et firent leur enchantement; et alors, sans que personne y touchât, le roseau qui portait le nom de Cinghis-Khan alla rejoindre l'autre et monta sur celui du prêtre Jean; et tous ceux qui étaient présents forcut têmoins de ce prodige (1). Quand Cinghis-Kan vit cela, il eut une grande joie, et coanne les chrétiens lui avaient dit la vérité, il les ent toujours depuis en grand honneur, les tenant pour hommes de grande vérité.

He la grande bataille qui fut entre le prêtre Jean et Giuchin-Khau.

An hout de deux jours, les deux armées privent les armes et combattirent ensemble opiniàtrément, et ce fut la plus grande bataille qu'on cêt jamais vue. Il y ent grands maux de part et d'autre; mais enfin Cinghis-Khan fut vainqueur. En cette bataille, le prêtre Jean fut occis, et de ce jour Cinghis-Khan alla conquérant sa terre. Depuis cette époque, Cinghis-Khan régna encore six aus, toujours soumettant maints châteaux et maintes provinces; mais an bout de six aus il alla assièger un château qui avait nom Cangai, et là il fut frappé d'une flèche au genou et mourd de cette blessure (\*); ce qui fut grand dommage, car il était prud'homme et sage (\*). Or je vous ai raconté comment les Tartares eurent pour prenier seigneur Cinghis-Khan; je vous ai dit aussi comment ils vainquirent d'abord le prêtre Jean; je vous veux parler maintenant de leurs contunnes et de leurs usages.

<sup>(\*) «</sup> Cette opération des cannes, dit l'etis de la Croix, a été en usage chez les Tartares, et l'est encore à présent chez les Africains, chez les Tures et autres nations mahométanes. » (1º, 65.)

<sup>(1)</sup> Temugin, qui prit plus tard le nom de Tchinghis-Khan, étáit né en 1155; il fut élu empereur des tribus tartares en 1206. Suivant les autres orientaus, Gergis-Khan mounut, non d'une blessure, mais de maladie, en 1227, peu après la prise de Lin-tao, dans la province de Shen-si.

<sup>(\*)</sup> La cruanté et la rage de la destruction caractérisent Georgis-Khan; mois il avait aussi une grandeur de vues et une force de volonté supérieure à tout obstacle qui devaient faire impression sur un peuple barbare et gaerner. Il était difficile qu'à cette cour des Mongols, où il séjourna lougtemps, Marco-Polo ue laissait pas influencer son jugement en faveur de ce conquérant. (Lazari.)

# Des khans qui réguérent après la mort de Cinchin-Khan.

Sachez qu'après Ginghis-khan furent sequents Gui-Khan, puis Bacui-Khan, Alton-Khru, Mongu-Khan, et enfin Culhai-Khan, le plus grand et le plus puissant de tous (!); car les ciuq autres ensemble n'eurent pas tant de pouvoir que ce Cublai; et eucore, je vous dis que tous les empereurs da monde et tous les rois chrétients et sarrasius n'ont pas tant de puissance que ce Gubhai grand khan, et je vous le prouverai clairement dans ce livre (\*). Et sachez que tous les grands seigneurs qui descendent de la lignée de Ginghis-Khan sont portés à ensevelir en une grande montagne qui a nom Altai (\*); et, quel que soi l'endorit où meurent les grands seigneurs des Tartares , fût-ce à cent journées de distance de cette montagne, on les apporte là pour les ensevelir. Et évoutez une autre contume ; quand on porte les corps de ces grands khans vers cette montagne, à une distance de quarante journées plus ou moins, tous les gens qu'on rencontre par le chemin où passe le corps sont occis par ceux qui conduisent le mort, et on leur dit : Allez sevir notre seigneur en l'autre monde. Car ils croient véritablement que tous ceux qu'ils tenet iront servir leur seigneur dans l'autre monde. et ils font de même pour les chevaux, car, quand le seigneur meurt, ils tuent ses meilleurs chevaux, afin qu'il les ait dans l'autre monde. Et sachez que lorsque Mougu-Khan mourut, on tua plus de vingt mille hommes sur le passage du corps (!). Ar vons conteria maintes autres choses des Tartares. Ils demourent l'inver dans les plaines et les liats de l'autre monde. Tartare de la demoure de plaines et les lapines e



Tentes tartares, - D'après Pallas.

chauds, on ils ont heroages et bons pâturages pour leurs bêtes, et l'été ils cherchent des lieux frais sur les montagnes et dans les vallées, on ils trouvent des sources, des bois et des pâturages pour leurs bêtes. Ils ont des maisons de bois qu'ils converent de cordes; elles sont rondes et ils les portent avec eux partont où ils vont; car les cordes sont si adroitement liées entre elles qu'on peut transporter facilement ces maisons; outes les fois qu'ils les tendent et les dressent, ils placent toujours la porte

<sup>(\*)</sup> Les noms des successeurs de Gengie-Khon out été albérés dans les manuscrits, Gengis hissa quatre fils : Dousi on Touchy, pâre de Patou; Floagalya ou Zagalis, Catri, et Touls, Carolty, Falor, Gant mort, son fils Batou ent en public de Capteline et les régions du flon et du Valga; ce fut lui varienthablement qui envaint la Brasile, la Pedagne, et répondit la terreur en Europe, Telagalay ent la Transastiane, le pays des Ouzheks et le Turkestan. Octal, père de Gryonk ou Gayar, truisième fils de Gengis, et que ce dernier avait désigné pour son successeur, peil le titre de konn ou kokon (soigneur, truisième fils de Gengis, et pour de des seigneurs). Le quatrieme fils de Gengis, Touli, qui mournt en 1231, laissa quatre fils : Mangon, Calidai, Houlegon et Arighonga, Mangon, et 1231, fils appelé à succèder à son cousin Cayar, c'eft fui qui compute le Khorassan, le Perse, la Chale, et Syrie, le califat de Bagdad, et externion als El Itastishius. Le cinquième souverain, Cabilai, élu en 1259, après la mort de Mangon, agrandis son empire par la computée de Linie, et mournt en 1280.

<sup>(\*) «</sup> Il se vii, diu le P. Gauldi, maître paisible de la Chine, du Pégu, du Titibet, de l'une et l'autre Tartarie, du Tur-kestan et du pays d'Igour; Siam, la Cochinchine, le Tonquur et la Corée lui payaient le tribut. Les princes de sa maison, qui régnaient en Moscovne, en Assyrie, en Perse, dans le Khorássan et d'ans la Transoxiane, ne faissient rien sans son consentement. » (Diserre, chron., p. 2003.)

<sup>(\*)</sup> Le not mongol utilir signific or; les termes turcs et chiniès qui désignent cette montagne ont la nobne signification. Ce mot vient-il de la richerse des númes métalinques de ces monts, des sables auriferes de leurs fleuves, du lune de la ville voisine, Caracarum, ont du faste des nousolées impériaux érigés en res lieux? (Huter, II, 316, 472, 525.)

<sup>(4)</sup> Voy., dans la relation de Plax de Cardin, p. 247, note 1, les détails sur les funérailles royales.

au midi. Ils ont des charrettes couvertes de feutre noir, si bien que, s'il peut, l'eau n'entre pas en la charrette; il les font traîner par des bœuß et des chameaux, et c'est là dedans qu'ils transportent leurs femmes et leurs enfants. Ce sont les dames qui achietent, vendent et font tout ce qui est nécessaire à leur mari c'à leur famille; car les hommes ne s'occupent de rien, si ce n'est de faire des armes et de chasser aux chiens ou aux faucons. Ils vivent de viande, de lait et de gibier; ils mangent aussi des rats de pharaon (¹) qui viennent en grande abondance dans les plaines et partout; ils mangent de la chair de cheval et de chien, et hoivent du lait de jument. Les femmes sont loyales et bonnes envers leur mari, et font moult bien la besogne de la maison. Les mariages se font ainsi : chacun peut prendre autant de fernmes qu'il lui platt, voire jusqu'à cent s'il en a le moyen; les hommes donnent le douaire à la mêre de leurs femmes, c'a la fenume ne donne rien à son mari. Et sachez qu'ils aiment mient et soigneut mieux leur première feunne que les autres hommes, parce qu'ils ont la liberté de prendre autant de femmes qu'ils le veulent. Ils épousent leur cousine, et si le père meurt, son fils afné prend pour femme celle de son père, pourvu'qu'elle ne soit pas sa mère; si son fère meurt, il peut également prembre sa femme. Quand ils se marient, ils font de grandes noces.

#### Du cleu des Tartares et de leur loi.

Voici quelle est leur loi : ils ont un dieu qu'ils appellent Nacygai (\*), et c'est le dieu de la terre, qui garde leurs enfants, et leurs bêtes, et leurs blés. Ils out pour lui grande révérénce et lui font grand 'honneur; car ils en out chacun un dans leur maison, fait de feutre ou de drap. Ils font aussi la femme de ce dien et ses fils; ils mettent la femme à sa gauche et les fils devant, et ils les honorent assez. Et quand ils vont manger, ils prennent de la chair grasse et en frottent la bouche de ce dien, et de sa femme et de ses fils ; puis ils répandent à la porte de leur maison un peu de sauce, et après cette cérémonie, ils disent que leur dien et sa famille ont mangé; puis eux, à leur tour, mangent et boivent, car sachez qu'ils boivent du lait de jument ; mais ce lait est tel qu'il ressemble à du vin blanc et est bon à boire, et ils l'appellent chemius (3). Voici quels sont leurs vêtements : les riches portent des draps dorés et de soie et de moult riches fourrures de zibeline, d'hermine, de vair et de renard, et tous leurs harnais sont moult beaux et de grande valeur. Leurs armes sont l'arc, l'épèc et la massue; mais ils se servent plus de l'arc que de toute autre chose, car ils sont très-bons archers. Sur leur dos, ils portent des armures de cuir de buffle ou d'autres cuirs qui sont moult forts. Ils sont bons à la guerre et combattent vaillamment : ils neuvent travailler plus que nuls autres hommes, car, maintes fois, quand il en est besoin, ils restent un mois sans manger autre chose que du lait de jument et du gibier qu'ils prennent, et leur cheval palt les herbes qu'il trouve, car il n'est pas besoin de porter orge ni paille. Ils obéisseut très-bien à leur seigneur, et, quand il le faut, ils restent toute la nuit à cheval avec leurs armes, et le cheval va paissant les herbes. Il n'y a pas de gens au ufonde qui supportent comme eux les travaux et les fatigues, et qui aient moins besoin de dépense : aussi nul peuple n'est plus propre à conquérir la terre et à v régner (4). Ils sont organisés de la manière suivante : quand un seignent des Tartares va à l'armée, il mêne avec lui cent mille hommes à cheval qu'il a ainsi ordonnes : sur dix hommes un chef, sur cent un autre, sur mille un autre, et sur dix mille un autre; de sorte que lui ne s'adresse qu'à dix hommes, le chef de dix mille à dix, celui de mille à dix, et celui de cent aussi à dix. Quand le seigneur des cent mille hommes veut détacher quelques hommes pour aller quelque part, il commande aux chefs des dix mille de lui fournir mille hommes, les chefs des dix mille commandent à ceux de mille, ceux de mille à ceux de cent, et ceux de cent à ceux de dix; de sorte

<sup>(1)</sup> Sur les bords du Selinga vit une espèce de marmotte de couleur brune, décrite par Beli (Travets, 1, 311). — Du Laide décrit une espèce de rat de terre, de la grosseur de l'hermine, qu'il nomme tael-pi, et qui est commun dans le pays des Kalkas (IV, 30). L'Ilchneumon, ou le Kiri Muhdarico, est, suivant Charleton el Belionio, le rat de Pharaon.

<sup>(\*)</sup> Voy. la relation de PLAN DE CARPIN, p. 214 et suivantes.

<sup>(3)</sup> Rubruquis en parle d'une manière détablée dans sa relation, et l'appelle cosmos,

<sup>(\*)</sup> Sur les mœurs, les contumes des Mongols, voy, la relation de PLAN DE CARDIN.

que chacun obéit aussitôt et fournit ce qu'on demande, car ils sont sommis plus que personne. Et sachez que les corps de cent mille hommes s'appellent tut, de dix mille toman (1), puis millier, centener et desme. Quand les armées sont en marche, que ce soit par plaines ou par montagnes, on envoie deux journées en avant deux cents hommes pour explorer, et aussi par derrière et de chaque côté, afin que l'armée ne puisse être attaquée à l'improviste. Quand les armées ont un long chemin à faire, elles ne portent rien de leurs harnais, mais seulement des vases de cuir où ils mettent le lait qu'ils boivent, et un petit pot de terre-où ils font cuire leur viande, et nuc petite tente sons laquelle ils demeurent pour la pluie. Et même, quand il est besoin, ils chevauchent bien dix journées sans provisions et sans faire de feu; mais ils vivent du sang de leur cheval, car ils savent lui ouvrir la veine et ils boivent de son sang. Ils font aussi sécher leur lait, qui devient aussi consistant que de la pâte ; ils en portent avec eux, en mettent dans l'eau et le renuent jusqu'à ce que le lait se délaye, puis ils le boivent. Quand ils viennent à la bataille avec leurs ennemis, ils demeurent vainqueurs, parce qu'ils ne prennent jamais la fuite tant qu'ils voient des archers du côté de leurs ennemis. Ils ont si bien dressé leurs chevaux qu'ils les font tourner instantanément comme on ferait un chien. Et quand on les chasse et qu'ils sont en fuite, ils combattent aussi bien et aussi fort que s'ils étaient en face de leurs ennemis : car quand ils fuient, ils se tourneut en arrière avec leur arc et envoient force flèches, et tuent les chevaux de leurs ennemis et aussi les hommes; si bien que lorsque les ennemis les envoient déconfits et vaincus, eux-mêmes sont perdus, car leurs chevaux sont occis, et eux-mêmes assez souvent. Et quand les Tartares voient qu'ils out tué des chevaux à leurs ennemis et aussi des hommes, ils se jettent sur eux avec tant de force et d'impétuosité qu'ils les défont à leur tour ; c'est ainsi qu'ils ont déjà vaincu maintes gens en maintes batailles. Tout ce que je vous ai conté était la vie et la contume des Tartares primitifs, car aujourd'hui ils sont moult abâtardis; ceux qui sont au Cathay ont pris les usages et les mœurs des idolâtres et ont abandonné leur loi ; ceux qui vivent au levant vivent à la manière des Sarrasins.

Voici comment ils maintiennent la justice: quand un homme a pris une petite chose qui ne lui appartite pas, on lui donne sept coups de biton, ou dix-sept, on vingt-sept, ou trente-sept, on quaraute-sept, et ainsi jusqu'à trois cent sept, suivant la valeur de l'objet; et beaucoup meurent sons ces coups de blon. Si c'est un cheval qu'il a pris, il est coupé par morceaux avec l'èpée, à moins qu'il ne puisse payer et qu'il ne donne neuf fois la valeur de ce qu'il a enlevé. Chaque seigneur et chaque homme qui a des bêtes les fait marquer d'un signe, je veux parler des chevaux, des juments, des chameaux, des beufs, des vaches et des autres grosses bêtes, et ou les laisse aller paltre dans les plaines et les montagnes sans que personne les garde, et si elles se mèlent les unes avec les autres, chacun rend la sienne à celui dont elle porte le signe. Quant aux brebis, aux moutons et aux boucs, il les font garder par des hommes. Leurs bestiaux sont tous très-grands, et gras et beaux outre mesure.

Et je veux encere vous dire un singulier usage que j'avais oublié de noter. Sachez donc que quand ils sont deux hommes dont l'un a un fils qui meurt à l'âge de quatre ans ou à peu prés, et l'autre une fille qui meurt aussi, ils marient ces deux eufants ensemble, et ils donnent la fille morte pour femme au fils mort, et ils en font un contrat et le brûlent, 'et quand ils voient la fumée qui s'en va en l'air, ils disent qu'elle va vers leurs fils en l'autre monde, et que ces enfants se tiennent pour mari et femme. Ils font grande noce et jettent çà et là des vivres, disant qu'ils vont à leurs enfants en l'autre monde. Ils font encore péndre et représenter sur du papier des hommes à leur image, des chevaux, des draps, des besants, des harnais; puis ils font brûler tout cela, et ils sont persuadés que leurs enfants auront tout ce qu'ils ont ains représenté. Et après cette cérémonie, les deux hommes se tiennent pour parents tout aussi bien que si les enfants avaient été vivants.

Or je vous ai décrit toutes les coutumes des Tartares, mais je ne vous ai rien raconté des grandissimes faits du grand khan qui est le grand seigneur de tous les Tartares, ni de sa magnifique cour impériale. Le vous dirai tout cela dans ce livre en temps et lieu, car ce sont choses merveilleuses. Maintenant je vais retourner à la grande plaine où nous étions quand nous commençames à parler des Tartares.

<sup>(\*)</sup> Le toman des Mongols et des Persans désigne un corps d'armée de dix mille hommes. Dans le mot tur, supnifiant cent mille hommes, Neuman renit reconsultre une correption de park (very, p. 311), a treprésentation de cet animal). Les Indiens et les Chinois ont adopté les longues crinières de l'gud comme insignes militaires.

# De la plaine de Bangu et des diverses contumes de ses habitants,

Quand on part de Caracoron et d'Altaï, où l'on dépose les corps des Tartares, comme je vous ai conté, ou va vers le nord par une contrée qui est appelée la plaine de Bangu (1), et dure bien quarante journées. Les labitants sont nommés Mécri (\*); ils sont sauvazes; ils vivent de bêtes, surfout de cerfs



Traditions monstrucuses de l'antiquité, que le minjaturiste du Livre des Merceilles applique arlatrairement aux Mecrits (3).

dont ils se servent comme de chevaux (\*). Ils ont les mêmes usages et les mêmes coutumes que les Tartares, et comme eux appartiennent au grand khan. Ils n'ont ni blé ni vin; l'été ils ont du gibier et
chassent les bêtes et les oiseaux; mais l'hiver tout le gibier s'en va à rause du grand froid. Quand on
a marché quarante journées, on trouve la mer Océane et des montagnes élevées où les faucons pèlerins
fond leur nid. Car sachez qu'il n'y a hommes, ni femmes, ni bêtes, ni oiseaux, si ce n'est une espèce
d'oiseaux appelés barghenlac dont se nourrissent les faucous. Ils sont grands comme des perdrix, ont
les pattes faites comme les perroquets, la quene comme les hirondelles, et volent moult bien (\*). Quand
le grand khan veut de ces faucons pèlerins, il envoie jusque-là pour en avoir. Dans l'île qui est dans
cette mer naissent les gerfauts (\*); et je vous dis que ce lien est tellement au nord que l'étoile du nord

- (\*) La position septentrionale de cette plaine, relativement à Garacorum et à l'Altaï, la fait regarder par Lazari comme identique aux landes qui entourent le lac Baikat, Marsalen croit qu'il s'agit de la Sibérie.
- (\*) Les Merkits ou Meerita ne devaient pas être éloignés de la rivière d'Irtisch. « Tous (les Naimans), dit de Guignes, prirent la fuite et se retirérent vers la rivière d'Irtisch, où ils s'élablient, et y formérent un puissant parti, qui élait sone reun par Tortaleeli, klain des Merkits. « (Vos. un passage de Baschid-Eddin dons le Journal annitueux. 31, 335, 441).
- (\*) Sur ces grossières interprétations des miniaturistes, dont il ne faut pas rendre responsable le voyageur, voy. la relation d'HERODOTE, passim (Voyageurs anciens).
- (\*) Les cerfs sur lesquels, suivant notre auteur, montaient les indigénes rappelleut les rennes qui, en Sibérie, servent à fir et les traineaux.
- (\*) Marsden suppose que ret oiseau peut être une espèce de coucou.
- (\*) Marco-Polo, imbu des préjugés de son siècle, regardait la terre comme une vaste surface, entourée de toutes parts par l'océan, qui lui-même était peuplé d'îles où naissaient les gerfauts

reste en arrière vers le midi. Les gerfauts sont en si grande abonuance dans cette lle que le grand khan en a tant qu'il veut; car ceux qui sont portés de la terre des chrétiens aux Tartares ne sont pas donnés au grand khan, mais à Argon et aux autres seigneurs du Levant. Or nons avons dit tout ce qui regarde les provinces du nord jusqu'à la mer Océane; désormais nous vous parlerons d'autres provinces et retournerons jusqu'an grand khan. Nous reviendrons donc à une province que nous ayous décrite en ce livre, et qui est nommée Cancipu (1).

# Du grand royaume d'Erginul.

Quand on part du Cancipn, on marche cinq journées pendant lesquelles on rencontre maints esprits qu'ou enteud parler souvent la muit. Et au bout de ces cinq journées, vers le levant, on arrive à un royaume appelé Erginul (\*), qui appartient au graud khan et fait partie de la grande province de

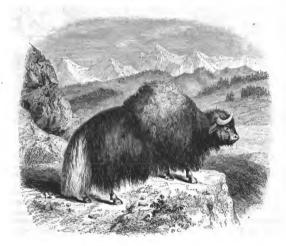

L'Yak de Tartarie, ou nœuf grognant (5 .

Taugut qui renferme plusieurs royaumes. Les habitants sont nestoriens et idolàtres, et adorateurs de Maltomet. Il y a bon nombre de cités dont la principale est Erginul. En partant de cette ville vers le midi, l'on peut aller aux contrées du Cathay, et eu cette route du midi, vers le Cathay, ou ren-

<sup>(1)</sup> Campion, Can-sheu-fu.

<sup>(\*) «</sup> Le district de Tangut, que les Tartares appellent Kokonor, et les Chinois Hohonor. » Marsden. ) — La ville de Liang-sheu, suivant Bürck et Ritter. Peut-être Nguer-men,

<sup>(3)</sup> Yoy, p. 312, et le Magasin pitturesque, t. XXII (1851).

contre une cité appelée Fingui (¹) et bon nombre d'autres villes et cités faisant partie du Tangut, et appartenant au grand klian. Les habitants sont idolatres, adorateurs de Mahouet, et chrétiens. On y trouve des beufs sauvages grands comme des éléphants et moult beaux à voir, car ils sont tout velus, excepté sur le dos, et ils sont noirs et blancs. Leur poil est de trois paumes. Ils sont si beaux, que c'est une merveille de les voir. Et de ces bœnfs, il y en a même quelques-uns de domestiques, car on en prend de sauvages, et on les fait produire, de sorte qu'on en a une grande quantité. On les charge ou ou laboure avec eux, et l'on dit qu'ils ont deux fois plus de force que les autres. En cette contrée vient le meilleur muse et le plus fin qui soit au monde. Voici la manière dont on le trouve: on le tire d'une petite bête (²)



Argus-Faisan.

de la grandeur d'une gazelle, qui a le poil du cerf, les pieds et la quene de la gazelle, n'a pas de cornes, ainsi que la gazelle, mais a quatre deuts, deux en haut et deux en bas, bien longues de trois doigts, et très-délicates; deux s'en vont en haut et deux antres en bas. C'est une belle bête; et voici comment on en estrait le muse. Quand on l'a prise, on trouve près du noubril, sous le ventre, entre cuir et chair, une tumeur de sang; on coupe cette tumeur, ainsi que le cuir qui l'entoure, et on en tire le sang, qui est le unuse dont l'odeur est si forte. Il y en a une grande quantité dans ce pays (\*). Les habitants vivent de conmerce et d'arts, et ont du hié en abondance. La province est grande de vingt-cinq journées. Il y a des faisans grands deux fois comme ceux de notre pays; ils sont grands comme des paons, ou un peu moins. Ils ont la queue longue au plus de dix paumes, ou de neuf, de huit, ou de sept au moins (\*). Il y

<sup>(</sup>¹) Si-ngan-fu, capitale de la province de Chen-si, suivant quelques commentateurs ; Si-ning, suivant Marsden ; importante ville militaire et commerciale, au pied des monts Anijé.

<sup>(\*)</sup> Yoy., sur le muse, la relation des DEUX MAHOMETANS, p. 139.

<sup>(2)</sup> Du Halde et Turner out confirmé ces détails. L'Oriental Miscellany de Calcutta a donné (1798, vol. 1, 129) un savant article du docteur Fleming sur le Tribet musé.

<sup>(4)</sup> Le Phusianus argus de Sumatra et du nord de la Chine.

en a aussi d'autres qui sont de la grandeur et de la forme de ceux de notre pays; il y a maintes sortes d'autres oiseaux avec de moult béles plumes et bien colorés. Les habitants sont idolàtres; ils sont gras et ont un petit nez, les cheveux noirs et pas de barbe, si ce n'est du poil au menton. Leurs femmes sont très-bien faltes. Les lois et les usages leur permettent de prendre agtant de femmes qu'ils veulent et qu'ils le peuvent. Quand il y a une belle femme, même de basse extraction, un haron on un seigneur l'èpouse pour sa beauté, et donne à sa mère une assez forte somme d'argent, selon qu'ils en sont convents. Nous partirons de ce pays et vous parlerons d'un autre vers le levant.

### Des royaumes de la province d'Égregaia.

Quand on part d'Erginul et qu'on va vers le levant, luit journées, on arrive à une province appelée Égrigai (¹), où il y a cités et villages assez; elle fait partie du Tengut. La principale ville est appelée Calacian (¹). Les habitants sont iololtres, expendant il ya trois églisse de chrétiens nestoriens. Ils revient du grand Tartare. En cette cité se font des camelots de poil de chameau les plus beaux du monde et les meilleurs; ils en font anssi de laine blanche moult beaux et bons, et en grande quantité. De là tes marchands les transportent au Cathay et en maints autres lieux. Nous sortirons de ce pays vers le levant, et nous entrerons sur les terres du prêtre Jean que l'pu appello Senduc.

### De la grande province de Senduc.

Senduc (?) est une province vers le levant, en laquelle sont villes et villages assez. Elle relève du grand khan, car les descendants du prêtre Jean sont sonnis au grand khan. La principale cité est nomnée Tenduc. De cette province est roi un descendant du prêtre Jean, qui lui aussi est prêtre Jean (!). Il s'appelle Georges; it tient pour le grand khan la terre qu'avait le prêtre Jean, mais non pas tout entière, seulement une partie. Toujours le grand khan donne de ses filles ou de ses parentes au rois de la lignée du prêtre Jean. En cette province se trouvent les pierres dont on fait l'azur, en assez grandle abondance et bonnes. On y fait des camelots de poit de chamean moult bous. Les habitants vivent de leurs bestiaux et des fruits qu'ils retirent de la terre ; il s'y fait aussi beaucomp de commerce et d'industrie. La seigneurie est aux chrétiens, comme je vons ai dit, mais il y a bon nombre d'idolaires et d'adorateurs de Malomet. Il y a dans le pays une race appelée Argon, qui vent dire en français Gussmul, parce qu'ils sont nés de l'union de ces deux races, les Argon Tenduc (²) et les adorateurs de Malomet. Ils sont plus beaux que les autres, et plus sages, et plus industrieux. En cette province était la capitale du prêtre Jean, quand il était seigneur des Tartares, et à hi appartenaient toutes ces provinces et royaumes environnants, et encore y demeurent ses descendants; et ce Georges que je vous ai dit est du lignage du prêtre Jean, comme je vous l'ai raconté. C'est le sixiéme seigneur depuis le prêtre Jean.

ΔH

<sup>(&#</sup>x27;) Peut-être le pays des Eighours, Onigours; on Ning-yu-fu?

<sup>(2)</sup> Cialis ou Youldouz, à l'ouest de Turfau. Cailac de Rubruquis? Khaladjan de Raschid-Eddin?

<sup>(</sup>e) Tenduc (voy, la note 2 de la p. 2004). La position de cette province, où cut lieu la défaite du prêtre Jeau ¿Lings-Khun, Vangs-Khun, la semble déterminée par le passage du Pt. Gaubet, qui rapporte que la bataille eut lieu eutre les rivières Tou'a et Kerlon, dont les sources sont prés du 48e ou du 49e degré de latitude.

<sup>(\*)</sup> Sur ce prince tartare, voy, la note 2 de la p. 304. Ajuntous que, dans l'opinion de quelques auteurs, ce pritre Jean naurait été autre que le grand loma des Tartares. La propogation du christianisme jusqu'an fond de l'Asie, et certaines analogies entre le culte, le rite, les costumes de la rivigion christienne et du bonddibisme, pourpaient equipaque rette confusion.

<sup>(9)</sup> Les Argon, suivant Klaproth (Journal asiatique, XI, 355), correspondent aux Areanné de Baschid-Eddin, aux Areanné de Baschid-Eddin, aux Areanné de l'histoire arménieure des Orbelius. Ce nom semble se capporter à une population qui professait le christanisme et dans la suite, il servit à desiner tous les chrécines. (Neumann.)

Ce lieu est celui que nous appelons en notre langue Gogo et Magogo (\*); mais ils l'appellent Ung et Mungul. En chacune de ces provinces demeurait une race différente : dans le pays d'Ung étaient les Gog, dans celui de Mungul les Tartares. Quand on chevauche de cette province sept journées, par le levant, vers le Cathar, on trouve maintes cités et villages où sont des adorateurs de Mahomet, des idolàtres et



Hérons blancs (Ardea modesta, Ardea nigrirostris).

des chrétiens nestoriens. Ils vivent de commerce et d'industrie, car ils font des draps dorés qu'on nomme nassit fin et nac, et aussi des draps de soie de maintes sortes; comme nous avons des draps de laine de maintes espèces, ils ont des draps dorés et de soie de maintes manières. Ils appartiennent au grand khan. Il y a une cité appelée Sindacui (\*), en laquelle on fabrique toutes choses et harnais dont on a besoin pour les armées; et dans les montagnes de cette province est un lieu nommé Ydifu, où est une

(\*) D'Anville a écrit un mémoire sur le rempart de Gog et de Mayog, où il a voulu prouver l'existence de ce rempart. Dans la carte annexée à ce mémoire, il place le pays de Gog entre le 45° et le 50° degré de latitude nord.

M. de Sacy peuse que ce rempart n'était autre que la muraille de la Chine, et il reuvoie à ce qu'en a dit d'Herbelot.

Depuis le neuvième et le dixième siècle, le rempart de Gog (Castrum Gog de Sanuto) occupe invariablement sur les cartes la même place, ou nord de la Tartarie.

Les Arabes et les Persans désignent sous le nom de Yajuj et Majuj les habitants des régions montagneuses au nordouest de la mer Caspienne.

Scion Strahlenberg, les nons Jagougi et Mongougi sont usités parmi les Tartares ou Scythes modernes, et its peuvent avoir un rapport avec ceux de Gog et de Magog employés par la Genese.

Neumann pense que l'ng indique les Toungouses, et Mungul les Turcs et les Mongols

On consulters avec utilité sur ce sujet les Recherches sur les populations primitires et les plus anciennes du Caucuse, p. 40 3 48, par M. Vivien de Saint-Martin (Pars, 1817), et l'Évains sur l'histoire de la cosmographie et de la cartographie pendant le mogen ége, par le vocambe de Saularen, passim.

(1) Sindichin, Sindatoy, peut-être Sindi ou Sinda-cheu, qui aura été détruite avec tant d'autres villes de la Tartarie par les Ming, lorsqu'ils exputs rent les souverains mongols de la Clinne.

bonne mine d'argent d'où l'on retire beaucoup de ce métal. Ils ont d'assez belles chasses de bêtes et d'oiscaux. En partant de cette province et cité on marche trois journées, et l'on arrive à une cité appelée Ciagaonor (1), en laquelle est un grand palais qui est au grand khan, car le grand khan demeure assez volontiers en cette cité, parce qu'il y a aux environs des lacs et rivières on se trouvent bon nombre de cygnes, et anssi de belles plaines où vivent grues, faisans, perdrix et maintes autres espèces d'oiseaux. Et à cause du grand nombre de volatiles, le grand khan y demeure volontiers à se divertir; il chasse an gerfaut et au faucon, et prend grand nombre d'oiseaux à son grand plaisir. Il y a cinq sortes de grues que je vais vous décrire : les unes sont toutes noires comme des corheaux, et moult grandes ; les autres sont toutes blanches, ont des ailes moult belles, car sur toutes leurs plumes sont des yeux ronds comme ceux du paon, d'une couleur d'or moult resplendissante; elles ont la tête vermeille, et noire et blanche alentour; c'est la plus grande espèce. Les autres ressemblent aux notres; la quatrième espèce est petite et a aux oreilles de longues plumes vermeilles et noires moult belles; la cinquième enfin est toute grise, a la tête vermeille et noire et moult bien faite, et est très-grande (\*). Après cette cité est une vallée où le grand khan a fait bâtir plusieurs maisonnettes, dans lesquelles il fait nourrir une grande quantité de cators, que nous appelons grandes perdrix. Il a mis plusieurs hommes à garder ces oiseaux, et il v en a une si grande abondance que c'est merveille à voir ; et quand le grand khan vient dans ce pays, il a de ces oiseaux tant qu'il veut.

Nons quitterons ce pays et marcherons trois journées entre le nord et l'occident.

# De la cité de Ciandu et du merveilleux palais du grand khan.

Quand on est parti de cette cité et qu'on a marché trois journées, on rencontre une ville appelée Cianda (5), que le grand khan actuellement régnant, qui se nomme Cublai-Khan, a fait construire. En cette cité Cublai-Khan a fait faire un grandissime palais de marbre et de pierre ; les salles et chambres sont toutes dorées; il est moult merveilleusement beau et bien doré, et de ce palais part un mur qui environne seize milles de terre où se trouvent fontaines et fleuves et prairies, et où le grand khan tient toutes sortes de bêtes. Ce sont cerfs, daims et chevreuils pour donner à manger aux gerfauts et aux faucons qui sont en cage dans ce lieu; lui-même les va voir dans leur cage une fois chaque semaine, et souvent le grand khan s'en va dans cette prairie environnée de murs, menant avec lui un léopard sur la croupe de son cheval (4); et quand il veut, il le laisse aller et prend un cerf, ou un daim, ou un chevreuil, qu'il donne aux gerfauts qu'il tient en cage, tout cela à son grand divertissement. En un endroit de cette prairie environnée de murs le grand khan a fait un grand palais tout de roscaux, mais doré en dedans et ouvragé à bêtes et à oiseaux moult subtilement. La converture est aussi de roseaux, mais si bien et si fort entrelacés que nulle eau ne peut pénétrer; et je vous dirai conument on a pu le faire avec ces roseaux. Sachez donc que ce sont des roseaux gros de plus de trois panmes et longs de dix à quinze pas. On les tranche d'un nœud à l'autre; puis, une fois cette coupe faite, on a des roseaux si gros et si grands qu'on peut en couvrir des maisons et en faire entièrement ainsi. Ce palais était donc tout de roseaux, et

<sup>(\*) «</sup> Nom qui signifie lee blane, dit Ramusio. » Ce lac est nommé, sur les cartes, Tsa-han-nor, Chalan-nor. La ville paralt être celle de Tsaan-Balgassas, au delà de la grande muraille, le long de la route qui, de Pe-king, mêne à Kiathka, sur les limites méridionales du Cobi supérieur et sur les rives du Tsa-han-noor.

<sup>(°) «</sup> On trouve, dit le traducteur ou le commentateur d'Abu'ghori, une grande quantité d'oiseaux d'une beaulé particuière, dans les vastes plaines de la Grande-Tartarie, et l'oiseau dont il est parlé en cet endroit pourrait ine être une espéce de héron, qu'on trouve dans le juys des Mongols, vers les frontières de la Clime, et qui est tout blanc, excepté le bec, les ailés et la queue, qu'il a d'un fort beau rouge... Peut-être aussi que c'est d'une cigogne dont notre auteur veut parler. » (Histoire générale des Tartarea, p. 205.)

Suivant Marsden, il s'agit du Grus leucogeranus, grue sibérienne de Pennant.

<sup>(</sup>a) C'est la même ville que Marco-Polo a appelée Clemen-fou, au commencement de sa relation.

<sup>(\*)</sup> L'animal que le grand khan menait avec lui à la chasse, et que notre auteur appelle léopard, est le Felis jubata des naturaistes, le citta ou citar des llindous, fréquemment employé, aujourd'un encore, par les princes hindoustans, pour la chasse des antilopes.

le grand khan l'avait fait faire de telle sorte qu'il pouvait le faire lever quand il voulait, car il était soutenu par plus de deux cents cordes de soie. Le grand khan y demeure trois mois de l'année, join , juillet et août, parce qu'il y trouve de la fratcheur et qu'il s'y divertit fort. Pendant ces trois mois de palais de roseaux reste debont, et tous les antres mois de l'année il est défait. Chaque année, quand

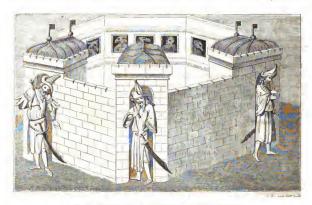

Men: gerie du grand khan. - Suivant le miniaturiste du Livre des Merveilles.

vient le 20 août, le grand khan part de cette cité et de ce palais, et je vous en dirai la raison. Il a une race de chevaux blancs et de junents blanches comme neige, sans aucune tache, en si grande quantité qu'il y a plus de dix mille juments (1); et personne ne pent boire de leur lait que ceux du lignage de l'empereur, c'est-à-dire du grand khau, et aussi une autre race de gens appelés Horiat (2), auxquels Cinchins-Khan a accordé cet honneur à cause d'une victoire qu'il a remportée avec eux. Quand ces bêtes blanches passent, on se prosterne devant elles comme devant un grand seigneur, et personne ne se permettrait de traverser leurs rangs, mais on atteud qu'elles soient passées on l'on tâche de les devancer. Or les astrologues et les idolâtres ont dit au grand khan que chaque année il doit répandre de ce lait, le 28 août, dans l'air et sur les terres, afin que les esprits en aient à boire, pour qu'ils lui conservent tontes ses choses, hommes et femmes, bêtes, oiseaux et blês; et le grand khan part donc de la et va dans un autre lien. Mais avant vous dirai une merveille que j'ai oubliée. Quand le grand khan demeurait en son palais et qu'il faisait pluie ou brouillard, ou mauvais temps, il avait sages astrologues et sages enchanteurs qui, par leurs charmes, faisaient passer tons les nuages et les mauvais temps loin de son palais. Ces sages hommes sont appelés tebet et quesmur (5); ils sont ainsi deux races, tous idolàtres. Ils savent des arts diaboliques et des enchantements plus que tous les autres hommes ; et ce qu'ils font, ils le font par le secours du diable, mais ils fout croire aux autres hommes qu'ils le font par sainteté et par l'œuvre de Dien. Ces gens ont un usage que voici : lorsqu'un homme est condauné à mort et exécuté, ils le

<sup>(1)</sup> Les empereurs madernes ont en de même de vastes haras, « Nous entrâmes, dit Gerbillon, dans une antre phaine, où nous trouvalmes cinquante-luit haras de l'empereur, rangés sur une ligne; charun étrit de trois cents, tant cavales que poulains, avec un étalon à chaque troupeau... L'empereur a, en tout, deux cent treute haras semblables, chacan de trois cents, «

<sup>(\*)</sup> Horial est le nom d'une triun mougole du nord. Dans le texte de Ramusio, c'est seulement le nom d'une famille.

<sup>(2)</sup> La religion de Bouddha et les arts magiques se répandirent du Thibet et du Kaschemir dans les contrées occupées par les Mongols. De là vint, sans donte, que ces derniers donnérent à leurs sorciers les noms mêmes de ces deux pays. (Lazari.)

prennent, le font euire et le mangent (\*); mais ils ne le mangeraient point s'il était mort de sa belle mort. El sachez que ces borsis dont je vous ai parlé, qui savent tant d'enchantements, font le prodige que je vais vous raconter. Quand le grand khan est assis dans sa principale salle, à sa table, qui a bien huit coudées, et que les counes sont sur le pavé de la salle, loin de la table bien de dix pas, et toutes rem-



Chasse au guépard. - Miniature du Livre des Merveilles.

plies de vin, de lait ou d'autres bons breuvages, ces sages enchanteurs nommés bacsis (2) font tant par leur art et leurs enchantements que ces coupes pleines se lévent d'elles-mêmes et viennent devant le grand khan sans que personne y touche; et ils font cela devant dix mille personnes; et c'est bien l'exacte vérité sans mensonge; et d'ailleurs les habiles en nécromancie vous diront que cela peut se faire. Quand viennent les fêtes de leurs idoles, ces baseis vont au grand khan et lui disent : « Sire, approche la fête de notre idole (et ils lui nomment l'idole qu'ils venlent); vons savez, beau sire, qu'elle sait faire le mauvais temps et causer de grands dommages à nos choses, à nos bêtes et à nos blés, si on ne lui offre des présents et des holocaustes ; ainsi nous vons prions, beau sire, de nons faire donner tant de moutons à têtes noires, et tant d'encens, et tant de bois d'aloès, et tant de telle chose, et tant de telle autre, afin que nous puissions faire grand honneur et grand sacrifice à notre idole, afin qu'elle nons sauve nos corps, nos bêtes et nos blés. » Ces bascis disent cela aux barons et à tons ceux qui ont pouvoir près du grand khan, et cenx-ci le répétent à leur maître, qui fait donner aux enchanteurs tout ce qu'ils demandent pour honorer leurs idoles. Quand ceux-ci ont ce qu'ils out demandé, ils en font à leurs divinités grand honneur avec grand chant et grande fête, car ils les encensent de la bonne odeur de toutes ces bonnes épices : ils font cuire la chair et la placent devant les idoles, et répandent du jus çà et là, disant que les idoles en prennent tant qu'elles veulent. C'est de cette manière qu'ils font honneur à leurs idoles le jour de leur fête, car chaque idole a une fête en son nom, comme chez nons. Ils ont grands monastères et

<sup>(1)</sup> Nous ne trouvons, dans les voyagents modernes, aucune trace de cannibalisme en usage dans l'Asie centrale. (Lazari.) — Voy, plus loin une note sur les battus, dont il est peut-être question ici par suite de quelque transposition.

<sup>(\*)</sup> Détynologie du mot boras se trouve dans le sanscrit biscin, qui signific littéralement homme qui vit de charité. Ces discipes du Bouddha faissient veu de pourçeté et de chastelé. (Voyez Barnouf, Introductiou à l'histoire du bouddhisme faidien, 1 les, neiu. 2, sert. 2. Vinaga, p. 275 et suiv.)

abbayes, si grands que ce sont de petites cités; et il y a plus de deux mille moines de leur croyance qui sont vetus mieux que les autres hommes. Ils portent les cheveux et la barbe ras, et font à leurs idoles de plus grandes fêtes avec plus grands chants et plus riches lumières que nuls autres. Ces bacsis et beaucoup d'autres hommes de ce genre peuvent prendre femme; et ils en font ainsi, car.ils en prennent tous et en ont des fils. Il est une autre espèce de religieux nommés sensy (1) qui sont gens de grande abstinence, selon leur foi, et mênent apre vie, comme je vais vous le dire. Ils ne mangent jamais que de la grosse farine et du son, c'est-à-dire l'écorce qui sort de la farine de froment ; ils prennent cette grosse farine et ce son et les mettent dans l'eau chaude, puis au bout de quelques minutes les retirent et les mangent. Ils jeunent maintes fois l'an et ne mangent rien autre chose que ce son dont je vous ai parlé. Ils ont de grandes idoles, et assez nombreuses, et plusieurs adorent le feu. Les autres religieux disent de ceux qui font telle abstinence que ce sont des hérétiques, parce qu'ils n'adorent pas les idoles de la même manière qu'eux. Au reste, ils ont une grande déférence les uns pour les autres. Ceux-ci ne prendraient femme pour rien au monde. Ils portent les cheveux et la barbe ras ; ils ont des vêtements poirs et bleus en fil, et s'ils en ont en soie, c'est des mêmes couleurs. Ils dorment sur des nattes, sortes de lits portatifs, et menent la plus rude vie qu'on puisse imaginer. Leurs idoles sont toutes femmes, c'està-dire qu'elles ont des noms de femmes.

Nous laisserons ce sujet et vous parlerons des grandissimes faits et des choses merveilleuses du seigneur des seigneurs de tous les Tartares, c'est-à-dire du très-noble grand khan appelé Cublai.

De tous les faits du grand khan qui règne actuellement et est appelé Kublai, et comment il tient sa cour et maintient ses gens en justice, et de toutes ses affaires,

Je veux commencer à vous conter en ce livre toutes les grandissimes merveilles du grand khan qui règne actuellement et est appélé Cublai-Khan, ce qui veut dire en notre langage le grand seigneur. Et certes il a ce nom à bon droit; car il faut que chacun sache que ce grand khan est le plus puissuit des hommes, et qu'il a plus de terres et de trésors qu'oncques eut personne depuis Adam, notre premier père. Et je vous démontrerai clairement dans ce livre qu'il est le plus grand seigneur qui ait jannais été ou qui soit encore aujourd'hui.

## De la grande bataille entre le grand khan et le roi Naian, son oncle.

Il descend en droite ligne de Cincluus-Khan, dont doit toujours descendre le seigneur de tous les Tartares, et Cublai-Khan est le sixième grand khan, c'est-à-dire le sixième grand seigneur de tous les Tartares (\*). Il eut le pouvoir l'an 1256 de la naissance du Christ, et ce à cause de sa valeur, et de sa prouesse, et de son grand sens, car ses parents et ses frères le lui disputaient; mais il l'obtint par sa prouesse; et d'ailleurs il lui revenait de droit. Il y a quarante-deux ans qu'il a commencé à régner jusqu'à cette cette année 1298. Il peut bien être âgé de quatre-vingt-cinq ans. Avant d'être seigneur, il alla plusieurs fois à la guerre; il était brave et bon capitaine; mais depuis qu'il est seigneur, il n'a fait la guerre qu'une fois; ce fut vers l'an 1286, pour le motif que voici. Cublai-Khan avait un oncle nommé Naian, qui était jeune et seigneur de maintes terres et provinces, si bien qu'il pouvait réunir quatre cent mille cavaliers; autrefois ses ancêtres avaient été soumis au grand khan, nel lui-même l'était; mais comme je vons ai dit, il n'était âgé que de trente ans; et quand il se vit assez puissant pour lever quatre cent mille cavaliers, il se dit qu'il ne vonlait plus être soumis au grand khan, mais qu'il lui enléverait

<sup>(1)</sup> Voy., dans les Voyageurs anciens, la relation de FA-IBAN.

<sup>(\*)</sup> Cubitai fut le cinquième, et non le sixième grand khan; mais peut-être Marco-Polo comptait-il, au nombre des monarques mongols, Touli, qui, dans l'intervalle de la mort de Gengis-Khan à l'élection d'Octai, fut régent du royaume.

le plus de terres qu'il pourrait. Il députe donc des messagers à Caidu, seigneur grand et puissant, neveu du grand khan, mais son ennemi, et qui lui voulait grands maux. Il lui fait dire de marcher d'un coté contre le grand khan, et que lui ira de l'autre pour lui enlever ses provinces. Caidu répondit qu'il voulait bien, et qu'il serait prêt avec ses gens au terme convenu, et qu'il marcherait contre le grand khan. Et sachez qu'il était assez puissant pour rassembler cent mille cavaliers. Et, que vous dirai-je? ces deux barons Naian et Caidu font de grands préparatifs et de grandes levées d'hommes à pied et à cheval pour aller contre le grand khan.

#### Comment le grand khan marcha contre Naian,

Quand le grand khan apprit cela, il ne s'en étonna point, mais comme font les hommes sages et de grande vaillance, il fit ses préparatifs, et dit qu'il ne voulait plus porter couronne ni tenir royaume s'il ne mettait à malemort ces deux traitres et délovaux. Et sachez que le grand khan fit tous ses préparatifs en dix ou douze jours, si secrétement que nul n'en savait rien, excepté, ceux de son conseil. Il assembla bien trois cent soixante mille hommes à cheval et cent mille à pied, et il eut si peu de monde parce qu'il ne prit que ceux qui l'entouraient; ses autres armées, qui étaient très-nombreuses, étaient à conquérir des contrées lointaines, et il n'aurait pu les avoir en temps et en lieu; mais s'il avait voulu réunir toutes ses forces, il aurait eu tant de cavaliers qu'ils eussent été innombrables. Ces trois cent soixante mille hommes étaient ses fauconniers et les hommes qui l'entouraient. Et quand le grand khan eut rassemblé ce peu de gens, il demande à ses astrologues s'il vaincra ses ennemis et s'il aura bonne réussite. Ceux-ci lui répondent que tout ira au gré de ses désirs. Il part donc avec tous ses gens, et marche si bien qu'au bont de vingt jours il arrive à une grande plaine où était campé Naian avec ses quatre cent mille cavaliers. Le grand khan y arriva de bon matin, et sa marche avait été si secrète que ses ennemis ne s'en doutaient pas, parce que le grand khan avait si bien fait garder tous les chemins que personne ne pouvait circuler sans être pris. Et quand ils arrivèrent, Naian était dans sa tente couché avec sa femme, qu'il aimait beaucoup.

### De la bataille du grand khan et de Naian, son oncle.

Et, que vous dirai-je? quand l'aurore du jour de la bataille fut venue, apparut le grand khan sur un tertre au-dessus de la plaine. Naian était sous sa tente, bien tranquille ainsi que ses soldats, ne pouvant croire qu'on vint si loin les attaquer, ce qui était cause qu'ils ne faisaient garder leur camp et n'avaient placé de sentinelles ni en avant ni en arrière. Le grand khan était sur ce tertre, sur une tour roulante portée par quatre éléphants; au-dessus était son enseigne, si haute qu'on la voyait de toutes parts. Ses gens étaient échelonnés à trente milles; ils environnent le camp en un moment, et chaque cavalier avait en croupe un fantassin armé d'une lance. Le grand khan entourait donc ainsi avec ses soldats le camp de Naian pour le combattre. Et quand Naian et ses hommes virent l'armée du grand khan autour d'eux, ils en furent tout ébahis; aussitôt ils courent aux armes, s'apprêtent promptement et forment leurs rangs bien et en ordre. Pendant que les deux armées étaient ainsi sur le point de s'attagner, on entendit sonner maints instruments et maints pipeaux, et chanter à hante voix, car il est d'usage chez les Tartares, quand ils sont pour combattre, de ne point engager le combat avant que les trompettes de leur capitaine ne sonnent. Or, en attendant, la plupart d'entre eux jouèrent de leurs instruments et chantèrent, et c'est pour cela que de part et d'autre on entendait tant de bruit. Quant tout le monde fut prêt de part et d'autre, les grandes trompettes du grand khan commencèrent à sonner. Et aussitôt ils courent les uns contre les autres avec leurs arcs, leurs épées, leurs massues; très-peu se servirent'de lances, mais les hommes à pied avaient leurs arbalètes et d'autres armes. Et, que vous dirai-je? la mélée fut moult cruelle; on put voir voler tant de flèches qu'il semblait que c'était de la pluie dans l'air. Moult chevaliers et chevaux mordirent la poussière, et l'on entendait tant de cris et de gémissements qu'on n'aurait pu entendre le tonnerre. Naian était chrétien baptisé, et à cette bataille il avait la croix du Christ pour enseigne. Mais pourquoi nous arrêter davautage? Sachez seulement que ce fut la plus périlleuse bataille et la plus douteuse qui fut jaunais; et oncques on n'avait vu de si grandes



Éléphant de combat (1). - D'après la Car'e catatane.

armées et surtout tant de cavaliers. Il y mournt tant d'hommes de part et d'antre que c'était une merveille. Le combat dura depuis le matin jusqu'à midi; mais entin le grand khan fut vaimqueur. Quand Naian et ses hommes se virent vaincus, Ils prirent la fuite; mais cela ne leur servit de rien, car Naian fut pris, et tous ses barons et ses hommes se rendirent avec leurs armes an grand khan (\*).

# Comment le grand khan fit occire Naian.

Quand le grand khan sut que Naian était pris, il commanda de le mettre à mort, et on exécuta ses ordres de cette manière : il fut euveloppé dans utapis et lié si étroitement qu'il en monrut. Et le grand khan le fit mourir de cette manière parce qu'il ne voulait pas que le sang du lignage de l'emperent fût répandu sur la terre, et que le soleil on l'air le vit (\*). Après cette victoire du grand khan, tous les hommes et les barons de Naian hii firent hommage; or ils étaient de quatre contrées dont voici les noms : Géorgie, Zanli, Barscol, Sichintingui. Et après cette bataille les gens qui s'y trouvaient, Sarrasins, diolatres, Juis et maintes autres gens qui ne croient en Dieu, se moquaient de la croix que Naian avait mise sur son enseigne, et disaient aux chrétiens : « Voyez comme la croix de votre Dieu a aidé Naian, qui était chrétien! » Ils en faisaient si grandes moqueries et si grandes railleries que le grand khan les entendit. Il en fit des reproches à ceux qui se moquaient ainsi, puis fit veuir les chrétieus et les encontagea en leur disant : « Si la croix de votre Dieu n'a aidé Naian, elle a eu fort raison, parce qu'elle est bonne et qu'elle ne doit faire ce qui est contre le droit et la raison. Naian était déloyal et traitre eu

<sup>(1)</sup> On verra plus loiu que, trois ans avant la lutaille contre son oucle, Cubilai avait pris au roi de Mien ou Ava un certain nombre d'éléphants, et les avait fait employer dans son armée.

<sup>(7)</sup> Caidu était fits de Cashi, second fils d'Octai; Naian était arrière-neveu d'Uncionguen, fils d'Iesongai. Ces deux princes, jaloux de Caldiai, dont l'Election ruinait leurs pretentions à la couronne, formèrent contre lui mie ligre qui échona et dont its furent les victimes.

<sup>(\*)</sup> Le genre de supplice qui mit fin aux jours de Naian est souvent mentionné dans les histoires mongoles et chinoises; il était réservé aux personnes d'une condition élevée.

venant contre sou seigneur, et c'est à bon droit que son mallieur hii est arrivé; la croix de votre bien a donc hien fait de ne pas l'aider; elle est bonne et ne doit faire que le bien, « Les chrétiens répondirent an grand klan : « Grandissime sire, vous dites bien vérité, car la croix ne peut protéger le mal et la déloyanté comme faisait Naian, qui était traître et déloval à son seigneur, et il a bien en ce qu'il méritait. » Tel fut l'entretien entre le grand klan et les chrétiens à propos de la croix que portait Naian sur son enseigne.

## Comment le grand khan retourne à la cité de Canbalu.

Quand le grand khan eut ainsi vameu Naian, il retourna à Canbalue, sa capitale, et y fit de grandes fêtes et de grands divertissements. L'autre baron, qui avait nom Caidu, quand il apprit la défaite et la mort de Naian, n'assembla point d'armée, et fint saisi de crainte d'être traité comme Naian. Ainsi, cest la seule fois que le grand khan alla lui-même à la guerre; toutes les autres fois il y euvoyait ses fils et ses barons; mais cette fois il ne voulut se fier qu'à lui-même, tant il était indigné de la déloyanté



Aigle el Lions emblématiques chinois. — D'après l'Encyclopédic japonaise et l'ouvrage de Staunton : Account of lord Macartney's embassy, vol.41, p. 311.

et de la présomption de son ennemi. Nous laisserons là cette guerre et continuerons à vous raconter les grandissimes faits du grand khan. Nous avons dit son lignage et son âge; nous allons vous dire ce qu'il fit aux barous qui s'étaient bien comportès dans la bataille, et à ceux qui avaient été làches et poltrons. Or, de ceux qui s'étaient bien conduits, celui qui était seigneur de cent hommes, il le fit seigneur de mille, et lui douna grande vaisselle d'argent et table de commandement; aux chefs de cent hommes il donna une table d'argent, aux chefs de mille une table d'or o ut'argent doré, aux chefs de dix mille une table d'or à tête de lion (¹). Et voic le poids de ces tables; pour le commandement de cent et de mille

<sup>(</sup>¹) Cos tablettes, sur lesquelles les emblémes étaient ou gravés, ou en relief, out été remplacées depuis par de simples hroderies. ¿ Tous les mandarins, dit du Halde, sont infiniment jaloux des marques de leur dignité... Cette marque consiste dans nue pièce d'étafé carrée, qu'ils portent sur la politine; elle est richement travaillée, et au mities ex out la devise propre de leurs emplois ; aux aux, é est un dragon à quatre ougles; aux autres, un aigle on un soleil, et ainsi du reste. Pour ce qui est des mandariums d'armes, ils portent des pauthéers, des lagres, des lours, etc. » (\*\*, 1, p. 28.\*).

Rappelons ici que le mot mandarin est incomu aux. Chinois, qu'il est d'invention européenne, et nons sert à désigner indistincement les bauts fonctionnaires chinois. Il paraît s'être formé du mot portugais mandur qui signific dancer des ordres.

hommes, elles pésent 120 saies (¹), et celles à tête de lion 220. Sur toutes ces tables est écrit ce commandement: « Par la force du grand Dieu et de la grande grâce qu'il a dounée à notre emperceur, le nou du klain soit befin, et tous ceux qui ne lui obériorat pas soient morts et détruits. « Tous ceux qui out ces tables ont encore des brevets où se trouve tout ce qu'ils doivent faire dans leur seigneurie. Celui qui a une grande seigneurie de cent mille hommes, ou qui est chef d'une armée générale, a une table d'or qui pése 400 saies, où est écrit le même commandement; sur le dessous de la table est représenté un loir; sur le dessus, le soleil et la lune. Il a un brevet de haut commandement. Quand il est en voyage, on doit porter sur sa lête un dais (²), en signe de sa grande seigneurie. Toutes les fois qu'il s'asseoit, il doit avoir un siège d'argent. A ceux-là, le grand sire leur donna une table de gerfaut, qu'il ne donne qu'à ses plus grands barons, afin qu'ils aient la même autorité que lui-mêne; car lorsqu'ils veulent mandre quelqu'un ou envoyer quelque message, ils peuvent prendre les chevaux d'un roi, s'ils veulent; et si je vous dis les chevaux d'un roi, et pour montrer qu'ils peuvent prendre ceux de tous les autres honnes. Or, nous laisserons cette matière et vous parlerons des façons du grand klan et de son extérieur.

#### De l'extérieur du grand khan.

Le grand seigneur des seigneurs, qui est appelé Cublai-Khan, est aiusi fait : il est de belle graudeur, ni petit ni grand, mais de moyenne taille; il est assez gras et bien taillé de tous ses membres; sou visage est blanc et vermeil comme une rose, ses yeux sont noirs et beaux, son uez bien fait et bien pro-portionné. Il a quatre femmes qu'il regarde comme ses femmes légitimes (?), et le fils ainé qu'il a de ces quatre femmes doit être seigneur de l'empire quand mourra le grand khan (\*). On les appelle impératrices, et chacune a un nom particulier. Elles tiennent chacune une cour; elles ont au moins trois cents demoiselles moult belles et avenantes, maints valets et écnyers et maints autres hommes et femmes, si bien que la cour de chacune de ces dancs est d'environ dix mille personnes (\*).

## Des fils du grand khan.

Le grand khan a de ses quatre femmes vingt-deux enfants måles. L'alué avait nom Ciuchin (°), en mémoire du bon Ciuchin-Khan, et il devait étre grand khan et seigneur de tout l'empire. Mais il est mort, laissant un fils nommé Temur (°), et ce Temur doit être grand khan et seigneur, parce qu'il est fils du fils alné du grand khan (°). Temur est sage et brave, commo il l'a déjà maintes fois prouvé en bataille. Le

- (1) Le suggio de Venise équivalait à la sixième partie d'une once.
- (\*) Le dais ou parasol à long manche, tenu par un esclave, est, en Orient, une marque de haute distinction, et l'attribut de la souveraineté, quand il est d'une couleur particulière. Du Halde, en décrivant la suite d'un vice-roi de province, énumère, parmi les insignes, un parasol de soie jaune d'irigle étage.
- (\*) « Il avait épousé plusieurs femmes, dit de Guignes, dont cinq portaient le titre d'impératrices. » Peut-être n'étaient-elles point toutes cinq contemporaines.
- (\*) « Quand le roi ou le prince héritier voulent épouser nue feunne, dit le missionnaire Maghalanes, le trilumal des cérémonies choisit, à Pékin, des filles de qualorze ou quanze ans, les plus belles et les plus accomplies qu'on put entroirer, soit de prélès soirei filles de grands seigeures ou de gross de basse missieure. Ce trilumal se sent, pour cela, de feunnes agées et de bounes mœurs, qui font choix des vingt qu'elles estiment les plus parfaites... Burant quédpues jours, elles sont en présence de la reine mêtre, qui les fait couir, pour reconaultre si elles n'ont point de défaut ou de mauvaise odeur. » (Nouvelle, relation de la Chine, p. 320.).
  - (°) Le P. Martini parle de plusieurs milliers de femmes attachées a la chambre et à la garde-robe de l'impératrice.
  - (\*) Gaubil et de Guignes écrivent Tchingkin et Tchenkin.
  - (1) Themour, Temour, Timour.
- (\*) « l.'an 1291, dit le P. Gaubil, l'empereur Houpité (Caldài) mourat, âgé de quotre-vingts ans, saus désigner par écrit de secsesseur à l'empire. Son fils Telingakin, prince hériter, étalt mort quedque tenus autorarasun. Peyen, abors ministre d'Esta, assembla les princes du sang, et voyant qu'ils étaient partagés sur le choix d'un conperver, il leur dit d'un ton d'au-

grand khan a encore bien vingt-cinq autres fils de ses femmes non légitimes, qui sont bons et vaillants à la guerre, et chacun d'eux est grand baron. Des fils qu'il a de ses quatre femmes, sept sont rois de grandes provinces et royaumes, et tous administrent bien leur royaume, car ils sont sages et braves; et c'est tout naturel, car leur père, le grand khan, est le plus sage et le plus prudent des hommes, et le meilleur roi, et le plus vaillant qui ait jamais existé chez les Tartares.

Je vous ai parlé du grand khan et de ses fils, je vais vous parler de sa cour,

## Du palais du grand khan.

Le grand khan demeure en la capitale du Cathay, appelée Cabalut (1), trois mois de l'année, décembre, janvier et fevrier. Il a en cette ville son grand palais, dont je vais yous faire la description. En avant est nu grand mur carré dont chaque côté a un mille, ce qui fait quatre milles de tour (2). Il est moult gros, hant bien de dix pas, tout blanc et crénelé. A chaque coin de ce mur est un grand palais moult beau et moult riche, dans lequel sont conservés les harnais du grand khan : ses arcs, ses carquois, ses selles, les freins de ses chevaux, ses cordes d'arcs, et toutes choses dout on a besoin à la guerre; au milieu de chaque carré est encore un palais semblable à ceux des coins, si bien qu'il y en a huit en tout, et ces huit sont remplis des harnais du grand sire, de sorte que dans chacun d'eux il y a une espèce différente : dans l'un les arcs, dans l'autre les selles, et ainsi de suite. En ce mur, sur le côté du midi, sont cinq portes. Celle du milieu est une grande porte qui ne s'ouvre que pour laisser sortir ou entrer le grand khan; près de cette grande porte, de chaque côté, en est une petite par où entrent les autres personnes; puis encore deux autres par où l'on entre aussi. A l'intérieur de ce mur en est un autre plus long que large, Il a aussi huit palais disposés comme les autres, où l'on conserve de même les harnais du grand sire. Ce mur a aussi cinq portes, du côté du midi, semblables à celles du mur de devant. En chacun des autres côtés les deux murs n'ont qu'une porte. Au milieu de ces murs est le palais du grand sire, fait ainsi que je vais vous le dire. C'est le plus grand qu'on ait jamais vu. Il n'a pas de second étage, mais le rez-de-chaussée est plus élevé de dix paumes que le sol qui l'entoure. La converture est moult hante ; les murs des salles et des chambres sont tout converts d'or et d'argent, et on y a représenté des dragons, des bêtes, des oiseaux, des chevaux et divers autres animaux, tellement qu'on ne voit qu'er et peintures. La salle est si grande et si large que plus de six mille hommes peuvent y manger (3). Il y a tant de chambres que c'est merveille à voir. Il est si grand et si bien fait qu'il n'y a uul hounne au monde qui, quand bien même il en aurait la puissance, pût le mieux ordonner. En dessus, le toit est tout vermeil, et vert, et bleu, et jaune, et de toutes couleurs, et il est si bien verni qu'il est respleudissant comme du cristal et luit au loin alentour (\*). Ce toit est d'ailleurs si fort et si solidement fait qu'il durera nombre d'années. Entre les deux nurs sont des prairies avec de beaux arbres où sont diverses espèces de bêtes. Ce sont des cerfs blancs, les bêtes qui donnent le muse, des chevreuils, des dains, des vairs et plusieurs sortes de belles bêtes, qui remplissent toutes les terres en dedans des murs, excepté les chemins ménagés pour les hommes. D'un côté, vers le nord-ouest, est un lac moult grand dans lequel sont divers

torité: « Je sais, et vous le savez aussi, que Houpitié a dit plusieurs fois qu'après sa mort, Tiemour, son petit-fils, lui suc-» réderait : il est présent, que n'oblésser-vous à Fordre de l'empereur? » A ces mots, tous les princes se réminent, et on prochama sivième empereur des Mongols, Tiemour, troisième fils de Tchin-Ain et de Hougkilo. » (Obs. chron., p. 901.)

<sup>(\*)</sup> Cambalu, Cambalul, dans d'autres manuscrits, Khan-Baligh (maison du souverain) des auleurs persons et arabes, correspond à la moderne Pé-king, dont Cubilai fit une de ses résidences. Une curicuse description du polais de Cambalu, par Baschid-Eddin (insérée dans le Journ. asiat., XI, 355), confirme de tous points celle de Marco-Polo, que pendant long-temps on avait regardée comme fautastique.

<sup>(2)</sup> C'était tout à la fois l'enceinte d'un palais, d'un parc et d'un camp.

<sup>(\*) «</sup> Cette salle, ajoute du Halde, a environ cent trente pieds de longueur, et est presque carrée. Le lambris est toul en exculpture, vernissé de vert et chargé de dragons dorés; les colonnes qui soutienente lt coit, en déclans, sout de six à sept pieds de circonférence par le bas : elles sont incrustées d'une espéce de pâte enduite d'un vernis rouge, « (\*T. 1, p. 112).

<sup>(\*) »</sup> Le tout est couvert de tuiles vernissées d'un si boau jaune, que, de loin, elles ne paraissent guère moins éclatantes que si elles étaient dorées. » (Du Halde, t. ler, p. 116.)

poissons ; car le grand sire en a fait mettre de plusieurs espèces, et chaque fois qu'il en désire il en a à sa volonté. Un grand fleuve y naît et sort du palais , mais on a fait en sorte que nul poisson ne pût s'êchapper, et cela au moyen de filets de fer et d'airain. Vers le nord, à une portée d'arc du palais, le



Ancien plan de Pékin (1). - D'après du Halde.

grand khan a fait faire un tertre. C'est un mont qui est hien haut de cent pas et qui a plus d'un mille de tour. Il est couvert d'arbres qui jamais ne perdent leurs fenilles, mais sont toujours verts. Or sachez que le grand sire, dès qu'on lui citait quelque hel arbre, le faisait prendre avec toutes ses racines et la terre qui l'entourait, et le faisait apporter à cette montagne par ses éléphants, et peu lui importait que l'arbre fut grand. Aiusi il avait les plus beaux arbres du monde. Le grand sire a fait couvrir toute cette montagne et rouille d'azur qui est moult verte, de sorte que les arbres sont tout verts et le mont tout vert, et on ne voit que du vert, si bien que le mont est appelé mont Vert (\*). Sur la montagne, au milieu du sommet, est un palais beau et grand, et tout vert. Cette montagne, les arbres et le palais, sont si beaux à regarder, que tons ceux qui les voient en sont réjouis; et le grand sire a fait faire ce tertre pour jouir de cette belle vue et goûter ce plaisis.

<sup>(1)</sup> Voy. la note 3 de la page suivante.

<sup>(\*)</sup> Cette montagne artificielle existe encore et a conservé son nom de montagne Verte ou King-shan; mais il paraît qu'on y a ajouté quatre autres collines moins élevées.

# Du palais du fils du khan qui doit régner après lui.

Et je vous dirai encore que près de ce palais le grand sire en a fait faire un autre semblable absolument au sien, et auquel il ne manque rien. Il l'a fait pour que son fils l'ait quand il régnera et sera

seigneur; et pour cela il est tout pareil, aussi grand et avec autant de murs que celui du grand khan dont je vous ai parlé. Le fils de Cinchin, qui doit lui succéder, a les mêmes droits et le même pouvoir que le grand khan, parce qu'il est élu seigneur des que celui-ci est mort; il a bulle et sceau d'empire, mais non pas pareil (1) à celui du grand sire tant que celui-ci est vivant. Or je vous ai parlé et devisé des palais, et maintenant je vous parlerai de la grande ville de Cathay où sont ces palais, et pourquoi elle fut faite. Or il y avait là une ancienne cité, grande et noble, qui avait nom Ganbalu (\*), ce qui, en notre langue, veut dire la cité du seigneur. Le grand khan apprit par ses astrologues qu'elle se devait révolter et faire grand mal à l'empire; il fit alors faire cette cité en face de Ganbaln (5), dont elle n'est séparée que par un fleuve (4); puis fit sortir tous les habitants de Ganbalu et les mit dans la nouvelle ville qu'il avait bâtie, et qui est appelée Taidu (3). Voici comme elle est grande : elle a environ vingt-quatre milles et est carrée, si bien qu'elle n'a pas plus d'un côté que de l'autre. Elle est entourée de murs de terre, larges de 10 pas et hauts de 20 ; mais ils ne sont pas aussi Clechede Pékin -- D'après Kircher (9).



larges en haut qu'en bas, parce qu'ils vont toujours en s'amincissant, de sorte qu'en hant ils ne sont guère larges que de trois pas ; ils sont tout crénelés et blancs. La ville a douze portes, et sur chaque porte est un grand et beau palais, si hien que de chaque côté il y a trois portes et cinq palais, parce qu'à chaque coin il y a encore un palais. Dans ces palais sont de moult grandes salles où l'on met les armes de ceux qui gardent la ville. Les rues de la ville sont si droites et si larges, que l'on voit d'un bout à l'autre, et elles sont faites de manière que de chaque porte on aperçoit toutes les autres. Il y a maints beaux palais, et maintes belles hôtelleries, et maintes belles maisons. Au milieu de la cité est un grandissime palais on est une grande cloche (1) qui sonne la nuit, afin que personne ne sorte après qu'elle a sonné trois fois : aussi, quand elle a sonné ces trois coups, nul n'ose aller par la ville, à moins que ce ne soit pour soigner des femmes en mal d'enfant ou des malades, et encore doit-on porter

<sup>(1) «</sup> A l'est, dit du Halde, de la même cour, est un autre palais, habité par le prince héritier. »

<sup>(\*)</sup> C'est la ville aucienne, la ville chinoise, (Voy, la note 1 de la p. 223.)

<sup>(</sup>a) « Kobylay, dit de l'Isle, détruisit absolument la ville de Yen-king, et à deux ou trois lieues (uu, selon d'autres, une lieue et demie) au nord-est, il fit jeter, en 1267, les fondements d'une autre ville (de Guigues dit qu'elle fut terminée dans l'année), à laquelle il donna le nom de Ta-tou, ou grande cour : elle fut aussi appelée King-tching. Son nom véritable est actuellement Chun-tien-fou; mais on la connaît plus généralement sous le nom de Pe-king; ce mot signifie cour du nord, et le nom de Nan-king cour du midi. »

Pour la description de Péking, voy. Aboulgassi, de Guignes, Mailla, Staunton, Barrow (Travels in China), A. Rémusat (Nouv. Mélanges asiatiques); spécialement le père Hyacinthe : Description de Péking, traduit du chinois en russe, et du russe en français, par F. de Pigny; et Timkouski (Voyage d Peking).

<sup>(\*)</sup> Non point probablement le Pe-ho, mais le courant ou canal qui, aujourd'hui encore, sépare les deux parties de Péking, la ville chinoise et la ville tartare.

<sup>(3)</sup> Plus correctement Ta-tou, (Vov. ci-dessus la note 3.

<sup>(\*) «</sup> Cette cloche, dit Kircher, pèse 120 000 livres, »

<sup>(1) «</sup> Au nord du dernier appartement du palais est le kou-leou ou tour du tambour... Un peu plus au nord, le trhongleou ou la tour de la cloche : il y a, en effet, dans cette tour, une grosse c'oche qui sert au même usage que le tambour. (Descript. de Peking, p. 21.)

<sup>«</sup> Il y a daus chaque ville, dit du Ilalde, de grosses cloches ou un tambour d'une grandeur extraordinaire qui servent à marquer les heures. »

une Inmière (¹). Chaque porte doit être gardée par mille hommes; et ne croyez pas que ce soit par crainte de surprise, non, c'est pour rendre honneur au grand sire, et aussi pour empêcher les entreprises des larrons. Maintenant que je vous ai parlé de la ville, je vous entretiendrai de la cour et de tont ce qui a rapport au grand sire.

#### Comment le grand klian se fait garder par douze mille hommes à cheval.

Or sachez que le grand khan, pour sa grandesse, se fait garder par douze mille hommes à cheval, que l'on appelle quesitans, ce qui veut dire, en français, chevaliers et féanx du seigneur, et cette garde, ce n'est pas par peur qu'il l'entretient. Ces douze mille hommes ont quatre capitaines, car chaque capitaine commande à trois mille; ces trois mille hommes restent trois jours et trois nuits au palais du grand sire, y mangent et y boivent. Puis ils s'en vont, et trois mille autres les remplacent, qui montent aussi la garde trois jours et trois nuits, puis cédent la place à d'autres, jusqu'à ce que tous aient fait le service; alors les premiers recommencent, et ainsi toute l'année. En quelque endroit que le grand sire tienne sa table, voici l'ordre qu'on observe. Sa table est plus haute que toutes les autres ; il s'assoit au nord, de manière que son visage regarde le midi; près de lui, à ganche, est sa première femme. A droite, mais plus bas, s'assoient ses fils, ses neveux et ses parents qui sont du lignage impérial, de manière à ce que leurs têtes arrivent aux pieds du grand khan. Les antres barons sont assis à des tables encore plus basses. Et ainsi des femmes ; car les femmes des fils du grand sire, et de ses neveux et de ses parents, sont assises à ganche plus bas, et plus bas encore les femmes des barons et des chevaliers; et chacun sait le lieu où il doit prendre place suivant l'ordre établi par le seignenr. Les tables sont arrangées de telle sorte que le grand sire peut tont voir, et il y en a une grandissime quantité. Hors la salle mangent plus de quarante mille hommes; car il en vient beaucoup avec grands présents, arrivant de pays étrangers, apportant des produits étrangers. Parmi cenx-ci, il y en a plusieurs qui ont seigneurie ou qui en veulent, et ils choisissent pour venir le temps où le grand khan tient cour et fait festin. Au milieu de cette salle on le grand sire tient sa table, il y a un grand vase d'or fin qui tient autant de vin qu'une grande barrique, et autour de ce grand vase, dans chaque coin, en sont d'autres plus petits. De ce grand vase on tire le vin on le brenvage qu'on doit prendre, et on en remplit de grandes coupes d'or, si grandes qu'elles tiennent assez de vin pour huit on dix personnes, et on les place entre deux hommes à table; chacun de ces hommes a une tasse d'or à ause, dans laquelle il verse du vin de cette grande conne. On place de même entre deux dames une de ces grandes coupes d'or, et près de chacune on met une tasse à ause. Et sachez bien que tous ces vases sout d'une graude valeur, et le grand sire a tellement de vaisselle d'or et d'argent, qu'on ne peut s'en faire une idée quand on ne l'a pas vue. Ceux qui servent le grand khan à table sont de hants barons, et ils ont soin de se fermer la bouche et le nez avec de belles toiles de soie et d'or, afin que leur haleine et leur odeur n'atteignent point les mets et les breuvages du grand sire. Quand le grand sire va boire, tous les instruments, et il y en a une grande quantité de toutes sortes, commencent à sonner, et quand il a sa coupe en main, tous les barons et les gens qui sont là s'agenonillent avec des marques de grande humilité; et chaque fois qu'il veut boire, on fait les mêmes cérémonies. Je ne parlerai pas des mets; car chacun doit croire qu'il y en a en abondance. Tous les barons et les chevaliers qui vont manger au palais y mênent leurs femmes, qui se placent avec les autres." Puis quand ils ont mangé et que les tables sont enlevées, il vient dans la salle, devant le grand sire et devant les autres, une grandissime quantité de jongleurs et de bateleurs, et de toutes sortes de baladins qui font grands jeux et grandes fêtes devant le grand sire, et tous en rient et s'en annisent beaucoup. Quand tout cela est fait, chacun se retire et retourne chez soi.

<sup>(</sup>¹) Cette défense est encore aujourd'hui en vigueur : « Pendant la nuit, dit G.-L.-D. de Rienzi (Dirt. géogr., art. Péking), ils ne permettent à personne de sortir, si ce n'est pour quelque cas urgent, et avec une lanterne. »

#### De la grande fête que fait le grand khan à sa nativité.

Tous les Tartares font la fête de leur naissance. Le grand khan naquit le vingt-huitième jour de la lune de septembre (\*), et, ce jour, ils fout une grande fête comme celle du premier jour de l'an dont je vous parlerai ci-après. Le jour donc de sa nativité, le grand khan se revêt de noble drap d'or battu, et bien douze mille barons et chevaliers se revêtent comme lui, d'une couleur et d'une manière semblables, non pas que leurs vêtements soient si chers, mais ce sont des draps de soie et dorés; et tous ils ont de grandes ceintures d'or. C'est le grand sire qui leur donne ces vêtements, et il y en a tels qui, par les pierres précieuses et les perles qui les ornent, valent plus de dis mille besants d'or (\*), et il y en a plusieurs de cette sorte. Treize fois l'an, le grand khan donne ainsi de riches vêtements à ces douze mille barons et chevaliers, et leur fait don d'habits pareils aux siens et de grande valenr. On pent facilement concevoir que c'est là une grandissime dépense et que nul autre que lui ne pourrait y suffire.

#### Encore de la fête que fait le khan à sa nativité.

Ce jour de sa nativité, tous les Tartares du monde et tous les pays et provinces qui tiennent de lui leur domination lui font de grands présents, chacun suivant son rang. Et eurore viennent vers lui maints autres hommes avec grands présents; ce sont ceux qui veulent lui demander quelque seigneurie. Le grand sire a nommé douze harons qui donnent à ces hommes les seigneuries, selon qu'ils les méritent. En ce jour, les idolàtres et tous les chrétiens, les Sarrasins et gens de toutes nations, font grandes oraisous et grandes prêres à leurs idoles et à leur Dieu pour conserver leur seigneur et lui donner longue vie, joie et santé : ainsi se passe la fête de sa nativité. Nous allons maintenant vous parler d'une antre grande fête qui se fait au commencement de l'année, et qu'on appelle la blanche fête.

# De la grande fête que fait le grand khan au commencement de l'année,

Leur année commence au mois de février (\*). Le grand sire et tous ceux qui lui sont soumis fout alors une fête, comme je vais vous le racouter. Il est d'usage que le grand khau et tous ses sujets se vêtissent de robes blanches, hommes et femmes, antant que clacun en a le moyen; et cela parce qu'ils croient que la lance porte bouheur, et ils prennent ces habits blancs le premier jour de l'an, afin que toute l'année soit bonne et heureuse pour eux. En ce jour, tous les gens de toutes les provinces et contrêes qui tiennent de lui des terres et des seigneuries lui apportent de grandissimes présents tilor, d'argent, de perles, de pierres précieuses et de maints riches draps blancs, afin que toute l'année leur seigneur ait de grandes richesses et soit en joie et en contentement. Les barons, les chevaliers et tout le peuple se donnent aussi les uns aux autres maintes choses blanches, et s'embrassent et se font joie et fête, afin que toute l'aumée leur soit favorable. On présente aussi ce jour-là au grand klan plus de cent nulle chevaux blancs, moult beaux et riches. Ce jour-là encore viennent ses éléphants, qui sont bien cinq mille, tous couverts de beaux draps émaillés de bêtes et l'oiseaux, et chacum a sur son dos deux coffres moult heaux et riches où est la visselle du seigneur et de riches décors pour cette cour blanche; encore y vient une crandissime quantité de chameaux, aussi converts de draps et chargés de tout ce qui est nécessaire pour

<sup>(1)</sup> Suivant Mailla, Cubilai naquit dans le buitième mois de l'aunée 1216.

<sup>(\*)</sup> Le besant d'or qui avait rours à Venise, au temps de Marco-Polo, équivant, sauf une très-légère différence, au sequin vénitien, au ducat, au dina arabe, et vandrait environ t0 à 12 francs de notre monnaie.

<sup>(\*)</sup> Nous voyons, dans les tables d'Onloug-Beig, tradmites par Greaves, que l'année solaire des Klatafens et des Ouigours commence le jour oû le soleil parvient dans le milieu de la const-liation du Verseau. Le calendrier fut réformé, du temps de Collabia, par les sevants chimos. [Hist. génér. de la Chine, 18, 107.]

cette fête; et tous passent devant le grand sire, et c'est le plus beau spectacle qu'on puisse voir. Le matin de cette fête, avant que les tables soient mises, tous les rois, dues, marquis, comtes, barons, chevaliers, astrologues, médecins, fauconniers, et maints autres officiers et gouverneurs de gens et de terres et d'armées, viennent en la grande salle devant le seigneur, et ceux qui n'y peuvent entrer demeurent en de-hors, de manière que le grand sire puisse bien les voir. Et voici l'ordre qu'ils observent : en avant sont ses fils et ses neveux, et ceux du lignage impérial, après les rois, puis les ducs et les autres, selon qu'il



Seigneurs se rendant à la cour du grand khan. - Ministure du Livre des Merceilles.

est convenable. (uand ils sont tous assis, chacun à sa place, adonc se lève un grand proles (¹) qui dit à haute voix : Inclinez-vous et adorez. Et aussitot ils se prosternent et mettent leur front contre terre, et font leur prière vers le grand sire connue vers un ileu, et en cette manière ils l'adorent par quatre fois. Ils vont ensuite à un autel moult bien orné, sur lequel est une table vermeille où est écrit le nom du grand klan; il y a là un bel encensoir, et ils encensent celte table et l'autel avec grande révérence, puis retouruent à leur place; et quand ils ont tous encensé, ils se font les présents dont je vous ai parlé, de moult grande valeur et richesse. Puis quand ils ont fait ces présents et que le grand sire a tout vu, on met les tables et ils s'y assoient chacun en son rang, conune je vous l'ai déjà raconté. Le grand sire se met à une table à part, ayant à sa gauche sa première femme, et nul autre ne s'y assoit avec ens; puis chacun prend place à la suite, comme je vous l'ai dit, toutes les danes restant du côté de l'impératrice. Quand ils out mangé, les jonglefirs viennent et divertissent la cour, puis chacun retourne chez soi. Maintenant que je vous ai parlé de la blanche fête, je vais vous rapporter un très-noble usage du grand klan, celui de donner à ses barons des vétenients pour ces grandes fêtes de l'aunée.

## Des douze mille barons qui sont à ces fêtes.

Le grand sire a créé douze mille barons appelés quecitains, c'est-à-dire les plus proches fidèles du seigneur; à chacun d'eux il a donné treize robes, chacune de couleur différente, ornées de perles et de

(1) Dans le texte italien de Boni : un grand parlato. Il s'agit probablement d'un maître des cérémonies.

pierres, et de beaucoup d'autres choses précieuses et de grandissime valeur; il leur a aussi donné une ceinture d'or moult belle et de grand prix, comme aussi des chaussures de peau de chamean cousues de fil d'argent qui sont moult belles et chères : ces ornements sont si nobles que, quand on voit ces barons, on les prend pour autant de rois; et à chaque fête de l'année, le grand sire ordonne de quel vêtement ils doivent se parer (¹). Le grand sire lui-même a treize vêtements pareils à ceux de ses baropour la couleur, mais plus nobles et de plus grande valeur, et il met à chaque fête le vêtement pareil à celui de ses fidèles. Cela fait donc cent cinquante-six mille vêtements qu'il donne à ces douze mille barons, et ces vêtements ont une telle valeur, qu'on ne pourrait l'exprimer en chiffres, sans compter les chaussures qui ont aussi assez de prix. Et le grand sire fait tout cela afin que ses fêtes soient plus honorables et plus belles, Jo veux encore vous raconter quelque chose de merveilleux: sachez qu'on améne un grand lion devant le grand sire, et dès que le lion l'aperçoit, il se jette à terre à ses pieds avec grande humilité, comme s'il le reconnaissait pour seigneur. Ce lion demeure devant le klan sans chaîne, si bien que c'est une grande merveille. Parlons maintenant de la chasse que fait faire le grand sire.

## Comment le grand khan a ordonné à s. s gens de lui apporter de la venaison.

Le grand sire demeure en la cité de Cathay trois mois, décembre, janvier et fevrier; et pendant ce temps il a ordonné à tous gens demeurant à soixante journées de là de chasser avec chiens et oiseaux,



Le Guépard

et il a commandé à tous les seigneurs de gens et de terres de lui apporter toutes les grandes bêtes; comme sangliers, cerfs, daims, chevrenils, ours et autres. Les bêtes donc qu'ils veulent envoyer au

<sup>(\*)</sup> L'usage de revêtir des vêtements différents, suivant les solennités, est encore aujourd'hui suivi en Chine. Ces custumes sont tous représentés dans le grand recueil des Statuts de l'empire central.

grand sire, ils commencent par leur retirer toutes les entrailles du ventre, puis ils les mettent sur des charrettes et les expédient ainsi: il en arrive ainsi une grandissime quantité de trente journées à la ronde; quant à ceux qui sont plus éloignés, ils n'envoient pas les chairs, à cause de la longueur du chemin, mais ils expédient les cuirs tout préparés, et le grand sire s'en sert pour tous les besoins de son armée. Je vons ai parlé de la chasse, je vais vous entretenir maintenant des bêtes fauves que fait nour-rir le grand sire.

Des llons, des léopards et loups cerviers dressés à prendre les bètes, et aussi des gerfauts, des faucous et d'autres oiseaux.

Le grand sire a bon nombre de léopards tous dressés à chasser et à prendre les bêtes, comme aussi assez de loups-cerviers dressés pareillement pour la chasse. Il a plusieurs grands lions, plus grands que ceux de la Babylonie. Ils ont un mouth bean poil de belles couleurs; car ils sont tous rayés de lignes noires, vermeilles et blanches. Ils sont dressés à prendre les sangliers, les bœufs sauvages, les ours, les ânes sauvages, les cerfs, les chevreuils et d'autres bêtes. C'est une chose très-belle à voir; car, quand ils vont en chasse, ils emmènent les lions sur une charrette dans leur cage on est avec eux un petit chien (4). Le grand sire a encore une grande multitude d'aigles dressés à prendre loups, renards, dains et chevreuils, et qui en prennent assez souvent; ceux qui sont destinés à prendre les loups sont très-grands et très-forts, et il n'y a pas loup, si grand qu'il soit, qui échappe à leur poursuite. Le vais dire maintenant comment le grand sire fait nourrir une grandissine quantité de bons chiens.

## Des deux frères qui élèvent les chiens de chasse,

Le grand sire a deux barons qui sont frères, l'un nommé Isian (\*), et l'autre Mingan : on les appelle canici (\*), parce qu'ils élèvent les chiens màins. Chacun de ces frères a dix mille hommes sous lui, et ces deux bandes ont chacune une livrée particulière : pour les uns c'est le vermeil, et pour les autres les bleu, et quant ils vont en chasse avec le grand sire, ils portent cette livrée. Parmi ces dix mille, il y en a deux mille qui ont chacun un ou deux chiens màtins, ce qui en fait une grande quantité. Quand le grand sire va à la chasse, un de ces frères, avec ses dix mille hommes et bien cinq mille chiens, part de chienin, et il n'y a pas de bête qui ne soit prise (\*). C'est une belle chose à voir que ces chiens et ces chasseurs; car tandis que le grand sire chevauche avec ses barons, oisclant dans la plaine, on voit venir ces chiens chassant devant eux des ours, des cerfs et d'autres bêtes fauves. Nous allons voir maintenant ce que fait le grand sire les autres trois mois.

<sup>(</sup>¹) En général, les Asiatiquès ne font guère de différence entre le lion et le tigre. D'après les usages constants observés chez les Mongols de l'Hindoustan par les voyageurs, il s'agit certainement ici du guépard.

<sup>(4)</sup> Suivant Marsden, ce serait le général qui fit la conquête du Mangi; mais Lazari fait observer que ce nom se retrouve fréquentment dans les relations orientales de la domination mongole.

<sup>(3)</sup> Cinuci, cinici, tinues, canici, corruption du mot cusceci (kudselti), employé par Raschid-Eddin dans le sens d'oiseleur ou fauconnier.

<sup>(\*) «</sup> L'empereur, dit Verliest, parlant de Kang-hi, choisit trois mille hommes de ses gardes du corps, armés de flèches et de javelost. Il les dispersa de côté et d'autre, de sorte qu'ils occupaient un grand circuit autour des montagnes, qu'ils environnaient de foutes parts; ce qui faisait comme une espèce de cercle, dont le diametre était au môns de trois mile pas, Ensinte, venant à s'approcher d'un pas égal, sons quitter leur rang, quelques obstacles qu'ils trouvassent dans leur chemis, car l'eupereur yaxit mélé parrie use des capitaines et même les geands de la cour, pour y maintenir l'ordre, lis frédusirent ce cercle en un autre beaucoup moindre, qui avait environ trois ceuts pas de diametre; ainsi, foutes les bêtes qui avaient été enfermées dans le premier se trouvaient prises dans celui-ci comme dans un filet, parce que, chacun mettant pied à terre, lis se arraient si étroitement les uns contre les autres, qu'ils ne laissaient aucune issue par où elles passent s'enfuir. Alors, on les poutsuivait si virement dans ce petit espoce, que ces pauvres animans, épuisés à force de courie, venaient tomber aux niétés des classeurs, et se hissaient peronte sans peine. « Du l'alda, l. IV. p. 7.7.)

## Comment le grand khan va en chasse pour prendre bêtes et oiseaux.

Quand le grand sire est ainsi resté trois mois à Cathay, décembre, janvier et février, il part, vers le mois de mars, et poursuit au midi jusqu'à la mer Océane, à deux journées de là (1). Il emmène avec lui bien dix mille fauconniers et cinq cents gerfauts, et des faucons pèlerins et des faucons sacrés en grande abondance, et aussi bon nombre d'autours pour chasser dans les étangs ; mais il ne garde pas tous ces oiseaux avec lui, il les disperse çà et là au nombre de cent ou deux cents au plus; puis on les fait chasser, et les plus belles pièces qu'ils prennent, on les apporte au grand sire. Quand le grand sire va oiseler avec ses gerfants et ses autres oiseaux, il place bien dix mille hommes deux à deux, qu'on appelle toscaor (\*), c'est-à-dire, en notre langue, gardiens, parce qu'ils sont chargés de garder ces oiseaux. Ils demeurent à distance les uns des antres de manière à occuper un grand espace, et ils ont avec eux un sifflet et un appeau pour rappeler les oiseaux. Quand donc le grand sire a fait lâcher ses oiseaux, il n'est nul besoin de les suivre, parce que ces toscaor sont là qui les gardent, et s'ils ont besoin de secours, ils les secourent aussitôt. Tous les oiseaux du grand sire et ceux des autres barons ont à leur patte une petite table d'argent où est écrit le nom de leur maître, de sorte qu'on reconnaît de suite à qui appartient l'oiseau, et on le rend à son propriétaire ; ou, si l'on ne sait à qui il est, on le porte à un baron appelé bularquei (3), c'est-à-dire le gardien des choses qui n'out pas de maltre ; car, je vous le dis, si l'on trouve un cheval, une épèc, un oiseau ou quoi que ce soit, et que l'on ne sache qui en est le propriétaire, on le porte aussitôt à ce baron qui le fait garder; et si on n'apporte ce que l'on trouve, on est regardé comme volcur. Ceux qui ont perdu quelque chose vont à ce baron, qui le leur fait rendre tout aussitôt. Ce baron demeure tonjours au plus hant lieu du camp avec son étendard, afin que chacun distingue sur-le-champ sa demeure, de sorte que rien ne peut se perdre qui ne soit retrouvé et rendu. Dans le voyage que fait le grand sire vers la mer Océane, on peut voir chasses de bêtes et d'oiseaux les plus commodes qu'il soit possible d'imaginer. Le grand khan voyage toujours sur quatre éléphants qui portent une moult belle chambre de bois toute couverte en dedans de drap d'or et en dehors de peaux de lion (\*); il a toujours avec lui douze de ses meilleurs gerfauts. La sont aussi plusieurs barons pour le récréer et lui tenir compagnie. Quand donc le grand sire est dans cette chambre sur ses éléphants, les autres barons qui chevauchent alentour lui disent : Sire, voici des grues qui passent; et aussitôt le grand sire fait découvrir sa chambre, et, apercevant les grues, il lâche ceux de ses gerfants qu'il veut faire chasser, et ceux-ci prennent les grues, tandis que ses barons et ses chevaliers chevauchent autour de lui; et lui voit tont cela de son lit, ce qui est un grand plaisir et un grand anusement que nul homme au monde n'a jamais goûté et ne pourrait goûter. Quand le grand sire est arrivé à un lieu nommé Cacciarmodun (\*), il y trouve tendus ses pavillons et ceux de ses fils, de ses barons et de ses femmes, au nombre de plus de dix mille moult beaux et riches; et je vais vous décrire le sien. La tente où il tient sa cour est si grande, qu'elle contient bien mille chevaliers; sa porte est vers le midi; et c'est là que restent les barons et les antres

<sup>(</sup>¹) Marsden, jugeant impossible que la distance qui sépare Cambalu de l'Océan, dans la direction du midi, soit franchie en deux jours, suppose qu'il y a ici une erreur du copiste, par suite de laquelle on aura mis le mot jours à la place de celui de mois.

Barch gense que, dans ce passage, l'Océan exprime seulement la direction des chasses, qui s'étendaient jusqu'aux monts situés entre le bassin du Lezo et celui du Songari, terrains apuntiques où abondaient les oiseaux. Mais, dans cette hypothèse, il faudrait adopter la version de Ramusio, qui donne la direction du nord-est au lice de celle du midi.

<sup>(\*)</sup> Gardiens, suivant Ramusio; gardiens d'oiseaux, suivant Pipino. Ce mot est écrit, dans les manuscrits, toscaol, roscanor, roschaor, restaor et tastori.

<sup>(\*)</sup> Inspecteurs de district, suivant Neumann. Le mot bulue signifie district. On lit, dans d'autres manuscrits, bulangari, balangugi, etc.

<sup>(4)</sup> Voy. p. 332. Les empereurs chinois modernes vont plus simplement à la chasse, dans un palanquin porté par quatre bommes. Au lieu de peaux de lion, on doit entendre des peaux de tigre ou de léopard.

<sup>(°)</sup> Cacciar-Modim, Caccia-Medim, Caratar-Modum, Kakzar-Modin, suwant Marsden, correspond à Chachiri-Mondou, sur le fleuve Usuri, tributaire de l'Amour.

gens. A cette tente en est jointe une autre, vers le ponent, où demeure le seigneur quand il veut parler à quelqu'un, c'est là qu'il le fait venir. Derrière la grande salle est une autre chambre, grande et belle,



Le grand aban dans une chambre portée par quatre éléphants. - Miniature du Livre des Merreilles,

où couche le grand sire; il v a encore d'autres chambres et d'autres tentes, mais qui ne sont point attenantes à la grande tente. Chacune des salles de cette grande tente a trois colonnes de bois aromatique moult bien travaillé; en dehors elles sont toutes couvertes de peaux de lion moult belles, car elles sont tontes ravées de noir, de blanc et de vermeil. Elles sont si bien closes, que ni le vent ni la pluie ne peuvent v entrer. A l'intérieur elles sont entièrement doublées d'hermine (1) et de zîbeline : ce sont les deux plus belles et les deux plus riches fourrures que l'on puisse voir ; pour une robe d'homme, une fourrure en belle zibeline vaut bien deux mille besants d'or (°), et, en commune, au moins mille besants : aussi les Tartares l'appellent la reine des fourrures; la zibeline est à peu près de la grandeur d'une fouine. Ces deux salles sont donc tapissées de ces deux fourrures, avec tant d'art et d'industrie que c'est merveilleux à voir. La chambre où couche le grand sire est aussi, en dehors, recouverte de peaux de lion, et, à l'intérieur, de fourrures de zibeline et d'hermine artistement arrangées. Les cordes qui retiennent les deux salles et la chambre sont toutes de soie ; et ces trois tentes ont un si grand prix, que bien des petits rois ne pourraient les payer. Autour de ces tentes sont toutes les autres, bien ornées et bien décorées ; les fenimes du seigneur ont aussi de riches pavillons. Les gerfants, les faucons et les autres oiseaux et bêtes ont pareillement leurs tentes. Et, que vous dirai-je ? il y a tant de monde en ce camp que c'est merveille, et l'on croirait être dans la plus populeuse cité, car de toutes parts chacun se rend là, amenant avec soi toute sa maisonnée. Le grand sire a avec lui des médecins, des astrologues (5), des fauconniers et autres officiers, et tout est ordonné aussi bien que dans sa ville capitale. Il reste en ce lieu jusqu'au printemps, qui arrive vers le temps de notre Paque, et pendant tout ce temps il ne cesse d'oiseler, prenant grues, evgnes et autres oiseaux; et ses gens qui sont répandus alentour lui rapportent

<sup>(\*)</sup> Voy, la gravure, p. 220.

<sup>(\*)</sup> Voy., sur la valeur du besant d'or, la note de la page 327. Aujourd'hui encore, les fourrures du nord-ouest de l'Asie sont payées à de très-hauts prix, dans la Chine septentrionale.

<sup>(</sup>a) Ou shamans. Kaug-hi emmenait avec lui, à la chasse, des missionnaires européens, astronomes et mathématiciens, se complaisant à mesurer avec eux la position des astres et la hauteur des montagnes.

chaque jour force venaison. Il passe tout ce temps dans les plus grands plaisirs et les plus grands divertissements qu'aucun homme puisse jamais goûter. Et je vous dis en vérité que nul marchaud, ni artiste, ni vilain, ne peut chasser avec des chiens ou des oiseaux à moins de vingt journées du lieu où demeure le grand sire; mais en toutes les autres provinces on est libre de chasser comme l'on veut. Sachez encore que par toutes les terres où le grand sire a seigneurie, nul roi, ni baron, ni autre homme, n'ose prendre ni chasser lièvre ou daim, on chevreuil, ou cert, ou toute autre bête qui se reproduit du mois de mars au mois d'octobre; et si on avait l'audace de le faire, on en serait grandement puni, parce que le seigneur l'a défendu. Mais, au reste, il est si hien obéi que souvent les lièvres, les daims on d'autres bêtes, viennent se jeter dans les jambes sans que l'on ose y toucher. Le grand sire reste donc en ce lieu jusqu'à Pâques (¹), puis il part avec tous ses gens et s'en va tout droit à la cité de Cambalu par le même chemin par où il était venu, chassant toujours le long de sa route et se divertissant fort

Comment le grand khan tient grande cour et fait grande fête.

Quand il est venu à sa capitale de Cambalu, il demeure dans son principal palais trois jours et pas davantage; il y tient grande cour et riche table. Il fait grande joie et grande fête avec ses femmes, car je vous dis que c'est chose merveilleuse que la pompe déployée pendant ces trois jours. En cette cité, il y a grande multitude de maisons et d'habitants à l'intérieur et à l'extérieur ; car sachez qu'il y a autant de bourgs que de portes, c'est-à-dire douze très-grands, à tel point que nul ne pourrait compter le nombre de leurs habitants : en ces bourgs demeurent les marchands et les autres hommes qui viennent là pour leur commerce; car la ville est si commerçante, que tous y viennent faire des affaires (2). Dans ces bourgs, il y a d'aussi belles maisons et d'aussi beaux palais qu'en la ville, excepté toutefois celui du grand sire. On n'ensevelit jamais personne dans la ville : si le mort est un idolatre, on le porte au lieu où il doit être brûlé, au delà des bourgs (3); s'il est d'une autre religion, on le porte de même hors des bourgs. Et encore je vous dis qu'il ne peut demeurer dans la ville aucune femme de mauvaise vie, mais elles vont dans les bourgs, et il y en a une si grande quantité qu'on ne pourrait le croire; elles sont bien vingt mille. En cette ville viennent de plus riches marchaudises qu'en aucun lieu du monde. Car, sans aller plus loin, sachez que toutes les riches productions de l'Inde, les perles et les pierres précieuses, sont apportées dans cette ville; de même aussi tout ce que produit le Cathay et les autres provinces. Cela vient de tous ces seigneurs qui y demeurent, des dames, des barons et de tous ces gens qui s'y rassemblent à cause de la cour que le grand sire y tient. Chaque jour entrent dans cette ville plus de mille charrettes chargées de soie; car on y fait beaucoup de draps d'or et de soie (\*). On vient acheter à cette ville de plus de deux cents lieues à la ronde ; il n'est donc pas bien étonnant s'il y a autant de monde dans la ville. Je vais vous parler maintenant de l'hôtel de monnaie que le grand sire a dans cette ville meme de Cambalu, et de la monnaie qu'il fait faire, et vous verrez clairement comment il a plus de richesses encore que je ne vous l'ai dit et que je ne pourrais vous le dire.

<sup>(\*)</sup> Cette correspondance avec quelques-unes de nos grandes fêtes pouvait s'établir d'autant plus aisément que les fêtes chinoises, réglées d'après les mouvements de la lune et du soleil, tombent également à jour five.

<sup>(\*)</sup> La plupart des villes de la Chine, les villes commerçantes surtout, sont entourées de très-longs faubourgs. Tous les marchands étrangers qui demeurent à Canton habitent les faubourgs, où les indigènes ont leurs boutiques.

Les faubourgs de Pékin ne sont plus aussi peuplés, ni visités par autant d'étrangers, qu'au temps de Marco-Polo.

 <sup>(\*) «</sup> La coulume des Tartares est de brûber les corps et d'en conserver les os et les cendres; quoiqu'il y ait à présent plusieurs tribus tartares qui ne les bribent point, personne ne manque de le faire, horsque ce sont des gens morts à la guerre ou ca voyage hors de la Chine, ets Clipiois méries en usent quelquefois ainsi. » (Du Hable, l. IV, p. 288.)

Il est encore, aujourd'hui, interdit d'enterrer ou de brûler les morts dans les villes ou près des habitations.

<sup>(4)</sup> Sur la production de la soie en Chine, voy. Ritter, t. VIII, p. 679 et suiv.; Klaproth, Asia polygloita, 358; Ta-bleaux histor. de l'Asie, 57, 68; Conjecture sur l'origine du nom de la soie (Journ. asiat., Il, 243).

#### Comment le grand khan emploie des cartes pour monnaie.

En cette ville de Cambalu est l'hôtel de monndie du grand sire, et il est établi de telle manière qu'on peut dire que le grand sire sait parfaitement l'alchimie, comme vous allez le voir. Voici comment il fait



Anciens billets de hanque chinois.

fabriquer sa monnaie. Il fait prendre des écorces de mhriers dont les vers à soie mangent les feuilles, et les couches de bois qui sont entre l'écorce et le cœur de l'arbre (\*); puis de ce bois il fait faire du carton comme celui qu'on fait avec le papier, mais qui est tout noir (\*); quand ce carton est confectionné, il le fait couper de diverses manières, pour former diverses pièces : l'une grande comme la moitié d'un petit tournesol, l'autre comme un gros d'argent, l'autre comme un gros d'argent, l'autre comme un gros d'argent (preinse, l'autre comme denx gros, l'autre comme cinq, l'autre comme dix, l'autre comme un besant, l'autre comme trois, et ainsi jusqu'à dix. Chacune de ces pièces est scellée du sceau du grand sire (\*), et il en fait faire une si grande quantité, que tous les trésors du monde ne suffizient point pour les payer. Quand ces pièces sont faites, il s'en sert pour tous ses payements et les fait répandre dans tous les liers.

<sup>(\*)</sup> Les vorgeurs énumèrent une quantilé considérable de substances végétales et autres employées, en Chine, à la confection du popier. La plus généralement employée est l'écorce intérieure du hambou. Suivant du Halde, ce n'est pas l'écorce, mais les fibres nêmes de ce végétal, que l'on emploie.

<sup>(\*)</sup> Morus papyrifera de Linné, suivant Lazari. On ne peut entendre cette expression de fout noirs, appliquée aux billets, qu'en les supposant seulement d'une couleur plus foncée que le papier ordinaire. La fabrication du papier en Chine, qui, suivant Neumann, date du siècle premier de notre ère, a été décrite par Kæmpfer (Amæn. exoticee), et par Thunberg (Yoyang en Uppon, IV, 135).

<sup>(\*) \*</sup> C'est celte année (1934) qu'on fit la monnaie de papier; les billets s'appelaient tchao. Le sceau du pour-tehin-ae ou trésoirer général de la province était empreint dessus, et il y en avait de toute valeur. Cette monnaie avait déjà couru sous les princes de Kin. \* (Observ. chronol., p. 192.)

de sa domination (1), et nul ne peut les refuser sous peine de perdre la vie. D'ailleurs tous les reçoivent assez volontiers en payement, parce qu'ils peuvent à leur tour s'en servir pour tout ce qu'ils veulent, or,



Papier-mounaie de la dynastie des Ming (1368-1309), - D'après le baron de Chaudoir,

(\*) L'année 807, l'empercue lan-tsung, de la dynastie des Taug, ordonna que clacum portist au trésor, en échange de papier, les métaux avec lesquels on pouvait latter monaire. Én 2004, on mit en circuralation des hullets de hanque de dépuit ces titres représentaient alors des valeurs existantes. De 997 à 1022 circulèrent des assignals, ehino-tau, cinis part des bamquiers privés et remboursables de trois une en trois ans. Le gouvernement une soverillait cette opération; mais la compagnie ayant failli, l'emperure décharq qu'il Elat seul appartenait le droit d'émettre la monaixe ou ses signes représentatifs, et, de princ capitale dont la ôf rappart ce riene. Néamonis, la caisse d'anortissement parvint à ranimer le crédit, et, vers le commente de dant la ôfe, papiet ce riene. Néamonis, la caisse d'anortissement parvint à ranimer le crédit, et, vers le commencement du douziène siècle, le papiet-monanie inonda la Cline. En 1166, la somme de ces titres représentait une valeur de 2000 0000 once d'argent. Aussi, quand les Mongols se furent rendus maltres de toute la folie, et itsouviernelles finale.

argent, perles, pierres précieuses ou toutes autres marchandises. Et sachez que la pièce qui vaut dix hesants n'en pèse pas un. Plusieurs fois l'an , viennent à la cour des marchands avec des perles , des pierres précieuses, de l'or ou de l'argent, ou bien des draps d'or et de soie, et ils font présent de tout cela au grand khan. Et lors le grand sire fait appeler douze sages hommes choisis exprés pour cela, et très-habiles dans leur art, et il leur commande d'estimer ces marchandises et de les payer ce qu'elles valent. Ceux-ci les examinent, puis font payer aux marchands la valeur de ces objets en monnaie de carton; mais les marchands l'acceptent volontiers, parce qu'ils en font usage pour toutes les acquisitions qu'ils ont à faire dans le royaume du grand khan. On apporte ainsi tous les ans pour plus de quatre cent mille besants de marchandises, qui toutes sont payées avec ce carton. Plusieurs fois l'année, le grand sire fait faire commandement, par la ville, que tous ceux qui ont pierres, perles, or ou argent, aient à les apporter à l'hôtel de la monnaie, et ils en apportent en abondance, et en échange recoivent du carton; et ainsi le grand sire a toutes les richesses de son empire. Quand ces cartes finissent par se rompre ou s'abimer, on les reporte à l'hôtel de la monnaie, et on en reçoit en échange de nouvelles et de fraîches, seulement avec une perte de trois pour cent (1). Si on veut acheter de l'or ou de l'argent pour en faire de la vaisselle ou une ceinture, ou pour l'employer à tout autre usage, on va porter de ces cartes à l'hôtel de la monnaie, et on recoit en retour de l'or et de l'argent (\*). C'est de cette manière que le grand sire peut avoir de si grands trésors, trésors qui sont tels que tous les rois de la terre ensemble n'en ont pas de si grands que le grand sire seul. Maintenant que je vous ai dit comment le grand sire faisait sa monnaie, je vais vous parler des grands seigneurs qui résident dans cette cité de Cambalu.

## Des douze barons qui sont sur tout l'empire du grand khan.

Or sachez que le grand khan a élu douze grandissimes barons, auxquels il a donné charge de faire tout ce qui aurait tapport à l'administration de ses trente-quatre provinces. Je vous dirai d'abord que ces douze barons demeurent dans la ville de Cambalu, en un palais moult grand et beau, où sont plusieurs salles et maisons; et chaque province y a son intendant et ses écrivains qui demeurent en ce palais, ayant chacun une maison particulière. Cet intendant et ces écrivains font toutes les affaires de la province à laquelle ils sont préposés, sous la volonté et le commandement de ces douze barons. Ceux-ci élisent les seigneurs de toutes les provinces, et quand ils ont élu tel qui leur a paru bon et suffisant, ils le font savoir au grand sire, et celui-ci donne au nouvel élu une table d'or telle que le comporte sa seigneurie. Ce sont aussi ces barons qui pourvoient au mouvement des armées, les envoyant où ils le uigent à propos, et en telle quantité qu'ils le veulent, mais toutefois avec l'assentiment du grand sire;

dans le plus grand désordre. En 1287, Cabital, adoptant le projet de son ministre Lusci-iung, décréta le cours forcé du popier-monnaie : la ruine du commerce et la perte de la conflance en furent les résultats. Après une nouvelle crise financière, vers la fin du quincième siècle, l'usage du papier-monnaie fut aboli. (Klaproth, Sur l'origine du papier-monnaie; Journ. osial., 1, 251.)

« Il But remarquer qu'anciennement, lorsque les rois de la Chine manquaient d'argent, lis donnaient aux unandarins de put soidals, pour une partie de leur paye, des billets signée at serelleis du sereud du roi. Ces billets éditent aussi faits de pâte, de la grandeur d'une demi-fenille de papier, et on écrivait dessus leur prix et leur valeur. Ainsi, quand quelqu'un derait recevoir cent écus, on lui en donnait cinquante en argent, et les cinquante autres en ces sortes de litlets, qu'on nommait deno... Mais parce que le peuple faisait difficulté de recevoir res billets, au lieu d'argent, le roi redouna que l'on accorderait une charge à celui qui ramasserait et rapporterait au trésor royal cent de ces inflets, qu'on en donnerait une plus grande à ceux qui en rapporteraitent millet, et ainsi en proportioni d'un plus grand nombre... Cet expédient ne put pas, toutefois, parcè le peuple, qui ne pouvrait se résoudre à donner ses marclandicse et ses proxisions pour un morceau de papier; ce qui caussit heuroup de disparés et de querelles, et obliges enfin la cour à les suppriner, pour éviter ces incouvénients et plusieurs autres qui en provenaient lous les jours; en sorte que, depuis quelques siècles, ces papiers ne sont plus en usage. Il ne faut pourtant pas douter que ces choses n'aient donné lieu à Marco-Polo d'assuere, en divers endroits de son histoire, qu'on se servail, en Claine, et montait que proven de de papier ou de carton. « / Nouvette realian de la Chine, p. 1684-171.)

(\*) Ce droit inique, dont notre auteur parte avec trop d'indulgence, fui diminué d'un pour rent sous la dynastie des Ming. (\*) Il paraît que, dans sectic création de papier-monnae, le but de Collisia n'était pas tant de pourvoir aux besoius du trésor que d'attiere dans les coffres de l'État toutes les matières d'or et d'argent, afin de s'en attribuer le monspole. et comme ils font dans ces deux cas, ainsi font-ils dans tous les autres. Ils sont appelés acieng ('), c'est-àdire la haute cour, parce qu'ils nont au-dessus d'eux que le grand sire. Leur palais est aussi appelé scien; c'est bien la plus grande seigneurie de toute la cour du grand sire, car ils ont le pouvoir de frie du bien à qui ils veulent. Je ne vous dirai pas le nom des provinces, parce que je vous parlerai de toutes dans mon livre, mais je vous raconterai comment le grand sire envoie ses messagers, et comment ceuxriont toujours des chevaux tout prêts pour aller.

Comment de la cité de Cambalu partent plusieurs routes, qui vont par maintes provinces,

Sachez donc que de cette ville de Cambalu partent plusieurs routes qui vont par maintes provinces, c'est-à-dire que l'une va à telle province, l'autre à telle autre, et à chaque bout de route est indiqué l'endroit où elle conduit, de sorte que nul ne l'ignore. Quand un messager part de Cambalu par toutes ces routes dont je vous ai parlé, et qu'il fait vingt-cinq milles, il trouve une poste, appelée janb en leur langage, c'est-à-dire, chez nous, poste de chevaux (\*); et à chacune de ces postes est un palais moult grand et bean, où les messagers du grand sire sont hébergés. Ils v trouvent un lit moult riche avec de beaux draps de soie et toutes les choses dont ils peuvent avoir besoin; et si un roi y venait, il ne dédaignerait pas cet hôtel (3). A cette poste sont quatre cents chevanx, que le grand sire y fait nourrir, et qui y restent toujours, pour être prêts à servir à ses messagers quand il les envoje quelque part (\*). Tous les vingt-deux ou treute milles, les messagers trouvent douc de ces relais ainsi organisés, et cela sur toutes les principales rontes qui mênent aux provinces. Quand les messagers ont à aller par des lieux déserts où l'on ne trouve ni maisons ni auberges, le grand sire a fait mettre sur ces routes des palais avec tout ce qui est nécessaire, et des chevaux et des harnais, comme sur les antres rontes; mais les journées sont plus longues, car elles sont de trente-cinq on meine de plus de quarante milles. De cette manière vont les messagers du grand sire, et sont hébergés et ont des chevaux neufs à chaque journée; ce qui est bien le plus noble et le plus riche service qu'ait jamais en empereur ou roi (5). Car sachez que plus de deux cent mille chevaux sont occupés à ces relais, et il y a plus de dix mille de ces palais ainsi menblés, comme je vous l'ai raconté (6); ce qui est d'une si grande dépense qu'à peine peut-on l'écrire. J'avais encore oublié une chose : entre un relais et un autre, tous les trois milles, il y a un hameau composé d'une quarantaine de maisons, où demeurent des hommes à pied qui font les niessages du grand sire, et voici comment : ils portent une grande ceinture toute pleine de petites sonnettes, afin qu'ils soient entendus au loin; ils partent au grand galop et ne font que trois milles; les antres qui sont au bout de ces trois milles, et qui les ont entendus venir de loin, se tiennent tout prêts, et, des que leur camarade arrive, prennent ce qu'il apporte avec une petite carte qu'on leur donne, et se mettent à courir pendant trois milles, au bout desquels ils en rencontrent un autre. De cette manière, le grand sire a par ces hommes à pied des nouvelles de dix journées de distance, en un jour et une nuit. Car ees hommes, en

<sup>(\*)</sup> Quand Cubilai eut achevé la conquête de la Cline, il partagea ses vastes Elats en douze sing ou provinces; clacure d'est est la gouvernée par un inspecteur en chef, que les Chinois appetalent sing-siang. (Diet, de Morrisson.) Ce mot paraét venir de sing, qui, en chinois, signifie comatite, examiner.

<sup>(\*)</sup> Du persan yôm ou tim, qui signifie cheval de poste ou maison de poste. Menius ài ensarque que ce mot apparient au dialecte de la Noramie, contre qui, à Frépone de la conquête de Gengia-Khan et de ses fils, était une des plus civilisées de l'Asie. En Cline, les postes aux chevaux sont appetées tehon, et placées, dit-on, à vingt-cimq ou troute milles les unes

<sup>(2)</sup> Pour comprendre l'étonnement de notre auteur à la vue de ces postes, il fout se rappeler que, de son temps, ces établissements étaient tout à fait inconnus en Europe.

<sup>(4)</sup> Cette assertion est confirmée par les ambassadeurs du schali Rokh.

<sup>(\*)</sup> Ces postes, où l'on entrettent un grand nombre de chevaux deslinés aux courriers, existent encore anjuurd'hoi; mais Flat se les réserve, à l'exclusion des simples citoyens. Tilmovski dit cependant avoir vu, sur les ligues les plus fréquentées du désert de Coli, des relats dont les vorsageors pouvaient faire usage. (Ritler, III, 931.)

<sup>(\*)</sup> En maintenant ce chiffre de dix mille, le nombre des chevanx devrait être de quatre millions au lieu de deux cent mille. Il est probable qu'il y a ici un zéro de trop, et qu'on doit lire na mille au lieu de dix mille.

un jour et une nuit, font dix journées de chemin; en deux jours et deux nuits, vingt journées; et ainsi, en dix jours et dix nuits, on pourrait avoir des nouvelles de cent journées. Souvent ces hommes, en un jour, apportent au grand sire des fruits cueillis à dix journées de l'endroit où il est. Le grand sire n'exige de ces hommes nul impôt, mais, au contraire, leur fait donner de ses biens et de ses chevaux. Pour ses relais, voici comment ils les fournit ; il demande : « Un tel, qui est près de telle cité, combien » peut-il fournir de chevaux pour les messagers? » Si on lui répond : Cent, il ordonne à cet individu de fournir cent chevaux pour ses relais, et de même fait-il par toutes les villes et châteaux, de sorte que ses relais ne lui content rien ; il n'y a que ceux des rontes désertes qu'il fournit de ses propres chevaux. Quand il est nécessaire que des messagers à cheval aillent promptement porter au grand sire des nonvelles de pays révoltés, on d'autres choses pressées, il leur arrive de faire deux cents milles en un jour, on meure deux cent cinquante, et voici comment. D'abord, quand ils veulent marcher aussi rapidement, on leur donne la table de gerfant, pour marquer qu'ils ont besoin d'aller vite. S'ils sont deux, ils partent du lieu où ils sont, sur deux bons chevaux, forts et bons coureurs ; ils se sanglent le ventre et se lient la tête, puis partent au galop, anssi vite qu'ils peuvent ; ils font ainsi vingt-cinq milles, et, arrivés au relais, trouvent deux chevaux tout prêts, frais et dispos. Ils montent dessus sans s'arrêter, les lancent au plus grand galop qu'ils peuvent, et font encore vingt-cinq milles, puis rechangent de chevaux : de sorte qu'ils peuvent faire ainsi deux cent cinquante milles, voire même trois cents, si le message est très-pressé, Nous avons, je crois, assez parlé de ces messagers; maintenant, nous vous dirons la bonté qu'a le grand sire pour ses sujets deux fois l'an.

## Comment le grand sire vient au secours de ses gens qui ont perdu leurs récoltes ou leurs bêtes,

Sachez que le grand sire envoie sés messagers par toutes ses terres et provinces, pour savoir si ses sujets n'ont éprouvé aucun dommage dans leurs récoltes, par le mauvais temps, la gréle ou tont autre désastre. Si on lui dit qu'ils ont perdu leurs récoltes, non-seulement il n'exige pas d'eux le tribut qu'ils lui doivent, mais il leur fait donner de son propre blé, pour qu'ils puissent semer et manger. Il fait cela l'été pour le blé; l'hiver, il en fait autant pour les bestaux, car s'il se trouve que quelqu'un ait perdu ses bêtes par quelque mortalité, il lui en fait donner des siennes et l'exempte de tout impôt pour l'année. Yous voyez que le grand sire aide et protége ses sujets. Passons maintenant à une autre matière.

## Comment le grand khan fait planter des arbres par les chemins.

Le grand sire a fait planter des arbres, éloignés de deux pas les uns des antres, tout le long des routes que fréquentent les messagers, les marchands et les voyageurs. Ces arbres sont aujourd'bui si grands, qu'on peut les voir de loin, et le grand khan a fait faire ces plantations afin qu'on ne pet quitter la route et s'égarer; et elles sont d'un grand secours, surtout sur les routes désertes, pour les marchands et les étrangers : on les trouve d'ailleurs dans toutes les provinces de l'empire.

### Du vin que boivent les gens du khan.

La plus grande partie des habitants de la provunce du Cathay boivent du van tel que je vais vous le dire : c'est une boisson faite avec du riz et maintes autres bonnes épices, qu'ils travaillent si bien qu'ils en font un vin meilleur que nul autre. Il est moult clair et beau, et il enivre très-vite, parce qu'il est fort chaud (¹).

(¹) « A défaut de vin de raisin, les Chinois fabriquent des liqueurs spiritueuses avec leurs cérècles. La plus rejuandne est celle que l'on obtent de la fermentation du riz. C'est une bière dout le goût est quelquéois assez agréable. La meilleure "qualifié est celle qui vient de Clae-dingi, dans la province de Tclé-kingo ; 0 (l'un, Empire chinois.)

#### D'une sorte de pierres qui brûlent comme du bois.

Par toute la province de Cathay, il y a une sorte de pierres noires qu'on tire des veines des montagnes et qui brûlent comme du bois ; elles restent allumées mieux que du charbon, car si vous les allumez le soir et que vous les fassiez bien prendre, toute la nuit elles resteront allumées, et vous tronverez encore du feu le matin. Dans toute la province de Cathay, on brûle de ces pierres; ils out du bois en assez grande abondance, mais ils brûlent de ces pierres parce qu'elles coûtent moins et que c'est une économie (¹). Nous allons maintenant vous dire comment fait le grand sire pour empêctier le blé d'être trop cher

### Comment le grand sire fait amasser et distribuer du blé pour secourir ses gens.

Le grand sire, quand il voit que le blé est en grande abondance et à bon marché, en fait auasser une grandissime quantité et le fait mettre dans de grands magasins, et le fait si bien soigner qu'il se conserve trois ou quatre ans. Il fait ainsi provision de toutes sortes de blés : froment, orge, mil, riz, panis et autres, en grande abondance. Et quand le blé vient à manquer et que la cherté est grande, il fait sortir ses blés, et si la mesqure de froment vaut un besant, il la donne un quart meilleur marché; et il distribue de ce blé tant que chacun en a besoin. De cette manière, le grand khan empéche qu'il y ait jamais une trop grande cherté sur les grains, et il fait cela par tout son empire.

## Comment le grand khan fait charité à ses sujets pauvres.

Puisque je vous ai parlé de la bienfaisance du grand khan pour tous ses sujets en général, je vous parlerai de sa charité pour ceux de sa ville de Cambalu en particulier. Il fait faire un recensement de tous les ménages de la ville de Cambalu qui sont pauvres et n'ont de quoi manger; tel est de six personnes, tel de huit, tel de dix, plus ou moins. Le grand sire leur fait donner du froment et d'autres blés tant comme ils en ont besoin, en grande quantité; et tous ceux qui veulent aller demander du pain du seigneur à la cour, on ne leur en refuse jamais. Or chaque jour il va plus de trente mille personnes en chercher, et cette distribution a lieu tonte l'année, ce qui est une grande bonté du seigneur d'avoir ainsi pitié de ses sujets pauvres : aussi l'adorent-ils comme un Dieu. Maintenant nous quitterons la cité de Cambalu et entrerons dans le Cathay, pour vous parler des riches et grandes choses qui y sont.

# De la grande province du Cathay et du fleuve Pulisanchi.

Or sachez que messire Marc fut envoyé comme messager par le graud khan vers le ponent; il fut bien quatre mois dans ce voyage, et nous allons vous raconter tout ce qu'il vit, en allant et en revenant. Quand

<sup>(</sup>¹) « Les mines de charbon de pierre, dit du Hable, sont en si grande quantité dans les provinces, qu'il n'y a appareument aucun royaume au monde où il y en ait tant et de si abondantes. Il s'en trouve sans nombre dans les montagnes des provinces de Chen-si, de Clan-si et de Pe-ch-el-i; jussi s'en ser-ou pour tous les fourneaux des ouvriers, dans les cuisions de toutes les maisons, et dans les hypocrastes des chambres qu'on allume tout l'hiver. Sans un pareil secours, res peuples auraient pécie à vivre, dans des pays si froids, oble bois de chambreg est pare et, par conséquent, très-cher, »



Le Pont de Palisanghin (1). - Miniature du Livre des Merveilles.



Fragment du Pont de Pulisanghin. - D'après Ramusio (\*).

<sup>(\*)</sup> En person, le mot puli-sungi signifie pont de pierre. Ce pont fut terminé en 1189. (\*) Page 32 de la première édition du texte de Ramusio (2º vol. des Navigations et Voyages, 3 vol. in-fol., 1550, 1551,

on part de la ville et qu'on a fait dix milles, on trouve un grand fleuve appelé Pulisanghin (1), qui va se jeter dans la mer Océane, et que remontent heaucoup de marchands pour leur commerce. Sur ce fleuve est un moult beau pont de pierre qui, dans tout le monde, n'a pas son pareil : il est bien long de trois cents pas et large de huit, tellement que dix cavaliers v peuvent passer de front. Il a vingt-quatre



Plan du pont de Pulisanghin, long de 300 pas. - D'après Ramusio.

arches et vingt-quatre moulins dans l'eau, et est tout de marbre bis moult bien ouvré et bien établi. De chaque côté du pont est un mur de tables de marbre et de colonnes ainsi disposées : en tête du pout est une colonne de marbre, sous laquelle est un lion de marbre, et an-dessu un autre lion moult beau et grand et bien fait; à un pas de cette colonne en est une autre toute semblable, aussi avec deux lions, et l'intervalle d'une colonne à l'autré est fermé par des tables de marbre bis, afin que l'on ne puisse tomber dans l'eau; et ainsi d'un bout à l'autre du pont, ce qui est superbe à voir.

## De la grande cité de Gigul.

En quitant ce pont, après avoir fait trente milles vers le ponent, en rencontrant sur sa route maintes belles auberges et vignes et champs, on arrive à une cité appeies (Giogni (\*), grande et belle. Elle renferme beaucoup d'abbayes d'idoltares, et ses halitants vivent de commerce et d'industrie. On y fait des draps de soie et d'or, et on y travaille le sandal; il ya maintes auberges où l'on reçoit les voyageurs. A un mille de cette ville, on voit deux routes, dont l'une vers l'occident, l'autre vers le midi : celle du côté du ponent est celle du Cathay; l'autre, celle de la grande province du Mangi (\*). On chevauche vers l'occident, par la province de Cathay, environ dix journées, et l'on trouve nombre de belles cités et de beaux châteaux, et de beaux champs et de belles vignes; les habitants sont très-industrieux et hospitaliers. Au reste, on n'y voit rien digne de remarque; nous laisserons donc cette province, et vous parlerons d'un royaume appelé Taianfu.

## Do royaume de Taifu.

A dix journées de Guingui, on trouve un royaume nommé Taianfu, qui est le principal de toute la province. Cette cité de Taianfu est moult grande et belle (\*); il s'y fait beaucoup de commerce et d'industric,

<sup>1550, 1566).</sup> De toutes les planches préparées par l'auteur pour orner son ouvrage, ces deux vues paraissent avoir échappé seules à l'incendie qui détruisit l'imprimerie des Juntes (Giunta).

<sup>(\*)</sup> Ce fleuve paraît être le Hoen-ho de la carte des jésuites, qui, grossi d'une rivière venue du nord-ouest, forme le Pe-ho-nor ou rivière Blanche.

<sup>(\*)</sup> Cette ville parait être Tso-cheu, ville de seconde classe.

<sup>(\*)</sup> Cette route, traversant Tso-cheu et se dirigeant vers le Mangi ou Chine méridionale, fut suivie, en 1795, par l'ambassade hollandaise allant de Canton à Pékin.

<sup>(4)</sup> Ta-in-fu, ou Tainfu, la moderne Tai-yen-fou, capitale de la province du Shan-si, qui, dans l'antiquité, fut longtemps

car on y fatirique une grande quantité des harnais que le grand khan emploie pour ses armées. Ou y trouve maintes belles vignes qui donnent du vin en grande abondance. Dans toute la province du Cathay, on ne fait du vin que dans cette ville, et elle en formit à toute la province. Il y a aussi me grandisime quantité de soie, car il y a des mûriers et des vers à sole en abondancé. En partant de Taianfu et en chevauchant sept journées vers l'occident, à travers une belle contrée oû sont maintes villes très-industrieuses et três-commerçantes, on trouve une cité appelée Pianfu, très-grande et de beaucoup de commerce (¹); on y travaille la soie en grande quantité. Mais nous ne vous en parlerons pas davantage, et nous passerons à une grandissine cité appelée Cacianfu, après vous avoir parlé, toutefois, d'un noble châtean nommé Caiciu (²).

#### Du château de Cacianfu.

A deux journées de Pianfu, vers l'occident, on rencontre un beau château appelé Cacianfu, où jadis régau un roi nommé le roi Dor (†). En ce château est un moult heau palais, où est une grandissime salle qui renferme les portraits moult bien peints de tous les rois qui ont régné autrefois dans ces provinces, et c'est une très-belle chose à voir. Ce sont les princes de ce royaume qui ont fait faire tout cela. Or jo veux vous raconter une querelle qui ent lieu entre ce roi Dor et le prêtre Jean, selon ce qu'on m'a dit.

# Comment le prêtre Jean fli prendre le roi Dor.

Le roi Dor était donc en guerre avec le prêtre Jean, et il était dans un lieu si fort que son ennemi ne pouvait l'atteindre, dont il était três-irrité. Or sept valets du prêtre Jean lui proposèrent de lui apporter tout vii le roi Dor; le prêtre Jean accepta volontiers, leur disant qu'il leur en saurait três-bon gré. Lors donc qu'ils eureut congé de leur maltre, ils partirent avec une compagnie d'écuyers et allèrent trouver le roi Dor, lui disant qu'ils viennent peur le servir. Celui-ci leur dit qu'ils sont les bienvenns, et qu'il leur fera honneur et bon accueil. Les huit (<sup>4</sup>) valets du prêtre Jean 'se mirent donc ainsi au service du roi Dor; et quand ils y furent demeurés environ deux ans, ils étaient moult aimés du roi pour leur hon service, et le roi avait autant de confiance en eux que s'ils eussent été ses fils. Or entendez ce que firent ces méchants valets, et comment on ne peut se garder des traitres et félons. Le roi Dor s'alla un jour divertir avec pen de personnes, parmi lesquelles étaient ces treize mauvais valets. Quand on eut passé un fleuve qui est à un mille du palais, ceux-ci, voyant que le roi n'avait pas assez de monde avec lui pour leur résister, comprirent qu'il était temps d'accomplir leur dessein : ils mirent donc l'épée à la main et dirent au roi qu'il fallait aller avec eux, ou qu'il était mort. Le roi, tout surpris, leur dit : « Et » comment, beaux fils, que dites-vous donc? où voulez-vous que j'aille? — Vous viendrez, ré-pondent-list, à notre seigeneu le prêtre Jean. »

A ces paroles, le roi est si irrité que peu s'en faut qu'il ne meure de douleur; mais il leur dit : « Aie » merci, beaux fils, ne vous ai-je point assez honorés en mon logis? et vous voulez me livrer à mes

le siége d'un gouvernement indépendant. — Rappelons que la syllabe finale des noms de villes chinois sert à indiquer leur grandeur ou leur rang, et leur dépendance administrative ou judiciaire : ainsi, fu ou fou désigne une ville de première classe, de qui relévent un certain nombre de villes de la classe inférieure; cheu ou (cheu désigne une ville de deuxième classe, qui ressort de la juridiction de son fu, et hien, une ville de troisième classe, subordonnée à son cheu.

<sup>(1)</sup> Pin-yang-lou, au sud sud-ouest de Tai-yen-lou De sa situation par rapport au Hoang-loo op fleure Jaune, on peut conclure qu'elle fint visitée par les ambassadeurs du schah Rokh, quand ils traversèrent un fameux pont de bateaux.

<sup>(\*)</sup> Vraisemblablement le Kiaî-tcheou de la carte des jésuites.

<sup>(\*)</sup> D'Or ou Doro. Marsden suppose que ce roi était un des descendants de la dynastie des Kin (Tartares Ninche); le mot kin, en clánols, signific or.

<sup>(4)</sup> Marco-Polo oublie qu'il a dit sept; plus loin, il dit treize

» ennemis! Certes, si vous le faites, ce sera grand mal et grande déloyauté. » Eux répondent qu'il faut que cela soit, et le niènent au prêtre Jean. A sa vue, celui-ci eut grande joie, et lui dit qu'il soit le mal venu; l'autre ne répond, ne sachant que dire. Mais le prêtre Jean commande qu'on l'entraine dehors et qu'on lui fasse garder les bêtes, ain de lui montrer qu'il le méprisait et le regardait comme un homme de rien. Quand le roi Dor eut gardé les bêtes deux ans, le prêtre Jean le fit venir devant lui et lui fit donner de riches vétements et rendre de grands honneurs; puis il lui dit : « Eh bien, sire roi, » tu peux voir que tu n'étais pas homme à pouvoir guerroyer avec moi. — Certes, beau sire, répond » le roi, je le comnais assez, et je vois que je n'étais pas capable de Intter avec vois. — Je ne veux plus » t'humilier désormais, dit le prêtre Jean, mais je te ferai servir et honorer comme roi. » Il lui fit done donner des chevaux et des harnais, et le renvoya avec une mont helle esorte. Anisi le roi Dor retourna dans son rovaume, et dorénavant fut l'ani et le serviteur du nrêtre Jean.

## Du grandissime fleuve de Caracoron (Caramoran),

A vingt milles environ vers l'occident de ce château, on trouve un fleuve appelé Caramoran (¹), qui est si grand qu'on ne peut le passer sur un pont : il est moult large et profond, et va jusqu'à la me voisine. Sur ses bords sont maintes cités et châteaux où l'on fait grand commerce. La contrée qui avoisine l'neuve produit du gingembre et de la soie en grande abondance. Il y a une si grande multitude d'oiseaux que c'est merveilleux à voir ; car on a trois faisans pour un gros de Venise ou une mennaie du pays qui vant un peu plus. Après avoir passé ce fleuve, à deux journées vers l'occident, on troove une noble cité nommée Cacianfu (²). Les habitants sont tous idolâtres, comme tous ceux de la province de Cathay. C'est une ville de grand commerce et de grande industrie. On y trouve de la soie en abondance ; aussi on fabrique des draps d'or et de soie, et de maintes façons. Au reste, il u'y a rien digne de remarque, et nous passerons à une noble cité, capitale d'un royanme appelé Quengianfu.

#### De la grande cité de Ouenginfu.

En partant de la ville de Cancianfu, on chevanche huit journées vers l'occident, et l'on tronve sur sa route maints châteaux et maintes cités de grand commerce et industrie, et maints beaux pardins et beaux champs: toute la terre est couverte de mûriers, dont les feuilles servent à nourrir les vers à soie. Les habitants sont tous idolâtres. Le pays est assez riche en gibier et en oiseaux de toute espéce. Au bout de ces huit journées, on arrive à la grande et nolle cité de Quengianfu (\*), capitale du royaume de Dengianfu, jadis riche et puissant, et où réguérent maints bons et vaillants princes. A présent le sire et roi est le fils du grand khan, appelé Mangalai (\*); car son père lui a donné ce royaume. La ville est de grand commerce et industrie; la soie y est abondante, et ou y fabrique des draps de soie et d'or de toutes sortes. On y fait aussi beaucaup de larmais pour les armées. La population a en grande abondance et à bon marché tout ce qui est nécessaire pour la vie de l'homme. La ville est à l'occident; ses habitants sont idolâtres. Hors de la cité est le palais du roi Mangalai, qui est tel que je vais vous le dire. Il est daus une grande plaine où sont bon nombre de fleuves, de lacs, de marais et de fontaines. En

<sup>(\*)</sup> Ce mot Kara-moran, qui signifie fleuve noir, est le nom tartare du vaste cours d'eau qui traverse toute la Chine avec la dénomination de l'hong-ho on fleuve Jaune, à cause de la couleur de ses eaux, métres d'une argite jaunâtre. Il so peut, en même temps, que, dans la partie supérieure de son cours, son lil, tapissé de plantes aquatiques, lui au fait donner l'épithète de noir.

<sup>(\*)</sup> Cette ville n'a pu, jusqu'à présent, être reconnue sur les cartes modernes.

<sup>(\*)</sup> Capitale de la province du Shon-si, nommée aussi Si-gnan-tou ou Si-gan-fou, par suite de l'usage suivi en Chine de changer les noms des villes, lors de l'avénement d'une nouvelle dynastie.

<sup>(4)</sup> Le troisième des fils de Cubikai, qui fut gouverneur du Shen-si, du Szu-Tchonan et du Thibet.

avant est un mur moult gros et haut, ayant bien cinq milles de circonférence, tout crénelé et bien fait. Au milieu de ce mur est le palais, si grand et si beau qu'on ne peut rien désirer de mieux. Il renferme



Fairans el mois

maintes belles salles et chambres, toutes peintes et décorées d'or battu. Ce Mangalai administre bien son royaume, avec justice et équité, et est fort aimé de ses gens. Les armées sont autour du palais et y trouvent heaucoup de venaison. En partant de ce royaume, nous arriverons à une province dans les montagnes, nommée Cuncun.

# Des pays qui sont entre le Cathay et le Mangi.

A trois joinrnées du palais de Mangalai, vers l'occident, à travers de moult belles plaines où sont beaucoup de villes très-riches en soie, on trouve de grandes montagnes et de grandes vallées, qui appartiennent à la province de Cuncun (\*). Parmi les montagnes et les vallées sont des cités et des châteaux dont les habitants sont idolatres et vivent du travail de la terre, du bois qu'ils coupent, et de gibier. Car sachez qu'il y a maintes forêts remplies de bêles sanvages : lions, ours, loups-cerviers, daims, chevrenils, cerfs et autres bêtes; les gens de ce pays en prennent beaucoup et en font grand profit. De cette manière, on chevauche vingt journées par monts, vallées et forêts, rencontrant villes et châteaux, et bons gites où l'on reçoit les voyageurs.

(1) La province de Szu-tehouan, contrée montagneuse située au sud-ouest de Si-guan-fou.

## De la province d'Acbalac-Mangi,

Puis l'on arrive à une province nommée Achalac-Mangi, où l'on ne voit que des plaines. Elle a assez de villes et de châteaux : elle est située à l'occident; ses habitants sont idolâtres et vivent de commerce et d'industrie. Cette province produit une si grande quantité de gingembre qu'elle en fournit à toute la province du Cathay, et ses habitants en ont grand profit et grand bien. Ils ont du froment et du riz, et d'autres grains en grande quantité et à bon marché, et leur terre est très-fertile en toutes sortes de productions. La capitale est nommée Acmelec-Mangi ('), ce qui veut dire la frontière du Mangi. Cette plaine dure deux journées, et ensuite l'on trouve de grandes montagnes, des vallées et des forêts. De là, pendant vingt journées vers l'occident, on rencontre aussi bon nombre de villes et châteaux; les habitants sont idolâtres; ils vivent des fruits de la terre, de gibier et de bestiaux. On y trouve aussi des lions, des ours, des loups-cerviers, des daims, des chevreuils, des cerfs, et une grande quantité de ces animaux qui fourmssent le muse.

#### De la grande province de Sindafu,

Quand on a ainsi marché vingt journées vers l'occident, on trouve une plaine et une province encore sur les confins du Mangi, appelée Sindafu. Sa capitale se nomme aussi Sindafu (1); jadis elle fut moult noble et grande, et elle eut de puissants rois. Elle a bien vingt milles de tour; mais aujourd'hui elle est divisée comme je vais vous le dire. Quand le roi de cette province mourut, il laissa trois fils : il partagea donc sa ville en trois portions, qu'il fit entourer chacune d'un mur particulier; mais toutes trois sont dans une enceinte générale. Les trois fils de ce roi furent donc rois, et ils avaient chacun de grandes terres, car leur père était moult riche et puissant. Mais le grand khan prit ce royaume et l'enleva à ces trois rois, et le garda pour lui. Au milieu de cette ville coule un grand fleuve d'eau douce, où l'on prend assez de poissons. Il est bien large d'un demi-mille et très-profond; il est si long qu'il va jusqu'à la mer Océane, éloignée de quatre-vingts ou cent journées; on l'appelle Quiansui (3). Sur ce fleuve sont une multitude de cités et de châteaux. Il y a de si grands vaisseaux et en si grand nombre qu'on ne saurait le croire sans le voir; et de même, on ne peut s'imaginer l'énorme quantité de marchandises qui sont apportées en ce lieu. On ne dirait pas que c'est un fleuve, mais une mer, tant il est large. Dans la ville. on a jeté sur ce fleuve un grand pont, tout en pierres, large d'au moins luit pas et long d'un demimille, comme le fleuve. De loin en loin, de chaque côté du pont, sont des colonnes de marbre qui soutiennent la toiture : car ce pont a une belle toiture de bois, toute peinte richement ; on établit, de chaque côté, des maisonnettes où se tiennent des marchands; ces cabanes sont en bois, et se montent le matin et s'enlêvent le soir. Sur le pont est aussi le bureau du grand sire ou de ceux qui percoivent la rente du seigneur, c'est-à-dire le droit des marchandises qui se vendent sur le pont, droit qui est bien de mille besants d'or. Les habitants sont tous idolâtres. En partant de cette cité, on chevauche pendant cinq journées par plaines et par vallées, rencontrant bon nombre de hameaux et de châteaux dont les habitants vivent du travail de la terre. On y trouve des bêtes sauvages en assez grand nombre, lions et ours et autres bêtes. Ces hommes vivent aussi d'industrie, car ils travaillent le sandal et font de heaux draps. Ils font partie du Sindu. Puis, quand on a ainsi chevauché cinq journées, on arrive à une province moult désolée, appclée le Tebet, dont nous allons vous parler (\*).

<sup>(\*)</sup> On n'a pu, jusqu'à présent, reconnaître la position de cette ville, qui serait une indication précieuse pour arriver à fixer les limites nord-ouest du Mangi ou Chine méridionale.

<sup>(\*)</sup> La moderne Ching-tu-fou, située dans la partie occidentale de la province de Sze-tchouan, dont elle est la capitale.

<sup>(\*)</sup> Le Kiang ou grand fleuve.

<sup>(\*)</sup> Les limites du Thibet, situé au nord des monts Himalaya, ont souvent varié. C'est dans la partie orientale de cette contrée, à cinq journées de Ching-tu-fou, que Marco-Polo se trouve à ce point de son itinéraire.

#### De la province du Tebet,

Cette province est moult désolée, car Mongut-Khan l'a détruite par la guerre (1). Il y a maintes villes et châteaux et hameaux, mais tous sont ruinés et désolés. On v trouve des cannes merveilleusement grosses et grandes; car elles sont bien grosses de trois paumes et longues de quinze pas. Elles ont bien trois paumes d'un nœud à l'autre. Les marchands et les voyageurs qui parcourent ces contrées la nuit prennent de ces cannes et en font un grand feu, parce que, quand elles brûlent, elles font un tel breit et de tels craquements, que les lions, les ours et les autres bêtes fauves, épouvantés, se sauvent au loin, et ne s'approcheraient du feu pour rien au monde : les voyageurs font donc ce feu pour préserver leurs animaux des bêtes fauves, qui sont très-communes dans ce pays. Or voici comment se produit ce grand bruit : on prend de ces cannes toutes vertes, et on en met plusieurs dans un feu de bois ; au bout d'un certain temps qu'elles sont dans le feu, elles se tortillent et se fendent par la moitié, avec un tel bruit que, la nuit, on l'entend bien à dix milles de loin (\*). Et quand on n'est pas accoutumé à ce bruit, on en demenre tout ébahi, tant c'est horrible à entendre : les chevaux qui ne l'ont jamais entendu en sont tellement effrayés qu'ils rompent cordes et licols et prennent la fuite, ce qui arrive souvent; mais quand on sait qu'ils ne sont pas aguerris à ce bruit, on leur bande les veux et on leur lie les quatre pieds, de sorte que, lorsqu'ils entendent ce grand bruit, ils ne peuvent s'enfuir. C'est de cette manière que les hommes échappent, eux et leurs bêtes, aux lions, ours et autres mauvaises bêtes, qui sont très-nombreuses en ce pays. On met bien vingt journées à traverser cette contrée, et l'on n'y trouve ni auberges ni viandes, de sorte qu'il faut porter avec soi des provisions pour soi et ses bêtes; les seuls animaux qu'on y rencontre sont des bêtes sauvages très-dangereuses et qu'il faut éviter. Il y a cependant des châteaux et des hameaux. Les gens sont idolâtres et méchants, car ils ne voient pas de mal à voler et à faire souffrir; aussi ce sont les plus méchants et les plus grands voleurs du monde (5). Ils vivent de chasse, de venaison, de bestiaux et des fruits de la terre. On trouve en cette contrée beaucoup de ces animaux qui fournissent le muse, et, en leur langage, ils les appellent gudderi (4): ils ont de bons chiens, qui en prennent en grande quantité; aussi, chez eux, le musc est-il commun. Ils ne se servent point de la monnaie et des cartes du grand khan, mais ils font de la monnaie avec du sel (a). Ils se vêtissent trèspauvrement, car leurs vêtements ne sont que de peaux de bêtes, ou de chanvre, ou de bougrain. Ils ont un langage particulier, et s'appellent Tebet. Or, ce Tebet est une très-grande province, dont je vous dirai quelques mots.

## De la province même du Tebet.

Le Tebet est une grandissime province qui a un langage particulier; ses labitants sont idolatres et grands voleurs. Le pays confine avec le Mangi et maintes autres provinces; il est si grand qu'il renferme huit royaumes et une grandissime quantité de cités et de châteaux. Il y a, en plusieurs lieux, des fleuves,

<sup>(1) «</sup> En 1254, dit de Guignes, en parlant de Mangou-Khan, il nomma le général Holithaï pour aller soumettre le Thibet. Tout ce pays fut ravagé, ses villes et ses châteaux rasés. »

<sup>(\*)</sup> L'explosion des bambous enflammés est bien connue de ceur qui ont assisté à l'incendie d'un village ou d'un bazar, dans les pays où ces maiériaux sont employés pour les constructions. La détonation, irrégulière mais incessante, d'armes à feu de toutes sortes ou de pièces d'artifice, dans une nuit de réguissances publiques, pent soule en donner une idée.

<sup>(\*)</sup> Cette habitude du vol peut avoir existé chez les habitants du Si-fan, province qui est sur les limites de la Chine, quant au peuple du Thibet proprement dit, les voyageurs le dépeignent comme honnète et franc

<sup>(\*)</sup> Il n'est pas impossible que gudderi ou gadderi soit une corruption du mot persan kustúri, qui sert à désigner communément le muse, en Orient. (Voy., sur le chevrolain porte-muse, p. 139.)

<sup>(\*)</sup> Aujourd'hui même le Thibet n'a pas de monnaie qui lui soit propre; il se sert de celle du Népaul, son voisin.

des lacs et des montagnes où l'on trouve en abondance des paillettes d'or (¹). On y récolte aussi beaucoup de cannelle. C'est encore à cette province qu'on prend du corail; mais il est très-cher, car ils le mettent au cou de leurs femmes et de leurs idoles, comme un grand luxe (¹). On y fabrique du camelot et d'autres draps d'or et de soie, et on y trouve maintes épices inconnues en notre pays. Ils ont les plus sages enchantemrs et les meilleurs astrologues, selon leurs usages, qui soient en toutes les provinces qui les environnent; car, par leur art diabolique, ils font de terribles enchantements et de grandes mervilles, que je ne racouterai en ce livre, parce qu'on ne voudrait y cronre; au reste, ils sont méchants. Ils ont de grandissimes chiens màtins, grands comme des ânes et très-bons pour prendre les bêtes sauvages (³). Ils ont anssi plusieurs espèces de chiens de chasse, comme encore de bons faucons laniers, moult bons pour le vol et la chasse. Nous laisserons là cette province de Tebet, que nous avons sommairement décrite, et nous vous parlerons d'une autre province, appelée Gaindi. Le Tebet est au grand khan, et tous les autres royaumes et provinces dont nous parlons dans ce livre sont aussi au grand khan, excepté celles que nous avons décrites au commencement, qui sont au fils d'Argo.

#### De la province de Gaindu.

Gaindu (4) est une province, vers l'occident, qui n'a qu'un roi. Les habitants sont idolàtres et relèvent du grand sire. Il y a bon nombre de cités et de châteaux. Dans cette province se trouve un lac (3) où sont maintes perles (6); mais le grand khan ne veut pas qu'on en peche, car si on en pechait à volonté, on en retirerait tant qu'elles deviendraient communes et n'auraient plus de valeur. Quanit le grand sire en veut, il en fait pêcher pour lui seul, et nul autre ne peut en prendre, sous peine de mort. Il y a aussi, en ce pays, une montagne où l'on trouve une espèce de pierres appelées turquoises, moult belles et en grandissime quantité; mais le grand sire n'en laisse prendre que par son commandement. Voici de quelle monnaie ils se servent : ils prennent de l'or en lingots, le pèsent par sacs, et lui donnent une valeur d'après son poids; mais ils n'ont pas de monnaie frappée avec un coin. Pour petite monnaie, ils prennent du sel, le font cuire et le jettent dans un moule, de manière à en former une masse qui peut peser une demi-livre : quatre-vingts de ces morceaux de sel valent un sac d'or fin ; c'est là leur petite monnaie. Ils ont une grandissime quantité des bêtes qui donnent le musc : les chasseurs les preunent et en retirent du muse en abondance. Ils ont aussi de bons poissons, et assez nombreux, qu'ils pêchent dans le lac où sont les perles. On trouve aussi, chez eux, assez de lions, d'ours, de loups-cerviers, de daims et de chevrenils, et une grande quantité d'oiseaux de toutes sortes. Ils n'ont 'ni vin ni vigne, mais ils font du vin avec du froment, du riz et d'autres épices, et c'est une très-bonne boisson. En cette province viennent beaucoup de girofliers : ce sont de petits arbres qui ont une feuille comme celle du laurier, seulement un peu plus longue et plus étroite; leur fleur est blanche et petite. Ils ont aussi du gingembre en abon-

<sup>(\*)</sup> Un des plus riches fleuves aurifères de la Chine est le Khin-cha-kiang, qui du Thibet entre dans la province de Yunnan; son nom même signifie « fleuve à sable d'or. »

<sup>(\*)</sup> La Géographie chinoise de Vei-Isang cite les coraux et les coquillages parmi les produits du Thibet. Au nombre des tribus apportés en 1661 du Thibet en Chine, on fait aussi mention de coraux. On ignore d'où les Thibétains ont pu tiere une sigrande quantité de corait, qui est d'ailleurs, en effet, un ornement d'un usage général, comme en témoigne Tavernier.

<sup>(\*) «</sup> Ces chiens, particulièrement ceux de Ladac, ont une force incroyable; leur grandeur est double de ceux de l'Hindouslan, leur bête grosse, leur poil épais; ils se battent avec les lions; les Chinois les appellent luingao. » (Kluproth, Magaz. ariat., II.) — Turner dit, dans la relation d'une ambassade au Thibet: « Dès que j'ens passé la porte, je vis s'élancer, à mon grand élonnement, un chien qui, si son courage eqt égalé sa taille, aurait pu lutter avec un lion. »

<sup>(\*)</sup> Yung-ning-fou, sur le hord occidental du Ya-long-kiang, ou bien Li-kiang-fou, sur le bord occidental du King-cha-kiang, au-dessus de sa jonction avec le fleuve Ya-long-kiang.

<sup>(°) «</sup> C'est à l'extrémité septeutrionale de la province, dit du Halde, parlant de Yun-nan, qu'est bàtic cette ville de Yungning-tu-fou; elle touche presque aux terres des lumas; à son orient, elle a un beau lac. » (T. 1, p. 252.)

<sup>(\*)</sup> Martini dit, en énumérant les productions de cette partie de la Chine : « On tire encore de cette province des rubis, des asphirs, des asphirs, des presentant de la pécle des perfes au une rivirée de la Tartarie orientale des perfes dans une rivirée de la Tartarie orientale.

dance, de la cannelle et d'autres épices, qui ne viennent pas en ce pays et qu'il est inutile de citer (1). Nous laisserons cette ville, dont nous vous avons parlé assez longuement, et nous irons en avant. En partant



Pêche des perles. - Miniature du Livre des Merveilles.

de Gheindu, on chevauche dix journées, et l'on trouve heatcoup de châteaux et hameaux dont les habitants ont les mêmes coutumes que ceux dont je viens de vous parler, et vivent de bêtes et d'oiseaux, que leur pays produit en abondance; puis l'on arrive à un grand fleuve, appélé Bruis, où finit la province de Gheindu (\*). En ce fleuve on trouve heaucoup de paillettes d'or, et sur ses bords sont des cannelliers. Il va dans la mer Océane, mais nous ne vous en durons rien de plus, et passerons à une autre province appelée Caragian.

#### De la province de Carajan.

Quand on a passé ce fleuve, on entre dans la province de Carajan (\*), qui est si grande qu'elle ronferme sept royaumes : elle est vers le ponent. Ses habitants sont idolàtres et appartiennent au grand han; mais il a donné ce royaume à son fils Esentemur (\*), qui est un moult grand roi et riche et puissant. Il maintient bien sa terre en justice, car il est sage et prud'homme. On va vers l'occident, à partir de ce fleuve, cinq journées, et l'on rencontre cités et châteaux assez où naissent de moult bons chevaux (\*). Les gens vivent de bestiaux et des fruits de la terre; ils ont un langage particulier, très-difficile à entendre. Au bout de ces cinq journées, on arrive à la ville capitale de ce royaume, qui est appelée Jaci (\*), et est

- (1) Marsden suppose que ce passage a été transposé par les copistes.
- (\*) Le fleuve Kin-cha-kiang, ou le Lan-tsan-kiang, ou le Nû-kiang (Irraouady)?
- (\*) La province d'Yun-nan, ou sa partie nord-ouest, dont le Kin-cha-kiang forme presque entièrement la limite.
- (4) Suivant de Guignes, dans ses Tablettes chronologiques, Timour-Khan; un de ses successeurs, son neven, est nommé Yeson-Timour dans le même ouvrage.
- (3) « Ce pays, dit Martini, produit de très-bons chevaux, de basse taille pour la plupart, mais forts et hardis. »
- (\*) Jact ou Yachi, la moderne Tsu-tong-fou, suivant Klaproth. Marsden supposait qu'il s'agissait de Tali-fou, qui aurant été appelée, à son origine, Ye-chu, et, depuis, Yao-cheu.

moult grande et noble. Il y a beaucoup de commerce et d'industrie; les habitants sont de diverses religions : les uns adorent Mahomet, les autres sont idolàtres, et il y a quelques chrétiens nestoriens. Ils récoltent assez de riz et de froment : mais ils ne mangent point de pain de froment, parce qu'il est malsain en ce pays; ils mangent du riz, et, en le mélant avec des épices, ils en font une boisson moult belle et claire, qui enivre aussi bien que le vin (1). Ils se servent pour monnaie de porcelaine blanche, espèce de coquille qu'on trouve dans la mer et qu'on met au cou des chiens (\*) ; les quatre-vingts porcelaines valent un sac d'argent de deux gros de Venise, et huit sacs d'argent fin valent un sac d'or fin (3). Ils ont des puits salés d'où ils extraient le sel, et c'est le seul qu'on emploie dans la contrée ; le roi en tire un grand revenu. Nous yous parlerons maintenant du royaume de Caraian; mais avant, je dois dire une chose que j'avais oubliée. Ils ont un lac, qui a bien cent milles de tour, on ils pêrhent une grandissime quantité de poissons, les meilleurs du monde, moult grands et de toutes espèces. Ils mangent la chair crue des poules, des moutons, des bœufs et des buffles; car les pauvres gens vont à la boucherie, preunent le foie cru au moment où on le tire du corps des bêtes, le coupent par morceaux, puis le mettent à la sauce à l'ail et le mangent aussitôt; et ainsi font-ils de toutes les antres chairs. Les gens riches mangent aussi la chair crue; ils la font hacher menu, puis la mangent, comme nous faisons de la viande cuite, avec une sauce à l'ail et de bonnes épices.

# Encore de la province de Carajan.

A dix journées vers l'occident de Chiaci, on trouve la province de Caraian (\*), dont la capitale s'appelle Caraian. Les habitants sont idolàtres et appartiennent au grand khan; leur roi est Cogacin (5), fils du grand sire. On recueille, en cette province, des paillettes d'or dans un fleuve; mais il v a un lac et des montagnes où l'on ramasse de l'or plus gros que des paillettes. Ils ont tant d'or qu'ils en donnent un sac pour six d'argent. On se sert aussi, dans cette province, de porcelaines pour monnaie; mais on ne les recueille pas dans ce pays, elles viennent de l'Inde. Dans cette contrée naissent de grandes couleuvres et de grands serpents, si démesurément grands que c'est merveille, et que c'est quelque chose de hideux à voir et à regarder. Sachez donc que les plus gros sont longs de dix pas et ont dix paumes de circonférence (6). Ils ont deux jambes en avant, près de la tête; ces jambes n'ont pas de pieds, mais seulement un ongle comme ceux des faucons ou des lions. Leur tête est très-grande, et leurs yeux plus grands qu'un pain; leur gueule est si large que d'un seul coup ils engloutiraient un homme ; leurs dents sont très-grandes, et si fortes qu'il n'y a hommes ni bêtes qui ne les redoutent. Il y a aussi de ces serpents qui sont seulement de huit pas, de cinq et d'un. Voici comment on les prend. Ils demeurent sous terre le jour, à cause de la grande chaleur, et sortent la nuit pour pâturer, et mangent toutes les bêtes qu'ils peuvent atteindre. Ils vont boire aux fleuves, aux lacs et aux fontaines; ils sont si grands, si pesants et si gros, que quand, la nuit, ils se trainent dans le sable pour manger et pour boire, ils tracent un grand creux, par où ils passent, comme si on avait roulé une barrique pleine de vin. Les chasseurs qui vont pour les prendre mettent un engin dans les route qu'ont suivies ces animaux. Ils fichent en terre, dans cette route, un pal de bois moult gros et fort, où ils attachent une lame d'acier faite comme un rasoir ou un fer de lance; puis ils le couvrent de sable, afin que le serpent ne le puisse voir, et ils en placent ainsi plusieurs. Quand le serpent vient dans ces routes où sont ces lames, il se frappe contre elles avec tant

<sup>(\*)</sup> C'est de la bière plutôt que du vin.

<sup>(\*)</sup> Les Italiens appelaient porcellana on porceletta, au moyen ger, une coquille que les Bengalais nomment kori, et qui sert encore aujourd'hui de monanie aux lles Maldives et dans différentes parties des Indes. Voy. la représentation de cette coquille dans le volume des Voyageurs anciens.

<sup>(3)</sup> A Calculta, il faut, dit-on, cinq mille koris pour équivaloir à une roupse.

<sup>(\*)</sup> Karazan, qui peut être une corruption d'un nom chinois, par exemple, Ka-la-shan, paralt être une partie de la province d'Yun-nan. On n'est pas encore parvenu à en déterminer la position.

<sup>(\*)</sup> Ce nom ne se trouve pas dans la liste des enfants légitimes de Cubilai. Il est écrit, dans d'autres versions, Cogaam, Cogratuy, Cogragam (Cogra-Khan) et Cocagio.

<sup>(\*)</sup> L'alligator, suivant Marsden et Bandelli; le boa, selon Klaproth et Ritter,

tle violence, qu'elles lui entrent par le ventre et le fendent jusqu'à la gueule, si bien qu'il menrt aussitôt, et le chasseur s'en empare. Quand ils l'ont pris, ils lui tirent le fiel du véntre et le vendent fort cher,



Comment le miniaturiste du Liere des Merreilles comprenait l'alligator ou le bou décrit par Marco-Polo.

car on l'emploie beaucoup comme remêde. Si un homme est mordu d'un chien enragé, on lui en donne à boire gros comme un denier, et il est guéri aussitôt. Si une femme ne peut accoucher et est dans les douleurs, on lui donne un peu de ce fiel, et aussitôt elle accouche heureusement. Si l'on a quelque écorcliure, on n'a qu'à mettre dessus de ce fiel, et elle est guérie en peu de jours. Aussi le fiel de ce grand serpent est très-cher dans ces provinces. On vend aussi la chair un assez bon prix, parce qu'elle est très-bonne à manger. Ce serpent va dans les lieux où les lions, les ours et les autres bêtes fauves font leurs petits, et il mange les grands et les petits, s'il peut les atteindre. En cette province naissent de grands chevanx qu'on va vendre dans l'Inde. Ils coupent deux ou trois nerfs de la queue de leurs chevaux, afin que, quand ils courent, ils ne puissent donner de coups de queue à celui qui les monte; car ils regardent comme honteux de recevoir un coup de queue de cheval. Ces gens chevauchent comme les Français; ils ont des armes doublées de cuir de buffle, des lances, des écus et des arbalètes; ils empoisonnent toutes leurs flèches. Avant que le grand khan les eût conquis, s'il arrivait que quelqu'un de beau ou de noble mine s'arrêtât chez eux, ils le tuaient la nuit, par le poison on de toute autre manière. Et ce n'était point pour lui eulever son argent, mais c'est parce qu'ils disaient que sa bonne mine, sa noblesse ou sa sagesse demeuraient dans leur maison : ils en tuerent ainsi beaucoup ayant que le grand khan les eût subjugués. Depuis cette époque, c'est-à-dire il y a environ trente-cinq ans, ils ne font plus de mal aux étrangers, de crainte du grand sire.

## De la grande province de Zardandan.

A cinq journées à l'occident de Caraian, on trouve une province appelée Ardandan (1), dont les habitants

<sup>(\*) «</sup> Zardandan est un mot persan qui signifie dents d'or et correspond au Chen-ci des annales chinoises, pays situé au sud de l'Yun-nan. » ( Klaproth. )

sont idolâtres et soumis au grand khan. La capitale de cette province est appelée Nocian (1). Les naturels ont toutes les dents d'or, c'est-à-dire que chaque dent est couverte d'or : ils font, en effet, un moule de la grandeur de leurs dents, et hommes et femmes couvrent leurs dents d'or, en dessous comme en dessus (\*), D'après leurs usages, tous les hommes sont chevaliers, et ils ne font rien autre chose qu'aller à l'armée, chasser et oiseler. Le reste est fait par les femmes ou par d'autres hommes qu'ils ont conquis et dont ils ont fait des esclaves. Ceux-ci font toutes les besognes comme les fenimes : quand les dames ont accouché, ce sont eux qui lavent l'enfant et l'enveloppent de langes ; puis le mari de la dame qui est acconchée entre dans le lit et prend l'enfant avec lui , et reste couché quarante jours sans se lever que pour des nécessités urgentes. Tous ses amis et parents viennent le voir et demeurent avec lui, et lui font grande joie et grande fête. Ils font cela parce que, disent-ils, la femme endure de grandes fatigues pendant qu'elle porte l'enfant dans son sein, et il n'est pas juste qu'elle se fatigue encore pendant ces quarante jours. Et la femme, dès qu'elle a enfanté, quitte le lit et fait toute la besogne de la maison, et sert son mari dans son lit (\*). Ils mangent toute espèce de chairs cuites ou crues : ils mangent du riz cuit avec la chair et avec tous leurs mets; ils font aussi, avec le riz et des épices, du vin qui est fort bon. Pour monnaie, ils se servent d'or et de porcelaine (4). Ils donnent un sac d'or pour cinq d'argent, parce qu'on ne trouve point d'argent à moins de cinq mois de distance. Aussi les marchands vieunent avec beaucoup d'argent qu'ils échangent contre de l'or, et ils font un grand profit. Ces gens n'ont ni idoles ni églises, mais ils adorent l'homme le plus âgé de la maison, disant que c'est de lui que nous sommes tous sortis (3). Ils n'ont pas d'écriture, et ce n'est pas étonnant, car ils habitent dans des pays affreux, ou dans des forêts, ou dans des montagnes, où l'été on ne saurait aller, parce que l'air y est si mauvais et si corrompu qu'on ne pourrait y voyager sans mourir. Quand ils ont à faire quelque marché ensemble, ils prennent un morceau de bois carré ou rond, le fendent par la moitié et en gardent une moitié, donnant l'autre à celui avec qui ils font affaire. Mais auparavant ils font denx, trois ou plusieurs coches, comme ils veulent. Puis, quand ils doivent se payer, celui qui doit à l'antre lui donne de la monnaie d'après les coches faites à son bois (°). En toutes ces provinces de Caraian, de Nocian et de Jacin, il n'y a point de médecin; quand ils sont malades, ils font venir leurs mages : ce sont les enchanteurs des diables et les prêtres des idoles (7). Quand ces mages sont'venus et que le malade leur a dit ce qu'il éprouvait, ils sonnent aussitôt de leurs instruments, sautent et dansent jusqu'à ce qu'un d'entre eux tombe par terre, la bonche écumante et comme mort. C'est le diable qui est entré dans son corps. Alors les autres mages commencent à lui demander quelle maladie a celui qui les consulte, et celui-ci répond : « Tel esprit l'a frappé parce qu'il lui avait déplu. » Et les mages lui disent : « Nous te prions de lui pardonner et de prendre, pour renouveler son sang, telles choses que tu voudras. » Quand les mages ont moult prié, l'esprit qui est dans le corps de celui qui est tombé répond, et si le malade doit mourir, voici ce qu'il dit : « Ce malade a tellement déplu à l'esprit et est si méchant que l'esprit ne veut lui pardonner pour quoi que ce soit. » Cette réponse veut dire que le malade est perdu. Si au contraire il doit guérir, l'esprit répond : « Si le · malade veut guérir, qu'il prenne deux moutons ou trois, et qu'il en fasse dix breuvages et qu'il les boive, » Et il recommande que les moutons aieut la tête noire ou tel autre signe particulier, et il aioute

<sup>(1)</sup> Uncian (Nociam, Vocian, Vecian) se rapporte à la ville de Yung-chang, située dans la partie occidentale de l'Yun-nan.

<sup>(\*) «</sup> Dans une des contrèes du Catay, dit Bürck, les indigênes ont coutume de se couvrir les dents avec des lames d'or, qu'ils ôtent quand ils veulent manger. »

<sup>«</sup> D'autres, dit Martini, en parlant des habitudes du Yung-chang, se marquent diverses figures sur leur visage, le perçant avec une aiguille et appliquant du noir, comme plusieurs Indiens ont accoutumé de le faire. » (Voy. plus loin, p. 357.)

<sup>(</sup>¹) Cette contume, qui eviste citez les peuplades les plus sanvages de l'Amérique septentrionale, fut remarquée chez les Brésiliens, au temps de la découverte de l'Amérique. Appollonius rapporte que c'était aussi un usage des Tiboreni, dans la Cappadoce.

<sup>(4)</sup> Le coquillage qui sert de monnaie, Cypræa moneta. Voy. Voyageurs anciens.

<sup>(\*)</sup> L'ancêtre, le patriarche. Le respect religieux pour les ascendants, si caractérisé en Chine, n'empêchait pas que l'on ent une religion; mais Marco-Polo parle surtout de la secte qui avait en mépris les images et les idoles.

<sup>(\*)</sup> C'est encore, dans la plupart de nos provinces, la manière dont les boulangers font leurs comples avec leurs pratiques.

<sup>(</sup>¹) Les sorciers n'étalent autres que les chamanes ou prêtres de l'o. La religion bouddhique, si pure dans sa morale et si simple dans son origine, a été altérée succepsivement, dans les contrées peu civilisées de la Tartarie et dans certaines provinces de Cline, par le charlatanisme grossier de ses ministres, autant que par l'ignorance et la crédulité des peuples.

qu'on en tasse le sacrifice à telle idole et à tel esprit, devant tant de mages et tant de femmes de celles qui servent les idoles et les esprits, et que tous rendent de grandes actions de grâces à tel esprit ou à telle idole. Aussitöt les parents du malade font ce que les mages leur commandent ; ils prennent les moutons pareils à ceux qu'on leur indique et en font un breuvage comme on leur ordonne, puis ils tuent les moutons et répandent le sang aux lieux qu'on leur désigne en l'honneur de tel ou tel esprit; ensuite ils font cuire les moutons en la maison du malade, et en donnent à manger à tant de mages et de femmes qu'il leur a été commandé. Puis, quand ils sont tous arrivés et que tout est prêt, ils commencent à jouer des instruments, à danser, et à chanter les louanges de leurs esprits. Ils répandent du jus de la chair et un peu de ce breuvage, ils prennent de l'encens et du bois d'aloès et vont encensant cà et là, et ils allument beaucoup de lumières. Ensuite ils s'arrêtent un moment, et l'un d'eux tombe par terre: alors ils lui demandent s'il est pardonné au malade et s'il doit gnérir. Celni-là répond qu'il ne lui est pas encore pardonné; qu'il fasse telle et telle chose, et qu'il obtiendra son pardon. On fait aussitôt ce qui est commandé, et l'esprit répond : « Puisque le sacrifice et toutes les choses sont faites, le malade est pardonné et il guérira prochainement, » Quand ils ont eu cette réponse, qu'ils ont répandu du jus de viande et du breuvage, qu'ils ont encensé et illuminé, ils disent que l'esprit leur est favorable; alors les mages et leurs dames mangent les moutons et boivent le breuvage avec grande fête, puis chacun retourne chez soi, et, quand tout est terminé, le malade guérit aussitôt. Maintenant que je vous ai raconté les usages de ces gens, et comment les mages savent conjurer les esprits, nous passerons à nne autre province.

# Comment le grand khan conquit le royaume de Minin et de Bengala,

Or sachez que nous avons oublié une moult belle bataille qui se fit au royaume de Vocian (1), et qui est bien digne d'être racontée dans ce livre; aussi nous vous dirons comme elle arriva et de quelle manière. Vers l'année 1272 de l'incarnation du Christ, le grand khan envoya une grande armée au royaume de Vocian et de Caraian, afin de le préserver de tout dommage, car il n'y avait encore envoyé aucun de ses fils, comme il le fit depuis, y avant placé pour roi Sentemur (2), fils d'un de ses fils qui était mort. Or il advint que le roi de Mien (3) et de Bangala, qui moult était puissant roi en terres, en richesses et en soldats, et n'était encore soumis au grand khan comme il le fut bientôt, car le grand sire ne tarda pas à conquérir ces deux royaumes, ayant su que l'armée du grand khan était à Vocian, résolut de marcher contre cette armée et de la détruire, afin d'ôter l'envie au grand khan d'y envoyer jamais d'autre armée. Il fit donc de grands préparatifs, comme vous allez le voir. Il rassembla deux mille éléphants moult grands, et sur chacun fit faire un château de bois moult fort et bien fait, où se tenaient au moins douze combattants, et sur d'autres seize et même davantage; il leva aussi soixante mille cavaliers et encore des fantassins, ce qui était bien un appareil digne d'un puissant roi comme il l'était. Et, que vous dirai-je? des que tout fut ainsi préparé, ce roi se mit aussitôt en marche, avec tous ses gens, pour aller tomber sur l'armée du grand khan, qui était à Vocian. Ils marchèrent ainsi sans qu'il leur arrivât rien qui mérite d'être rapporté, jusqu'à ce qu'ils fussent venus à trois journées des Tartares, et là ils campérent pour prendre un peu de repos.

<sup>(\*)</sup> Vochang, royaume d'Unchang ou Yun-Chang.

<sup>(\*)</sup> Cen-Temur, Yeson-Timour, Timour-Khan (voy. la note 4 de la p. 348).

<sup>(3)</sup> Mien correspond au moderne empire de Birman ou d'Ava. Les Birmans l'appellent Myam-ma, et les Chinois Mien-tien.

De la bataille qui fut entre l'armée du grand khan et le roi de Mein.

Quand le chef de l'armée tartare sut que ce roi marchait contre lui avec de si grandes forces, il fut tout troublé, parce qu'il n'avait avec lui que douze mille cavaliers; mais il n'ent point peur, car c'était un vaillant homme et un bon capitaine, et il avait nom Nescradin (1). Il rassemble et encourage ses gens. et prend toutes ses dispositions pour défendre le pays et ses hommes. Et pourquoi vous en dire plus long? Suchez donc que les douze mille cavaliers tartares s'en vinrent en la plaine de Vocian (2), et là attendirent leurs ennemis pour leur livrer bataille, ce qui était sage et prudent, parce que derrière eux ils avaient un grand bois tout couvert d'arbres, Laissons donc là les Tartares attendre leurs ennemis, et vovons ce que ceux-ci faisaient. Quand le roi de Mien eut laissé un peu reposer ses troupes, il se remit en marche et arriva à la plaine de Vocian, où se tenaient les Tartares. Quand il fut arrivé à un mille de ses ennemis, il apprêta ses éléphants et prépara tout pour le combat. Il disposa ses cavaliers et ses fantassius en un ordre sage et convenable; puis, quand tout fut prêt, il marcha coutre ses ennemis. Les Tartares, en les vovant venir, ne furent millement effrayés, mais se montrérent preux et hardis, car sans hésiter ils partirent tous ensemble, dans un ordre parfait, à l'encontre des assaillants; mais quand ils furent près d'eux, sur le point de commencer le combat, leurs chevaux furent si épouvantés à la vue des élèphants, qu'il fut impossible de les faire piarcher en avant; au contraire ils reculaient toujours, tandis que le roi et ses gens, avec les éléphants, avançaient de plus en plus.

### De la bataille même.

A cette vue, les Tartares furent très-irrités et ne savaient que faire, car ils seutaient bien que, s'ils ne ponyaient faire avancer leurs chevaux, ils étaient perdus. Mais ils prirent un très-sage parti : ce fut de descendre de cheval et de mettre tous ces animaux dans le bois, où ils les attachèrent à des arbres; puis ils saisirent leurs arcs, ajustèrent leurs flèches, et marchèrent à la rencontre des éléphants. Or ils tirèrent si hien leurs flèches que les éléphants forent blessés moult durement. Les gens du roi marchaient cependant contre les Tartares, afin de leur donner un rude assant; mais ceux-ci, qui étaient meilleurs gens d'armes que leurs ennemis, se défendaient hardiment. Enfin, que vous dirai-je? les éléphants blessés se tournèrent en fuite vers les gens du roi avec taut de furie qu'il fallut bien leur onyrir passage, lls ne s'arrêterent pas devant le bois, mais s'y précipiterent, renversant les châteaux qu'ils avaient sur le dos, et ils allaient de çà et de là, emportés par leur frayeur. Cependant les Tartares, voyant les éléphants en fuite, remontent à cheval et conrent sus contre l'armée royale. Ils commencent à coups de flèches une bataille rude et cruelle, car les gens ilu roi se défendaient hardiment; puis, quand ils n'eurent plus de flèches, ils prirent leurs épées et leurs piques, et livrérent à leurs eunemis un combat corps à corps. Alors se donnèrent de grandissimes coups, et l'on put voir tomber les épées et piques, occire chevaliers et chevaux, trancher mains et bras, corps et têtes; car il y eut grand nombre de jetés par terre et de frappés à mort. Les cris et les plaintes étaient tels qu'on n'aurait pu entendre le fraças du tonnerre. De toutes parts le choc et la mélée étaient terribles ; mais les Tartares étaient les plus forts, et ce fut pour le roi et ses gens un jour de malheur, tant il y en eut d'occis dans cette bataille. Quand le combat eut duré jusqu'à plus de midi, le roi et ses gens étaient si malmenés, et il y en avait tant de morts, qu'ils virent bien que s'ils restaient davantage c'en était fait d'eux tous. Ils prirem done la fuite aussi vite qu'ils purent; mais les Tartares les poursnivirent, les chassant, les abattant et les tuant tellement que c'était une pitié. Puis, quand ils les eurent ainsi poursuivis un peu,

<sup>(\*)</sup> Neschardyn, Noscardyn, Nastardyn et Nassir-Eddin sont des corruptions du nom mahométan Nasr-Eddin.

<sup>(\*)</sup> On suppose que cette plaine est celle que le fleuve d'Ava, l'Irrawady ou trabatty, traverse dans son cours supérieur.

ils revinrent vers le bois pour prendre les, éléphants. Ils abattaient les grands arbres pour empéchiré ceux-ci de s'enfuir; mais ils n'auraient pu les prendre, si les hommes mêmes du roi ne les eussent aidés, car l'éléphant est plus intelligent qu'aucun autre animal. Ils prirent ainsi plus de deux cents éléphants, et c'est à partir de ce jour que le grand klan a commencé à en avoir un grand nombre.

# Comment on descend une grande descente,

Quand on part de cette province dout je viens de vous parler, on commence à faire une grande descente; car sachez qu'on descend pendant deux journées et denne sans rien trouver digne de remarque, excepté cependant une grande place où se fait un grand marché; car tous les honmes de ces contrées viennent en ce lieu à des jours lixes, c'est-à-dire trois fois la semaine (\*). Il font des échanges d'or et



Chasse aux Éléphants et aux Licornes. - Miniature du Lirre des Merveilles,

d'argent, et donnent un sac d'or pour cinq d'argent; et là viennent des marchands de pays fort éloignés qui échangent de l'argent pour de l'or de cette contrée, et ils font un grand gain et un grand profit. Nul ne peut aller aux maisons de ces gens qui vendent de l'or, tant les lieux où ils demeurent sont impraticables, et nul ne sait où îls restent, car jamais personne n'a pu les visiter (\*). Après avoir descendu ces deux journées et demie, on trouve une province au midi qui est sur les confins de l'Inde (\*); on

<sup>(</sup>¹) Par suite des régéments rigoureux qui interdissient aux étrangers l'entrée de la Chine, il devunt nécessaire, pour les besoins du commerce, d'établir sur les frontières des foires où les traficants se rendaient, aux époques fixées, avecleurs marchandises.

<sup>(\*)</sup> Il s'azit ici de plaines situées au pied des monts de l'Yun-nan.

<sup>(\*)</sup> Le seus de ce passage est qu'en descendant des hauteurs du Karaian ou de l'Yun-nan, on n'entre pas immédiatement dans la contrée de Nien ou d'Ava proprement dite, mais qu'après cinn journées de voyage, on atteint la province d'Annien ou de Michai, que l'on suppose être le Meckley de nos cartes, et qu'e-suite, traversant des forêts pendant quinze jours, on arrive à la capitale.

l'appelle Amien. On marche quinze journées par des lieux déserts et par de grand bois où il y a beaucoup d'éléphants et de licornes et d'autres bêtes sauvages; il n'y a ni hommes ni habitations : aussi nous laisserons et lieu et vous reconterons une histoire.

#### De la cité de Micn.

Au bout de ces quinze journées, on arrive à une cité appelée Mien, moult grande et noble, et capitale du royaume (1). Les habitants sont idolatres et ont un langage particulier. Ils appartiennent au grand klian, et en cette cité est une merveille que je yeux vous décrire. Jadis régna dans ce pays un roi riche et puissant, et quand il vint à mourir, il commanda que sur sa tombe on fit deux tours, une d'or et une d'argent (\*). Or voici comment ont les sit : la tour était toute de belles pierres, et on la recouvrit tout entière d'or de l'épaisseur d'un doigt, de sorte qu'elle paraissait être entièrement en or. Elle était bien haute de dix pas et grosse en proportion. An haut elle était ronde, et tout autour on avait mis de petites clochettes dorées qui sonnaient au souffle du vent. L'autre tour, d'argent, était faite, comme celle d'or, de la même hauteur et de la même grosseur. Ces deux tours devaient servir de tombeau au roi, et c'était la plus belle et la plus riche chose que l'on pût voir. Or voici comment le grand klian conquit cette province : il avait à sa cour une grande quantité de jongleurs et de baladius ; un jour il leur dit qu'il voulait les envoyer conquérir la province de Mien, et qu'il leur donnerait un chef et une escorte; ceux-ci acceptérent volontiers et partirent avec le chef et le renfort que le grand khan leur donna. Et, que vous dirai-je? sachez que ces jongleurs conquirent cette province de Mien. Et quand ils furent venus à cette noble cité et qu'ils virent ces deux tours si belles et si riches, ils en furent tout émerveillés et envoyèrent raconter au grand khan ce qu'il avaient trouvé et combien ces tours étaient admirables, et ils lui demandérent s'il vonlait qu'ils les défissent et lui envoyassent l'or et l'argent. Mais le grand khan, qui savait que c'était le tombeau du roi, dit qu'il ne voulait pas qu'on les défit et commanda au contraire qu'on les laissat telles que le roi les avait fait construire. Les Tartares, en effet, out un grand respect pour tout ce qui appartient aux morts (3). On trouve en ce pays des éléphants et des bœnfs sauvages grands et beaux (4), des cerfs, des daims, des chevrenils et toutes sortes de bêtes en abondance. Nous parlerons maintenant d'une province appelée Bangala.

#### De la cité de Bangala,

Bangala (\*) est une province vers le midi, qui, en 1290, alors que moi Marc étais à la cour du grandikhan, ne lui était pas encore soumise; mais il y avait dans le pays des armées pour la cunquérir. Cetto province a un roi et un langage à elle. Les naturels sout de très-méchants idolatres. Leurs pays est sur les confins de l'Indo. On y trouve maints cunques, et c'est de là que les tirent tous les harons et les seigneurs des environs; il y a sussi des bœufs aussi hants que des éléphants, mais qui ne sont pas si gros. Les habitants vivent de chair, de lait et de riz. Le pays produit assez de coton; on y fait un grand commerce, car il y vient du galanga, du gingembre, du sucre et maintes autres épices précieuses.

<sup>(\*)</sup> La moderne capitale, nommée Oummérapoura ou Amrapoura, est une ville de construction récente. Celle de Mien doit aroir été, soit la wirile cité d'Ava, maintenant en ruines, soit quelque ville des premiers âges, le siège du gouvernement ayant été souvent changé.

<sup>(\*)</sup> Voy, les temples bouddhistes de la relation de FA-HIAN (Voyageurs anciens).

<sup>(\*)</sup> C'est à cette piété des Tartares pour les tombeaux que l'on doit les découvertes modernes de tant de précieux témoignages de leurs coutumes et de si riches dépois de métaux précieux.

<sup>(\*)</sup> Ce bœuf n'est plus l'yak, qui habite les régions froides, mais le gayal ou Bos garwus, qui existe à l'état sanvage dans les provinces situées à l'est du Bengale. (Voy. à la page suivante.)

<sup>(\*)</sup> Bangala, Bangalah, nom réel du Bengale.

Les idolàtres viennent en ce lieu acheter des ennuques et des esclaves, qu'il vont ensuite vendre dans les divers pays. Cette province n'a rien autre chose de reniarquable; nous la laisserons donc et vous parlerons d'une autre province vers le levant, appelée Cangigu.

De la province de Caigu.

Cangigu (\*) est une province vers le levant ; elle a un roi particulier; ses habitants sont idolâtres et ont un langage à eux. Ils se sont soums au grand khan et chame année lui pavent un tribut. Ce roi a bien



Le Gaval femelle (Bos gavæus) (\*).

trois cents femmes; car lorsqu'il y a une helle femme dans le pays, il la prend pour lui. On touve en cette province-assez il or, comme aussi des épices précieuses en grande abondance; mais elle est très-loin de la ner, ce qui fait qu'il n'y a pas grand commerce : cependant on y tient un grand marché. On y rencontre beancoup d'éléphants, du gibier et toutes sortes de bêtes. Les habitants vivent de chair, de lait et de riz; ils n'ont pas de vin de vigne, mais lls en font de très-lon avec du riz et des épices. Tous les geus de ce pays, hourmes et fleuaues, se peiguent le corps comme je vais vous le dire : ils se peignent avec des aiguilles des lions, des dragons, des oiseaux et d'autres images, et ils font ces peintures de telle manière que jamais elles ne s'eflacent. Ils se peignent ainsi le visage, le cou, le ventre, les mains, les jambes et tout le corps, croyant s'embellir; et celui qu'i a le plus dec se peintures est régardé comme

<sup>(\*)</sup> Ou Cargingou, pourcait être ou Cach'har, situé entre Silhet et Meckley, ou Kassay, entre Meckley et Ava.

<sup>(1)</sup> Voy. à la page précédente. Le gayal est décrit dans le huitième volume des Asiatic Researches.



le plus grand et le plus beau. Nons laisserons maintenant cette province et vous parlerons d'une autre, nommée Aniu, qui est vers le levant.

### De la province d'Amu.

Amu est une province vers le levant, qui appartient au grand khan (\*). Les naturels sont idolatres, vivent de bestiaux et de fruits de la terre ; ils ont un langage particulier. Les dames portent aux jambes

(¹) Ces deux figures peuvent donner une idée de ces baisiants du Kangigou décrits par Marco-Polo. Elles sont empruntées au grand ouvrage de Siehold sur le Japon, et voici comment elles y sont désignées : « Porteurs watasimori au passage de l'Obin-Gawa, cours d'eau qui se trouve sur la route de Mijako à Velo. « (Siehold, Voyage de Nagasabi à Vedo, en 1826.) Cette coulume du talouage est commune dans le royaume d'Ava, et le pays que Marco-Polo appelle Kangigu devait en être peu déjoine, (Vav. p. 251.).

Dans les Mémoires concernant les Chinois, on lit, au sujet des habitants de Hao-tebous, qui paraît être le pays de Laoos ; « lis sont d'un naturel éroce; ils se font, avec une aiguille, des marques par tout le corps; ces marques sont des fleurs, que rien ne saurait effacer. « (t. XIV. p. 29.) Mais Laoos est situé à l'est d'Ava, et Kangigu devait être situé au nordnuest.

(\*) La situation d'Amu paralt se rapporter à colle du pays de Bamu, indiqué par Symes comme une province limitroplie des Birmans et de l'Yuu-nan. et aux bras des bracelets d'or et d'argent de grandissime valeur, et les hommes en portent aussi, et de plus riches que les dames; ils ont des chevaux en assez grand nombre et bons, qu'ils vendent en grande quantité aux idolâtres qui en font grand commerce. Ils ont aussi grande abondance de buffles, de beurfis et de vaches, parce que leur pays a d'excellents pâturages. Il y a abondance de tout ce qui est utile à la vie. Et sachez que d'Armu jusqu'à Gangigu qui est derrière il y a quinze journées, et de Cangigu à Bangala trente. En quittant Arnu, on va à une autre province nommée Toloman. éloignée de luit journées vers le levant.

## De la province de Toloman,

Toloman est une province vers le levant (¹). Les naturels sont idolàtres, ont un langage particulier et relèvent du grand khan. Ce sont de beaux hommes; ils ne sont pas blancs, mais bruns. Ils sont bona hommes d'armes. Ils ont un assez grand nombre de cities et une foule de chiètaeux sur de hautes et fortes montagnes. Quand ils meurent, ils font brûler les corps, et les os qui restent et qu'ils ne peuvent brûler, ils les pernennt et les mettent dans un petit coffire, puis les portent sur de gradost et hautes montagnes où ils les suspendent dans de grandes cavernes, de manière que ni les bommes ni les bêtes ne les puissent toucher. On y trouve assez d'or : pour menue monnaie ils se servent de porcelaines, de la même manière que je vous l'ai dit, et de même les provinces de Bangalan, Emuginga et Amu emploient pour monnaie de l'or et des porcelaines. Il y a des marchands dans ce pass, mais ils sont moult riches et ont beaucoup de marchandises. Les habitants vivent de chair, de lait, de riz et d'épices moult bonnes. On ne trouve rien autre close en cette province digne de mémoire, et nous vous parlerons d'une autre vers le levant, nommée Cugui.

### De la province de Guigui.

Cuigui est une province vers le levant (\*): quand on part de Toloman et qu'on suit pendant douze journeuse un fleuve bordé de nombreuses villes et châteaux, on arrive à la cité de Sinugul (\*), qui est moult grande et noble. Les naturels sont idolâtres et appartiennent au grand khan : ils vivent de commerce et d'industrie, car ils font avec des écorces d'arbres des draps moult beaux dont ils se vétissent l'été. Ils sont hommes d'armes. Pour monnaie ils emploient les cartes du grand khan, car désormais nous sommes sur les terres où a cours ectte monnaie. Il y a tant de lions (\*) qu'on ne peut dormir hors des amaison sans danger d'être dévoré. Et même quand on va sur ce fleuve et que la nuit on s'arrête quelque part, il faut avoir soin de dormir loin de la terre; car sans cela les lions viennent jusqu'à la barque, es saississent d'un homme et le dévorent (\*). Mais les habitants, qui savent cela, ont bien soin de s'en garder. Ces lions sont très-grands et très-dangereux; mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en cette contrée il y a des chiens qui ont la hardicsse d'assaillir les lions; mais il faut qu'ils soient deux, car un homme et deux chiens viennent à bout d'un grand lion, 'et voici comment : quand un homme chevauche par lo cheuin avec son arc et ses flèches et accompagné de deux chiens; si par hasard il rencontre un grand

<sup>(\*)</sup> Tholoman, Coloman; peut-être le Birman proprement dit. Les Chinols prononcent Po-lo-man les noms Birman et Brahman.

<sup>(\*)</sup> Let Marco-Polo s'éoigne de ce que les géographes appellent « l'Inde au delà du Gange, » contre qu'il vient de déctire, et retourne à la Chine. Musi il est très-difficile de reconaître si c'est dans la province de l'Yon-nan ou dans celle de Koci-cheu que se trouve la ville de Goigni ou Chântingui.

<sup>(\*)</sup> Gingui, Chonti-gui, Chinti-gircy, même nom que celui de la province.

<sup>(\*)</sup> Des tigres. On ne trouve pas de lions en Chine.

<sup>(\*)</sup> Il est fait souvent mention de bateaux attaqués, pendant la mit, par des tigres, au milieu des lles que les alluvions du Gange ont formées vers son embouchure, et il arrive quelquefois que tout un équipage est dévoré à hord pendant son sommeil.

lion, les chiens, qui sont moult hardis et forts, courent sus au lion sans hésiter. Le lion se retourne vers les chiens; mais dès qu'il se remet en marche, ceux-ci l'assaillent par derrière et lui mordent les enisses et le corps : le lion se retourne moult fièrement, mais il ne peut les atteindre parce que les chiens savent bien l'éviter. Et, que vous dirai-je? le lion, ennuyé de ces morsures, se met à courir pour trouver un arbre afin de s'y appuver et de faire face à ses ennefhis; mais des qu'il tourne le dos, les chiens le mordent par derrière, et il va bondissant de çà et de là. L'homme alors met la main à son arc et lui envoie une flèche ou deux, ou tant enfin qu'il l'ait tué. Ils en tuent beaucoup de cette manière, car les lions ne peuvent se défendre contre un cavalier aidé de deux bons chiens. On a en ce pays de la soie assez et des marchandises de toutes sortes en grande abondance qui s'exportent par ce fleuve en maints pays. Et sachez qu'on peut encore faire douze journées le long de ce fleuve, et l'on rencontre une grande quantité de villes et de châteaux. Les naturels sont tous idolâtres et appartiennent au grand khan : pour monnaie ils se servent des cartes du seigneur. Ils vivent de commerce et d'industrie. Et au bout de ces douze journées, on trouve la ville de Sindinfu dont nous venons de vous parler (1). De Sindinfu, on chevauche bien soixante-dix journées par des provinces et des terres que nous vous avons décrites. puis l'on arrive à Gingui dont nous avons aussi parlé : de Gingui on marche quatre journées dans un pays rempli de villes et de châteaux, dont les habitants, très-industrieux, sont idolâtres et se servent de la monnaie du grand khan leur seigneur. Après ces quatre journées, on trouve au midi la cité de Cacianfu, qui est de la province du Cathay et dont nous vous dirons quelques mots.

### De la cité de Cacianfu.

Cacianfu (\*) est une grande et noble cité du Cathay, vers le midi. Les habitants sont idolâtres et font briller leurs morts. Ils appartiennent au grand khan et se servent de ses cartes. Ils vivent de commerce et d'industrie; car ils ont assez de soie, et ils font des draps de soie et d'or en grande quantité, et travaillent beaucoup le sandal. Cette cité a sous sa dépendance assez de villes et de châteaux. A trois journées plus loin, au midi, on arrive à une autre cité appelée Cinanglu.

# De la cité de Cinaglu.

Cinagin (\*) est encore une moult grande cité, vers le midi, appartenant au grand khan et faisant partie de province de Cathay. Pour nonnaie les habitants se servent des cartes; ils sont idolâtres et brûlent leurs morts. En cette ville se fait du sel en grandissime quantité, et voici comment: les habitants prennent une espèce de terre qui est très-saumâtre, et en font une grande montagne : sur cette montagne ils jettent de l'eau assez pour qu'elle pénêtre jusqu'au fond; puis ils la recueillent, la nettent dans un grand pot et une grande chaudière de fer, la font bouilfir, et obtiennent ainsi du sel moult beau et blanc et fin (\*). Ce sel se porte dans tous les pays alentour, ce qui leur produit beaucoup. Il n'y a rien autre chose de remarquable en cette cité; nous vous parlerons d'une autre, vers le midi, appelée Ciangli.

<sup>(1)</sup> Magré ces deraiers nots, les commentateurs sont embarrassés pour décider ai Marco-Polo veut parler ici de la ville de Chintingui, memionnée au rommencement de re chapitre, ou de celle de Sin-din-fou, capitale de la province de Setelouen : cette dermière supposition parait la plus probable.

<sup>(\*)</sup> Suivant les divers manuscrits, Ca-cau-ea ou Pa-zan-fou, que Marsden croit être Ho-kien-fou, ville de troisième rang, dans la province de Pé-ché-li. On suppose ici une interruption ou un changement de direction subit dans l'atinéraire.

<sup>(3)</sup> Tsan-tcheu, ville de second ordre, située vers l'est de Bo-kien, son chef-leu.

<sup>(\*)</sup> Il ressort de cette description que ce produit devait être du nitre ou du salpêtre.

#### De la cité de Ciangli.

Ciangli (1) est une cité du Cathay, vers le midi, qui appartient au grand khan. Les habitants sont idolatres et se servent de cartes pour monnaie. Cette ville est éloignée de Cinanglu de cinq journées ; et pendant ces cinq journées on trouve villes et châteaux assez, tous au grand khan : ce sont pays de grand commerce et qui rapportent beaucoup au seigneur (\*). La cité de Ciangli est traversée par un grand et large fleuve qui sert à transporter, de cà et de là, une grandissime quantité de marchandises de soic et des épices, et autres choses précieuses. A six journées au midi de Cinagli est une autre cité, appelée Condinfu (3).

#### De la cité de Condinfu.

En partant de Cinagli, on marche six journées vers le midi parmi des villes et des châteaux assez de grande valeur et de grande noblesse. Les habitants sont idolâtres et brûlent les corps morts. Ils sont au grand khan et ont monnaie de cartes. Ils vivent de commerce et d'industrie. Ils ont de toutes choses en grande abondance; mais on ne trouve chez eux rien digue de remarque : nous les laisserons donc et vous parlerons de Condinfu. C'est une grandissime cité, qui jadis était un grand rovaume ; mais le grand khan s'en est emparé, et néanmoins c'est la plus noble cité de tontes ces contrées. On y voit beaucoup de marchands qui y font le commerce ; ils ont tant de soie que c'est merveilleux. On trouve dans la ville maints beaux jardins délectables avec une grande quantité de bons fruits. Cette cité de Condinfu a sous sa seigneurie onze villes impériales, c'est-à-dire nobles et de grande valeur; car elles sont très-commercantes en soic et rapportent un grand profit. Or sachez que, l'an 1272(4), le grand khan avait envoyé un sien baron, nommé Litam-Sangon, pour protéger cette province; il lui avait donné quatre-vingt mille hommes à cheval, et quand celui-ci fut arrivé avec ses gens en cette province, it s'avisa d'une grande délovanté envers son seigneur. Il alla trouver tous les sages des villes, et leur conseilla de se révolter contre le grand khan : l'avis leur plut, et ils le suivirent. A cette nouvelle, le grand khan envoya en cette province deux de ses barons, Aguil et Mongatai, avec cent mille hommes à cheval. Et, que vous dirai-je? les deux barons combattirent Litam, qui s'était révolté et avait bien rassemblé cent mille cavaliers et une grandissime quantité de fantassins; mais il perdit la bataille, et fut occis avec maints autres. Après sa défaite, le grand khan fit rechercher tous ceux qui avaient participé à cette trahison et les fit mettre à mort cruellement; pour les autres, il leur pardonna et ne leur fit faire aucun mal, et, depuis ce temps, ils lui ont toniours été fidèles.

### De la noble cité de Singui,

En partant de Condinfu, on va trois journées vers le midi en traversant bon nombre de cités et de châteaux, nobles et beaux et de grand commerce et industrie. Ce pays est riche en gibier, et il y a de tout en abondance. Au bout de ces trois journées, on parvient à la noble cité de Singuimatu (5), grande

- (\*) Ciangli, ou Changli, paraît être la ville de Té-cheu, située à l'entrée de la province de Chan-toung, sur l'Ouei-ng,
- (\*) Un droit de transit frappe, en Chine, les marchandises qui passent d'une province dans une autre; cet impôt, qui augmente de beaucoup le prix des objets de consommation, est la source d'un revenu considérable pour le trésor. ( Staugton.)
  - (2) L'histoire elle-même constate l'identité de Tudin-fou avec Tsi-nan-fou, capitale de la province de Chan-toung. (\*) Les annales de la Chine assignent à l'événement que rapporte notre auteur une date plus ancienne de dix ans.
- (\*) D'après les circonstances ici relatées, Sin-gui-matu désigne la grande ville commerciale de Lin-Ism-cheu, située à

et riche, très-commergante et très-industriense. Les habitants sont idolàtres et appartiennent au grand khan; ils se servent de cartes pour monnaie. Ils ont un fleuve duquel ils tirent grand profit; en effet, ce grand fleuve vient du midi dans la ville de Singuimatu; or les habitants l'ont partagé en deux branches, l'une, vers le levant, qui va au Mangi, et l'autre, vers l'occident, qui va au Cathay (\*). Cette ville a une si grande quantité de navires, qu'on ne pourrait le croire sans le voir : ce ne sont pas de grands vaisseaux, mais tels que le fleuve pent les porter. Ils portent au Mangi et au Cathay une si grande quantité de marchandises, que c'est merveille, et ils reviennent avec une cargaison; de sorte que c'est prodigieux le nombre de marchandises que l'on transporte par ce fleuve, en montant ou en descendant (\*). Nous allons partir de Signimatu et vous parler d'une autre contrée, vers le midi, qui est une grande province, noumée Ligui.

#### De la grande cité de Ligui.

En quittant Singui, on marche huit journées vers le midi et l'on rencontre assez de villes et de châteaux nobles, grands, riches, commerçants et industrieux. Les naturels sont idolâtres et font brûler leurs morts; ils appartiennent au grand khan, leur monnaie est de carton. Au bout de ces huit journées, on arrive à une cité appelée Ligni (³), comme la province, et qui est la capitale du royaume. C'est une moult noble et riche cité. Les habitants sont hommes d'armes, très-commerçants et très-industrieux. Ils ont venaison de bêtes et d'oiseaux en abondance, comme aussi grande quantité de tout ce qui est bon à manger. La ville est située anssi sur le fleuve dont je vous ai parlé; ses navires sont plus grands que ceux de Sanguimatu, et servent de même à transporter des marchaudises.

#### De la cité de Pingui.

Quand on part de la cité de Lingui, on marche trois journées au midi par un pays où sont assez de villes et de claiteaux : c'est une partie du Cathay. Les naturels sont idolâtres et font brâter leurs morts; ils appartiennent au grand khan, ainsi que tous ceux dont je vons ai parlé. Leur monnaie est de carton. Ils ont la meilleure venaison de bêtes et d'oiseaux qui soit au monde; ils ont en abondance de toute espèce de vivres. Au bout de ces trois journées, on trouve une cité nommée Piugui (¹), moult grande et noble, de grand commerce et de grande industrie. On y a de la soie en abondance. Cette cité est à l'entrée de la grande province du Mangi, et c'est là que les commerçants chargent leurs charrettes des marchandises qu'ils veulent porter au Mangi par plusieurs villes et châteaux. Cette cité est d'un grand revenu au grand khan. Au reste, il n'y a rien autre close digne de remarque, et nous partirons de ce lieu et vous parlerons d'une autre cité enplée Cingui, qui est encore au midi.

l'extrémité septentrionale ou au commencement du grand canal Yun-no. « Le mot matro ou mateou, joint aux noms, sagnifie, dit du Ilalde, lieux de commerce établis sur les rivières, pour la commodité des négociants et la levée des droits de l'empereur. »

- (\*) On peut s'expliquer ces termes en supposant que le grand canal est un des lavas du fleire por lequel il est alimenté, ou plutôt en les rapprochait d'un fait curieux cié dans la relation de l'ambassade de lord Macariney; au point le plus élaré du canal, aux deux cinquièmes ées la longueur, le fleure Luen, qui s'y précipite perpendiculairement, rejuillit contre un loculevard de pierre, et se sépare en deux courants opposés.
- (\*) « Après l'exultérance de la population, dit M. Ell.s, le fait qui frappe le plus, en Chine, est le nombre des hitiments qui circulent sur les cours d'eau. »
  - (3) Ligui paralt correspondre à Ling-cing, ville de la province de Scian-tong.
  - (4) Pingui, suivant Murray, est Pi-ceu, ville de second ordre, mais très-commerçante, dans la province de Tchiang-su.

### De la cité de Cingui.

Après avoir quitté la cité de Pingui, on va deux journées vers le midi à travers de belles contrées très-fertiles, où l'on trouve toutes sortes de gibier, puis l'on arrive à la cité de Cingui, qui est moult grande et riche, de grand commerce et industrie. Les habitants sont idolâtres et font brûler leurs morts. Lenr monnaie est de carton et ils appartiennent au grand khan. Le pays a de belles plaines et de beaux champs, qui produisent en abondance du blé et toutes sortes de grains. D'ailleurs, nous n'avons rien de plus à en dire de remarquable, et nous irons plus loin. En marchant trois journées vers le midi, on rencontre de belles contrees avec de beaux châteaux, des hameaux et de belles fermes riches en terres et en champs; ce pays est très-giboyenx et produit en abondance du froment et d'antres grains. Les naturels sont idolâtres et sont soumis au grand khan; leur monnaie est de carton. Après ces trois journées, on arrive au grand fleuve de Caramoran (1), qui vient de la terre du prêtre Jean. Ce fleuve est moult grand et large, car je vous ai dit qu'il avait un mille de largeur. Il est moult profond, si bien qu'il peut porter de grands vaisseaux. On v pêche assez de poissons et grands. Il v a bien sur ce fleuve quinze mille vaisseaux (\*), qui tous sont au grand khan, pour porter ses armées à l'île de la mer ; car la mer n'est pas à plus d'une journée de ce lieu. Chacun de ces vaisseaux porte vingt mariniers, quinze chevaux, leurs cavaliers et leurs provisions. Des deux côtés du fleuve, de çà et de là, sont deux villes, en face l'une de l'antre : l'une nommée Coigangui (\*) et l'autre Caigui (\*); l'une grande et l'autre petite. Quand on passe ce fleuve, on entre dans la province de Mangi (5). Je vais vous raconter comment le grand khan conquit cette province.

## Comment le grand klian conquit la province de Mangl.

Facfut (\*) était seigneur et prince de la grande province de Mangi; c'était un grand roi et puissant en richesses, en terres et en soldats, tellement qu'il y en avait peun au monde de plus riche, de leure du la guerre, et ne se plaisait qu'avec les femmes. En sa province, il n'yavait point de chevaux, et l'on n'étaît point accoutumé à combattre et à faire la guerre, parce que cette province de Mangi est naturellement bien fortifiée; car toutes les cités sont entourées d'eau large et profonde, et il n'y en a ancunt qui n'ait des fossés très-profonds, larges au moins de la portée d'une arbalète, et l'on ne peut y entrer que par des pouts. Si les habitants cussent été gens d'armes, jamais le grand khan ne les eût soumis; mais comme ils n'étaient pas vaillants, ils se laissérent subjuguer. Or il advint que, vers l'an 1208 de l'incarataito du Christ, le grand khan qui r'épanit alors, et c'etait Gublai, y envoya un siene haron qui avait nom Baian Cinqsan, c'est-à-dire Baian Cent-Yeux; car les astrolognes du roi de Mangi lui avaient dit qu'il ne pontrait perdre son royaume que par un homme à cent yeux. Baian s'en vint donc avec une grande armée de cavaliers et de fantassins, que le grand khan lui donna, au pays de Mangi, et il avait avec lui une grande quantité de navires qui transportaient des troupes quand besoin était. Lorsqu'il fut

<sup>(1)</sup> Nom tartare du grand fleuve appelé par les Chinois Hoang-ho, et par nous fleuve Jaune, qui prend sa source dans la confrée comprise entre les limites occidentales de la Chine et le grand désert.

<sup>(\*)</sup> Exagération.

<sup>(3)</sup> Hoai-gnan-fou, située près de la rive sud-est du Hoang-ho, vers son point de jonction avec le grand canal,

<sup>(\*)</sup> Ou Kuan-zu. Cette ville, qui ne figure pas sur les cartes, paraît être la place que de Guignes désigne sous le nom de Yang-kia-yn.

<sup>(\*)</sup> Le Mangi se compossit d'un territoire désigné sous le nom d'empire des Song, au sud du Hoang-ho, et de la coutrée située au nord de ce fleuve et conquise par les Mongols sur les Tartares Niuches.

<sup>(\*)</sup> Ce n'est pas un nom d'individu; c'est celui que les Arabes particulièrement donnaient aux empereurs chinois, pour les distinguer des souverains tartares.

arrivé à l'entrée du Mangi, c'est-à-dire à cette cité de Coigangui, il fit dire aux habitants d'avoir à se soumettre au grand khan. Ceux-ci répondirent qu'ils n'en feraient rien : alors Baian marcha plus avant, et vint à une autre cité qui ne voulut non plus se rendre. Il continua encore d'avancer, car il savait que le grand khan envoyait derrière lui une autre grande armée. Il passa ainsi devant cinq cités, sans qu'elles voulussent se rendre et sans qu'il pût les prendre ; mais il s'empara de la sixième, puis d'une autre, et encore d'une troisième, et enfin en prit douze les unes après les autres. Et, que vous dirai-je de plus? sachez que lorsque Baian eut pris tontes ces villes, il alla tont droit à la capitale du royaume, appelée Quinsai, où étaient le roi et la reine. Le roi, à la vue de l'armée de Baian, fut épouvanté. Il partit de sa capitale avec une grande partie de ses gens, sur au moins mille navires, et s'en alla dans une île de la mer Océane. La reine, restée dans la ville, la défendait le mieux qu'elle pouvait; mais ayant appris que celui qui l'assiégeait avait nom Baian Cent-Yeux, elle se souvint des paroles de cet astrologue qui avait dit qu'un homme à cent yeux devait leur enlever leur royaume, et elle se rendit à Baian. Alors toutes les autres cités et tout le royaume se soumirent sans faire de résistance (1). Et ce fut certes là une grande conquête, car en tout le monde il n'y avait pas un royanme qui valût la moitié de celui-ci : le roi pouvait tellement dépenser que c'était prodigieux, et je vous raconterai de lui deux traits bien nobles. Chaque année, il faisait nourrir bien vingt mille petits enfants; car c'est la contume, en ces provinces, que les pauvres semmes jettent leurs ensants dès qu'ils sont nés, quand elles ne peuvent les nourrir (2). Le roi les faisait tous prendre, puis faisait inscrire sous quel signe et sous quelle planète ils étaient nés, puis les donnait à nontrir en divers lieux, car il a des nourrices en quantité. Quand un riche homme n'avait pas de fils, il venait au roi et s'en faisait donner tant qu'il voulait et ceux qu'il aimait le mienx. Puis le roi, quand les garçons et les filles étaient en âge d'être mariés, les mariait ensemble et leur donnait de quoi vivre, et, de cette manière, chaque année il en élevait bien vingt mille tant mâles que femelles. Quand il allait par quelque chemin et qu'il voyait une petite maison au milieu de deux grandes, il demandait pourquoi cette petite maison n'était pas aussi grande que les autres, et si on lui disait que c'était parce qu'elle était à un pauvre homme qui ne pouvait la faire bâtir, il la faisait aussitôt faire aussi belle et aussi haute que les autres.

Ce roi se faisait toujours servir par mille damoiseaux et damoiselles. Il maintenait une justice si sévère en son royaume, que jamais il ne s'y commettait aucun crime: la nuit, les maisons des marchands restaient ouvertes, et nul n'y prenait rien; l'on pouvait aussi bien voyager de nuit que de jour. On ne saurait dire la richesse de ce royaume. Je vais vous dire maintenant ce que devint la reine: elle fut amende au grand khan, et celui-ci la fit honorer et servir comme une grande dame; pour le roi son mari, il ne sortui jamais de l'île de la nuer Océane et y mourut. Maintenant, nous laisserons cela et vous parlerons de la province du Mangi, de ses coutumes et de ses usages; et, pour commencer par le commencement, nous vous parlerons de la cité de Cojgangui.

<sup>(\*)</sup> La campagne contre les Song s'ouvrit, en 1269, par l'investissement de Sjang-yang, qui ful prise seulement en 1273. Il parait que Marco-Polo enferme dans un même règae des événements qui appartiennent à plusieurs. L'empereur Tu-tsong, dont le caractère làche et efféminé causa la ruine, mourut en 1274; son fils ainé est celui dont ce passage du texte raconte la défaite.

<sup>(\*)</sup> Malgré les contestations élevées sur ce sujet, il paraît constant qu'en moyènne le nombre des enfants exposés annuellement est de quatre-ringt-dix mille pour Pékin, et d'un nombre égal pour le reste du royaume.

<sup>«</sup> Quant aux infanticides ordinaires, dit M. Iluc, aux enfants étouffés ou noyés, its sont innomirables, plus communs, saus contredit, qu'en aueun lieu du monde; ils ont pour principale cause le paupérisme. A Péking, tous les jours avant l'aurore, cinq tombereaux, tralnés chacun par un beud, parcourent les cinq quartiers qui divient la ville, c'est-à-dire les quartiers du nord, du midi, de l'est, de l'ouest et du centre. On est averti, à certains signes, du passage de ces tombereaux, et ceux qui on dise enfants morts ou vivants à leur litere, les remetted au conducteur. Les morts sont ensuite déposés encommun dans une fosse, et on les recourre de chaux vive. Les vivants sont portés dans un asile nommé Yu-yug-tang, Temple des nouveau-née. Les nourrices et l'administration sont aux fais de l'État. Dans toutes les villes importantes, il y a des nosprices pour recueillir les petite confants abandomés. »

### De la cité de Coigangui.

Coigangui (\*) est une cité monlt grande et noble et riche, à l'entrée de la province du Mangi, vers le midi. Ses habitants sont idolàtres et font brûter leurs morts; ils sont soumis au grand khan. Ils out une grande quantité de navires, car vous savez que leur ville est sur le grand fleuve de Caramoran. Il y vient une grande abondance de marchandises, parce qu'elle est la principale ville du royaume, de ce côté; maintes cités y font apporter leurs marchandises, qu'on envoie par le fleuve à maintes antres villes. En cet cité se fait du set en telle quantité, qu'elle en lournit à quarante villes (\*); dont le grand khan tire un revenu considérable ainsi que du droit qui est mis sur les marchandises.

#### De la cité de Panchin.

A une journée de Coigangui, vers le midi, en suivant une chaussée qui est à l'entrée du Mangi, on trouve une cité appelée Pauchin (?), moult belle et grande. Cette chaussée est toute de belles pierres, et de chaque côté est entourée d'eau; de sorte qu'on ne pent entrer dans le Mangi que par cette chaussée. Les habitants de Pauchin sont idolatres, et brûlent leurs morts; ils sont soumis au grand khan et ont pour monnaie du carton. Ils sont commerçants et industrieux; ils ont de la soie en grande abondance, dont ils font des draps d'or et de soie de maintes façons. Leur pays fournit en abondance toutes sortes de vivres; mais il n'y a rien autre chose digne de remarque : nous le laisserons donc et vous parlerons d'une autre cité appelée Caiu.

### De la cité de Caiu.

A une journée au midi de Pauchin est une cité nommée Caiu (\*), moult grande et noble. Les habitants sont idolâtres ; ils sont sounis au grand khan et ont pour monnaie du carton : ils vivent de commerce et d'industrie. Ils ont une grande abondance des choses de la vie, des poissons outre mesure, de la venaison et du gibier en grandissime quautité, car pour un gros de Venise on a trois faisans.

# De la cité de Tigui.

Après avoir quitté Cayu, on marche nne journée à travers plusieurs châteaux, chanps et fermes, et l'on parvient à une cité appelée Tigni (\*), qui n'est pas très-grande, mais très-riche en toutes sortes de productions. Ses habitants sont idolâtres, se servent de mounaie de carton et obéissent au grand klam. Ils vivent de commerce et d'industrie, car on apporte en ce lieu beaucoup de marchandises. La ville est vers le midi. Les habitants ont bon nombre de navires et leur pays est très-giboyeux. Et encore sachez qu'à la gauche, vers le levant, à trois journées de la c, est la me Océane, et tissuir en ce lieu on retire

<sup>(1)</sup> Yoy. la note 3 de la p. 362. Cette ville est située à environ cinq milles du fleuve Jaune, avec lequel le grand canal la met en communication.

<sup>(\*) «</sup> Proche de là, dit le père Martini, il y a des marais salants où il se fait du sel en abondance. »

<sup>(\*)</sup> La Pau-in-chen de la relation de Van-Braam, la Pao-yn-hien de la carte de du Halde, et la Pao-yng-shien de Staunton,

<sup>(4)</sup> Kao-yu, située sur les bords du lac et du canal.

<sup>(°)</sup> Tui-cheu des cartes, vil'e de second ordre, qui dépend de Yang-cheu-fou.

de la mer une grande quantité de sel. Il y a une cité appelée Cinqui, moult grande et riche et noble, oi se fait tout le sel dont on se sert dans cette province. Le grand khan en tire un si grand revenu que c'est merveilleux, et on le croirait à peines io ne le voyait. Les habitants sont idolâtres; ils ont pour monnaie du carton et sont soumis au grand khan. En quittant cette ville, nous retouraimes à Tigui, puis de Tigui, dont nous avons parlé, nous irons à une autre cité appelée Yangui (¹).

#### De la cité de Yangul.

A une journée vers le midi de Tingui, après avoir passé une belle contrée où sont plusieurs châteaux et hameaux, on parvient à une noble et grande cité nomnée Yangui; et sachez qu'elle est si grande si puissante, qu'elle a sous sa seigneurie ringt-sept cités grandes et bonnes et très-commerçantes. En cette cité demeure un des douze harons du grand khan, car c'est une des douze bonnes villes. Les habitants sont idolàtres, leur monnaie est du carton, et ils relèvent du grand khan. Messire Marc Pol fut seigneur de cette ville pendant trois ans. Les naturels vivent de commerce et d'industrie, car ils font beaucoup de harnais de cavaliers et d'hommes d'armes, et autour de la cité sont campés maints gens d'armes. Il n'y a rien autre chose digne de remarque. Nous en partirons donc et vous parlerons de deux grandes provinces du Callay; elles sont toutes deux vers l'occident. Nous vous dirons toutes leurs coutumes et leurs usages, et d'abord parlerons de celle qui est appelée Nanghiin.

### De la province de Nanghin.

Nanghin (\*) est une province vers l'occident, qui fait partie du Mangi; elle est moult noble et riche. Les habitants sont idolàtres, se servent de monnaie de carton et obéissent au grand khan. Ils vivent de commerce et d'industrie. Ils ont de la soie en abondance, et font des draps de soie et d'or de toutes sortes. Ils ont grande abondance de blé et de toute espèce de grains, car la province est très-ferile. Ils ont aussi assez de gibier. Ils font brûler leurs morts. On trouve dans le pays beaucoup de lions. Il y a maints riches marchands qui payent grands tributs et gros droits au grand sire. Or nous partirons de cette contrée et vous parlerons de la très-noble cité de Saianfu, qui bien mérite d'entrer daus notre livre, car elle est très-importante,

#### De la cité de Saianfu.

Saianfin (3) est une noble cité, qui a sous sa seigneurio douze villes grandes et riches. Il s'y fait grand commerce et grande industrie. Les habitants sont idolàtres, se servent de monnaie de carton et font brûler leurs morts; ils appartiennent au grand klian. Ils ont beaucoup de soie et font des draps dorés de maintes façons. Le pays est assez giboyeux, et la ville a toutes les nobles choses qui conviennent à

<sup>(\*)</sup> La moderne Yang-cheu-fou. • C'est une ville fort marchande, dit du Halde, et il s'y fait un grand commerce de toutes sortes d'outrages chinois... Le reste du canal, jusqu'à Péking, n'a aucune ville qui lui soit comparable... Yang-cheu a deux licues de circuit, et fon y complet, bant dans la ville que dans les fabiourgs, deux millions d'ânes. »

Staunton en parle comme d'une cité de premier ordre, portant la marque d'une haute antiquité : « Son commerce paraît encore très-actif, et il ne s'y trouvait pas moins d'un millier de bâtiments de différentes grandeurs. »

<sup>(\*)</sup> La province de Naukin, à laquelle la dynastie réguante a donné le nom de Kiang-nan.

<sup>(\*)</sup> Siang-yang, située dans la partie septentrionale de la province de Hu-Kuang, limitrophe de celle de Kiang-nan, sur la rivière de Han, qui se décharge dans le Kiang.

une noble cité. Elle résista au khan trois ans après que tout le Mangi se fut rendu (1), et cependant une grande armée du grand khan l'assiégeait; mais on ne pouvait faire le siège que du côté du nord, parce que de tous les autres côtés elle était entourée d'un grand lac très-profond par où elle recevait sans cesse des vivres et faisait de l'eau. Et jamais on ne l'aurait prise sans un expédient que voici. Le grand khan, voyant que depuis trois ans ses armées en faisaient le siège, en était très-irrité; or messire Nicolas, et messire Matthien et messire Marc, dirent à ceux de l'armée : « Si vous voulez, nous vous soumettrons immédiatement la ville. » Ceux-ci acceptérent très-volontiers, et ces paroles avant été rapportées au grand khan par les messagers qui allaient lui annoncer l'insuccès de toutes leurs tentatives, il répondit : « Il fant faire tout pour prendre la ville. » Les deux frères donc et leur fils, messire Marc, dirent au grand khan : « Grand sire, nous avons avec nous des hommes qui feront telles machines qui jetteront de si grandes pierres, que ceux de la ville ne pourront le supporter, mais se rendront des que les machines leur auront lancé des pierres. » Le grand sire répond à messire Nicolas, et à son frère et à son fils, qu'il adoptait volontiers cette idée, et qu'ils eussent à faire faire la machine le plus tôt possible (\*). Or messire Nicolas, et son frère et son fils, avaient avec eux, dans leur suite, un Allemand et un chrétien nestorien qui étaient très-habiles dans la construction de ces machines. Ils leur commandent donc de faire deux ou trois balistes qui jetassent des pierres de trois cents livres; ceux-ci en firent trois très-helles. Lorsqu'elles furent achevées, le grand sire les fit porter à son armée, qui faisait le siège de la ville; puis on les dressa, et les Tartares les regardaient comme quelque chose de merveilleux. Et, que vous dirai-je? quand elles furent dressées, on lanca une pierre dans la ville; la pierre frappa les maisons, rompit et brisa tout, et fit grand désordre et grand tumulte. Et quand ceux de la ville virent tout ce dégât, ils furent si ébahis et si épouvantés qu'ils ne savaient que dire et que faire. Ils prirent conseil entre eux, mais ne trouvaient moyen d'échapper à ces pierres. Craignant donc de périr tous s'ils ne se rendaient, ils envoyèrent prévenir le chef de l'armée qu'ils voulaient faire leur soumission, comme les autres villes de la province, et qu'ils se soumettaient au grand khan. Le chef de l'armée accepta volontiers leur soumission, et ainsi cette cité fut prise par l'adresse de messire Nicolas, de messire Matthieu et de messire Marc; et ce n'était pas rien, car cette ville et sa province sont parmi les meilleures qu'ait le grand khan, et il en tire grand revenu et grand profit. Maintenant que nous avons dit comment cette ville sut soumise au moyen des machines que sirent faire messire Nicolas, messire Matthieu et messire Marc, nous la quitterons et irons à une autre appelée Singui.

#### De la cité de Singui.

A quinze milles vers le midi de la cité d'Angui est une cité appelée Singui (\*); elle n'est pas très-grande, mais il y vient beaucoup de navires et on y fait un grand commerce. Les habitants sont idolâtres; ils obéissent au grand klan; ils se servent de monnaie de carton. Sachez que cette ville est sur le plus grand fleuve qui soit au monde : il est appelé Quian. Ce fleuve est large, en tel endroit, de dix milles, en tel autre, de luit ou de six (\*); il est long de plus de cent journées. C'est à cause de ce fleuve que tant de vaisseaux abordent en cette ville, apportant grande quantité de marchandises : anssi elle est d'un grand revenu pour le grand khan. Ce fleuve s'étend si loin et traverse tant de villes, qu'il y a sur ses

<sup>(1)</sup> Cette assertion est inexacte : Hang-chen, capitale des Song, ne fut réduite qu'en 1276, trois ans après la prise de Siang-yang.

<sup>(\*)</sup> Les histoires chinoses attribuent à un général otigour, Ali-Aia, l'honneur d'avoir, le premier, informé l'empereur de l'existence d'une machine faire par des ingénieurs de l'Occident, et qui lançait des pierres d'un grand poids; elles racoulent comment ces ingénieurs, venus de l'erse, construisirent des catapultes à Tai-tu et, après la price de Fan-ching, les dessérent contre Siang-yang.

<sup>\* (\*)</sup> Aucune ville ne paralt mieux répondre à la description de Sin-gui que celle de Kiu-kiang, à l'extrémité septentrionale de la province de Kiang-si, et qui, si nous en croyons Martini, était nommée Tiug-kiang, sous la dynastie des Song.

<sup>(\*)</sup> Au point où le Kiang se croise avec le canal, sa largeur, suivant de Guignes, est d'une lieue de notre pays; plus près de la mer, il doit être eucore plus large.

eaux plus de navires et plus de marchandises que sur tous les fleuves du pays des chrétiens et sur toute leur mer. J'ai vu à la fois en cette ville cinq mille navires sur le fleuve: a insis vous pouvez; juger, puisque cette cité n'est pas très-grande, combien il y en a dans les autres. Ce fleuve traverse seize provinces, et il y a sur ses bords plus de deux cents grandes cités qui, toutes, ont plus de navires que celle-ci. Ces vaisseaux sont converts et ont un milt: ils portent un grand poids, car on peut leut faire un chargement de quatre mille, et même i pusqu'à douze mille quistaux de notre pays. Or nous quiterens cette ville et vous parlerons d'une autre appelée Caigui; mais auparavant je veux vous dire quelque chose que j'avais oublié. Tous ces vaisseaux ont leurs cordages en chanvre, j'entends ceux des mâts et les voiles; mais ils ont une corde de roseau pour les tirer sur ce fleuve. On preud ces gros roseaux dont je vous ai déjà parlé, qui sont longs de quinze pas (\*); on les fend et on les lie les uns aux autres, de manière à former une longueur de trois cents pas, et cette sorte de corde est plus solide que si elle était de chauvre. Or nous laisserons cela et retournerons à Caicui,

### De la cité de Caigul.

Caigui est une petite cité vers le midi (\*); ses habitants sont idolàtres; ils obéissent au grand khan et out pour monnaic, du carton. Elle est sur le fleuve. On récolte, dans cette contrée, une grand siann quantité de blé et de riz, et on le porte jusqu'à la grande cité de Cambalu, à la cour du grand kiann, por eau; non pas par mer, mais par fleuves et par lacs. Et sachez qu'une grande partie de la cour du grand sire ne vit que de ce blé. Le grand khan, pour assurer le trajet par eau de cette ville à Cambalu, a fait creuser de grandissimes fossés, larges et profonds, d'un fleuve à l'autre et d'un lac à l'autre, si bien qu'ils ressemblent à un grand fleuve, et les grands vaisseaux vont dessus (\*). On communique ainsi du Mangi à Cambalu; mais on peut aussi aller par terre, car le long de ce canal est établie la chauses, et terre : ainsi il y a deux chemins. Au milieu du fleuve, vis-à-vis cette ville, est une fle de rochers, sur laquelle est un monastère d'idolàtres où vivent deux cents frères et où sont renfermées une quantité d'idoles (\*). Ce monastère est chef de maints autres monastères d'idolàtres : c'est comme un archevéché. Maintenant, nous allons passer le fleuve et vous parler d'une cité appelée Cinghiaind;

#### De la cité de Cinghianfu,

Cinghianfu est une ville du Mangi (\*). Les habitants sont idolatres; ils appartiennent au grand klain et font usage de mounaie de carton. Ils sont commerçants et industrieux. Ils ont assez de soie et font des draps d'or et de soie de maintes façous. Il y a de ces marchands qui sont três-riches. On trouve en ce

<sup>(1)</sup> Des bambous.

<sup>(\*)</sup> Ou Kain-gui, ville située à l'entrée du grand canal, sur la rive méridionale du Kiang, que le P. Magalhanes appelle Chin-kiang-keu (port ou embouchure de Chin-kiang ).

<sup>(\*)</sup> La description du grand canal occupe une large place dans toutes les relations sur la Chine. « Une navigation intérieure si élendue et si grandiose, dit Barrow, ne peut trouver de rivale dans l'histoire du monde. »

<sup>(\*) «</sup> En traversant le Kiang, dit Staunton, notre altention fut altirée principalement par une île située au milieu de son cours et appetée Chin-shan, c'est-à-dire les montagnes dor, qui s'élève perpendiculairement du lit du fleuve... Elle appartenant à l'empereur, qui y a fidit un large et beau palais, et a fait ériger, sur le plus laust sommet, des tethples et des pagodes. L'île conteniai aussi un vaste montaétre de prêtres, qui composent principalement sa population. «;

<sup>(\*)</sup> Changianfou, Chingiann. • Ceux qui firont les écrits de Marco-Polo de Venise, du le P. Martini, verront clairement, par la situation de cette ville et le nom qu'elle a (Chin-kanz-Gu), que c'est celle qu'il nomme Chaigiann). Elle est dalties une bond de la rivière de Kiang, et à Forient d'un canal dit par artifice, qu'on a couduit jusque dans la rivière disting; de l'autre côté du canal, sur le hord qui regarde l'occident, est son faubourg, qui n'est pas moins peuplé, et où l'abord est aussi grand que celui de la ville même. • — C'est le faubourg de cette ville que Marco-Polo vient de décrire sous le nom de Caigin.

pays beaucoup de gibier et une grande abondance de ce qui est nécessaire à la vie. Il y a deux églises de chrétiens nestoriens depuis l'an 1278 de l'incarnation du Christ, et voici comment. Il n'y avait jamais



Plan d'un monastère bouddhique (1). - D'après Davis.

an, chemic très-large parte no falles de granit; — b, porte; — de, cellades s'auri leurs mors sont des inscriptions en lettres d'or; — e, envie attains de distinité cobassite; — dis authe des quatres nois célectes (vv), a realisine de Fe-naire dans les Vongençaus ancient); — e, envie principal de sont les idence dories colossales des rais précieux l'institutés (vv), le neire cavrage); dans ce sanctuaire sont un grost tambour et une grosse céchet; — h, image nanque de Anida-Bondilla no Omito-fo; — i, autre raisculaire oi est un trèt-beau et très-grand vars scriptie a nibitire ou ce gypse blanc, contenant les reliques (rhe-fi) du Bondilla; alcution, des lampse betient sans cesse; — li, pes-agge couvret ou chiltre condissant aux appartements des verters; — k, lemple de Kounn-pin, désesse adorte principalement par les seximens; — o, deux parillons où sont deux statues; — p, lem ou l'on conserve les animativ efferts à la divinité on aux prêtres, aux de la destruction de ser de la conserve de la conserve les l'aux present de la conserve de la conserve les l'aux prêtres de l'aux prêtres d'aux rais prêtres d'un rais prêtres d'un

eu en ce pays de monastère de chrétiens, ni même de croyants au vrai Dieu, jusqu'en 1278. Alors le grand khan fit seigneur de cette contrée pendant trois ans Marsarchis (\*), qui était chrétien nestorien. Celui-ci fit faire ves deux églises, qui subsistent encore aujourd'hui.

<sup>(1)</sup> Ce monastère est situé près de Canton.

<sup>(\*)</sup> Corruption de Mar-Sergius, nom bien connu dans l'histoire de l'Église nestorience. Le mot mar, qui, en syriaque, signifie seigneur, était le titre ordinaire donné aux évêques nestoriens.

### De la cité de Cingigui.

En sortant de la cité de Cinghinanfu, ou marche trois journées vers le midi, et l'on rencontre des cités et des châteaux de grand commerce et industrie. Les habitants sont tous idolâtres, obéissent au



Vue à vol d'oiseau d'un Monastère bonddhique. - D'après Siebold.

grand khan et se servent de monnaie de carton. An bout de ces trois journées, on arrive à la cité de Cingiqui (\*), qui moult est grande et noble; les habitants sont idolâtres et relèvent du grand khan. Leur monnaie est de carton; ils vivent de commerce et d'industrie. Ils ont assez de soie; ils font des draps d'or et de soie de maintes sortes. Ils ont tonte espèce de gibier et une grande abondance de vivres, car la terre est très-fertile. Mais je vous veux raconter une grande délovanté qu'ils firent et dont ils furent bien punis. Quand la province de Mangi ent été prise par les hommes du grand khan, et que Baian en fut le chef, il advint que ce Baian envoya une troupe d'Alains (\*) de son armée, qui étaient chrétiens, pour prendre cette ville. Ils la prirent, et y étant entrés, ils trouvérent le vin si bon, qu'ils en burent

<sup>(&#</sup>x27;) Tur-gui-gui, « Tchang-Icheou-fou, ville célèbre et d'un grand commerce, dit du Hable, et qui est située proche du caust, »

<sup>(\*)</sup> Après leur défaite et leur dispersion par les Huns, une partie considérable des Alains alla s'établir sur le revers septentrional de la chalne du Caucse, à l'occident de la mer Caspienne; de nos jours, cette race se trouve incorporée avec les Akhlus et les Tésertexesses ou Circassiens.

jusqu'à s'entver et s'endormirent, s'abandonnant ainsi à leurs ennemis. Les hommes de la cité, voyant leurs vainqueurs tellement ivres qu'ils paraissaient morts, aussitôt les occirent tous pendant la nuit, sans qu'un seul pût échapper. Quand Baian, le sire de la grande armée, appirit que ceux éla cité avaient tué ses hommes d'une manière si déloyale, il envoya des gens de son armée, qui reprirent la ville et occirent tous ses labitants, de sorte que ce fut un grand massacre. Nous vous parlerons maintenant d'une ville apnelée Singui.

#### De la cité de Singui,

Singui est une très-noble et grande cité (1). Les habitants sont idolàtres, obéissent au grand khan et so servent de monnaie de carton; ils ont de la soie en grandissime quantité; ils vivent de commerce et d'industrie; ils font maints draps de soie pour leur habillement. Il y a plusieurs de ces marchands qui sont très-riches. La ville a environ quarante milles de circonférence (\*); elle a tant d'habitants qu'on ne saurait les compter. Aussi les habitants du Mangi, s'ils cussent été hommes d'armes, auraient conquis tout le monde; mais ils ne sont point hommes d'armes, et seulement de sages marchands, très-habiles et très-industrieux. Il y a parmi eux de grands philosophes et de grands médecins, qui moult étudient la nature (3). Cette cité a bien six mille nonts de nierre (4), sons lesquels passerait facilement une galère ou deux. Dans les montagnes des environs viennent la rhubarbe (3) et le gingembre en si grande abondance que, pour un gros de Venise, on aurait bien quarante livres de gingembre frais, qui est très-bon. La ville a sons sa seigneurie seize cités moult grandes, très-commercantes et très-industrieuses. Le nom de cette cité, Singui, veut dire en français la Terre, et près de celle-ci est une autre cité appelée le Ciel : on leur a donné ce nom à cause de leur grande noblesse (6). Nous vous parlerons plus tard de la ville nommée le Ciel; maintenant, de Singui nous allons à une cité appelée Vugui, à la distance d'une journée (1), C'est une grande et bonne ville, de grand commerce et de grande industrie; mais comme on n'y trouve rien qui soit digne de remarque, nous ne nous y arrêterons pas et nous irons à une autre cité nommée Vughin; c'est encore une grande et noble ville. Les habitants sont idolatres; ils sont sonnis au grand khan et ont du carton pour monnaie. Il y a en ce pays grande quantité de soie et d'autres marchandises précienses. Ils sont très-habiles dans le commerce et l'industrie. De Vughin nous passerons à Ciangan (\*), grande et riche cité. Les habitants sont idolâtres, obéissent au grand khan et se servent de monnaie de carton. Ils vivent de commerce et d'industrie : ils travaillent le sandal de mille facons. On trouve en ce

- (¹) Dans Sin-gui, our croit reconnaître la remarquable ville de Su-cleur, située sur le canal et fort vantée par les voyageurs, «Les murailles de Su-cleur, dit Martini, ont quarante stades chinoises (li); mais si vous y comprenez les faubours; vous en trouverez sons doute plus de cent.» » « Su-Cheu, dit du Iladée, est une des plus belles et des plus agréables qu'il y ait à la Chine; les Européens qui l'ont vue la comparent à Venise; on s'y promène dans les rues par eau et par terre, » » Cette ville est, en effect, construite au milieu d'une grande quantité de cous d'eua, qui vienneut de plusieurs environnants. » « A peu de distance de Su-cheu, dit Staunton, est le superte lac de Tai-lou ou Si-hou, environné d'une chaîne de montagens piùtoreques. Ce les ci un rendra-vous de plaisir : beautoup de canots y sont conduits par une seule femme. » » Ces canots sont evu que les Chinois nomument des baleaux de fleurs.
- (\*) Non des milles, mais des Ii. Un li est la dixième partie d'une lieue. Aujourd'hui, les voyageurs donnent à cette ville soixante li de circonférence.
- (\*) On trouve, sur la pratique de la médecine en Chine, un curicux clapitre tlans le dernier ouvrage de M. Ilne: l'Empire chinois. Les philosophès dont parle Marco-Polo paraissent être les disciples de Confucius et ceux de Lao-kiun ou disciples de Tao-les (flis de l'immerdalié), par oposition aux boudhisses, qu'il appelle ordinairement dioblitres.
- (9) Exagération. La grande Géographie impériale de 1744 n'énumère que trente-sept ponts à arches voitées dans tout le d'partement de Su-cleur l'un d'eux, construit en pierre, sur le grand canal, a qualre-vingt-dix arches.
  (9) » Le tai-honn (ou mieux l'a-honn), grand jaune ), la rhubarbe, dit Perennin, croît en plusieurs endroits de la Chine. La
- meilleure est celle de Sse-tchouen. 

  (\*) Il y a quelque confusion dans ce texte; Marco-Polo se rappelait vaguement le proverbe chinois; « Les villes de Su-
- (\*) If y a quesque contasion usas ce texte; marco-root so (appetan vaguement te proverbe canous : « Les vines de Sucheu et l'ang-leheou sont, sur la terre, ce que le paradis est dans le ciel. »
  - (3) Cette ville paraît être Hou-tcheou-fou, située au bord du lac Taï. (Voy. plus loin, p. 375.)
- (\*) Peut-être Kia-hing (autrefois Siu-cheu), qui est sur la ligne du grand canal, à moitié chemin entre Su-cheu et Hang-telieou.

pays beaucoup de gibier; mais il n'y a rien autre chose digne d'être cité : nous le quitterous donc et vous parlerons de la noble cité de Quinsai, capitale du roi du Mangi.

### De la noble cité de Quinsai.

En partant de la cité de Ciangan, on marche pendant trois journées et l'on trouve maintes cités et villages de grande richesse dont les habitants vivent de commerce et d'industrie. Ils appartiennent au grand khan et sont idolàtres. Leur monnaie est de carton. Ils ont abondance de tont ce qui est ntile à la vie

Après avoir marché trois journées, on arrive à la très-nobilissime cité de Quinsai (1), qui veut dire en français la cité du Ciel : nous vous conterons en détail sa grande noblesse ; car c'est bien la plus

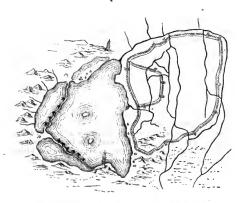

Plan de Quinsal (Hang-teheon-fou) et du lac Si-hon. - D'après du Halde.

belle et la plus noble ville qui soit au monde. Nous vons rapporterons ce que la reine écrivit à Baian, le conquérant de cette province, lequel le transmit au grand khau, afin qu'il connût la riclesse de cette cité et qu'il ne la fit détruire on dévaster, récit du reste, dont moi Marc Pol j'ai vérifié de mes yenx l'entière exactitule (\*) La cité de Quinsai a environ cent milles de circonférence (\*); elle a douze mille

<sup>(</sup>¹) Kin-sai, Kin-tsay, Le P. Martini, le P. Magalhanes, de Guignes et Marsden, croient que rette ville est celle qui portait le nom de Lin-agam ou Ling-ganam sons la dynastie des Song, et qui prit, sous les Mung, le nom de Hang-televon-fou, qu'elle porte encore aujourd'hni. Elle était la capitale de la Chine sous la dynastie des Song, ce qui l'avait fait surnommer Kin-soc, c'est-b-dire ville expitale, cour souveraine.

<sup>(\*)</sup> De Yang-t-leou-fou, dont Marco-Polo fut trois ans gouverneur provisoire, jusqu'à Hang-teleou-fou, iln's avail, par lo grand canal, qu'une distance d'environ sept journées, et sans doute le voyageur visita plus d'une fois cette capitale, comme un préfet, de nos jours, quitte de temps à autre sa résidence pour venir à Paris.

<sup>(\*)</sup> Cent li. Cette ville fortifiée a trois lieues et demie de circuit, dix portes par terre et quatre par eau. Suivant Van-Braam, la circonférence est de soivante li (six lieues).

ponts de pierre (1), et sous la partie la plus élevée de ces ponts un vaisseau de hant bord pourrait bien passer, et d'autres moindres vaisseaux sons les autres arches. Il ne faut pas s'étonner qu'il v ait tant de ponts, car cette ville est toute sur l'eau qui l'environne de toutes parts (°); il faut donc bien qu'il y ait des ponts pour qu'on y puisse circuler. La cité contient douze corps de métiers qui ont chacun douze mille maisons de dix, quinze, trente et meme quarante hommes : ces hommes ne sont pas tous des maîtres, mais ils font ce que commandent les maltres et tout ce dont on a besoin; car en cette ville se fournissent maintes autres cités de la province. Il y a tant de marchands, et de si riches, que personne ne pourrait en dire le nombre (3). Les grands personnages et leur femmes, et aussi les chefs des corps de métiers, ne font aucun travail manuel, mais vivent dans les délices et le repos comme s'ils étaient rois. Leurs dames sont de très-belles et d'angéliques créatures. Le roi avait ordonné que chacun dût exercer l'industrie de son père, à moins qu'il ne fut riche de cent mille bésants. Vers le midi est un lac de trentes milles de tour environ (4), autour duquel sont maints beaux palais et maintes belles maisons, si merveilleusement faites qu'on ne saurait rien imaginer de plus riche : ce sont les demeures des gentilshommes et des grands. Il v a aussi maintes abbayes et maints monastères d'idolâtres qui v sont en grandissime quantité. Au milieu du lac sont deux fles dans chacune desquelles est un palais moult merveilleusement riche, si beau et si bien décoré qu'on dirait un palais impérial. Quand on veut faire une noce ou un festiu, on va dans ce palais et on y trouve tont ce qui est nécessaire, vaisselle, plats et conteaux. Il y a maintes belles maisons dans la ville et par toute la cité. On y voit une grande tour de pierre où les habitants portent leurs effets lorsque le feu est à la cité; car il v a souvent des incendies parce que beaucoup de maisons sont en bois. Les naturels sont idolàtres : ils sont soumis au grand khan et ont pour monnaie du carton. Ils mangent toute espèce de chair, comme du chien et d'autres bêtes brutes et animaux dont les chrétiens ue mangeraient pour rien au monde (3). Sur chacun des douze mille ponts est placée une garde de dix hommes, qui veillent nuit et jour à la sûreté et à la tranquillité de la ville. A l'intérieur de la cité est un mont sur lequel est une tour; au haut de cette tour est une table de bois qu'un homme tient à la main (6) et sur laquelle il frappe avec un maillet, de manière à se faire entendre an loin, chaque fois que le feu prend quelque part on quand il se fait quelque bruit dans la ville. Le grand khan a mis une forte garde dans cette cité, parce qu'elle est la capitale de toute la province de Mangi et parce qu'il en tire de si grands revenus et de si grands trésors qu'à peine pourrait-on le croire; et le grand sire la fait si bien garder, afin qu'elle ne se révolte point (1). Toutes les rues de cette cité sont pavées en pierres et en briques, et de même toutes les routes et chaussées de la province de Mangi, de sorte qu'on peut y voyager facilement à cheval et à pied. Il y a bien dans cette ville quatre mille bains; les hommes y prennent grand plaisir et y vont plusieurs fois le mois, car ils sont

(\*) La ville est traversée par le fleuve Tsien-tang-kiang,

(\*) « La population de Hang-tcheou-fou, dit Staunton, est immense : elle égale presque celle de Pe-king.»

<sup>(\*)</sup> La grande Géographie impériale de 1744 n'énumère que vingt et un ponts dans le département de Hang-Icheou, dont deux seulement dans la ville même. Petu-être ne donne-t-elle pas le nom de ponts aux passerfiles qui correspondaient aux quatre ceats petits ponts de Venise cettel deraité ville n'a véritablement qu'un seu grand pont, le Ritle. Il est certain que les voyageurs modernes s'accordent avec Marco-Polo, sione quant au chiffe rés-exagéré de doure nille, du moins quant à leur grand nombre. — « Outre les digues, dit le P. le Counte, au sujet du grand canal, on a bâti une infinité de ponts quar la communication des terres; lis sont de trois, de cinq et de sept arches; celle du milieu est extraordinairement haute, sfin que les barques, en passant, ne soient pas obligées d'absisser leurs mâts. » — « De tous les environs, dit du Halde, on peut venir, entre et aller dans toute la ville en bateon. Il n'y a point de rue où il n'y a tiu en canal; c'est pourquoi il y a quantité de pouts qui sont fort élevés et presque tous d'une seule arche, » — « Sur le canal principal, dit Barrow, et sur la plupart des autres canaux et rivières, il se trouve une multitude de pouts... Quelques-uus ont des orcless d'une hauteur si remarquable, que les plus grands visiesaux, cette de deux cents tommeaux, passend dessous, sans y h'eisre leurs mâts. »

<sup>(4)</sup> Le lac Si-hou, dont tous les voyageurs vantent la beauté. On en trouvera une vue dans la relation de l'ambassade de lord Macartney.

<sup>(\*)</sup> Aujourd'hui encore beaucoup de Chinois ne sont pas plus difficiles. « Qu'une bête quelconque, dit Stannton, meure par accident ou crève de malatic, ils n'y font pas de distinction et la mangent avec la même avidité. »

<sup>(\*)</sup> Suivant d'autres manuscrits, il est muni en outre d'un instrument sonore de cuivre (le tam-tam) et d'une depsydre, Beaucoup de relations modernes font mention de la clepsydre.

<sup>(\*) »</sup> Dans le div-septième siècle, dit l. P. le Comte, la garnison de Hang-tcheou se composait de dix mille hommes, dont trois mille Chinois, »

très-propres de leur corps. En ce lieu sont les plus beaux bains et les meilleurs et les plus grands qui soient au monde : ils sout si grands que cent hommes ou cent femmes peuvent s'y baigner à la fois. A vingt-cinq milles de cette cité est la mer Océane, entre l'occident et le levant; et sur ses bords est une ville appelée Ganfu, avec un très-bon port où arrivent de grandissimes navires et une fonte de marchandises de l'Inde et des autres pays (¹). De Quinsai au port il y a un grand fleuve, qui amène les vaisseaux insuri à la ville et même neut les remonter plus loin.

Le grand khan a divisé la province du Mangi en neuf parties, à chacune desquelles il a préposé un roi qui gouverne pour lui, de manière que chaque année il rend compte au receveur du grand sire des revenus qu'il a touchés. En la ville de Quinsai demeure un de ces rois (\*) qui gouverne plus de cent quarante cités grandes et riches (3). Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner : en la province du Mangi il y a bien mille deux cents cités, et chacune a au mojus pour la garder mille honunes, quelques-unes dix mille, vingt mille on même trente mille. Mais tous ne sont pas Tartares, il y en a beaucoup du Cathay; ils ne sont pas non plus tons à cheval, la plupart sont à pied : ils font tous partie des armées du grand khan. En un mot, la richesse de la province du Mangi est si grande que pour y croire il faut l'avoir vue; aussi je m'en tairai désormais : je veux seulement vons dire encore une chose, et puis nous partirons. Sachez donc que tous les habitants du Mangi ont pour usage, lorsqu'un enfant naît, d'écrire le jour et l'heure de sa naissance, sous quel signe et sous quelle planète, de sorte que chacun sait la date de sa naissance. Quand on veut affer quelque part, avant d'entreprendre son voyage, on va trouver les astrolognes et on leur dit la date de sa naissance, et îls vous répondent s'il est bon ou non de faire ce voyage, et maintes fois ils ont empêché des voyages; car ces astrologues sont très-sages dans leur art et leurs enchantements diaboliques, et ils font à ces gens des réponses anxingles on ajoute grande foi. Quand ils vont faire brûler les corps morts, tous les parents, homnies et femmes, se vétissent de chanvre en signe de deuil, puis ils marchent avec le corps à l'endroit où on le porte en jonant des instruments et en chantant les prières de leurs idoles. Arrivés au lieu où le corps doit être brûlé, ils font faire des chevaux, des esclaves mâles, des femmes, des chameaux et des draps dorés en grande abondance, tout cela en carton; puis ils y mettent le feu et disent que le mort aura toutes ces choses en l'autre monde, et que tout l'honneur qu'ils lui font en le brûlant, leurs dieux et leurs idoles le lui font dans l'autre monde. En cette cité est le palais de l'ancien seigneur du Mangi, le plus beau et le plus noble qui soit au monde. Il a environ dix milles de circouférence, et est entouré de murs élevés, nartout crénelés. A l'intérieur sont de beanx jardins avec les meilleurs fruits que l'on puisse désirer. Il y a maintes fontaines et plusieurs lacs pleins de beaux poissons; au milieu est le palais, moult grandissime et beau. Il y a une si vaste et si belle salle, qu'une grandissime quantité de gens pourraient y manger à table. La salle est toute décorée de peintures d'or, représentant des colonnes ou des bêtes, des oiseaux, des chevaliers, des dames et maintes merveilles. Elle est superbe à voir ; car sur tons les murs et au plafond on ne découvre que des peintures d'or. Je ne pourrais vous décrire toutes les beautis de ce palais; sachez seulement qu'il renferme vingt tables toutes pareilles et de la même grandeur, et telles que dix mille hommes y pourraient aisément manger à table, et toutes peintes d'or moult noblement. Ce palais a bien en tout mille chambres. En la cité, il y a cent soixante tourains de fenx, c'est-à-dire cent soixante tomains de maisons : un tomain vant dix mille, ainsi cela fait mille six cent mille maisons, parmi lesquelles sont quantité de riches palais. Il y a une église de chrétiens nestoriens. Maintenant que je vous ai parlé de la ville, il me reste une chose à vous dire : tous les bourgeois de cette ville, et aussi des antres, ont pour contume d'écrire sur la porte de leur maison leur nom, celui de leur femme, de leurs fils, des femmes de leurs fils, de leurs esclaves et de tous ceux de la maison, comme aussi la quantité de chevanx qu'ils ont; et s'il survient quelque changement, ils l'indiquent aussitôt (4). De cette manière, le seigneur de chaque cité sait toutes les personnes qui habitent la ville : cela

<sup>(\*)</sup> Le Gan-fou ou Can-pou correspond au port actuel de Ning-po, situé à l'embouchure d'un fleuve, et dont les fles de Chusan protégent l'entrée.

<sup>· (\*)</sup> Le grand officier désigné ici sons le titre de roi, ou plus proprement de vice-roi, est nommé par les Chinois tsong-tou.

<sup>(</sup>a) On voil, par les témoignages de du Halde et de Lecounte, que ce chiffre n'a rien d'exagéré.

<sup>(\*) .</sup> Le réglement municipal, dit M. Ellis, qui prescrit à tont chef de famille d'afficher sur sa maison la liste et la dési-

se fait dans tout le Mangi et le Cathay. Ils ont encore une autre bonne habitude : tous ceux qui tiennent auberges et qui reçoivent les voyageurs doivent inscrire le nom de celui qu'ils reçoivent, avec la date du jour où il est entré chez cux; cela fait que le grand khan pent savoir qui est venu dans ses terres. Je veux maintenant vous compter le revenu que tire le grand khan de ce royaume, qui n'est que la neuvième partie du Mangi.

#### Du grand revenu que le grand khan a de Quinsai.

Or je veux vous dire quel est le revenu que tire le grand khan de cette cité de Quinsai et des terres qui en dépendent, ce qui n'est que la neuvième partie du Mangi. Je parlerai d'abord du sel, qui est la plus riche sourre de revenu. Le sel donc annuellement rapporte quatre-vingts tomains d'or : chaque tomain vaut soixante-dix mille sacs d'or, ce qui fait cinq millions six cent mille sacs d'or, dont chacun vaut plus d'un florin ou d'un ducat d'or (¹). C'est là une richesse prodigieuse; mais écoutez ce que j'ai à vous dire sur les autres marchandises. En ce pays se fabrique plus de sucre que partout ailleurs (¹), ce qui est une grande branche de revenu; mais je ne vous détaillerai pas chaque objet : sachez seulement que toutes les autres marchandises. Le khan tire anssi grande rente du vin qu'ils font avec le riz, du charlon et des douze corps de métiers; car il fait payer un droit sur tont. Mais c'est surtout sur la soie, qui est si abondante en ce pays, que l'impôt est élevé : elle paye dix pour cent, ainsi que maints autres objets. En un mot, moi, Marc Pol. j'à aucuvent entendu dire que, sans compter le sel, toutes les autres marchandises rapportaient deux cent dix tomains d'or, qui valent quinze millions sept cent mille sacs d'or : c'est bien là la rente la plus énorme qu'on ait jamais perque; et remarquez que ce n'est que sur la neuvième partie de la province. Nous quitterons maintenant cette cité de Quinsai et nous irons à une cité appelée Tanpigni (²).

# De la grande cité de Tanpigol.

A une journée au midi de Quinsai, après avoir passé des maisons et des jardins fort délectables, où l'on tronve en aboudance toutes sortes de fruits, on rencontre la cité Tanpigui, que je vous ai nommée. Elle est moult grande et belle, et est soumise à Quinsai. Les habitants obéissent au grand khan et se servent, pour monnaie, de cartes. Ils sont idolatres et font brûler leurs corps, comme je vous l'ai dit. Ils vivent de commerce et d'industric, et ont de toutes choses en grande abondance. Il n'y a, an reste, rien digne de mémoire : aussi nous irons à Vuigui. Après avoir quitté Tanpigui, on va trois journées an midi par des villes et villages assez beaux et grands, où l'on tronve de tout en abondance et à bon marché. Les naturels sont idolatres; ils sont soumis au grand khan et relévent de la seigneurie de Quinsay. Au reste, il n'y a rien digne de remarque. Au bout de ces trois journées, on arrive à Vugui (\*), grande

gnation des personnes qui habitent sous le même toit, doit avoir fourni des données très-exactes pour le recensement de la population. » — On observe la même loi au Japon.

- (1) Si ces sommes paraissaient exagérées, nous rappellerions qu'en France la gabelle, suivant les calculs de Necker, produisit à l'État, pour la seule année 1780, un revenu de 54 000 000 livres.
- (\*) « La vallée du fleuve, dit Staunton, pariant de celui qui passe à Hang-tcheou-fou, était cultivée principalement en cannes à sucre, alors très-môres, et qui alteignaient environ buit pieds de haut. »
  (\*) (\*) (\*) Taxing \*\* A un jour de distance de l'une adoption de qui le distance de l'une l'une l'une de l'une de
- (\*) Ou T3-pin-zu. A un jour de distance de llang-t-leon-fou, dans la direction du sud, il ne se trouve pas de ville d'un nom analogue à c'etile de Taylor-na. Le P. Magallanes croit qui à Segil de T3-ining-fou, dans la province de Nan-king ou Kangnan; mais celle ville est au nord-noust, tandis que Marco-Polo lui assigne le sud-est.
- (\*) Le nom de Yu-gui, U-guiu on U-giu a heaucoup d'analogie avec celui de Hou-tcheou, ville située sur les bords du lac Taï, non loin de Hang-t-cheou-fou; seulement, comme Tai-ping, cette ville se trouve dans une direction opposée à celle du sud-est, qui est énoncée dans le texte. Mais il fant admettre que l'on rencontre, dans l'itinéraire de notre auteur, des lieux qu'il n'a pas visités, et qu'il cide seulement à cause de leur importance.

cité dont les habitants sont idolàtres; ils obéissent au grand khan, vivent de commerce et d'industrie, et dépendent encore de Quinsai. Il n'y a d'ailleurs rieu digne d'être rapporté, et mous poursuivrous jusqu'à la cité de Ghengui. En partant de Vulgui, on marche deux journées vers le sud et l'on rencontre des



Plan de Vulgui ou U-gia (Hou-Icheon-fou) (C. - D'après du Hable,

villes et d'assez gros villages, où l'on a de tont en abondance. On y voit les plus gros roscaux et les plus longs de tout ce pays; car ils n'ont pas moins de quatre paumes de tour et sont bien longs de quinze pas (?). Il n'y a nien autre close de remarquable, et après ces deux journées, on parvient à une cité nommée dihengui (?), qui est moult grande et helle. Les habitants relèvent du grand klan: ils sont idolatres et font encore partie de la seigneurie de Quinsai. Ils ont assez de soie, vivent de commerce et d'industrie, et ont grande abondance de toutes closes. Il n'y a rien autre chose qui mérite d'être rapporté: aussi nous irons plus avant. En quittant Chingui, on va quatre journées vers le midi et l'on rencontre des cités, des villages et des hameaux en assez grand nombre. Tous les naturels sont idolatres; ils appartienment au grand khan et sont de la seigneurie de Quinsai. Ils vivent de commerce et d'industrie. Le pays est assez giboyenx; on y trouve beaucoup de lions très-grands et très-féroces. Par tout le Mangi, ils n'ont in moutons ni brebis, mais boaucoup de bœufs, de vaches, de boucs, de chèvres et de pores (\*). Nous n'avons rien autre chose à en dire : aussi nous laisserons cette province et vous parlerons d'autre chose. Au bont de res quatre journées, on parvient à la cité de Cianseian, qui moult est grande et belle. Elle estle fait encore partie de la seigneurie de Quinsai; elle appartient au grand khan. Les habitants sont idolatres

<sup>(!) «</sup> Le grand lac sur le bord duquel cette ville est située lut a fait donner le nom de Hou-tehron qu'elle porte, car hou signifie lac. C'est une des plus grandes et des plus considérables villes de la Clinie par ses richesses, par son commerce, par la fertilité de ses terres, et par la beauté de ses caux et de ses montagnes. » (Du Halde, Bescription de l'empire de la Clinie, l. lev.) — Voy. la note 4 de la page précédente.

<sup>(\*) «</sup> Le Tche-kiang, dit du Halde, en parlant des bambous, en est plus fourui qu'aucune autre province; it y en a des

<sup>(2)</sup> Gen-gui. Cette ville paralt être la Tehu-ki de la carte de du Halde, qui est une ville de troisième ordre.

<sup>. (4)</sup> Cette observation sur la rareté des brebis et l'abondance des pures est confirmée par les récits des modernes voyageurs et les écrits des missionnaires.

<sup>(\*)</sup> La cité de Yen-tcheou-fou. La ville moderne n'est point bâtie sur une colline, mais au pied de hautes montagnes, et au confluent de deux cours d'eau dont la réunion contribue à former le Tsien-lang-kiang.

et vivent de commerce et d'industrie ; mais il n'y a rien, en ce pays, qui mérite d'être rapporté, et nous irons plus loin. Car sachez que, lorsqu'on part de Ciansan, on marche trois jours par une moult belle



Cor' ura clumois (1)

contrée où il y a cités, villages et hameaux assez habités par des hommes vivant de commerce et d'industrie. Ils, sont idolatres et appartiennent au grand khan; ils relèvent anssi de la seigneurie de Quinsai. Ils ont en grande abondance tout ce qui est nécessaire à la vie, venaison, bêtes et oiseaux assez. A trois journées de là est la cité de Cugui, qui moult est grande et belle; les habitans bôcissent au grand khan et sont idolatres. C'est la dernière cité de la seigneurie de Quinsai; car plus loin commence un autre royaume, qui est aussi un des neuf du Mangi et qui se nomme Fugui.

## Du royaume de Fugui,

Quand on quitte la dernière cité du royanme de Quinsai, qui est appelée Cugui (\*), on entre dans le royanme de Fugui(\*). On marche six journées vers le midi, à travers les montagnes et les vallées, où l'on trouve beaucoup de cités, de villages et de hameanx. Les habitants sont idolâtres et sujets du grand khan; ils font partie de la seigneurie de Fugui, dont nous avons parlé; ils vivent de commerce et d'industrie; ils ont de toutes choses en abondance. On trouve beaucoup de gibier en ce pays, et nombre de lious grands et féroces. On y récolte aussi du gingembre et du galauga (\*) outre mesure; car, pour un gross de

- (1) Vov n 275
- (\*) Gie-za, En-giu; la ville de Kin-tcheou, à l'extrémité sud-est de la province de Tehe-kiang.
- (2) Fu-gui ou Fu-giu; la ville de Fou-cheu-fou, capitale de la province de Fo-kien.
- (\*) De Guignes, parlant des articles exportés de Chine, dit au sujet du galanga : « C'est la racine noueuse d'une plante qui crolt à près de deux pieds de hauteur, et dont les feuilles ressemblent à celles du nevrte, »

Venise, on aurait bien quatre-vingts livres de gingembre. Ils ont un fruit qui ressemble au safran (\*), mais qui n'en est pas : il peut cependant servir, comme le safran, pour teindre. Ils mangent de toutes sortes d'animaux, et même de la chair humaine, pourre que leur victime no soit pas morte de sa belle mort; car si un homme est tué par le fer, ils trouvent sa chair excellente. Les hommes d'armes se font arrondir les cheveux et, au milieu du visage, se font peindre comme un fer d'épée en aur; ils sont tous à pied, excepté leur chef. Ils portent lames et épées et sont les plus cruels hommes du monde, car ils n'éupargent jamais leurs ennemis, et boivent leur sang et mangent leur chair : aussi sont-ils toujours à la chasse d'hommes, pour boire leur sang et manger leur clair. Mais nous vous parlerons d'autre chose : car sachez que, trois journées après les six que nous vous avons dites, on arrive à la cité de Qenfliu (\*), moult



Poules frisées on guenilles ; Poule et Coq soyeux (3).

grande et noble, et appartenant au grand khan. Elte a trois ponts, des plus beaux et des meilleurs du monde, car ils sont bien longs d'un mille et larges de neuf pas, et ils sont tont en pierre, avec des colonnes de marbre. Ils sont si beaux et si merveilleux, qu'il fandrait de grands trésurs pour en faire faire un sent. Les habitants vivent de commerce et d'industrie; ils ont assez de soie; il à aussi vient le gingembre et le galenga. Les fennnes sont belles. Il y a «ussi une autre chose de remarquable, c'est qu'en

<sup>(1)</sup> Le Cureuma longa. Cette racine est honne pour la teinture.

<sup>(\*)</sup> D'après le P. Martini, la cité Kien-ning-fou, dans la province de Fo-kien.

<sup>(\*)</sup> Il semble que Marco-Polo parle ici de la poule frisée ou de la poule soyeuse. La poule frisée (Gallina erispa) est

ce pays, il y a des poules qui n'ont pas de plumes; elles ont la peau comme un chat et sont toutes noires (!). Elles font des œufs comme celles de notre pays et sont moult bonnes à mauger. Pendant ces trois journées, ou trouve maintes cités et villages où demeurent beaucoup de marchands et de commerçants. Ils ont beaucoup de soie, sont idolâtres et obéisseut au grand khan. Ils ont aussi beaucoup de gibier, et des lions grands et féroces, qui font beaucoup de mal aux voyageurs. Au bout de ces trois journées, à dynize milles, est une cité nommée Unquen (\*), où se fait une grandissime quantité de sucre (\*); et c'est de là que le grand khan tire tont le sucre qu' on emploie à sa cour, ce qui est pour lui une grande richesse. Il n'y a rien autre chose de remarquable. Après avoir quitté Unquen, on trouve, au bout de quinze milles, la noble cité de l'ugui, qui est la capitale du royaume, et nous allons vous en dire ce que nous en savos.

### De la cité de Fugui.

Cette cité de Fugui est la capitale du royaume appelé Choucha (\*), une des neuf parties de la province de Mangi. En cette ville se fait grand commerce et grande industrie. Les habitants sont idolàtres et relèvent du grand khan. Il y deneuer le beaucoup de gens d'armes, caril y a en ce lieu plusieurs armées du grand khan, parce que souvent en ce pays se révoltent des cités ou des villages, et, dès qu'on a connaissance d'une rébellion, les hommes d'armes vont soumettre les révoltés, détruisent la cité, puis reviennent à leur station de Fugui. Au milieu de cette ville passe un fleuve qui est bien large d'un mille, et on y construit des navires pour aller sur le fleuve. Ils font du sucre en si grande abondance qu'on me saurait l'imaginer. Il s'y fait aussi un grand commerce de perles et de pierres précieuses, car les navires de l'Inde y abordent avec beaucoup de marchands qui font le commerce dans les lles de l'Inde. Cette ville est auprès du port de Caiton, sur la mer Océane, où viennent maints vaisseaux de l'Inde avec maintes marchandises, puis de là ils descendent par le grand fleuve dont uous avons parlé, jusqu'à la cité de Fugui. On a, en ce pays, grande abondance de tout ce qui est utile à la vie; on y trouve maints jardins déclicieux remplis de bons fruits. C'est une si belle et bonne ville, que c'est merveille de la voir. Mais nous ne vous en parlerons davantage, et irous plus avant.

# De la cité de Zantan.

En partant de Fugui, on traverse le fleuve et on va eunq journées vers le midi, trouvant sur sa route cités, et villages et lameaux moult nobles et bons, où il y a grande richesse en toutes choses. Le pays est rempli de montagnes, de vallées et de plaines; il a aussi de grandes forêts où viennent les arbres qui fournissent le camphre (°); il est très-giboyeux. Les habitants vivent de commerce et d'industrie; ils appar-

originario d'Asie; un l'appettle aussi guenitle. Elle doit ers surnoms au mode d'implantation de ses plumes, qui semblent poussée à rébourse tont duns leur ensemble, un appet hérissé pu apréable à l'end. Cette poute est accure plus laide quand elle est mouillée, et il est renarquable qu'elle aime beaucoup l'eau; mais elle redoute les grands froids. On connaît trois variétés de la poute de soie. Parmentier a décrit la petite et la grosse; la troisiene vient de Chine. Son introduction en France, attribué à M. Mackan, paraît être réélement due à l'amiral Céclie. Cest probablement etu-arièté, que tout te monde connaît aujourd'ini, qui a été désignée par Marco-Polo et les uissionnaires comme portant de la faine ou me peau de chat au lite de plumes. Célies-ri essembleut, en effe, polité à es la bine grossière et malétaire qu'é dels soie. (Jourdier.)

- (¹) Voy, la gravure de la page précédente.
   (²) Un-guen, ville de deuxième ou de troisième ordre, près de Fu-teneou-fou.
- (a) Sucre brut appelé juggri dans les Indes orientales.
- (\*) Knoug-tcheou ou Quang-tcheou, véritable nom de la ville que nor appelons Conton, capitale de la province de Knaugfou.
- (\*) Le Laurus camphora de la Chine et du Japon, qui atteint les dimensions d'un grand arbre. Il ne faut pas le confondre avec l'arbre à complure de Bornéo et de Sumatra, qui est remarquable aussi pour sa grandeur, mais qui diffère totalement du genre furrier.

tiennent au grand khan et font partie de la seigneurie de Fugui. Après ces cinq journées, on parvient à une cité nommée Zaitem (1), moult grande et noble. Là est le port où tous les navires de l'Inde abordent avec maintes précieuses marchandises, pierres précieuses de grande valeur et perles grosses et bonnes. C'est le principal port du Mangi : c'est merveilleux de voir la grande quantité de marchandises et de pierres qui y arrivent et qui de là sont distribuées par toute la province du Mangi. Et sachez que, pour un navire de poivre qui vient à Alexandrie ou en un autre lieu afin d'être transporté dans le pays des chrétiens, il en vient cent à ce port d'Aiton (Zantan); car c'est un des deux plus grands ports du monde. Le grand khan reçoit en ce port et en cette ville un grandissime droit; car tous les navires qui viennent de l'Inde bui pavent dix pour cent, c'est-à-dire le dixième de toutes leurs marchandises. Les vaisseaux prennent pour leur loyer, c'est-à-dire pour le fret des petites marchandises, trente pour cent; du poivre, quarante-quatre pour cent : du bois d'aloès et de sandal et des autres grosses marchandises, quarante pour cent, si bien que les marchands donnent, pour le fret et les droits du khan, la monnaie de tout ce qu'ils apportent : aussi chacun peut s'imaginer quels trésors le grand khan retire de cette ville. Les habitants sont idolătres et relevent du grand khan; le pays produit en abondance tout ce qui est utile à la vie. Dans une cité de cette province, appelée Tinugui (°), on fait des écuelles de porcelaine, grandes et petites, les plus belles que l'on puisse voir. Il ne s'en fait nulle part ailleurs qu'en cette ville ; c'est de là qu'elles s'exportent dans tout le monde, et elles s'y vendent si bon marché que, pour un gros de Venise, on en aurait trois si belles qu'on ne saurait rien désirer de mieux. Cette ville a un langage particulier. Or je vous ai parlé de ce royaume de Tinugui, qui est un des neuf du Mangi, et je vous dis que le grand khan en tire d'aussi grands droits et d'aussi grands revenus que du royaume de Quinsai. Nous ne vous avons entretenus que de trois des royaumes du Mangi : Yangui, Quinsai et Fugui ; nous ne vous parlerons pas des six autres, parce que cela nous entralnerait trop loin; et d'ailleurs nous vous avons dit, en parlant du Cathav et du Mangi, ce qu'étaient les habitants, quelles bêtes et quels oiseaux ils renfermaient; combien d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles et d'autres marchandises. Mais notre livre n'est pas encore terminé; il fant que nous vous parlions de l'Inde et des merveilleuses choses qui s'y trouvent. Messire Marc Pol demeura en ce pays si longtemps et connut si bien ses affaires et ses coutumes, que personne n'est plus capable que lui d'en dire la vérité; et il v vit de si grandes merveilles, que chacun en sera étonné.

#### Le livre de l'Inde, et des merveilles qui v sont, et de leurs vaisseaux.

Nous commencerons d'abord ce l'irre de l'Inde en vous parlant des navires dont se servent les marchands qui vont et viennent en ce pays. Ils sont faits en bois blanc et en sapin (?). Ils ont un pont sur lequel sont bien soixante chambres, dans chacune desquelles peut tenir aisément un marchand. Ils ont un timon et quatre mâts (\*); souvent même on ajoute deux autres mâts, qu'on met ou qu'on ôte à volonté. Ils sont tous doublés, c'est-à-dire qu'ils ont deux planches l'une sur l'autre, jointes ensemble par des clous de fer. Ils ne sont pas enduits de poix, parce qu'il n'y en a pas en ce pays-lêt, mais on au natire procédé aussi bon que la poix. On prend de la chaux vive et du chanvre pilé, on pétrit cela avec de l'huile d'un certain arbre, et quand c'est bien pétri, cette composition fait le même effet que la glu : c'est avec cela qu'on enduit les navires, et c'est aussi bon que de la poix. Ces vaisseaux ont besoin de

<sup>(</sup>¹) On croit que ce fameux port de Zanlan ou Zai-tun, écrit aussi Zaiten, Zaizen et Jaitoni, est la ville appelée Tauen-cheu par les Chinois. Cependant on suppose aussi qu'il s'agit lei du port voisin d'Hammen, nommé Emoui par les navigaleurs français, Amoy par les Anglais, qui, jusqu'au siècle dernier, eut avec Canton une large part du commerce extérieur de l'empire.

<sup>(\*)</sup> La ville de Ting-tcheou, située près des limites occidentales de la province de Fokien, parmi les montagnes qui donnent naissance au fleuve Tchang, Aujourd'hui, ce n'est plus à Ting-tcheou que Ton fabrique la porcelaine, mais à King-te-tching, dans la province voisine de King-si.

<sup>(\*)</sup> Le sapin ne croît pas entre les tropiques. Il semble résulter de quelques autres passages de la relation qu'il s'agit ici de navires construits en Chine pour faire le commerce de l'Inde.

<sup>(4)</sup> Voy. la note 2 de la p. 266.

deux cents mariniers; ils sont si grands qu'ils portent bien cinq mille charges de poivre ou même six nille; ils marchent avec des avirons; à chaque rame sont attachés quatre mariniers, et ces navires ont de grandes barques qui portent bien mille charges de poivre. Elles sont motées par quarante mariniers armés, qui souvent aident à faire marcher le grand navire. Ils ont deux de ces grandes harques, mais l'une est plus grande que l'antre; ils ont aussi bien une dizaine de petits bateaux pour jeter l'ancre et pour prendre dès possons, et pour faire le service du grand vaisseau. Tous ces bateaux sont attachés au côté du navire, et les deux grandes barques en portent également. Quand le vaisseau veut se radou-her, c'est-à-dire se réparer, après qu'il a navigué un an, voici comment ils s'y prennent: ils clouent une troisième planche sous les deux qui y sont déjà, la calfatent et l'enduisent; c'est là une première réparation; à la seconde réparation, ils clouent une quatrième planche, et ils vont ainsi jusqu'à six (¹). Maintenant que vous connaissez les vaisseaux des marchands qui vont et viennent en l'Inde, nous vous parlerons du pays même; mais auparavant nous vous drons quelque chose de maintes lles qui sont dans la mer Océane, vers le levant, et d'abord d'une apnelée Zionneyu (¹).

#### De l'île de Cipinga,

Cypungu est une fle au levant, éloignée de terre dans la haute mer de bien mille cinq cents milles (\*). Ele est moult grande. Les naturels sont blancs et beaux. Ils sont idolàtres et indépendants, ne relevant de personne que d'eux-mémes. Ils ont de l'or en grandissime abondance (\*), car on en trouve chez eux outre mesure, et personne n'en tire de cette fle, parce que les marchands n'y abordent pas de la terre ferme, et c'est pour cela qu'il y en a une si grande quantité. Je veux vous décrire le merveilleux palais du seigneur de cette ville. Sachez donc qu'il est tout couvert d'or fin, comme nous courrons de plomb nos maisons et nos églises, et tout cet or a une valeur telle que je ne saurais rous le dire. Le pavé des chambres, qui sont trés-nombreuses, est aussi d'or fin, et épais bien de deux doigts. Toutes les autres parties du palais, la salle et les fenétres, sont aussi ornées d'or (\*). Ce palais est d'une telle richesse, que nul n'en pourrait apprécier la valeur. On trouve aussi en ce pays des perles en abondance (\*); elles sont rouges, moult belles, rondes et grosses. Elles ont la même valeur que les blanches. On y recueille aussi beancoup (d'autres pièrres précieuses. Comme on vantait la grande richesse de cette fle au grand khan, qu' était alors Cublai, il résolut de la prendre. Il y envoya donc deux de ses barons, avec une grandissime quantité de vaisseaux chargés d'hommes à pied et à cheval. L'un de ces barons avait nom Abatan et l'autre Vonsaricin (\*); ils étainet tous deux sages et vaillants. El, que vous drivai-je?

- (¹) A Surale, dit Grose, l'art de construire les vaisseaux a atteint la perfection.... Il n'y a pas d'exagération à avancer que les labitants de ce pays font les hátiments les meilleurs du monde pour la durée, de quelque grandeur que ce soit, et même de mille tonneaux et au débu... Il n'est pas rare d'en voir qui out duré cent ans. »
- Voy. de Guignes, t. 11, p. 206. Ce que dit cet auteur sur la construction des navires chinois qui vont à Java et aux autres lles confirme la description minutieuse de Marco-Polo.
- (7) Ce nom, écrit aussi Zipangu, Zipangri, Cyampagu et Cimpagu, est appliqué au groupe d'îles qui composent le Japon. Les Cliniois ont donné à ces lies le nom de Ge-pen ou Jih-pun, dont lous les autres sout plus ou moins directement dérivés. La syllabe finale gu dont se sert Marco-Polo paralt n'être qu'une altération du mot chinois koue, dont la signification est royaume, et qui est ordinairement joint aux noms de pays étrangers.
- (\*) La distance la plus rapprochée de I'lle méridionale du Japon à la côte chinoise, prês de Ning-po, ne dépassée pas cunq cents milles italiens. Marco-Polo emploie saus doute ici, comme dans d'autres passages, pour mesure litinéraire le li chinois, qui, nous l'avons déjà dil, équivant à un divême de lieue.
- (\*) On extrait l'or du sol, dit Kampfer, dans plusieurs provinces du Japon, et l'empereur s'adjuge les deux tiers des produits, de même que sur toutes les autres sortes de mines.
- (\*) Kæmpfer, parlant d'un des anciens souverains du Japon, dit : « Il fit bâtir un magnifique palais nommé Kojatu, dont les salles étaient pavées d'or et d'argent. »
- (°) « Les perles, que les Japonais appellent kainstamma, dit Kæmpfer, se trouvent partout aux environs de l'île Jaikokf, dans des hultres et dans d'autres coquillages. Chacun a la liberté de les pêcher. »
- (\*) Ces noms vraisemblablement désignent le Mongol Abaka-Khan et le Chiuois Vang-san-chin. Cubilai nomma à des emplois civils et militaires plusieurs des compatriotes de ce dernier, et ils lui rendirent de grands services.

ils partirent de Zaiton et de Quinsai (1), prirent la mer et abordérent en cette lle. Ils s'emparèrent de maints hameaux; mais ils n'avaient encore pu prendre ni villes ni châteaux, lorsqu'il arriva un malheur



Deux seigneurs montrant au grand khan des pierres précieuses venues du Japon. - Miniature du Livre des Merveilles.

que je vais vous raconter. Ces deux barons étaient trés-envieux l'un de l'autre et ne faisaient rien pour s'entr'aider; or, un jour que le vent du nord sonfllait trés-violemment, ceux de l'armée, épouvantés, s'écrièrent que s'ils ne partaient point tous leurs vaisseaux allaient se briser. Ils montent donc tous sur leurs navires, quittent l'île et se mettent en mer; mais à peine étaient-ils à quatre milles qu'ils trouvérent une autre île assez petite, et ceux qui purent doubler l'île continuèrent leur route; mais les autres échouèrent, et îls se regardaient comme morts et étaient désolés de ne pouvoir s'en aller, car ils voyaient les autres navires poursuivre leur chemin vers leur pays, où ils arrivèrent bientôt. Nous les laisserons et reviendrons à ceux qui étaient dans l'île, et qui étaient bien au nombre de trente mille.

Comment les gens du grand khan échappent à la tempête et prennent la ville de Lorc.

Ces trente mille hommes sauvés dans l'île se regardaient comme morts, car ils ne savaient comment en sortir. Ils avaient grande colère et grande douleur, ne sachant que deveair. Quand le seigneur et les gens de la grande île virent que l'armée était détruite et dispersée, et surent qu'il s'en était échappé plusieurs dans l'autre île, ils en eurent grande joie et grande liesse, et dès que la mer fut redevenue calme et paisible, ils montèrent sur leurs navires et allérent aborder en cette île pour prendre à leur tour leurs ennemis (\*). Quand ceux-ci les virent débarqués et qu'ils connurent que les vaisseaux étaient restés sans personne pour les garder, en sages hommes qu'ils étaient, ils font le tour de l'île, et si

<sup>(</sup>¹) Dans le port de Zat-tun, on croit reconnaître Emoi, et dans celui de Kin-sai, Ning-po ou Chu-san, situés tous deux à l'embouchure du fleuve qui passe par Hang-tcheon-fou, la Quinsai on Kin-sai de Marco-Polo. (Yoy. p. 371.)

<sup>(\*)</sup> Suivant le P. Gaubil, cette île serait celle de Firando ou Sing-hou, prés de la ville de Nangasaki.

promptement qu'ils arrivérent aux navires de leurs ennemis et montérent dessus, puis partirent de cette lle et naviguérent vers l'autre. Ils descendirent à terre avec l'enseigne et le drapeau du sire de l'île, et



Japonais combaltant des Chinois, - D'après une ancienne peinture japonaise, (Voy, Siebold.)

s'en allèrent tout droit à la capitale (\*). Les autres, voyant leur enseigne, crurent que c'étaient les leurs et les laissérent entrer dans la ville. Ils n'y trouvèrent que des vieillards, la prirent et en chassérent tous les habitants, hormis quelques belles femmes qu'ils gardèrent pour leur service. Ils prirent donc ainsi cette ville pour le grand khan. Et quand le seigneur et les habitants, de l'Ile virent qu'ils avaient perdu leur ville, ils pensèrent en mourir de douleur. Ils retournent avec d'autres vaisseaux à leur Ile et viennent assiéger la cité, de sorte que personne ne pouvait y entrer ni en sortir sans leur volonté. Et, que vous dirai-je? les gens du grand khan tinrent bon pendant sept mois, essayant jour et nuit de s'évader pour faire savoir au grand khan leur position; mais ils ne le purent faire. Ce que voyant, ils font un traité avec leurs ennemis et se rendent à condition d'avoir la vie sauve, ce qui arriva vers l'an 1269 de l'in-arnation du Christ (\*). Cette affaire se termina ainsi : le grand khan fit trancher la tête à l'un des barons qui avaient commandé cette expédition, et envoya l'autre dans l'Ile où tant dos siens avaient péri et ordonna

<sup>(</sup>¹) Marsden suppose, contrairement, ce semble, à l'opinion du P. Gaubil, que rette ville était Oho-sakka, la capitale commerciale du Japon, à l'embouchure de l'Yodo-gawa, rivière sur le bord de laquelle est située Mia-ko, à quelque distance de la mer.

<sup>(1) 1284</sup> doit être la véritable date.

qu'on le mit à mort, ce qu'il fit parce qu'il avait appris qu'ils s'étaient mal conduits en cette occasion. Je veux encore vous dire une mouit grande merveille. Ces deux barons prirent en cette fle plusieurs hommes



Ançiens guerriers japonais, - D'après Siebold.

dans un village, et, comme ils n'avaient pas voulu se rendre, ils commandèrent de leur faire trancher la tête, ce qui fint exècuté; mais il y en ent huit que le fer ne pouvait couper, par la vertu de pierres qu'ils avaient en leurs bras entre la chair et la peau, car ces pierres avaient le pouvoir de les rendre invulnérables contre le fer. Les barons, ayant su cela, les firent assommer à coups de massue, dont ils mourment promptement, pois firent retirer de leurs bras ces pierres, qu'ils gardèrent précieusement. Telle est l'histoire de la déconfiture des gens du grand khan. Maintenant, nous irons plus avant.

### Des différentes sortes d'idoles.

Les idoles du Cathay et du Maugi et celles de cette lle sont toutes semblables. Les naturels de ces pays adorent des têtes de beepf, ou de porc, ou de chien, ou de moutou, ou diverses autres idoles : telle a quatre visages; telle autre trois, un comme il doit être, les deux autres sur chaque épande; telle autre a quatre mains; telle autre dix on même jusqu'à mille, et même ce sont les meilleures et les plus vénérées (\*). Les chrétiens leur demandaient pourquoi ils faisaient des idoles de tant de sortes : « Nos ancêtres,

(1) On compte au Japon trois religions: 10 La religion sursyon (stn, drenv; syon, foi). Siebold dit que le véritable nom

répondirent-ils, nous les ont laissées ainsi, et nous, nous les laisserons telles à nos enfants et à œux qui viendront après nous. » Les faits de ces idolatres sont si divers et si diaboliques que nous ne les



Idole japonaise représentant le dieu de la tumière (1).

raconterous pas dans ce livre, parce que ce serait mauvaise chose à onir pour des chrétiens : nons vous dirons seulement que lorsque les idolâtres de cette lle prennent quelque homme qui n'est pas de leurs amis et qui ne peut se racheter par de l'argent, ils convient tous leurs parents et leurs anis, et leur disent : « Venez manger avec nous dans notre maison. » Puis ils tuent leur prisonnier et le mangent après l'avoir fait cuire, et c est pour eux le meilleur mets. Mais nons laisserons cela et retournerons à notre sujet.

Cette mer on est située cette lle s'appelle la mer de Cin (3), c'est-à-dire la mer qui entoure le Mangi, car, dans le langage de ces lles, ils appellent le Mangi Cin, ce qui veut dire levant (3). Selon les sages

japonais de cette religion est kami no mitsi (voie des dieux). Les sintovites ont en honneur un nombre considérable de divaniés; mais its n'out point d'idoles. L'objet de leur adoration dans les temples est un intérir, le kauponi, entilème de purefé, et des handelettes de papier blanc attachées à un morceau de bois de céder, appelées godei; 2e Le bouddhisme, qui tres-pur à son origine, a dégénéré en idolatrie, du moins dans la pratique populaire. (Voy., sur cette religion, les notes de la relation de FA-max / Upoqueurs anciens). 30 La religior siontou ou sionntou (la voie des philosophes); c'est la doctrine de Confenires.

- (\*) Maritschi-Sera, personnification de la lumière. « Ce nom exprime la lumière rayoumante du soleil, qu'on ne peut ni contempler ni saisir, qu'aucun feu ne consume, qu'aucune eau n'éteint. » (Siebold.)
- (\*) La mer de Sina, de Clune.
- (i) Le nom de Thinn on de Trhina, sons lequel les nations orientales ont désigné le royaume du Milieu (Tehoung-kont), et d'où les Européens ont tiré le mot Chine, parait avoir été, dans Porigine, une extension du nom du Chen-sit, province occidentale, pue les Indicas sazient visitée avant Fère chrétienne et qu'ils avaient prise pour le pays tont entier.

pécheurs et les plus habiles mariniers, il y a dans cette mer sept mille et quatre cent et quarante-lunit iles, la plupart habitées (¹). Dans toutes ces îles, il ne vient aucun arbre qui ne soit un arbre de senteur



Roles Japonaises représentant le grand dien ténébreux (\*). - D'après Sichold,

et qui ne soit d'une aussi grande utilité que le bois d'aloès ou même d'une plus grande (\*) : on y récolte aussi maintes épices précienses et du poivre blanc comme de la neige et aussi du noir en grande abondance (\*). C'est prodigieux la quantité d'or et d'autres choses précienses qu'on y trouve; mais ces l'es sont s'éloignées qu'il faut bien un an pour s'y rendre. Quand les vaisseaux de Zaiton et de Quinsai y vont, ils reviennent avec de grands profits, mais leur voyage dure un an. Ils vont l'hiver et reviennent l'été, car le vent ne change que deux fois; l'hiver, il souffle vers ces lles, et l'été, vers le continent (\*). Cette contrée est aussi très-éloignée de l'Inde. Quoique cette mer s'appelle la mer de Cin, elle fait partie de la mer Océane; mais comme l'on dit chez nous la mer d'Angleterre ou la mer de la Bochelle, de même là-bas l'on dit la mer de Cin et la mer de l'Inde, et d'autres mers qui toutes font partie de la mer Océane. Je ne vous parlerai plus désormais de ces contrées ni de ces iles, parce qu'elles sont trop éloignées et que nous n'y avons point été : le grand khan n'a pas de relations avec elles et n'en perçoit pas de tribut; mais nous reviendrons à Zaiton et nous repartirons de là.

- (\*) Les limites de la mer de Chine n'étant pas nettement définies, il est impossible de déterminer exactement le nombre de ses lies. Mais si Marco-Polo y comprend les lies Mollupues, ou celles dont on tire principalement les épaces, le chilfre qu'il donne ne paraît plus ansist extraordinaire. (Yoy, p. 27, note 2.)
- (\*) Bu-mon-sun-ten-sin, c'est-à-dire les trois esprits célestes de la caste guerrière. Groupe formé de Mahákála (grand dieu ténébreux), de Vaisravana, et de la déesse Pién-ts-di-t-iém, avec deux balles de riz pour véhicule.
- (\*) Les campagnes, dit M. Poivre, sont convertes de bois odoriférants... On y respire un air embanné par une multitude de fleurs agréables qui se succèdent toute l'année et dont l'odeur suave pénètre jusqu'à l'ame.
- (\*) Le poivre, de noir devient blanc, lorsqu'il arrive à une complète maturité. Au milieu du dernier siècle, on croyait encore généralement, en Europe, que le poivre blanc et le poivre noir étaient deux espèces différentes.
- (\*) Dans la mer de Chine, la mousson nord-est ou d'hiver, qui est le veut convenable pour faire voile des ports de la Chine méridionale vers les dérioits de Malacca ou de Java, commence au mois d'actobre ou de novembre et finit en février ou en mars; la mousson du sud-ennest, s'élevant en avril ou mai, dure jusqu'en août on septembre, et les jonques chinoises en profilent pour regagner leur pays.

#### De la contrée de Cianba.

Quand on part du port de Zaiton (1) et qu'on navigue vers l'occident et un peu vers le sud mille cinq cents milles, on arrive à nne contrée appelée Ciauba (2), qui est moult riche et grande. Ils ont un roi à eux et un langage particulier; ils sont idolàtres (2) et donnent au grand khan des éléphants en tribut (4). Je vais vous dire d'où est venu ce tribut. L'an 1278 de l'incarnation du Christ (5), le grand khan envoya un de ses barons, qui avait nom Sogatu, avec maintes gens à pied et à cheval, dans ce pays de Cianban, et ce baron commença à y faire grand tort et grand dommage. Le roi, qui était très-àgé et qui n'avait pas antant de forces que Sogata, ne se pouvait défendre en bataille rangée, mais résistait dans ses cités et ses villages, qui moult étaient forts et ne craignaient aucune attaque (6). Sogatu détruisait tout dans la plaine; et quand le roi vit cela, il en eut grande douleur. Il envoya donc ses messagers vers le grand khan lui dire : « Sire, le roi de Cianban vons salue comme son seigneur lige, et vons mande qu'il est très-âgé et que longtemps il a tenu son rovaume en paix; il consent à être votre homme, et chaque année vons donnera des éléphants en tribnt; il vons prie humblement et vous crie merci, afin que vous rappeliez votre baron et vos troupes de son royannie. » Quand le grand khan ent entendu ce message du vieux roi, il en ent pitié et manda aussitôt à son baron et à ses gens de quitter ce rovaume et de se transporter autre part, et ceux-ci obéirent sans tarder. Le roi de ce pays envoie donc chaque année au grand khan, comme tribut, vingt éléphants, les plus grands et les plus beaux qu'il puisse trouver. C'est ainsi que ce pays devint tributaire. Maintenant, nons vous parlerons des usages de ce roi et de son pays. En cette contrée, aucune belle demoiselle ne peut se marier que le roi ne la voie auparavant. Si elle lui plait, il la prend pour femme; si elle ne lui plait pas, il lui donne une dot et la marie à quelque baron. Je fus, moi, Marc Pol, dans ce pays vers l'an 1285 (3), et le roi avait trois cent vingt-six enfants, tant mâles que femelles, et il y en avait bien cent cinquante capables de porter les armes. Il y a en ce royaume des éléphants en grande quantité; il y a aussi beaucoup de bois d'aloès (\*) et maintes forêts de bois appelé bois d'ébène (°), qui est moult noir, et avec lequel on fait les échecs et les écritoires. Il n'y a rien autre chose digne de remarque; nous quitterons donc ce lieu et vous parlerons d'une grande lle appelée Java.

- (\*) Zai-toun, le Suen-tcheon de du Halde, le Tsuen-tcheon des Chinois, ou peut-être le port voisin de Hiammen, que nous appelous Emoni, et les Anglais Amoy.
- (\*) Zianiba, Ciamba, Cianban, est, sans aucun doute, la Tsiampa, Siampa, Ciampa ou Champa des cartes modernes, située vers le sud de la Cochinchine, dans la région sud-est de ce que l'on pent appeler la péninsule de Cambodje.
  - (2) « La religion des Cochinchinois, dit le P. de Rhodes, est la même que celle de la Chine »
  - (\*) En 1373, le roi de Tchen-la envoya aussi un tribut à l'empereur Hong-ou, descendant de Cubilai.
  - (3) A cette date il faut substituer celle de 1281 ou 1282,
- (\*) Suivant de Guignes, le prince qui a régué sur le Gan-nan ou Torkin, de 1262 à 1290, s'appelait Tchin-goci-hoang, autrement dit Kuang-juig; le souverain du Tchen-ching ou de la Lochinchine était Po-yeon-pou-la-tche-ou, qui, en 1282 sjoule de Guignes, eu à soutent une guerre contre Cubilai.
- (\*) Marco-Polo pent avoir visilé cette contrée en 1280, comme chargé d'une mission spéciale de l'empereur. Il la vit aussi plus tard, en revenant de Chine en Europe.
- (\*) L'aloès, appelé par les Malais et les autres peuples d'Orient kalumbak, est une sorte de bois onclueux qui se fond en brûlant, comme une résine, et répaud une agréable odeur. Il est très-recherché comme parfum.
- (\*) On lit dans la Flore de Loureiro, à l'article Ébène : « Le véritable ébénier se trouve dans les vastes forêts de la Co-thinchine, principalement aux environs de Cambodje, où J'ai vu plusieurs fois ces arbres. Sa teinte foncée et son poit le font employer pour la fabrication des écrius et autres petits meubles, surtout lorsqu'il est relevé par des incrustations d'ivoire ou de narre.

## De la grande lle de Java.

Quand on part de Cianba et qu'on avance entre le midi et le levant de mille cinq cents milles, on trouve une grandissime lle appelée Java (¹), qui, suivant les pilotes les plue sepérimentés, est la plus grande qui soit au monde. Elle a bien trois milliers de milles de circonférence. Les naturels sont idolàtres, obéissent à nn roi particulier et ne payent tribut à homme du monde. L'île est d'une moult grande richesse. Elle produit du poivre, des noix muscades, du galanga, du cubébe, du girofle et toutes sortes d'épices précieuses (¹). Une grande quantité de vaisseaux et de marchands viennent y aborder et achete ces épices, avec lesquelles ils font beaucoup de profit. Il y a de si grands trésors en cette lle qu'on ne saurait se l'imaginer. Le grand khan ne put jamais s'en emparer, à cause de son éloignement et de la difficulté de la mer (²). Les marchands de Zaiton et de Mangi ont déjà tiré de grands trésors de cette lle et continuent à en exporter beaucoup d'or (¹).

#### De l'ile de Sardan et de celle de Candur.

Quand on quitte cette ile de Java et qu'on navigue pendant sept cents milles entre le midi et l'occident, on trouve deux iles, une grande et une mointre, qui s'appellent Sondur et Condur (\*). Puis de la, à
cinq cents milles vers le sud-est, est une province nommée Lochac (\*), moult grande et riche. Elle a un grand roi; ses habitants sout idolâtres et ont un langage particulier. Ils ne font de tribut à personne,
parce qu'ils sont si éloignés que nul ne peut aller jusqu'à eux; car si on pouvait les atteindre, le grand
klan les cût soumis à sa seigneurie. En cette province est du bois de bezi en grandissime quantité (\*); on
y trouve aussi de l'or en telle quantité qu'on ne saurait l'imaginer. Il y a des éléplants et beaucoup de
gibier; c'est aussi de là que se tirent toutes les porcelaines dont on se sert dans les autres provinces (\*).
Il n'y a rien autre chose digne de remarque; mais sachez que ce lieu est si sauvage que peu de gens y
vont, et le roi même ne veut pas qu'on aborde sur ses terres, a fin que personne ne connaisse où sont
ses trésors. Nous partirons donc de ce-pays et irons plus avant.

- (\*) Dans ce chapitre, Marco-Polo semble avoir confondu les renseignements qu'il avait recueillis sur Java et sur Bornéo.
- (\*) Le poixre vient également à Java et à Bornéo; les clous de girofte et les musrades ne se trouvent ni dans l'une ni dans l'autre de ces lles; mais on vend à Batavia beaucoup de ces produits, parce que les iles Moluques sont soumises au gouvernement de Java.
- (\*) Cette observation doit s'appliquer plutôt à Java qu'à Bornéo, car la traversée des ports méridionaux de la Chine à cette dernière île n'est ni longue ni entravée par aucune difficulté particulière.
  - (\*) L'île de Java n'est point renommée pour la production de l'or; à Bornéo, au contraîre, on en recueille beaucoup.
- (\*) Si, comme il ya lieu de le présumer, la Condur ici mentionnée n'est autre chose que la Condor de nos cartes, nommée aussi par les Malais Kondûr, mot qui dans leur langue signiüe cuernitiacée, il est évident que la distance et la situation assignées à cette le sout très-in-carces. Du reste, rappelons qu'il arrice plus d'une diss' à Marco-Pold d'introduire dans son récit des lieux dont il a senlement entendu parler, au milieu de ceux qu'il a réellement visités. Après avoir relàché à Taiampa, il s'écarte pour d'errire Java la Grande, qu'il ne visita pas, et de là, il revient à sa propre route, qu'il conduit naturellement à la notite le de Gondor.
- L'île de Sondur n'a pu encore être reconnue. Si c'est un lieu distinct et non une altération de Coudor (qui se compose elleme d'une grande et d'une petite fle), on peut supposer qu'il s'agit de Pulo-Sapata, qui se trouve sur la route suivie par Marco-Polo, musià à une grande distance de la première.
- (\*) Lochac, Lochach, Laach, Boeach, ne se trouve ni au sud-est ni au sud-ouest de Kondůr. Peut-être s'agit-il de la capitale du Cambodje, dout le nom énit Loche, suivant le témôgrage de Gaspard de Cruz, qui la visita sous le règue de Sébastion, roi de Portugal. Ce nom est écrit Lerek sur la carte de d'Anville.
  - (7) Suivant le texte reproduit par Ramusio, « le berchi, fruit de la grosseur du citron. »
- (\*) Erreur on transposition. Nous avons dit ailleurs que le Cypræa moneta venait surtout des Maldives. (Voy. p. 100, note 2, et p. 349, note 2.)

#### De l'ile de Pentam.

Or sachez qu'en partant de Locac et en faisant cinq cents milles vers le midi, on rencontre une fle nommée Pentam (\*), qui est un lieu très-sauvage. Tous leurs bois sont des bois d'odeur. Mais nous ne nous arrêterons pas en ce pays et nous poursuivrons soixante milles, pendant lesquels on ne trouve que quatre pas d'eau : aussi faut-il que les vaisseaux ôtent leur gouvernait, afin ne pas tirer plus de quatre pas d'eau (\*). Après ces soixante milles, on fait encore trente milles vers le midi, et l'on arrive à une lle qui est un royaume: la cité a nom Malani (\*), et l'Ile Pentavich. Elle a un roi et un langage particulier. La cité est monlt grande et noble; il s'y fait un grand commerce de toute espèce de marchandises, car il y en a en grande abondance. An reste, il n'y a rien autre cluse à en rapporter : aussi nous la quitterons et vous parlerons de Java la petite.

#### De l'île de Java la petite.

Quand on part de l'île de Pentam et qu'on navigue cent milles vers le midi, on trouve l'île de Java la petite (†); mais elle n'est pas encore si petite qu'elle n'ait plus de deux mille milles de circonference; et je vais vous en raconter tout ce que j'en sais. Elle a hint royanmes particuliers dont tous les habitats sont idolâtres, et qui, tous les huit, ont chacun un langage particulier. En cette île est une grandissime abondance de trésors et de bois d'aloès, et de toutes sortes d'épiceries précieuses qui ne viennent jamais jusque chez nous. Je vais vous raconter les coutumes de toutes ces peuplades, et d'abord je vous dirai une chose moult merveilleuse. Cette île est tellement au midi, que jamais on n'y voit l'étoile polaire (\*), ni petite ni grande. Mais nous retournerons aux habitants mêmes et nous vons parlerons du royaume de Ferlec (\*). En ce royaume sont des maisons de marchands sarrasins qui y abordent avec leurs vaisseaux, et ils ont convertù à la loi de Mahomet tous ceux de la ville (†); quant à ceux qui vivent dans les montagnes, ce sont de véritables bêtes, car ils mangent de la chair humaine et toute antre espèce de chair bonne on mauvaise (\*). Ils adorent (†). En quittant le royaume de Ferlec on entre dans celui de Basma (\*), royaume indépendant, l'adorent (\*). En quittant le royaume de Ferlec on entre dans celui de Basma (\*), royaume indépendant,

- (\*) Pentan, Petan, Pentayn, paralt être l'île de Bintang, située près de l'entrée orientale du détroit de Malacca, dont le port, nommé Riyou ou Rhio, est une place de commerce importante.
- (\*) Dans la traversée de la côte du Cambodje à l'île de Bintang et au détroit de Malacca, il y a des bas-fonds et des récifs de coraux en grand nombre.
- (\*) Ou Malaiur, probablément le royaume des Malais, fondé environ un siècle auparavant, à l'extrémité sud-est de la péninsule qui porte son nom.
  - (\*) L'île de Sumatra, nom peu familier aux indigênes, et probablement d'origine hindoue.
- (\*) L'île étant coupée par la ligne équinoxiale, l'étoile polaire doit être invisible aux habitants de la partie méridionale; ceux du nord ne peuvent même la voir que rarement.
- (\*) Felech, Feriech, Ferlach ei Ferlak répond à Perlak, située à l'extrémité orientale de la côte nord de Somatra. La fotte qui ramenait Marco-Polo fut apparenment, au sortir de l'île Bintang, contrainte par les vents contraires de chercher un abri dans une laite voisine de Perlak.
- ' (') Les annales des princes de Malacca nous apprennent que l'islamisme fut reconnu par un souverain qui régua de 1276 à 1333. Cette conversion du chef de l'État avait dû être précédée de celle d'un grand nombre de ses sujets.
- (\*) La trilut des Battas, qui occupe une vaste contrée de l'intérieur vers le nord de l'île, est antropophage. Les voyageurs ajoulent que les Battas mangent sans aucune répugnance la chair de buffles, porcs, rats, alligators ou autres bêtes mortes que le basard leur fait rencontres.
- (\*) Celte assertion est confirmée par Ludovico Barthema, qui attribue la même aberration aux Javanais. « Quelques-uns, dit-il, adorent le soleil, d'autres la lune, beancoup un beouf, et un grand nombre le premier olijet qu'ils rencontrent le matin. » (Ramusio, L. 1er, p. 168.)
- (\*\*) On a supposé que Basma on Basman était Pasaman, située sur la côte occidentale, sous l'équateur; mais il est peu probable que Marco-Polo ait visidé cette partie méridionale de l'Ile. Marsden croit qu'il s'agit ici de Pase (que les autres voyageurs sérvisen Parenn), sur la côte nord, à peu de distance de la Pointe de diamant.

dont les habitants ont leur langage particulier, mais vivent comme des bêtes, n'observant ancune loi. Ils se déclarent sujets du grand khan ; mais ils ne lui payent aucun tribut, car ils sont si loin que jamais les gens du grand khan ne penyent aller chez eux; cependant ils se reconnaissent ses sujets, et souvent ils lui envoient maintes productions de leur pays. Ils ont des éléphants sauvages et des licornes qui ne sont guère moins grandes qu'un éléphant : elles ont le poil du buffle, les pieds de l'éléphant, et au milieu du front une corne moult grosse et noire; le mal qu'elles font, c'est avec leur langue, parce qu'elles l'ont couverte d'épines moult longues. Leur tête est faite comme celle des sangliers sauvages ; elles la portent généralement inclinée vers la terre; elles se plaisent beancomp dans la boue et la fange (1). Ce sont de moult laides bêtes à voir. Il n'est pas vrai qu'elles se laissent prendre par des jeunes filles, mais c'est tout le contraire. Ils ont des singes en grandissime abondance, de toute forme et de toute façon. Ils ont des autours tout noirs comme des corbeaux, moult bons et très-utiles pour la chasse. Je veux aussi vous prévenir que ces petits hommes de l'Inde qu'on vous fait voir n'en sont nullement; mais on les fait dans ce pays, et voici comment. Il y a en cette île une espèce de singes moult petits et avant le visage de l'homme. On les prend et on les pelle tout entiers, en ne leur laissant de poils que pour la barbe et sur la poitrine, puis on les fait sécher et on les prépare avec du camplire ou antre chose, de sorte qu'on les fait passer pour de petits hommes; mais c'est un mensonge, car nulle part, dans l'Inde ni ailleurs, nous n'avons vu d'hommes d'aussi petite taille (2).

# Du royaume de Samara,

A la sortie du royaume de Basma, on trouve le royaume de Samara (\*), qui est dans l'île même où moi, Marc Pol, je fus forcé de rester ciuq mois, à cause du mauvais temps qui nous empéchait de partir. On ne voit jamais l'étoile polaire, ni petite ni grande (\*). Les naturels sont idolatres et sauvages; ils ou nu roi riche et grand. Ils se reconnaissent aussi sujets du grand khan. Comme nous finnes forcés d'y demeurer ciuq mois, nous descendimes à terre, fines des châteaux de bois et de bâches et nous y enfermânes, de peur de ces hommes sauvages qui mangent la chair humaine. On trouve en ce lieu les meilleurs poissons du monde. Ils n'ont point de froment, mais ils vivent de riz. Voici de quelle espèce de vin ils boivent : ils ont une sorte d'arbres dont ils coupent les rameaux; puis ils approchent un pot bien grand de l'ouverture qu'ils ont faite, et en un jour et une nuit, ce pot se remplit d'un viu très-bon à boire (\*). Ces arbres sont semblables à de petits dattiers et ont quatre rameaux, trois ou un. Quand ces rameaux ne donuent plus de vin, on met de l'eau an pied de l'arbre, et bientôt on a de nouveau du vin; il y en a de blanc et de vermeil. On trouve en ce pays une grandissime quantité de noix d'Inde très-grosses, tant bonnes que mauvaises (\*). Ils mangent toute espèce de chair. Nous les laisserons et passerons maintenant au rovaume de Dagraian.

- (1) Cette description se rapporte très-probablement au rhinocéros. (Voy. tome 1er, Voyageurs anciens, p. 66 et 163.)
- (\*) Observation qui montre tout le bon sens de Marco-Polo. On fabriquait ainsi, au moyen âge, des sirènes, des mandragores, etc.
- (\*) Peut-tire Sama-langa, siluée sur la côte septentrionale, entre Pedir et Pasé, et qui offre aux navires un hon mouillage.
  (\*) L'étoile polaire peut être invisible à cinq degrés seulement au-dessus de l'équateur; mais l'assertion ne doit pas s'étendre à la constellation de la Grande-Ourse.
- (\*) Ce palmier, nommé à Sumatra anau, et par les Malais orientaux gomuto, est le Saguerus pinnatus, décrit dans les Transactions bataves.
- (\*) Noix du coculier (Cocos nucifera). Il n'y a personne qui ne soit frappé de l'exactitude de cette description du cocolier; mais pour se faire une tidée de la saveur délitériuse de cette boisson quand le fruit est encore vert, il faut l'avoir goûtée sous le soldi thabant et dans les contrées qui le produisent.

#### Du royaume de Dagraian.

Dagraian est un royaume indépendant qui a encore un langage particulier (\*). Il faitaussi partie de cette tle. Les habitants sont moult sauvages et se disent sujets du grand khan. Or écoutez un décietable usage qu'ils ont : quand un d'eux, homme ou femme, est malade, les parents font venir les mages et leur demandent si le malade doit guérir; ceux-ci par leur enchantement répondent s'il doit vivre ou mourir; et alors, si le malade est condamné, les parents lui mettent quelque chose sur la bouche et l'étouffent, puis, quand il est mort, lis le font cuire; et puis tous les parents du mort vienneut le manger, et lis mangent même la moelle qui est dans les os, afin qu'il n'en reste rien; car ils disent que s'il restait quelque chose, il vientrait des vers qui, ne trouvant pas à se nourrir, mourraient, ce qui serait un grand pelché pour l'àme du définit. Quand ils ont mangé toute la chair, ils prenneut les os, les mettent dans un beau coffre et vont les suspendre soit dans les cavernes des montagnes, soit en d'autres lieux où rien ne puisse les atteindre. Quand ils peuvent prendre des étrangers, ils le font, et si le prisonnier ne peut se racheter, ils le mangent. Or laissons ce peuple et ses détestables coutunes et venons à Labri.

### Du royaume de Labrio.

Lambri est un royaume qui a un roi particulier, lequel est sujet du grand klan (\*). Les labitants sont idolâtres. En ce pays est du berzi en grande abondance et aussi du camplire (\*) et d'autres épices précieuses en grande quantité. Ils sément le berzi (\*), et quand il a poussé un petit rameau, ils l'arrachent et le plantent en un autre lieu où ils le laissent trois ans, puis l'arrachent avec toutes ses racines. Nous apportâmes de ces graines à Venise et les semâmes; mais elles ne poussérent point à cause du froid. Il y a en ce pays une autre merveille : en tout le royaume sont des hommes qui ont une queue de plus d'une paume; ils sont tous velus et forment la majeure partie des habitants; ils demeurent dans les montagnes et non dans la cité; leur queue est grosse comme celle d'un chien (\*). Il y a aussi assez de licornes et beaucoup de gibier. Nous irons maintenant dans le royaume de Fansur.

# Du royaume de Fandur.

Fansur est un royaume particulier (\*). Les habitants sont idolàtres et se reconnaissent sujets du grand khan. Ils font partie de cette lle dont nous vous avons parlé. En ce pays se récolte le mielleur camphre fansuri; il vaut mieux que l'autre et il se vend au poids de l'or. Ils n'ont ni froment ni blé, mais ils maugent du riz et du lait. Ils tirent du vin des arbres, comme je vous ai conté ci-dessus. Je veux encore

- (\*) Le mot Dragrain, Dragoian, écrit aussi Dagogan, Derayola, se retrouve, suivant Valentyn et d'autres écrivains hollandais, dans celui de l'Indragiri ou l'Antragiri, conts d'eau cousidérable dans la partie orientale de l'évil. (\*) Si l'on admel l'explication précédente, Lombri, Jambrier, Jambru, suivant d'autres versions, pourrait bien être une
- (\*) Si l'on admel l'explication précédente, Lambri, Jambrier, Jambu, suivant d'autres versions, pourrait bien être une contrée ainsi nommée d'après le Jambi, autre rivère située encore plus avant vers le sud.
  (\*) Ce camplire devait provenir d'une contrée de l'intérieur de l'Île située beaucoup plus au nord-ouest. Le camphre ne
- vient en aucun endroit au midi de la ligne.

  (4) Peut-être le Gæsalpinia sappan de Linné, bois de teinture; le Gæsalpinia echinata, hois de Brésil; peut-être aussi
- l'indigo (Indigofera tinctoria).
   Sans doute ces prétendus hommes à queue ne sont autres que des singes. (Voy., sur les hommes à queue d'Afrique,
- le Magasin pittoresque, p. 98, année 1853.)

  (\*) L'île de Panchor, qui n'est séparée de la côte orientale de Sumatra que par un détroit fort peu large, ou Kampar (Kan-
- (6) L'île de l'anchor, qui n'est séparée de la côte orientale de Sumaira que par un détroit fort peu large, ou Kampar / Kan-far, suivant la prononciation des pilotes arabes), située sur une rivière qui a son embouchure dans le même détroit.

vous parler d'une autre merveille. En cette province ils tirent de la farine d'arbres, et je vous dirai comment. Ils ont une sorte d'arbres moult gros et grands, tout remplis de farine à l'intérieur ('); l'écoree en est très-mince et tout le dedans est de la farine, dont ils font une pâte qui est très-honne à manger, et je vous en parle par expérience, car nous en mangeâmes plusieurs fois. Nous vous avons parlé de tous les royaumes qui sont dans cette partie de l'île; nous ne vous parlerons d'aneun de ceux de l'autre partie, parce que nous n'y fûmes point, et nous vous parlerons d'une lle moult petite appelée Gavenispola.

### De l'ile de Necarau.

Quand on part de Java et du royaume de Lanhri, on va vers le nord environ cent cinquante milles et fon rencontre deux lles, l'une nomnée Necuveran (\*), dont les habitants n'ont point de roi et vivent comme des bêtes; car ils vont tout nus, hommes et femmes, et ne se convrent unilement. Ils sont idolâtres. Toutes leurs forêts sont pleines de nobles arbres de grande valeur (\*); elles renferment du sandal vermeil et des noix d'Inde, et des girofliers, et du berzi, et maints autres bons arbres. Il n'y a autre chose digne de remarque; nous la quitterons donc et vous parlerons d'une autre lle appelée Angaman.

## De l'tle d'Angaman,

Angaman est une Ile bien grande (\*) Les habitants n'ont pas de roi; ils sont idolatres et bruts comme des beles sauvages. Le venx vons parler anssi d'une sorte de gens qui méritent d'être cités. Tous les hommes de cette ile ent une tête comme celle d'un chien, et les dents et les yenx anssi comme ceva d'un chien; en un mot, leur tête est en tout semblable à celle d'un grand chien màtin (\*). Leur pays produit beaucoup d'épices. Les naturels sont moult cruels : ils mangent tous les hommes qu'ils peuvent prendre, pourru qu'ils ne soient pas de leur race. Ils se nourrissent de lait et de chairs de toutes sortes ; ils ont aussi des fruits, mais différents des nôtres.

# De l'ile de Seilan.

En partant de l'île d'Angaman, et en faisant mille milles vers l'occident et un peu vers le sud, on arrive à l'île de Seilan, qui est la plus grande île du monde (%). Elle a environ deux mille quatre cents milles

- (¹) « Le principal aliment des habitants, dit M. John Crisp (dans un passage sur les lles Poggy, voisines de la côte de Sumatra), est le sagou, dont il y a là une grande abondance. Ils abhatent l'arbre lorsqu'il est môr, en retirent la moelle qui contient le sagou, pla font macére dans du large bassin dont l'eur fraiche est à claque instant renouvelée, el la foulent pour séparen la partie fibreuse de la maitère farineuse; puis ils recueillent cette dernière dans des sacs faits avec une sorte de jone. Ainsi préparée, cette farine peut se couserver très-longtenny. L'u soul arbre produit quelquofisé deux cetts libres es sagou; pour le faire cuire, les indigénes l'introduisent dans le creux d'un léger bambou et le rôtissent au feu. « (Asiatie Researchers.) — En 1778, le capitaine l'homas Forrest rapport eu Angelerre et montra à sir Josephi Banks des pains de sagou, aussi lieu préparés par les naturels de la Nouvelle-Cuinée que s'ils enssent été cuits dans un four.
- (\*) Necuran, Necuran, Necurera, l'une des Nicolor, inscrite sur les cartes auglaises sons le nom de Noncourry, Nan-courrie, Noncourry, et dans celle de d'Amille sons celui de Nicorrery, la plus connue du groupe, à cause de son port. Sa distance du point le plus rapproché de Sunatra est d'environ cent rinquante milles nauliques.
- (\*) \* On y voit de gros et grands arbres... L'un d'enx, que nos hommes avaient abattu, avait neuf brasses, ou cinquantequaire pieds de circonférence... Les espèces les plus recherchées des naturels sont le cocolier et l'arce... La cinnamone et le sassafras y viennent aussi sous culture. « Adaint Researchées, 1. Ut. p. 160.)
- (\*) Angaman, Augania, Nangama, paralt répondre aux lles situées dans la partie orientale du golfe du Bengale, et que Fon appelle la grande et la petite Andoman.
  - (b) Voy. p. 392.
- (e) Voy, sur cette ile la relation de FA-max, dans le volume des Voyageurs anciens, p. 382.

de tour, et autrefois elle était encore plus grande, car elle avait bien trois mille six cents milles, d'après ce que l'ou voit dans la mappenioude des pilotes de cette mer (¹); mais le vent du nord sonffle si fort en ces parages qu'il a fait enfoncer une partie de l'île sous l'eau, ce qui est cause qu'elle n'est plus aussig grande qu'autrefois. Nous vous parlerons de ce qu'il y a de remarquable dans cette lle. Elle est soumise

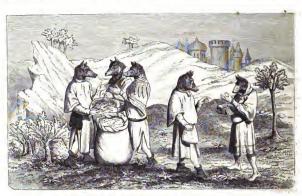

Comment le miniaturiste du Livre des Merveilles représente les habitants d'Angaman (\*)

à un roi appelé Sendemain (\*). Les habitants sont idolàtres; ils ne payent tribut à personne. Ils vont à peu près tout nus. Ils n'ont pas d'autres grains que du riz; ils récoltent du sésame, avec quoi ils font de l'Imile. Ils vivent de lait, de chair et de riz, et boivent du vin de ces arbres dont je vons ai parlé. Ils ont du berzi en grande abondance, le meilleur du monde. Nous laisserons cela et vous parlerons de la plus précieuse chose qui soit au monde. C'est en cette fle qu'on trouve les nobles et bons rubis, et il n'y en a nulle autre part; on y trouve aussi des saphirs, des topazes, des améthystes et encore maintes autres pierres précieuses (\*). Le roi de cette province a le plus beau rubis qui soit au monde et qu'on puisse jamais voir : il est long d'une paume et gros bien comme le bras d'un homme. C'est la chose du monde la plus brillaute qu'on puisse voir. Il n'a pas du tout de terre; il est vermeil comme du feu et de si grande valeur qu'on ne pourrait l'abeter pour de l'argent (\*). Le grand klan envoxa ses messa-

- (\*) La plupart des mappemondes du moyen âge contenaient, à côté des noms géographiques, un teste explicatif, comme on peut le voir par la portion de la carte d'Hereford que nous avons reproduite, p. 240 et 241. Marco-Polo s'est servi, sans nul doute, d'une mappemonde chinoise ou arabe. Suivant une tradition populaire à Caylan, et qui reposerait sur des observations astronomiques, rette lle aurait beaucoup perdu de son étendue primitive.
- (\*) Narco-l'olo a vouln dire seulement que les habitants d'Angaman offraient, dans l'ensemble de leur physionomie, une sorte de ressentilance avec la face des clients. Les vorageurs modernes s'accordent, en effet, à dire que ces insulaires uigres sont d'une extréme laideur et ressemblent aux Papous, on natifs de la Nouvelle-Guinée. La partie inférieure de leur visage ett rès-scalilante. (Yor. la relation des DECK MAIONETANS, p. 106.)
- (2) On Sender-nas, Le nom Chandra-nas signifie déclin on éclipse de lune. Tous les noms propres indiens ont une signification
- (\*) Cordiner met au nombre des productions minirales de Ceylan le rubis, l'émerande, la topaze, l'améthyste, le saphir, l'opale, le grenat, l'agate et la sardoine.
- (\*) Cette description gemble se rapporter à l'escarbouele. Cependant il se pourrait que ce fut senlement un morceau de cristal colorie; les Orientans ont été poutse de tout tompe à se vanter de la possession d'objets proligieux et imaginaires. Du reste, l'histoire du relatio de Chese n'est pas la senle, en Europe, qui rappelle les mêmes illusions.

gers à ce roi pour lui mauder qu'il vontait acheter ce rubis, et que s'il voulait le lui donner il lui donnerait une cité en échange. Ce roi dit qu'il ne le donnerait pour rien au monde, parce qu'il lui venait de ses ancétres, et ainsi le grand khan ne put l'avoir. Les hommes ne sont pas guerriers, mais ils sont chétifs et vils; et quand ils ont besoin d'hommes d'armes, ils en preunent d'une autre contrée et surtout des Sarrasins (¹). Je n'ai autre chose à vous raconter, et vous décrirai maintenant la province de Maabar.

# De la grande province de Mabar.

Quand on quitte l'île de Seilan et qu'on va soixante milles vers l'occident, on trouve la grande pro- vince de Maabar, qui est appelée la grande Inde et est sur la terre ferme (2). En cette province il v a cinq rois, qui sont frères, et nous vous parlerons de chacun d'eux en particulier. Cette province est la plus noble et la plus riche qui soit au monde, comme je vais vous le dire véritablement. Dans la capitale de cette province règne un de ces frères, qui a nom Senderbandi (3) Davar. En ce pays se trouvent des perles moult grosses et bonnes et belles, et voici comment on les prend. En cette mer est un golfe entre l'île et la terre ferme, et en tout ce golfe il n'y a pas plus de dix ou douze pas d'eau, et en tel lieu il n'y en a pas plus de deux ; c'est là qu'on ramasse les perles (\*). Pour cela, on monte sur des vaisseaux grands et petits, et on va dans ce golfe du mois d'avril jusqu'à la mi-mai, en un lieu appelé Bettalar; on avance de soixante milles dans la mer et on jette l'ancre ; puis on prend les petites barques et on commence la pêche. Ils sont beaucoup de marchands qui font autant de compagnies et prennent avec eux des hommes à loyer pour le mois d'avril jusqu'à la mi-mai on tout le temps de la pêche. Or voici le droit que payent ces marchands : ils donnent au roi la dixième partie de ce qu'ils ramassent, puis le vingtième à ceux qui enchantent les poissons, afin qu'ils ne fassent pas de mal aux pêcheurs (5); ce sont des Abrimavains (6) qui enchantent les poissons, le jour seulement, car la nuit ils rompeut tous leurs enchantements, et les poissons peuvent faire à leur volonté. Ces Abrivaniains enchantent aussi toute espèce de bêtes et d'oiseaux. Les hommes qui sont dans les petites barques et ceux qui sont à lover sortent des barques et vont sous l'eau, tel à quatre pas, tel autre à cinq et jusqu'il douze, et ils y demeurent tant qu'ils peuvent. Et là, an fond de la mer, ils trouvent des coquilles qu'on appelle haîtres de mer, où sont des perles grosses et petites et de toutes facons; car ces perles se trouvent en la chair de ces animanx. C'est de cette manière qu'on pêche les perles, et on en ramasse une si grande quantité qu'on ne saurait le dire; car c'est de là qu'elles se répandent toutes par le monde ; et le roi en tire un très-grand droit et de trèsgrands trésors. A partir de la mi-mai, on ne tronve plus de ces hultres à perles; mais en un autre lieu,

(¹) « Les Singalais, dit Cordiner, sont pauvres, moffensifs, indolents, pacifiques. Il y a quelques aunées, on ent l'idée de lever un corps de troupes parmi eux; mais, après beaucoup d'efforts pour en faire des soldats, on fut obligé d'y renoncer. »

(a) Ce nom Chandra-bandi signific esclave ou serviteur de la lune.

<sup>(\*)</sup> Maalar, dont la signification est passe ou passage, et qui est écrit aussi Monbar et Malabar, est le nom donné jadis par les mahométans au territoire de Tinnevilt, de Malabar, et sans dout de Tandjura, peu-detre à canse de la chaîne voissine de récifs de coraux et de banes de sable que l'on appelle Pont de Itama ou d'Adam, Quelques étaits de la récini fant roir que ce n'est point du Malabar qu'il s'agit ici, et que c'est au sud de la côte de Coronaudel qu'aborda Marce-Polo en quitant Ceylan; quand le voyageur arrive à parke précisément de la province de Malabar, il lui assigne sa véritable position. « Marce-Polo, dit de Sacz, distingue bien évidemment le Malabar, qu'il nomme Melibor, du Mabar. »

<sup>(\*)</sup> Les principans banes d'hultres à perles expluirés dans le golfe qui séparre Ceylan du continent sont, du côté oriental celui qui est près de la petite île de Manar, et, du côté occidental, le hanc voisin de la baie de Tutakorin.—» La profondeur des différents banes varie de trois à quinze brasses; celle de six à lutit est la plus favorable à la pêcite. » (Cordiner.)

<sup>(2) «</sup> La supersition des plongeurs rend la présence des enclanteurs nécessire dans un établissement de péche aux perles. Les indigénes on une confiance absolued dans leur pouvoir sur les monstres marins, et ne consontirant jamais à descendre dans la mer sams s'ètre assurés qu'il y a des mugiciens présidant à la pêche. Ceuv-ci sont torijours deux : l'un ne quitte pas l'avant du tusteun-plinte, et l'autre accompfit certaines écéémonies sur le rivage. » (Description de Ceylan.) — Voy, plus lout, p. 114.

Le gouvernement lui-même a peut-être, sinon fait naître, du moins curreienu cette superstition, afin d'empêcher les pèches frauduleuses.

<sup>(</sup>a) Voy. p. 400, note 2.

distant de trois cents milles, on pêche du mois de septembre jusqu'à la mi-octobre (1). En toute cette province de Mahar il n'y a métier pour tailler ou coudre le drap, parce qu'ils vont tout nus toute l'année; car le climat est toujours tempéré, ni trop froid ni trop chaud. Le roi va comme les autres, tout nu, sauf un peu de beau drap, et au cou un collier tout de pierres précieuses : ce sont des rubis, des saphirs, des émerandes et d'autres pierres précieuses, de sorte que ce collier vaut à lui seul un grand trésor. Il a encore au cou une corde de soie bien longue d'un pas, où sont cent quatre grosses perles et rubis d'une moult grande valeur. Je vous dirai pourquoi il y a cent quatre pierres à ce cordon : c'est que chaque jour, matin et soir, ils doivent dire cent quatre prières en l'honneur de leurs idoles (\*); car ainsi le commande leur foi, ainsi l'ont fait les rois leurs ancêtres ; et c'est là la raison pour laquelle le roi porte ces cent quatre pierres au cou. Le roi a aussi en trois endroits du bras des bracelets d'or tout parsemés de pierres précieuses et de perles moult grosses et de grande valeur; de même il porte aux jambes trois autres bracelets d'or ainsi enrichis de pierreries. Enfin il a sur lui tant de perles et d'autres pierres que c'est merveille; elles valent bien que bonne cité, et nul ne saurait dire le nombre qu'il en possède, et il n'y a pas à s'en étonner, puisque c'est en son revaume qu'on trouve toutes les pierres précieuses (3). Nul homme d'ailleurs ne peut emporter aucune pierre de son royaume ni aucune perle un peu grosse. Chaque année le roi fait mander par tout son rovanure que tous ceux qui possèdent de belles perles ou pierres aient à les apporter à sa cour, et qu'il les leur payera le double de leur valeur : aussi les marchands et tous ceux qui possèdent de ces pierres les portent volontiers au roi, parce qu'ils en sont bien pavés. C'est comme cela que ce prince a tant de pierreries. Je veux encore vous raconter d'autres merveilleuses choses. Sachez que ce roi a bien cinq cents femmes; car dès qu'il voit une belle dame ou demoiselle, si elle lui plait, il la prend pour lui; et dernièrement il vit une moult belle femme et l'enleva, et son frère, qui était sage, le souffrit et n'éleva aucun débat. Ce roi a un assez grand nombre de fidèles qui sont, comme ils le disent, ses fidèles en ce monde et en l'antre. Ils servent le roi et la cour, chevauchent avec le prince et ont une grande puissance auprès de lui. Partout où va le roi ces harons l'accompagnent, et jouissent d'un grand pouvoir dans tout le royaume. Quand le roi meurt et qu'on brûle son corps, ses barons, nommés ses fidèles, comme je vous ai dit, se jettent dans le feu et se brûleut avec le roi, nour lui faire compagnie en l'autre monde (\*). A la mort du roi, le fils qui lui succède ne touche jamais aux trésors qu'il a laissés, car il dit : « J'al tout le royaume de mon père et tous ses sujets, je puis donc bien acquérir des richesses comme lui. » De cette manière, ils ne touchent ianuais aux trésors de leurs prédécesseurs, mais chacun recommence à s'en former un, ce qui fait qu'il y a de moult grandissimes trésors en ce royaume.

Il n'y naît aucun cheval, et presque tout l'argent qu'ils recoivent chaque année est consacré à acheter des chevaux (5). Les marchands de Curmos, de Kisci, de Dufar, de Soer et d'Adan, dont le pays produit beaucoup de chevaux et de destriers, en achètent beaucoup, les embarquent et viennent les vendre à ce roi et à ses quatre frères, qui sont aussi rois. Ils les vendent bien chaque cinq cents sacs d'or, ce qui fait plus de cent marcs d'argent. Chaque année ce roi en achète an moins deux mille et ses frères autant, et à la fin de l'année ils en ont tout au plus cent, car ces animaux meurent tous, parce qu'ils n'ont point de maréchaux et qu'ils ne savent les soigner; et les marchands se donneraient bien de garde d'amener des maréchaux, parce qu'il est de leur intérêt que tous ces chevaux meurent. Il est encore un autre usage singulier en ce pays. Quand un homme a commis quelque méfait et qu'il est condamné à mort, il dit an roi qu'il se veut tuer lui-même, en l'honneur et pour l'amour de telle idole. Le rei accepte, et alors tous les parents et amis de celui qui doit se tuer le prennent, le mettent sur un siège, et, lui avant donné bien douze couteaux, le promènent par toute la ville en disant : « Ce vaillant homme

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui la pêche, qui dure communément trente jours, comme au temps de Marco-Polo, commence un mois plus tôt. (\*) Les rosaires ou chapelets, ayant pour objet d'aider la mémoire pendant la prière, sont également en usage chez les

adoraleurs de Brahma, du Bouddha et de Mahomet. (3) « Cétait merveille, dit Ludovico Barthema, de voir tous les joyanx que le roi portait aux oreilles, aux mains, aux bras.

aux pieds et aux jambes. a

<sup>(\*)</sup> Ces faits sont confirmés par de nombreux témoignages, notamment par celui de Barbosa.

<sup>(3)</sup> Même de nos jours, on n'élève pas de chevaux dans le sud de l'Hindonstan, et la remonte de toute la cavalerie se fait au dehors

se va tuer lui-même pour l'amour de telle idole. » Puis, après l'avoir ainsi promené, quand ils sont arrivés au lieu où doits e faire l'exécution, celui qui doit mourir prend un couteau et crie à baute voix :

« Je me tue nour l'amour de telle idole. » Et il se frappe d'un conteau au bras, puis il prend un autre



Snicides religieux. - Miniature du Livre des Merveilles.

couteau et se frappe l'autre bras, eucore un autre et se frappe au ventre, tant qu'enfin il tombe mort; et alors les parents brûlent le corps en poussant de grands cris de joie. Quand un homme meurt et qu'on brûle son corps, sa femme se jette aussi dans le feu et se fait brûler avec son mari, et les dames qui font cela sont moult louées de tout le monde; d'ailleurs, il n'est pas rare de voir de pareils sacrifices (1). Les naturels de ce pays sont idolàtres; la plupart adorent le bœuf, parce qu'ils disent que c'est un animal très-utile, et ils n'en mangeraient pour rieu au monde ni n'en occiraient. Cependant il est une race d'hommes appelés Goui (2) qui mangent bien de la chair des bœufs, mais ils n'osent les tuer; sculement, si un bœuf vient à mourir de sa belle mort, ils le mangent. Ils oignent aussi tous leurs maisons de la graisse de ce bœuf (3). Le roi, ses barons et tous les habitants, s'assoient toujours sur la terre, et, quand on leur demande pourquoi ils ne s'assoient pas plus honorablement, ils répondent qu'être assis sur la terre est assez honorable, puisque nons avons tous été faits de terre et que nous devons y retourner : aussi disent-ils qu'on ne saurait trop honorer la terre et qu'on ne doit pas la mépriser. Ce sont les ancètres de ces Goui, c'est-à-dire de ces hommes qui mangent du bœuf, qui ont fait mourir jadis messire saint Thomas l'apôtre : aussi nul d'entre eux ne pourrait entrer dans le lieu où est le corps de saint Thomas; car, je vous le dis en vérité, dix hommes ensemble ne penvent retenir un d'entre eux dans le lieu où est le saint corps, ni même vingt, à cause de la vertu du saint. En ce royaume, on ne récolte aucun autre grain que du riz. Les petits chevaux qui viennent à y naître ont les pieds tout tortus et ne peuvent servir à rien. Ces gens vont en campagne avec la lance et l'écu et tout nus du reste; ils ne sont pas vaillants ni prud'hommes, mais au contraire lâches et méprisables. lls ne tuent jamais aucun animal; mais, quand ils veulent manger de la chair de mouton ou de toute

<sup>(\*)</sup> Voy. la gravure et la note de la p. 142.

<sup>(\*)</sup> Peut-être les parias.

<sup>(\*) «</sup> lis prennent, dit Groze, de la bouse de vache fraiche, dont ils enduisent leurs maisons, leurs personnes, en guise de purification. •

autre bête ou oiseau, ils les font tuer par des Sarrasins et des gens qui ne sont pas de leur Ioi. Tous, hommes et femmes, se lavent tout le corps dans l'eau deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir, et jamais ils ne boireient ni ne mangeraient sans s'être lavés; et ceux qui ne se lavent point ainsi, on les regarde comme chez nous des hérétiques (!). En ce pays, on fait grande justice des homicides, des vols et de tous autres crimes. La plupart d'entre eux s'abstiennent de vin, et celui qui en boit est incapable de servir de caution ou de térmoin, non plus que celui qui navigue sur la mer; carils disent qu'il faut être désespéré pour aller sur mer, et c'est pour cela qu'ils récusent le témoignage des varigateurs (h. Il fait une si grande chaleur en ce pays que c'est merveilleux : aussi sont-ils tout nus.



La Roussette (Vespertilio vampyrus).

Il ne pleut que dans les mois de juin , juillet et août, et n'était l'eau qui pendant ces trois mois vient rafraithir l'air, il ferait si grand chaud que nul ne pourrait y résister; mais cette pluie tempère un pen la chaleur. Il y a en ce royaume des hommes fort habiles en un art qu'on appelle physionomie : cet art consiste à conhaître les hommes et les femmes, et à dire, en les voyant, quelles sont leurs qualités honnes et mauvaises. Ils savent ce que signifie la rencontre de tel oiseau ou de telle bête. Ils croient aux augures plus qu'hommes du monde et connaissent les bons et les mauvais. Quand un homme se met en route, s'il rencontre quelque augure et qu'il le croie bon, il continue son chemin, sionn il s'assied ou même retourne en arrière (3). Aussitôt qu'un enfant est né, qu'il soit mâle ou femelle, le père ou la mêre mettent en écrit sa nativité, c'est-sà-dire le jour, le mois, la lune et l'heure où il est net car ils on terande foi dans leurs astroloures et leurs devins, oui savent beaucour d'enchantements

<sup>(</sup>¹) » Il leur est prescrit de faire leurs ablutions, et, autant que possible, dans une eau courante, de préférence à une eau dormante. Mais c'est un devoir indispensable de se laver avant les repas. » (Hindoo Sketches.)

<sup>(\*)</sup> Nous avons déja rappelé ailleurs cette répugnance de la plupart des Asiatiques pour les voyages maritimes.

<sup>(2) »</sup> Les jours bons et mauvais, les heures funestes et heureuses, le retour d'un voyage, la guérison d'un malade, la perte de quelques effets, enfin tout donne matière à recomir aux devins. » (Sonneral.)

et connaissent la magie et la géomancie, et même un peu d'astronomie. Dans ce royaume et par toute l'Inde, les bêtes et les oiseaux sont différents des nôtres, excepté les cailles, qui sont absolument semblables à celles de chez nous. Tous leurs autres animaux sont différents. Ainsi ils ont des chauves-souris, sorte d'oiseau qui vole la nuit et n'a ni ailes ni plumes, et est grand comme un autour (1); ils ont des autours tout noirs comme des corbeaux et beaucoup plus grands que les nôtres, et au reste volant et chassant bien. Ils donnent à manger à leurs chevaux de la chiair cuite avec du riz et maintes autres choses cuites. Ils ont en leurs monastères maintes idoles mâles et femelles, auxquelles ils conscrent des denoiselles, car leur pére et leur mêre les offrent à l'idole qui leur platt davantage; et



Le Vaulour royal de Pondichéry.

quand elles ont été ainsi consacrées, chaque fois que les moines de ces couvents les requièrent de venir faire honneur à leur idole, elles se rendent au monastère, chantent et dansent, et font grande fête. Il y a ainsi bon nombre de demoiselles consacrées qui se réunissent plusieurs fois la semaine et le mois. Elles portent à manger à leur idole, et voici comment: plusieurs d'entre elles prennênt des aliments, de la viande et d'autres bonnes choses, et vont au monastère de leur idole; puis là, elles mettent devant elle la table et la couvrent de tout ce qu'elles ont apporté, et l'y laissent quelque temps. Cependant ellesmémes chantent et dansent, et font le plus grand divertissement du monde; et enfin, quand elles ont ainsi attendu le temps que dure environ le diner d'un grand seigneur, elles disent que l'esprit de l'idole a mangé l'essence de la viande, et elles-mêmes se mettent à table et mangent ensemble avec grande fête et grande joie, puis s'en retournent chez elles. Elles font ainsi jusqu'à ce qu'elles se marient, et il y en a beaucoup de consacrées dans le royaume de Maabar. Mais nous vous avons assez parlé de ce pays; nous passerons à un autre royaume, appelé Mutilili.

<sup>(1)</sup> Le premier de ces oiseaux est le *Vespertilio vampyrus* de Linné: il a quatre pieds d'envergure; et quant au second, • c'est, dit Sonnerat, le vautour royal de Pondichéry, dont le dos, le ventre, les ailes et la quene sont noirs. •

### Du royaume de Mosul.

Mutfili est un royaume situé à environ mille milles vers le nord de Menebar (\*). Il est gouverné par une reine moult sage. Il y a bien quarante ans que son mari mourut, et comme elle l'aimait beaucoup, elle dit que Dieu ne voulait pas qu'elle se remariàt, puisqu'il lui enlevait celui qu'elle aimait plus qu'ellemême; et en effet elle ne s'est pas remariée. Depuis quarante ans, cette reine tient son royaume en justice aussi bien que le faisait son mari : aussi est-elle plus aimée de ses sujets qu'aucun roi ne le fut jamais. Les habitants sont idolâtres et ne payent de tribut à personne. Ils vivent de riz, de chair et de lait. En ce royaume on trouve les diamants de la manière que je vais vous le dire (\*). Sachez donc qu'en ce pays il y a plusicurs montagnes où l'on ramasse les diamants : quand il a plu, l'eau descend des montagnes par de grands ruisseaux ou bien entre dans de grandes cavernes; or, quand la pluie a cessé et que l'eau a disparu, on va chercher dans ces ruisseaux qu'elle avait formés, et on y tronve beaucoup de diamants (3). Et l'été, quand il ne tombe pas une goutte d'eau, on en recueille dans les montagnes; mais il y fait une si grande chaleur qu'à peine pent-on l'endurer. En outre, il y a une grande multitude de sergents grands et gros, en sorte qu'on ne peut y aller saus danger; cependant on explore ces montagnes tant qu'on peut, et on y trouve de belles et grosses pierres. Les serpents sont si venimenx et si méchants que les naturels n'osent aller dans les cavernes on ils se tiennent; mais ils ont un autre moven de prendre des diamants. Il y a, dans leur pays, de grandes vallées et des précipices si escarpés que nul ne pent y aller; mais voici ce qu'ils font : ils prennent plusieurs morceaux de viande et les lancent dans ces précipices; cette chair tombe sur des diamants qui s'y attachent. Or dans les montagnes vivent des aigles blancs qui font la chasse aux serpents : quand ces aigles aperçoivent la viande au fond des précipices, ils fondent dessus et l'emportent ; mais les hommes, qui ont suivi les mouvements de l'aigle, dés qu'ils le voient posé et occupé à manger la viande, se mettent à pousser de grands cris ; l'aigle épouvanté s'envole sans emporter sa proie, de peur d'être surpris par les hommes ; alors ceux-ci arrivent, prennent la viande et ramassent les diamants qui y sont attachés. Souvent anssi, quand l'aigle a mangé les morceaux de viande, il rejette les diamants avec ses ordures, de sorte qu'on en retrouve dans leur fiente (4). Ce sont là les trois manières dont les naturels recueillent les diamants. Et sachez qu'il n'y a au monde que ce royaume où l'on tronve des diamants; il y en a là beancoup et de beaux; car les plus beaux ne viennent pas chez nous, chrétiens, mais ils sont portés au grand khan et aux rois et barons de ces pays; car tous ces princes ont de grands trésors et achètent toutes les pierres précieuses. En ce royaume se font les meilleurs bougrans, les plus beaux et les plus fins qui soient au monde; ils sont d'une grande valeur, et si beanx qu'on les dirait de laine, et il n'v a roi ni reine au monde qui hésiterait à s'en parer (5). La contrée produit beaucoup d'animaux et les plus grands moutons du monde, et, en un mot, grande abondance de tout ce qui est nécessaire à la vie. Maintenant nous quitterons ce royaume et yous parlerons du lieu où est le corps de messire saint Thomas l'apôtre.

désignent sous le nom de calicots; Masuli-patam est plus particulièrement célèbre pour ses perses.

<sup>(</sup>¹) Murphili ou Monsul, écrit aussi Murfili, Muthfili, Molfuli, Molsuli, est Masuli-ratam, ville située à 355 kilomètres au nord nord-est de Madras et à l'embouchure de la Kistna. Marco-Polo étend le nom de la capitale au royanne.

<sup>(\*)</sup> Le royaume de Golconde, nommé plus anciennement Telingana, et dont Masuli-patam est le principal port de mer, doit sa célébrité à des mines de diamants.

<sup>(\*) «</sup> Voici, dit Tavernier, de quelle manière on cherche les diamants dans cette rivière. Après que les graudes plaies sont . passées, ce qui est d'ordinaire au mois de décembre, on attend encore tout le mois de janvier que la rivière s'éclairéisse, parce qu'en ce temps-là, en plusieurs endoits, elle u'à pas plus de deux pieds... On commence à chercher dans la rivière au bourg de Somnépour, et on va toujours en remontant, jusqu'aux montagnes d'où elle sort. » (Voyage aux Index. 1.11, p. 346.)

<sup>(4)</sup> On trouve le inéme récit dans un ouvrage d'Épiphanius, évêque de Salamine, au quatrième siècle. Hérodote raconte que les Arabes se servaient d'un moyen semblable pour récolter la cannelle. (Voy. p. 81 du vol. des Voyageurs Bançciens.)
(4) De tout temps la côte de Coromandel a dé renommée pour la perfection de ses tissus de colon, que les Europea.

Du lieu où est le corps de messire saint Thomas l'apôtre,

Le corps de saint Thomas l'apôtre est dans la province de Mabar, en une petite ville peu fréquentée, parce qu'il n'y vient jamais de marchands, la ville n'ayant encore aucun commerce, bien que les routes soient faciles (!). Cependant maints chrétiens et unaints Sarrazins y tennent en pélerinage, car les Sarrazins de ce pays ont grande foi en saint Thomas et prétendent même qu'il fut Sarrazin; aussi l'appellent-lis Anairun, c'est-à-dire saint homme. En ce lieu s'accomplissent de nombreux miracles. Car sachez que les chrétiens qui vont dans ce lieu en pélerinage prennent de la terre où le saint corps est ensevel, et, à leur retour dans leur pays, ils en donnent un peu à ceux qui sont malades de la fièvre quarte, de la fièvre tierce ou de toute autre fièvre, et aussibit que le malade en a pris en boisson, il est guéri; et ce remède est infaillible. Cette terre est toute rouge.

Je veux encore vous raconter un grand miracle qui arriva vers l'au 1288 de l'incarnation du Christ. Un baron de cette contrée avait une moult grande quantité de riz, et il en remplit toutes les maisons qui environnaient l'église. Les chrétiens chargés de la garde de l'église et du saint corps, voyant que les péterins u'auraient plus où se loger, furent moult irrités et prièreut le baron de retirer son riz; mais celui-ci, qui moult était cruel et fier, n'éconta point leurs prières, et remplit toutes les maisons. Or, quand ce haron se fut ainsi emparé de toutes les maisons de saint Thomas, il advint que la muit d'après messire saint Thomas l'apôtre lui apparut avec une fourche à la main et la lui nit sur la gorge, en lui disant : « Or çà, un tel, si tu ne fais vider tantôt mes maisons, tu mourras de unauvaise mort! » Et en parlant ainsi, il lui serrait la gorge si fort que le baron en souffiait beacoup, et peu s'en fallait qu'in e pensât mourir. Puis le saint partit, et le lendeuain dès le matin le baron se leva et fit vider toutes les maisons, et raconta ce que saint Thomas lui avait dit, dont les chrétiens eurent grande joie et grande liesse, et rendirent au saint moult grandes actions de grâces et bénirent son nom.

Pendant tout le cours de l'année, il arriva sans cesse des miracles, comme des guérisons de chrétiens estroniés et infirmes : mais nous voulons vous dire comment le saint fut tué. Un jour qu'il était hors de son cruitage, dans le bois, et qu'il faisait ses prières à son seigneur Dieu, comme il avait autour de lui beaucoup de paons, qui sont très-communs en ce pays, il arriva qu'un idolàtre de la race des Goui, no voyant pas le saint, lança une flèche de son arc pour tuer un des paons qui se trouvaient là. Mais au lien d'atteindre le paon, il frappa au côté droit saint Thomas, qui aussitôt adora moult doucement son Créateur et mourut. Avant de venir en ce pays où il mourut, il avait converti maintes gens en Nubie, ce que plus tard nous vous raconterons en sou lieu. Pour le présent, nous allons laisser saint Thomas et vous parler de quelques antres usages de ces peuples. Dés que les enfants sont nés, on les oint chaque semaine d'huile de sésame, qui fait encore noircir leur peau déjà noire naturellement; car plus ils sont noirs, plus ils se trouvent jolis et supérieurs aux autres. Ils représentent leurs divinités noires et leurs diables blancs comme neige; car ils prétendent que Dieu et tous les saints sont noirs, tandis que le diable est blanc. Ils font aussi toutes leurs idoles noires. Quand les hommes de cette contrée vont en campagne, ils prennent du poil de boruf sauvage et, s'ils sont à cheval, ils en mettent au cou de leur monture ; s'ils sout à pied, ils en mettent à leur écu ou s'en attachent au cou, parce qu'ils s'imaginent que ce poil de bœuf doit les sauver de tout accident. Aussi ce poil est assez cher en ce pays, car tout le monde en porte avec soi. Nous allons maintenant vous décrire la province des Abruemains.

<sup>(\*)</sup> Il s'agit ici de la petite ville de San-Thomé, située à quelques milles sentement au midi de Madras, et dont l'ancienne égise étrètienne est làtile sur une éminence. Ce fui jadis une cité assez importante, que les Indiens nounaisont Malinpur, ou plus correctement peut-être Mailpurg. Les Arabes ini ont donné le nom de Beil-Tuma, ou temple de Thomas,

# De la province de Lar, d'où sont issus les Abralamans,

Lar est une province à l'occident du lieu où saint Thomas fut enterré ('), et c'est de là que sont venus tous les Abraiaments du monde (\*). Ces Abraiaments sont les meilleurs marchands qui existent, car ils ne feraient un mensonge pour rien au monde, mais ils disent toujours la vérité. Ils ne mangent de viande (3) ni ne boivent de vin, mais mênent une vie honnête, suivant leur loi. Els n'enlêvent rien à personne, ne tuent aucun animal et ne feraient rien qu'ils crussent être mal. Tous se reconnaissent à un signe qu'ils portent : c'est un fil de soie sur l'épaule, qu'ils attachent sous l'antre bras et qui passe sur leur poitrine et sur leur dos. Ils ont un roi riche et puissant (4); il achète volontiers des perles et d'autres pierres précieuses, car il a promis à tous les marchands de sou pays que toutes les perles qu'ils lui apporteraient du royaume de Mabar, appelé Soli, qui est la plus belle province de l'Inde (5), il les leur payerait le double de ce qu'elles leur auraient coûté. Les Abraiamains vont donc au royaunce de Mabar et achètent toutes les belles perles qu'ils y trouvent et les apportent à leur roi, lui disant sans feindre ce qu'elles leur ont coûté, et le roi leur fait aussitôt donner deux fois leur valeur : aussi lui apporte-t-on une grandissime quantité de moult bonnes et grosses pierres. Ces Abraiamains sont idolâtres et croient plus aux augures et aux présages de hêtes et d'oiseaux qu'hommes du monde. A tous les jours de la semaine ils ont attaché un signe particulier (6). Si par hasard ils font quelque marché. celui qui veut le conclure se lève et regarde son ombre au soleil, et dit que ce jour son ombre doit avoir telle grandeur (7). S'il lui trouve la grandeur voulue, il conclut le marché; sinon, il attend que l'ombre atteigne la longueur qu'ils lui ont assignée par leur loi. Il y a encore autre chose : quand ils font un marché dans une maison ou tout autre lieu, s'ils voient veuir une tarentule, dont il y a beaucoup en ce pays, s'ils jugent qu'elle vienne d'un côté qui leur soit favorable, ils achètent la marchandise aussitôt; si la tarentule vient d'un lieu qui ne leur plaise point, ils laisseut là le marché et n'achètent rien. Onand ils sortent de chez eux, s'ils rencoutrent quelqu'un qui leur déplaise, ils s'arrêtent et ne vont pas plus

- (¹) Lor, Lone, Lahe, Laé et Lach dans les diverses versions. Si cette protince l'abi stude à l'ouest de la sépullure de saint Thomas, elle devait occuper cette partie de la contrée où sont la ville d'Acroukait et les temples de Kandijpouram, où les brahamases out encore aujourd'hui un établissement considérable, Voici ce que dit d'Anville, dans son Antiquité de l'Inde ;
- « Les Bruchmani magi et leur ville appelée Bruchmé, entre Arcate (Arroukali) et la mer, dans Ptolémée, üvent notre vue sur Kanje-varam (Kandipouram), distante à pou pris également et d'environ dix lieues d'Arcate comme de la mer, et dans lapuelle les brainèmes conservent um de se plus famesses évoles de bur doctrine. »
- Piolémée, dit-Il encore, fait mention, sur celle côte, d'uno ville sons le nom de Cottiare, qu'il quafifie du titre de métro-pole d'une nation itont le nour est Aios ou Ait. Je ne fais accune difficulté de voir reparaître ce nom dans celui de Laē, sous lequel Marc Pole parle d'un royaume situé au couchant du Maabar, qu'il ne faut pas croire être le Malabar, mais le côté oriental de la presau file, en y placaut, comme il le fait positivement, la ville que le nom de saint Thomas a décorée. »
- Marsden croyait plus probable que la province de Lar correspondait au pays de Kandjipouram et d'Arroukati.
- (\*) Abraiamans, Abraiamins, Alvaiamins, etc. De quels hommes veut parler Marco-Polo dans ce chapitre? Est-ce des braiamans sendencià? Ses observations ne s'appliquent-elles pas aussi à la classe des marchands, appelés banquans? Cette derrière supposition de Marsdeu mérite d'autant plus d'attention que le mot braiamon de notre texte, écrit abrajoin addivers manuscrits, laisse toute liberté au doute. Du reste, les floges que Marco-Polo fait de ceux dont il parle paraissent s'appliquer avec justice aux brainmans : « Le sout, dit Moor, l'auteur du Panthéan hindou, les hommes les plus moraux (1 de la mélikure noudité que j'aic jamais vus. »
- (3) Les brahmanes s'interdisent, non pas absolument la viande, comme on le croit généralement, mais la chair d'un grand nombre d'animanx.
- (4) Si le Lar formati un royaume séparé, il devait rependant dépendre du roi de Teinguna, dont les possessions, après avoir été envahies par l'empereur Palan de Delhi, se confordirent, croit-on, dans celles du roi hindou de Narsinga, dont la capitale était Bijanagar ou Vijaya-nyara.
  - (\*) Voy. p. 393.
- (\*) Abraham Roger, dans la Porte ouverte, énumère tous les actes à faire ou à éviter à chacune des trente heures indiennes du jour et de la nuit, pour chaque jour de la semaine.
- (\*) En observant leur ombre, les Abraiaments de Marco-Polo ne faisaient autre chose que de s'assurer si l'heure du jour était propice ou favorable, suivant leurs préjugés.

avant; ou bien encore, s'ils voient une hirondelle qui vient par devant, ou de gauche ou de droite, selon qu'il leur semble d'après leurs usages que l'hirondelle vient de bon ou de mauvais côté, ils vont plus avant ou retournent en artière.

Ces Abraiamaius vivent plus qu'hommes du monde, ce qui tient à leur sobriété et à la grande abstinence qu'ils font. Leurs dents sont moult bonnes, à cause d'une herbe qu'ils mangent habituellement et qui est très-saine au corps de l'homme (¹). Jamais ils nes font saigner, ni aux veines ni en aucune autre partie du corps. Ils ont entre eux des moines règuliers appelés cuigni (¹) qui vivent plus longtemps que les autres, jusqu'à cent ciuquante ou deux cents ans; et ils se portent assez bien de leur corps pour aller là où ils le veulent, et ils font tout le service de leur monastére et de leurs idoles aussi bien que s'ils étaient jeunes; et cela vieut de la grande abstinence qu'ils observent dans leur manger, ne maugeant



Le Bœuf sacré de l'Inde

que pen et de bonnes viaudes, mais surtout du riz et du lait. Ces enigui, qui vivent si longtemps, usent d'un breuvage particulier que py veux vons dire : ils preument du vif-argent et du soufre et les mêlent ensemble pour en faire un breuvage qui, à ce qu'ils prétendent, allouge leur vie; et, en effet, ils vivent plus longtemps. Ils prennent de ce breuvage deux fois par mois, et cela depuis leur enfance, et il est à remarquer que tous ceux qui vivent aussi longtemps usent de ce breuvage de sonfre et de vif-argent. En ce royaume de Mahar est une religion appelée enigui, qui astreint eeux qu'il a suivent à une vie rude et grossière; car tous ceux de cette religion vont tout nus et ne portent jamais rien sur eux. Ils adorent le breuf (<sup>9</sup>), et la plupart d'entre eux portent un petit bœuf de cuivre ou de brouze doré sur le front. Ils

<sup>(\*)</sup> Il s'agit du bétel, composition on entrent la fenille du bétel, la noix areca et la poussière de coquilles calcinées,

<sup>(\*)</sup> Les fingui ou enigui, suivant d'autres mainarrits, sont les religieux mendiants ou asolées, dont les uns forment la classe des jogi ou pogi, et les autres celle des sannyors. Nous avons donné inproprement, p. 118, à un groupe de ces religieux le nom de fabirs, qui ne convient qu'aux mendiants de la religion malométaire.

<sup>(\*)</sup> Le bœuf est surtout sacré pour la secte des saivas, qui adorent Siva et Bhawani, divinités qu'on représente portées par cet animal. En général, les saivas suspendent à leur cou, non la figure d'un bœnf, mais celles du linga et du yoni.

brûlent les os du bœuf et en font une poudre dont ils oignent plusieurs parties de leur corps àvec grande révérence, aussi grande que velle que les chrétiens ont pour l'eau bénite (\*). Ils ne mangent ni dans des

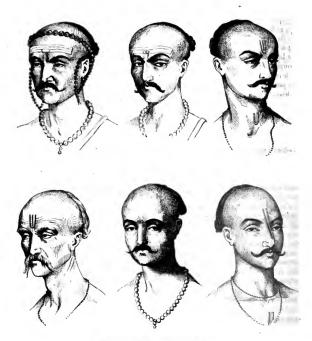

Signes religieux que les Hindons tracent sur leur visage,

écuelles ni dans des plats, mais sur des fenilles de pommier de paradis ou toutes autres grandes feuilles (2), pourvu toutefois qu'elles ne soient pas vertes, mais sèches; car ils disent que celles qui sont vertes ont

<sup>(\*)</sup> Les différentes secles des Ilindons se distinguent par des marques particulières tracées sur le front, le nez, le ceu et la pointine, avec un mélange de poussière, de bonse de varle, de cendres du sacrifice, de bois de sandal et d'autres, liées avec de l'eau de riz. Il puralt aussi que ces signes varient, sur le même individu, suivant les différentes pières qu'il adressa aux différentes divinités.

Voy, sur ce sujet spécial l'ouvrage de M. S.-C. Belnos, intitulé : the Sundhya or the dayly prayers of the brahmins, illustrated in a series of original drawings, etc.

<sup>(\*)</sup> La feuille du plantain ou pounne de paradis (Musa pavadisiece de Linné) est d'une telle dimension que les Indiens s'en serveut comme d'un plat où ils metteut leur riz bou'lli.

une âme et que ce serait un péché de s'en servir, et ils se gardent surtont de faire aucun péché, aimant mieux se laisser mourir que d'en commettre un senl (¹). Et quand on leur demande pourquoi ils vont nus, ils répondent : • Nous allons nus parce que nous ne voulons aucune chose de ce monde, parce que nous sommes venus en ce monde nus et sans vetements. •

Ils ne tueraient aucune créature ni aucun animal, ni mouche, puce, porc, ni aucun ver, parce qu'ils disent que ces bêtes ont une âue, et que ce serait un péché d'en manger (\*). Ils ne mangent aucune chose verte, ni herbes ni racines, jusqu'à qu'elles soient sèches, car ils disent que les choses vertes ont une âme. Ils dorment sur la terre tout nus, sans rien sur cux ni dessous, et c'est étonnant qu'ils ne meurent point et qu'ils viveat si longtemps. Ils font grande abstinence de manger, car ils jednent toute l'anuée et ne boivent que de l'eau. Ce sont, au reste, de cruels et perfudes idolatres (\*). Ils disent qu'ils font brûler les corps parce que, sans cette précantion, les vers s'y mettraient, et lorsque ces vers auraient mangé tout le corps, ils mourraient de faim, n'ayant plus rien à dévorer, et ce serait un grand péché que cette mort pour l'âme du défunt. A présent que nous vous avons raconté les contumes des jdolatres, nous reviendrons à l'île de Seilan, dout nous avons oublié de vous raconter une merveilleuse histoire.

#### Encore de l'ile de Seilan.

Seilan est une grande île, comme je vous l'ai déjà raconté. Or en cette île est une montagne fort élevée et très-escarpée, où l'on ne pourrait monter si l'on n'avait suspendu à cette montagne des chaînes de fer qui servent aux habitants à se hisser au sommet. On dit que sur cette montagne est le tombeau d'Adam notre premier pére (\*). Les Sarrasins sont de cet avis ; mais les idolâtres prêtendent que c'est celui de Sergamon Bercam (\*), le premier homme qu'ils aient divinisé. Ce fut le meilleur homme de leur loi qui ait jamais existé, et c'est aussi le premier qu'ils aient regardé comme saint et dont ils aient fait une idole. C'était le fils d'un grand roi riche et puissant; il était de si bonne vie qu'il ne voulait entendre parler de choses mondaines ni de rovanté; et son père, en voyant ces dispositions que rien ne pouvait vaincre, fut fort irrité et lui fit de grandes offres, lui proposant de le couronner roi et de lui abandonner toute sa puissance. Mais le fils ne voulait rien entendre, et le roi, voyant une telle opiniâtreté, faillit en mourir de chagrin; car il n'avait que ce fils et il ne savait à qui laisser son royaume. Il a donc recours à cet expédient : il se persuade que son fils se laissera séduire par les choses mondaines et qu'il finira par accepter la couronne et le royaume. Il le met dans un moult beau palais et lui donne trente mille jeunes filles moult belles et avenantes pour le servir. Il n'y avait aucun homme dans ce palais; mais les jeunes filles le mettaient an lit, le servaient à table et lui tenaient toujours compagnie ; elles chantaient et dansaient devant lui et lui procuraient toutes sortes de divertissements, comme le roi le leur avait commandé. Mais il était encore plus réservé qu'auparavant, et il menait une très-sainte vie selon leur loi. Il était si discret qu'il n'était jamais sorti du palais et n'avait jamais vu un homme mort ou infirme ; car son père ne laissait aucun voyagenr arriver jusqu'à lui. Un jour cependant qu'il se promenait à cheval hors du château, il vit

<sup>(</sup>¹) Tous les voyageurs rendent témosgnage de ces vertus chez la plupart des ascètes hindous. (Voy. Thévenot, Voyage des Index; Grose, l'ogage to the East Indies.) La longévité paraît être une des récompenses terrestres de cette tempirance et de cette chastelé.

<sup>(\*)</sup> Cette défense de manger de la chair est une consequence de la croyance à la métempsycose. Tuer un animal, c'est obliger l'âme humaine qui l'habite à émigrer dans un autre corps.

<sup>(\*)</sup> Il s'agit, non plus des religieux, mais des adorateurs de Brahma en général; il semble, du reste, que Marco-Polo ait eu crainte d'avoir été trop loin dans ses éloges.

<sup>(9)</sup> Yoy,, sur Ceylan et le pie d'Adam, les notes 3 et 5 de 12 p. 382 du volume des Vagagaus annena, et une vue de ce pie avec les chalnes dans le Magasin pittoresque, t. X, p. 12. D'apcès une tradition mahométane, racontée par Sale, Jorsque Adam fut chassé du paradis terrestre, il Iomba dans I'lle de Ceylan; Eve Iomba prés de Joddah, en Arabie.

<sup>(\*)</sup> Sakia-mouni, le Bouddha. — Voy. sur ce fondaleur du bouddhisme et sur ses temples à Ceylan la relation de FA-HLAN, dans le volume des Voyageurs anciens. Le mot Berram ou Bourchan, dont se sert Marco-Polo, paraît signifier divinité dans la langue des Tartares mongols. Il est probable que l'on appelait communément le Bouddha Sakya-mouni-Bercam ou Bourchan, c'est-à-dire, le dieu Sakia-mouni.

un homme mort; tout étonné, il demanda à ceux qui étaient avec lui ce que c'était que cela, et eux lui répondirent que c'était un honme mort. « Comment, fit-il, tous les hommes meurent donc? - Oui vraiment, » lui répondit-on. Il ne dit rien autre chose et continua sa route tout pensif. Un instant après, il rencontra un vicillard qui ne pouvait plus marcher et n'avait plus de ilents dans sa bouche à cause de son grand âge. Il demanda encore ce que cela vonlait dire, et on lui répondit que c'était la vieillesse qui rendait cet homme ainsi infirme. Quand le fils du roi ent ainsi appris à connaître la mort et la vicillesse, il retourna à son palais, et résolut de ne plus rester dans un monde aussi misérable et d'aller chercher celui qui ne meurt jamais. Il quitta donc le palais et son père, et s'en alla sur de hautes montagnes impraticables où il mena une vie honnête et sage, observant une grande abstinence; et certes s'il eût été chrétien, c'ent été un grand saint devant notre seigneur Jésus-Christ. Quand il mourut, on porta son cadavre au roi son père, et il n'est pas besoin de vous dire s'il fut dolent et marri quand il vit mort celui qu'il aimait plus que lui-même (1). Il fit grand deuil, puis ordonna de faire une image d'or et de pierres précieuses à sa ressemblance, et il la fit honorer et adorer par tous ceux du pays comme un Dieu. Les naturels prétendent que ce prince mourut quatre-vingt-quatre fois : la première fois il devint bœuf, puis il mournt et devint cheval, et enfin il mourut quatre-vingt-quatre fois, revenant toujours en animal ou chien ou autre chose; mais à la quatre-vingt-quatrième fois qu'il mournt, il devint dieu, et les idolâtres l'adorent comme le plus grand et le meilleur dieu qu'ils aient. Cette idole fut la première, et c'est d'elle que sont venues toutes les autres en l'île de Seilan et dans l'Inde. Les idolâtres viennent en pêlerinage à cette statue, de contrées fort éloignées, comme font les chrétiens à Saint-Jacques. Les idolàtres disent donc que le tombeau qui est au sommet de cette grande montagne est celui de ce fils du roi, et que les dents, les cheveux et l'écuelle qui y sont ont appartenu à ce prince qui avait nom Sergomon Borcan, c'est-à-dire Sergomon saint : les Sarrasins, de leur côté, qui viennent en foule à ce lieu en pèlerinage, disent que c'est le tombeau d'Adam notre premier père, et que les dents, les cheveux et l'écuelle sont à Adam. Voilà ce qu'ils prétendent de part et d'autre; mais Dieu seul sait qui a été enterré en ce lieu : car, pour nous, nous ne croyons pas que ce soit Adam, puisque l'Écriture sainte nous dit qu'il est dans une autre partie du moude. Or le grand khan vint à apprendre que sur cette montagne était le tombeau d'Adam, et ses dents, ses cheveux et l'écuelle où il mangeait (\*); et il résolut d'avoir de ces reliques, Il envoya done, vers l'an 1284 de l'incarnation de Christ, une grande ambassade qui s'en alla dans l'île de Seilan, vint trouver le roi et obtint les deux dents mâchelières qui moult étaient grosses et grandes, et aussi un peu des cheveux et l'écuelle; celle-ci était en porphyre vert moult beau. Ils repartirent avec tout cela pour retourner vers leur seigneur, et quand ils furent près de la ville de Gambalu où était le grand khan, ils lui firent savoir qu'ils revenaient et qu'ils lui apportaient ce pour quoi il les avait envoyés. Le grand khan alors ordonna que tous ses gens, moines et autres, allassent au-devant de ces reliques qu'il leur dit être celles d'Adam. Et, que vous dirai-je? sachez que tous les habitants de Gambalu allèrent à la rencontre de ces reliques (3); les moines les prirent et les apportèrent au grand khan, qui les reçut avec grande joie et grande fête et grande révérence. Or ils tronvèrent dans leurs écritures que cette écuelle avait une vertu telle, que lorsqu'on y mettait de la viande pour un homme il y en avait pour cinq. Le grand khan en fit, dit-on, l'expérience et trouva que c'était vrai. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il conserve préciensement ces reliques qui lui ont coûté de grands trésors. Maintenant que je vous ai conté en toute vérité cette histoire, je vous parlerai de la cité de Cail.

(1) Le pot. (Voy. la relation de Fa-man, Voyageurs anciens, p. 367.)

<sup>(1)</sup> Voy., sur la mort du Bouddha, la relation de Fa-man, Voyageurs anciens, p. 377.

<sup>(\*)</sup> Il y a d'autres exemples de semblables cérémonies dans l'histoire de Chine. Du Halde rapporte que dans la quatorzieme auncée du règne du dix-septième prince de la dynastie des Taug, cet empereur « fit porter avec pompe, dans son palais, un os de l'idole Pot.

### De la noble cité de Cail.

Cail (\*) est une noble et grande cité qui obéit à Asciar (\*), le premier des cinq frères rois. A cette ville abordent tous les vaisseaux qui viennent de l'occident, c'est-à-dire de Carnosa (\*), de Quissi (\*), d'Aden et de toute l'Arabie, chargés de marchandisse et de chevaux; car les marchands viennent à cette ville, parce qu'elle est bien située et qu'on y trouve à acheter des chevaux et maintes autres choses. Le roi est moult riche et porte sur lui une quantité de pierres précieuses. Il vit moult honorablement, et maintent bien son royaume en justice. Il soutient les marchands étraogers qui viennent dans sa ville et leur rend honne justice : aussi ceux-ci y abordent volontiers et ils y font grand profit. Ce roi a plus de trois cents femmes, car plus on a de femmes plus on est honoré. Quand il survient quelque discorde entre ces cinq rois, qui sont frères de père et de mère, et qu'ils veulent combattre ensemble, leur mère, qui est encore en vie, se met entre eux pour arrêter le combat; et plusieurs fois il est arrivé que se fils ne se sont pas rendus à sa prière et out vouln se combattre. Alors elle, prenant un conteau, leur a dit : «Si vous ne cessez cette querelle et que vous ne fassiez paix ensemble, je m'occis aussitot; mais avant » j'arracherai de ma politine cette mamelle qui vous a nourris. «Et eux, par pitté pour leur mère, voyant d'ailleurs que leur intérêt est encore de rester unis, ont toujours fait paix ensemble; mais quand leur mères sera morte, il ne peut manquer d'arriver qu'ils se détruisent l'un l'autre

#### Du revaume de Coitlon.

Collon(\*) est un royaume situé à cinq cents milles environ an sud de Mabar. Les babitants sont ulolàtres; il y a aussi des chrétiens et des juis. Its ont un langage particulier; leur roi ne paye tribut à personne. Je veux vous dire quelles sont les productions de ce pays. Sachez douc qu'il y a du berzi coilomin (\*) moult bon, et aussi du poivre en grande abondance; on le recueille pendant les mois de mai, juin et juillet sur des actives qu'on plante et qu'on arrose, et qui sont arbres douestiques (\*). C'est là qu'on récolte le bois d'Inde (\*); il se fait avec une herbe qu'on cueille et qu'on met dans un grand vase; on verse de l'eau dessus et on t'y laisse jusqu'à ce que l'herbe pourrisse; puis on l'expose à l'ardeur du soleil, on la fait bouillir et elle devient telle que nous la voyons. En ce pays il fait une si grande chaleur et le soleil est si arbent qu'on peut à peine le supporter, et si l'on met un œuf dans un fleuve, il est cuit avant qu'on ait le temps de s'eloigner beancoup. Les marchands du Mangi (\*), de l'Arabie et du Levant vennent en ce royaume, et, en échange des marchandises qu'ils apportent de chez eux, emportent sur leurs vaisseaux

<sup>(</sup>¹) En langue tamoule, le mot kael ou koil signific temple. Il forme la dernière syllabe de plusieurs noms de lieux, dans la partie méridionale de la péninsule. Il servait à désigner un port considérable de la contrée que nous appelons Tinnevelly, à peu de distance de Toucatorin. Cette vitle, marquée sur une des cartes de Valentyn, s'appelait Kuel-partann. Elle a disparu des cartes modernes : loutélois, on peut consulter la Collection des plans de ports de Dalrymple.

<sup>(\*)</sup> Asciar est certainement un nom déliguré. A une époque postérieure au récit, la partie de la contrée dont it est question fut enlevée aux rois de Narsinga par ceux de Koulom eu Kolam, sur la côte du Malabar.

<sup>(\*)</sup> Ormus. (\*) Kis.

<sup>(\*)</sup> Koulum, Kolum, Coulum des cartes européennes, autrefois ville très-commerçante. Ce nom signifie en langue tamoule étang ou bassin. Elle est moins éloignée de moitié de Karl que ne paraît l'indiquer Marco-Polo.

<sup>(°)</sup> Dans Ramusio, le bois de sandat, qui vient surtout des montagnes de l'intérieur.

<sup>(1)</sup> Il semble qu'il y ait ici erreur. Sur la côte du Malabar, les fleurs de cet arbuste (le potrrier à vin) paraissent au mois de juin, et les graines mûrissent en décembre.

<sup>(\*)</sup> Sans doute l'indigo, qui croît dans presque toutes les parties de l'Inde et y sert à teindre les étoffes,

<sup>(\*)</sup> Il y a plus d'un motif de croire qu'anciennement les Chinois ont entretenu des relatious commerciales jusqu'au golfe Persique. — Voy. Robertson (Historical disquisitions, etc., p. 95 ) et, plus haul, la relation des DEEX MAHOMETANS, passim.

une foule de productions de cette contrée. Il y a maintes sortes de bêtes différentes de celles du reste du monde : ce sont des lious noirs sans nulle antre couleur ni tache (¹), des perroquets de plusieurs espèces (\*),



Récolte du poivre. - Miniature du Liere des Merreilles,

car il y en a de tout blancs comme la neige avec les pieds et le hec vermeils, et d'autres vermeils et blancs, qui sont la plus belle chose du monde à voir; il y en a aussi de tout petits qui sont três-jolis. On vtrouve des paons moult plus heaux et plus grands que les notres, des poules tout à fait différentes; en un mot, tout ce qu'ils ont est plus beau et meilleur que ce que nous avons, fruits, bêtes et oiseaux, et cela à cause de la grande chaleur qu'il y fait. En fait de grains, ils n'ont que du riz. Ils font du vin avec du sucre (²), ce qui forme une três-bonne boisson qui enivre eucore mieux que le vin de raisin. Ils ont en grande abondance et à bon marché tout ce qui est nécessaire à la vie, excepté des grains. Ils ont beaucoup d'astrologues, qui sont bons. Ils ont aussi des méderins habiles, qui savent conserver la santé. Ils sont tous noirs, hommes et fenimes, et vont tout nus. Ils épousent leurs cousines germaines, la feunne de leur père quaud il est mort ou celle de leur frère; et cela se fait par toute l'Inde (). Il n'est ren autre chose en ce pays qui mérite de vons être raconté. Maintenant nous vous parlerons de Comari,

<sup>(\*)</sup> Nous rappelons que lion, tigre, l'opard, c'est tout un pour Marco-Polo.

<sup>(\*)</sup> Le perroquet est commun dans toutes les contrées de l'Inde, C'est l'expédition d'Alexandre qui le fit connaître pour la premièreisis aux Européens. (Yor, la relation de Cresuss, p. 157 des Voyageurs anciens. Voy, aussi Gould, Birds in Asia.)
(\*) Liqueur faite avec un sucre grossier qu'un nomme le jaggriou jagori, et qui est seulement le jus épaissi tiré du Borassus flobeliformis.

<sup>(\*)</sup> Notion incorrecte, qui a peut-être pour origine la singularité des mariages chez les Nairs ou Naimars, les Soudras de Malayala. (Voy. Buchanau, Journey from Madras, etc., vol. II, p. 408.)

#### De la cité de Comari.

Comari est une contrée de l'Inde même (¹). A trente milles en mer de cette ville, l'étoile polaire, que nous n'avions pas vue depuis l'île de Java jusqu'ici, apparaît de nouveau et semble tont an plus à une coudée au-dessus de l'eau. Cette contrée n'est pas très-civilisée, mais au contrare est assez sauvage. On y tronve des bêtes de toutes sortes, et surtout des singes qu'on prendrait pour des hommes ; il y a tant de forêts et de marais que c'est uerveille; les lions, lés léopards, les ours, y sont en abondance. C'est tout ce qu'il y a de remarquable. Et maintenant nous passerons au royaume d'Éli.

# Du royaume d'Éli.

Éli (2) est un royaume vers le couchant, éloigné de Comari d'environ trois cents milles. Les habitants sont idelâtres, ont un roi à eux et un laugage particulier, et ne payent tribut à personne. Nous vous raconterons leurs usages, que vous comprendrez mieux parce que nous approchons de pays civilisés. Il n'y a pas de port en ce royaume; cependant il y passe un grand fleuve ou sont de bons monillages (2). On tronve en ce pays du poivre en grande abondance, du gingembre et d'autres épices (\*). Le roi a beaucoup de richesses, mais très-peu de gens; au reste, son royanme est si bien défendu qu'on ne saurait y entrer pour leur nuire : aussi ils ne craignent personne. S'il advient que quelque vaisseau entre dans le fleuve, sans avoir l'intention de venir chez eux, les habitants les prennent et leur enlèvent tout ce qu'ils portent, disant : « Vous alliez autre part, et Dieu vous a envoyés vers nous afin que nous prenions tons » vos biens. » Ils prennent donc toutes les marchandises du vaisseau comme si elles étaient à eux et ne croient point pécher pour cela. Au reste, c'est là l'habitude de toutes ces provinces de l'inde; car s'il arrive qu'un navire soit jeté par le manvais temps dans un lieu où il n'avait pas l'intention d'aller, ceux chez qui il arrive décobent tout ce qu'il porte, disant : « Vous vouliez aller autre part, mais notre bon » génie vous a commande de venir chez nous afin que nous eussions ce que vous pertez. « Les vaisseaux du Mangi et d'autres contrées y viennent l'été et sont leur cargaison en quatre jours ou en huit, et ils s'en vont le plus tôt qu'il peuvent, parce qu'il n'y a pas de port en ce pays et qu'il est dangereux d'y demeurer à cause du sable qui y est. Les vaisseaux du Mangi ne craignent point comme les autres d'aller dans ces parages, parce qu'ils portent de si grandes ancres de bois qu'ils ne craignent aucun danger (5). Il y a dans cette contrée des lions et d'autres bêtes féroces et beaucoup de gibier. Nous allons à présent vous entretenir du royaume de Milebar.

<sup>(1)</sup> Komari, le cap Comorin, Komaria acron des Grecs, promontornum Kamarue de Ptolémée. Il semole que Marco-Polo cit dù placer ces lignes sur Comari avant celles sur Coulam.

<sup>(\*)</sup> Le mont Ditla des Anglois, le Delli des cartes hollandaises, sur la limite du Kanara et du Malabar (Malayaba), suivant Paolino, Buchanan étend ce deraier pays jusqu'à la rivière Clandra-Gira, à un degré de plus au mord de la montagne qui, diti, est séparée du continent par des lagunes d'eau salée, et forme sur la côte un promontoire que l'on remarque de loin. Le nou vériable n'est ni Dilla ni Delli, mais a quelque rapport avec ces mots ' Feasi-Malay.

<sup>(\*)</sup> Cette rivière a son embouchure au sud du mont Delli, Dilla ou Yesai-Malay, et non loin de Cananore. Il traverse le pays des Rajas Teherical ou Colastry. Son nom dérive de la ville Valya-paltanam.

<sup>(4)</sup> Le cardamome, épice et acome; la cureuma longa, ou sofran des lades, etc.

<sup>(\*)</sup> Ce mode d'ancrage est de même usité, de nos jours, à Tellitchery, Mahé, Anjengo, etc., et les voyagents modernes confirment ce que Marco-Polo dit des dangers de la côle,

# Du royaume de Melibar,

Melibar est un grandissime royaume vers l'occident (1). Ils ont un roi et un langage particulier. Ils sout idolâtres et ne pavent tribut à personne. En ce royaume on voit l'étoile polaire, qui paraît bien élevée de deux coudées au-dessus de l'eau. De ce pays de Melibar et d'une autre province qui est auprès et qui est appelée Gosurat sortent, chaque année, plus de cent vaisseaux en corps qui vont prendre les autres vaisseaux et dépouiller les marchands; cat ce sont de grands voleurs de mer ; ils mènent avec eux leurs femmes et jusqu'à leurs petits enfants, et ils demeurent tout l'été en corps et ils font moult grand dommage aux marchands. Sachez que plusieurs des vaisseaux de ces méchants corsaires se portent ca et là pour attendre et trouver les navirés des marchands et les piller : pour cela ils s'échelonnent en mer, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent les uns des autres d'environ cinq milles ; ils placent ainsi vingt de leurs vaisseaux, de sorte qu'ils embrassent cent milles, et des qu'ils apercoivent un navire, ils se font des signaux de feu les uns aux autres, et ainsi nul vaisseau ne peut aller dans cette mer sans être pris par eux (\*). Mais les marchands, qui les counaissent bien et qui savent qu'ils doivent les rencontrer, vont si bien appareillés qu'ils n'ont pas à les redouter; mais ils se défendent vaillanment et leur font grand dommage, ce qui n'empêche pas que les corsaires n'en prennent toujours quelques-uns. Quand ils se sont emparés de quelque navire, ils prennent toutes les marchandises, mais ne font aueun mal anx hommes et les renvoient en leur disant : « Allez chercher d'autres marchandises, vous nous les donnerez » peut-être encore. » Il v a en ce royaume grande abondance de poivre, de gingembre, de cannelle et d'autres épices, comme aussi de turbith et de noix d'Inde. Ils ont également beaucoup de bougrans, des plus fins et des plus beaux du monde, et toutes sortes de marchandises précieuses. Je vais vous dire ce que les marchands étrangers apportent en ce pays pour échanger avec les productions de la contrée : c'est d'abord de l'airain, dont ils se servent pour fréter leurs vaisseaux ; des draps d'or et de soie, du sandal, de l'or, de l'argent, du girofle et d'autres épices qu'on n'a point en ce royaume. Il y vient des navires de maintes parties de la grande province du Mangi. De là ils portent leur chargement en diverses contrées, et tout est ensuite envoyé à Alexandrie. Nous avons raconté ce que nous savions du royanne de Mélibar; nous passerons maintenant au royanne de Gozurat; et remarquez que nous ne vous disons rien de toutes les cités de ces royaumes, parce que cela nous menerait trop loin, car dans chacun de ces royaumes il y a bon nombre de cités et de villages.

# Du royaume de Gozurat.

Gozurat est un grand royaume (\*) dont les habitants sont idolatres et ont un roi et un langage particulier. Ils ne payent tribut à personne. Ce pays est vers l'occident, et on y apercoit mieux l'étoile polaire qui semble déjà élevée au moins de six condées. Les naturels sont les plus grands corsaires du monde, et fort méchants; ils prennent les marchands et leur donnent à boire du tamarin et de l'eau de mer, de sorte que ceux-ci ont la colique et rejettent tont ce qu'ils ont pris ; les corsaires font recueillir ces

<sup>(\*)</sup> Marco-Polo donne le nom de Melibar ou Malabar aux contrées de l'Inde anglaise que nous nommons Kanara, Konka, et qui sont situées au nord du Malabar proprenient dit.

<sup>(\*)</sup> Déjà les Romains se plaignaient, au témoignage de Plunc, de ces pirates indicus. La multitude des petits ports, les points élevés de la côte d'oit l'on peut épier les auvires obligés par les brises à s'approcher de terre, la protection qu'offrent aux fugitifs les accidents du territoire, tout favorisait, dans cette partie de l'Inde, la piraterie dont parle Marco-Polo, et que l'on rèst pas encore parvenu à défutire entièrement.

<sup>(\*)</sup> Gozorath, Gustrach, Gestrach, dans d'autres textes. Marsden est en doute sur la question de savoir si ce que l'on appelle aujourd'hul la péninsule de Guzzerat était auciennement une partie intégrale de la province de l'Hindoustan qui porte aujourd'hri e coun; et dont la capitale était Nehrwalch or Duttan

ordures et cherchent s'ils n'y trouveront point des perles ou d'autres pierres précieuses; car ils prétendent que lorsque les marchands se voient pris, ils avalent les perles et les autres pierres précieuses qu'ils possèdent, afin de ne point les laisser aux corsaires ; et c'est pour cela qu'ils leur font prendre ce breuvage. Il y a en ce pays du poivre en grande abondance, du gingembre et du bois d'Inde. Ils ont aussi assez de coton, car ils ont de ces arbres qui le produisent, hauts au moins de six pas et àgés de près de vingt ans; mais quand ces arbres sont si vieux, le coton n'est plus bon à filer et on s'en sert seulement pour faire des voiles et des hamacs. Auparavant, quand l'arbre a moins de douze ans, le coton est bon à filer; plus tard, de douze à vingt ans, l'arbre produit de moins bonnes graines (1). On prépare en ce royaume une moult grandissime quantité de cuir avec la peau des montous, des bœufs, des buffles, des licornes et de maintes autres bêtes : on en fait tant que chaque année on en charge plusieurs navires pour l'Arabie et maints autres pays; car c'est là que viennent s'approvisionner une foule de provinces. On y fabrique de belles nattes de cuir vermeil, où l'on représente des bêtes et des piseaux et que l'on coud moult habilement avec des fils d'or et d'argent (2). Elles sont si belles que c'est merveille de les voir : les Sarrasins dorment dessus, et c'est un très-bon concher. On fait aussi de fort beaux conssins cousus d'or qui valent bien six marcs d'argent, et de ces nattes dont je vous parlais, il y en a qui valent jusqu'à dix marcs d'argent. Et, que vous dirai-je? sachez qu'en ce royaume se fabriquent des sièges royaux en cuir, plus beaux que partout ailleurs et de plus grande valeur. Nous vous parlerons à présent du royanne de Tana.

### Du royaume de Tana,

Tana est un royamme vers l'occident moult grand et bon (\*). Ils ont un roi particulier et ne payent tribut à personne; ils sont idolâtres et ont un langage particulier. Cette contrée produit du poivree d des épiceries comme les autres pays dont nous venons de parler. Il y a aussi de l'encens qui n'est pas blanc mais brun (\*). Il s'y fait un grand commerce et il y vient bon nombre de navires marchands; car on tire de ce pays beaucoup de cuirs de maintes façons moult bons et beaux, et aussi du bougran et du coton; en échange de quoi les marchands apportent diverses choses, comme or, argent, airain et autres objets dont on a besoin en cette contrée. De ce royaume sortent maints corsaives qui vont par la mer, faisant grands maux aux marchands, et cela de la volouté nême du roi, car il est convenu avec eux q'ils lui donneraient tous les chevaux qu'ils prendraient; et ils en prement souvent, car, comme je vons l'ai dit, il se fait grand commerce de chevaux par toute l'Inde (\*). Les chevaux donc sont pour le roi; l'or, l'argent, les pierres précieuses et les autres marchandises, pour les corsaires. Or c'est là une marchandises qu'un et qu'un et pas juste. Nous partirons maintenant de Tana et irons au royaume de Canbaot, vaise chose et qui n'est pas juste. Nous partirons maintenant de Tana et irons au royaume de Canbaot,

# Du royaume de Canbaot,

Canhaot est un grand royanme vers l'occident (6). Ils ont un roi et un langage particulier et ne payent tribut à personne. Ils sont idolâtres, et dans leur pays on voit encore mieux l'étoile polaire; car plus

- (\*) Il y a quelque erreur dans ce que Margo-Polo dit ici sur les cotonniers.
- (\*) Faits confirmés par les voyageurs modernes. -- Voy. Linschoten, Navig. ac Itiner., cap. vn et ix; Buchanan, t. Ier, n. 221.
- (7) Peut-être Tanah de Salsette, au sud de Guzzerat; peut-être aussi Tatta, ville commerçante à l'extrémité du della de Findus. « Marco-Polo, dit d'Anville, en parie (de Tana) comme d'un royaume qu'il joint à ceux de Cambaeth et de Semenat. »
- (\*) La gomme benzoin, qui ne croil en aucune contrée de l'Inde, mais que l'on importait de Sumatra et dont les marchands avaient de considérables dépits pour leurs espéditions en Arabie, Perse, Syrie et Asie Mineure. Sa couleur est, en général, d'un brun foné: la métibleure qualité est veinée de blaue.
  - (\*) Ces chevaux devaient venir des bords de la mer Rouge et du golfe Persique.
- (\*) Ayin Akbari cite Kambayet parmi les villes principales du Guzzerat, dont Nehrwalch ou Puttan était anciennement a capitale.

nous avancerons vers l'occident, mieux nous la distinguerons. Il se fait un grand commerce dans ce royaume, et il y a du bois d'Inde moult bon et en grande abondance. Il y a aussi beaucoup de bougran et de coton; car on en exporte en maintes contrées (<sup>1</sup>). Il s'y fait aussi un grand trafic de cuirs préparés, pu'ils travaillent aussi bien qu'en aucun autre pays. Il y a encore maintes autres marchandises dont je ne vous parlerai, parce qu'il serait trop long de Jontes les citer. Les marchands se rendent en ce lieu avec diverses marchandises, mais surtout avec de l'or, de l'argent et de l'airain. Ils apportent des productions de leur pays, qu'ils échangent pour celles de cette contrée, choisissant celles qu'il croient devoir leur donner un plus grand profit. Il n'y a point de corsaires en cette contrée; les habitants vivent de commerce et d'industrie et sont honnétes. Nous passerons de là au royaume de Semenat.

# Du royaume de Semenat.

Semenat est un grand royaume vers le couchant (\*). Les habitants sont idolâtres, et ont un roi et un langage particulier. Ils ne sont point corsaires, mais vivent de commerce et d'industrie comme d'honnètes geus doivent le faire; car il se fait un grand commerce en ce pays, et les marchands de diverses contrées viennent y trafiquer. Les habitants sont des idolâtres cruels et féroces (\*). De ce royaume nous irons à celui appelé Kesmacoran,

# Du royaume de Kesmacoran.

Kesmacoran est un royaume qui a un roi et un langage particulier (\*). Les habitants sont idolâtres et vivent de commerce et d'industrie. Ils ont assez de riz et se nourrissent de viande, de riz et de lait. Ily vient beaucoup de marchands, car il s'y fait un grand commerce; au reste, il n'y a rien autre chose de remarquable. Ce pays est la dernière province de l'Inde entre l'occident et le nord; car tous les royaumes dont nous vous avons parlé, depuis Mabard (\*) jusqu'ici, faissient partie de la grande Inde. Mais nous ne vous avons décrit que ceux qui sont le long de la mer; car si nous avions voulu vous parle de ceux qui sont daus l'intérieur des terres, c'eût été une trop longue matière. Maintenant nous allons vous entretenir de quelques illes qui appartiennent encore à l'Inde, et d'abord des deux lles appelées "Mâle et Femelle (\*).

# De l'île Mâle et de l'île Femelle.

L'île appelée Mâle est bien à cinq cents milles en mer au sud de Kesmacoran. Les habitants sont chrétiens, baptisés, et observent la loi et la coutume de l'Ancien Testament. Leurs femmes ne demeurent

- (1) On exporte encore aujourd'hui, de Surat et de Bombay, une grande quantité de coton en Chine.
- (\*) Sumenat, dont le fanatique mahométan Mahmond de Ghizni détruisit le temple et les idoles, en 1025.
- (\*) Le souvenir des spoliations violentes de Mahmoud de Ghizni avait sans donte provoqué les prêtres indiens à des représailles.
- (\*) Resmaceran, Chesmacoran dans d'autres teates. On a proposé de l'identifier avec Kedge ou Kidj, capitale du Makran, confrée située à l'ouest de l'Indus, près de la mer. (Yoy. la cartie itinéraire de Nexague, dans le volume des Voyageurs ancienn.) Le Makran était autrefois compris par les géographes dans la plus vaste circonscription de l'Inde, qu'il unit à la Perse.
- (\*) Mabar (et non Malabar), c'est-à-dire la côte orientale de ta péninsule, depuis la rivière Pennar jusqu'au cap Comorin; en d'autres termes, l'étendue de pays où l'un parie le tamoni.
- (\*) On croil que ces deux lles sont les flots de Soneur (Abd-al-Curia), situés près de l'île de Socotra: elles sont nommées les Deux Serurs sur quelques cartes, et les Deux Freres sur d'autres. Elles portent les noms de Mangia et Nebila, sur la carte de Fra Manor (1459).

point en cette lle, mais elles vivent toutes dans une autre lle nommée Femelle. Chaque année les hommes vont dans cette lle des femmes et y demeurent trois mois, mars, avril et mai. Pendant ces trois mois, ils s'amusent avec leurs familles, puis les neufautres mois ils les consacrent à leur commerce. On recneille en cette lle de l'ambre moult fin, bon et beau. Ils vivent de riz, de lait et de viande. Ils sont très-bons pécheurs, et ils prennent une si grande quantité de poissons qu'ils les font sécher et en ont



L'île des Hommes et l'île des Femmes. - Miniature du Lirce des Rerreilles

pour toute l'année et encore en vendent. Ils n'ont d'autre seigneur qu'un évêque soums à l'archevêque de Sortra; ils parient un langage particulier. De leur lle à celle oit demeurent leurs femmes il y a bien tente milles. Ils ne restent point avec leurs femmes, parce qu'ils ne pourraient vivre avec elles; et quand il leur naît un fils, sa mère l'élève jusqu'à l'âge de quatorze ans, et alors elle l'envoie à son père. Ces fenumes ne font autre chose que nourrir leurs enfants et cueillir les fruits que produit leur lle. Dè ces lies nous viendrons à celle de Sotra.

### De l'ile de Scotra.

A envron cinq cents milles au sud de ces deux lles est celle de Scotra (\*). Les habitants sont chrétiens, baptisés, et unt un archevêque (\*). On y trouve de l'ambre en grande quantité (\*), des draps de coton moutt beaux et beaucoup d'autres marchandises, comme aussi des poissons salés grands et beaux. Les naturels

<sup>(\*)</sup> Socotora, Socotra, île située à 220 kilomètres du cap Gardafuy, au nord-est du continent africain. — Voy. la relation des DEUX MAHONETANS, p. 149.

Dans la mappemonde de 1417, du palais Pitti, on lit près de l'île Socotra : « Ce porc, dit le grand porc, cherche, comme le porc terrestre, sa nourriture en fouillant la vase avec son groin. » (Santarem.)

<sup>(\*)</sup> Voy. ci-dessus, sur le christianisme de l'île de Socotora, la relation des Deux Mahometans, p. 149.

Barhosa, qui voyageait vers la fin du quinzième siècle, parte avec mépris de l'espèce de christianisme des Sorotoriens. Marco-Polo parati croire qu'ils étaient mestoriens. Marselne suppose qu'ils étaient jacobites et sommis à la juridiction spirituelle d'un partiarrele qui résida successivement à Antioche, à Alexandrie et à Maredin, en Mésopotamie.

<sup>(</sup>a) Voy, sur l'ambre gris la note 5 de la p. 99.

vivent de riz, de viande et de lait, car ils n'ont pas de blé. Ils vont tout nus, à la mode des Indiens idolâtres. En cette lle abondent maints vaisseaux et il s'y fait un grand trafic ; tous les marchands qui veulent aller à Aden relachent en ce lieu. Leur archevêque n'a aucun rapport avec le pape de Rome, mais il est soumis à un archevêque qui demeure à Baudac (1), lequel envoie cet archevêque en cette île, comme aussi il en envoie d'autres en diverses autres contrées, à la manière du pape. Tout ce clergé et ces prélats n'obéissent point à l'Église de Rome et regardent ce grand prélat de Baudac comme leur pape. A cette lle viennent aborder les corsaires an retour de leurs courses; ils s'y arrêtent et y vendent tout ce qu'ils ont dérobé; et ils le vendent moult bien, parce que les chrétiens savent qu'ils ont volé tout cela à des Sarrasins ou à des idolatres, et ils n'hésitent point à l'acheter. Si l'archevêque de Scotra meurt, il faut que de Baudach on en envoie un autre; jusque-là il n'y en a point. Les chrétiens de cette île sont les plus habiles enchanteurs du monde. L'archevêque a beau les en reprendre, ils disent que leurs ancêtres le faisaient et qu'ils veulent faire comme eux. L'archevêque est donc bien forcé d'en passer par là, et ils font leurs enchantements comme il leur platt. Par leurs charmes, ils obtiennent à peu près tout ce qu'ils veulent : ainsi, quanil un vaisseau prend la mer avec un bon vent, ils peuvent faire venir un vent contraire qui le pousse en arrière. Ils commandent ainsi aux vents, rendent la mer calme quand ils le veulent, on, au contraire, y excitent des tempêtes et dés ouragans (\*). Ils font encore maints autres enchantements merveilleux que je ne vons raconterai, parce qu'ils sont si surprenants, que chacun en serait tout ébahi. Pour cela, nous laisserons cette lle et passerons à une autre appelée Madeigascar.

# De l'ile de Madeigascar.

Madeigascar est une île à mille milles au sud de Scotra. Les naturels sont Sarrasins et adorent Mahomet (3). Ils ont quatre esceques (4) c'est-à-dire quatre vieux hommes aux mains desquels est la seigneurie du pays. Cette île est une des plus nobles et des plus grandes qui soient au monde; car elle a environ quatre mille milles de tour (3). Les habitants vivent de commerce et d'industrie. Les éléphants y sont plus communs que partout ailleurs (6); car c'est là et dans l'île de Zangbibar que se fait le plus grand commerce de dents d'éléphants. On y mange force chair de chameaux, et l'on tue tant de ces animaux en un jour que c'est merveille; cette chair est meilleure et plus saine qu'aucune autre, et c'est pour cela qu'ils en mangent toute l'année. Il y a en cette lle des arbres de sandal vermeil, aussi grands que les arbres de notre pays, et ils en ont des bois comme on a des bois d'autres arbres sauvages. Ils ont beaucoup d'ambre, parce qu'il y a en cette mer des baleines en grande abondance et des capdols, et comme ils prennent beaucoup de ces animaux, ils ont de l'ambre; car on sait que c'est la baleine qui produit l'ambre. On v trouve des léopards, des ours, des lions (7) et beaucoup d'autres bêtes, comme cerfs, chevreuils, daims et une grande abondance de gibier. Ils ont aussi assez de bestiaux et diverses sortes d'oiseaux complétement différents des nôtres. Ils ont des marchandises, et il y vient des vaisseaux chargés de draps d'or et de soie et de maintes autres choses qu'ils échangent avec les productions de ce pays. Les marchands y font grand gain et grand profit; mais ils ne peuvent aller vers le midi plus loin que cette île et celle de Zanghi-

<sup>(1)</sup> Bagdad.

<sup>(\*)</sup> De Barros, grave historien portugais du scizième siècle, parle sérieusement des sortiléges qu'il attribue aux femmes de Socotora. Au treizième siècle, ou croyait, du reste, chez les peuples les plus civilisés de l'Europe, à ce pouvoir surnaturel de soulever des tempêtes.

<sup>(\*)</sup> En général, les habitants ne professent point la religion de Mahomet; mais il n'est pas douteux que les Arabes n'y aient eu des établissements et n'aient fait des conversions dont il reste des traces.

<sup>(\*)</sup> Cheik, mot arabe qui veut dire à la fois ancien et chef.

<sup>(\*)</sup> Madagascar a 1700 kilomètres de longueur sur 580 de largeur. Le tour de l'île est d'un tiers moins étenda que ne l'indique Marco-Polo.

<sup>(\*)</sup> Erreur. On trouve les éléphants sur la côte d'Afrique, mais non à Madagascar. Marco-Polo ne visita point probablement cette île, et tira ses informations de navigateurs arabes qui habitaient la côte méridionale de l'Afrique.

<sup>(&#</sup>x27;) It n'y a ni tigres ni lions à Madagascar.

bar, parce que le courant entralae si fortement vers le sud, qu'ils ne pourraient plus revenir. Les vaisseaux qui viennent de Mabar mettent vingt jours poir arriver en cette lle, et ils sout trois mois pour s'en retourner, tant le courant les pousse vers le sud; et jamais il n'a une autre direction (1).

En ces autres îles qui se trouvent plus au midi et où les navires ne vont pas volontiers, il y a des griffons qui apparaissent à diverses saisons de l'année; mais ils ne sont point faits comme on le croit généralement parmi nous, c'est-à-dire qu'ils ne sent pas moitié lions, moitié oiseaux; mais ceux qui en ont vu m'ont dit qu'ils étaient tout semblables à l'aigle, seulement démesurément grands, et si forts et si puissants qu'ils prennent un éléphant et l'enlèvent de terre, puis le laisseut retomber, de sorte que l'éléphant est tout brisé, et alors le griffon fond sur lui et s'en repait. Ceux qui l'ont vu disent qu'il a trente pas d'envergure et que les plumes de ses ailes sont longues de douze pas ; sa grosseur est analogne à sa grandeur (2). Au reste, nous vous dirons tout à l'heure ce que nous en avons vu. Le grand khan envoya un de ses messagers en cette fle pour faire relàcher un des siens qu'ils avaient fait prisonnier, et ce messager ainsi que le prisonnier racontèrent au grand khan maintes merveilles de cette île. Ils lui apportèrent, entre antres choses, des dents de sanglier sauvage démesurément grandes ; le grand sire en fit peser une qui pesait quatorze livres (\*). Les sangliers auxquels ces dents appartiennent sont grands comme des buffles. Il y a aussi en ce pavs des girafes et des ânes sauvages, et enfin une si grande quantité de bêtes différentes des nôtres, que c'est chose merveillense et qui serait trop longue à vous conter. Quand au griffon, ceux de cette fle l'appellent roe et ne lui connaissent point d'autre nom; mais c'est nous qui, à cause de la grandeur du roc, avons pensé que c'était le même que le griffon. Nons vous avons parlé de tout ce qu'il y a de plus remarquable en cette île ; nous irons de là à l'île de Zanghibar.

### De l'ile de Zanghibar.

Canghibar (\*) est une lle moult grande et noble ; elle a bien deux mille milles de tour (\*). Les habitants sont tous idolâtres ; ils ont un roi et un langage particulier et ne payent tribut à personne. Ils sont grande et gros, mais cependant ne sont, pas d'une grandeur proportionnée à leur grosseur. Ils sont si gros et si membrus, qu'on les prendrait pour des géants : anssi sont-ils démésurement forts, portant la charge de quatre autres hommes; et ce n'est pas étonnant, car ils mangent bien comme cinq. Ils sont tout noirs et vont tout nus. Ils oont les chevens si crépus que l'eau même peut à peine les allonger. Ils sont une si grande bouche, un nez si retroussé, des lèvres et des yeux si gros, qu'ils sont horribles, et si on les voyait dans une autre contrée on les prendrait pour des diables. Il y a en cette le beaucoup d'éléphants, et on fait grand commerce des elnets; il y a sussi des lions différents de autres, enfin des ours et des leboards. Que vous dirai-je? toutes leurs bêtes sont différentes de celles des autres pays; ils ont des montons et des brebis qui tous ont la même couleur; ils sont tout blancs et ont la tête noire, et dans toute l'île on ne pourrait trouver ni moutons ni brebis d'autre couleur (\*). Il y a. dans et dans toute l'île on ne pourrait trouver ni moutons ni brebis d'autre couleur (\*). Il y a. dans et dans toute tout la leur de l'autre de dans toute l'île on ne pourrait trouver ni moutons ni brebis d'autre couleur (\*). Il y a. dans etc.

<sup>(1)</sup> Notion sur les courants, très-exacte et très-nouvelle à la fin du treizième siècle.

<sup>(\*)</sup> Peut-être l'albatros (Diomedea exulans) ou le condoc, qui peut venir visiter accidentellement Madagascar. Barrow parle d'un vantour du sud de l'Afrique dont l'envergure était de dix pieds, et qui, en sa présence, déchira un chien.

On crostit généralement à l'existence de cel oiseau prodigieux dans l'Asie aussi ibien qu'eu Afrique. Nos lecteurs n'ent pas oubliè le rôle que le roe joue dans les Mille et une Nuita. Les œufs le l'épyornis trouvés à Madagascar sont bien de nature à exruser la créduité de ces anciens temps. (Yoy, un de ces œufs dans le Maganth pittoresque, t. XIX, p. 157.)

<sup>(\*)</sup> Le sanglier sauvage d'Afrique, ou Sus æthiopieus, a, comme le babirousse, quaire défenses, qui peuvent varier de dimension, suivant l'espèce et suivant l'âge.

<sup>(4)</sup> Zenzibar.

<sup>(\*)</sup> Ce que Marco-Polo dit de cette lle parall devoir s'appliquer, non pas seulement à la petite lle de Zanguehar, sétuée près du continent africain, mais encore à une vaste étendue de la côte méridionale d'Afrique, connue au moyen âge sous le nom de pays des Zindj. (Voy. la relation des Deux Martontraxs, p. 148.)

<sup>(\*)</sup> Hamilton dit, en parlant de la côte de Zeyla, près du cap Gardafuy : « Leurs moutous sont blancs, avec des têtes noires comme du jais et de petites oreilles; leur corps est large, leur chair délicate, leur queue aussi large que leur croupe.»

tle, beaucoup de girafes très-belles à voir (\*). Voici comment elles sont faites : elles ont un court corsage et le train de derrière fort bas : car leurs jambes de derrière sont très-basses, tandis que celles de devant sont moult grandes, tellement que leur tête est bien élevée de terre de trois pas. Leur tête est petite et elles ne font aucun mal; leur robe est rouge et blanche à raies, et ce sont de très-beaux animaux. Les femmes de cette île sont très-laides à voir : elles ont une grande bouche, de gros yeux et un gros nez; leurs mamelles sont quatre fois grosses comme celles des autres femmes, ce qui est épouvantable. Ces insulaires vivent de riz, de viande, de lait et de dattes (\*); ils n'ont pas de vin de raisin, mais ils en font avec du riz, du sucre et des épices, qui est très-bon à boire. Il s'y fait un grand commerce, car une foule de marchands y abondent et s'approvisionnent surtout de dents d'éléphants. Il y a aussi de l'ambre, parce qu'on y trouve des baleines. Les hommes de cette île sont de très-bons guerriers, car ils sont très-vaillants et ne redoutent guère la mort. Ils n'out pas de chevaux, mais ils combattent sur des chameaux et des éléphants (3). Ils font sur le dos de l'éléphant une sorte de château qu'ils couvrent bien, puis ils y montent de seize à vingt hommes, armés de lances, d'épées et de pierres, et ils combattent de cet endroit. Ils n'ont d'antres armes que des écus de cnir, la lance et l'épée, et ils se font entre eux des guerres cruelles. Quand ils veulent mener leurs éléphants au combat, ils leur font hoire de ce vin qu'ils préparent, parce que, quand l'éléphant a pris de cette boisson, il en devient plus fier et plus terrible dans la bataille (\*). Nous vous avons conté une grande partie des choses remarquables de cette fle; nous parlerons maintenant de la grande province d'Abasce, mais auparavant nous ferons une remarque sur l'Inde. Sachez donc que nous ne vous avons cité que les plus nobles provinces, royaumes et îles de cette contrée, car il n'y a pas d'homme au monde capable de dire ce qui concerne toutes les îles de l'Inde; mais nous vous avons décrit les meilleures et comme la fleur. La plus grande partie des autres sont soumises à celles-là. Il v a, en cette mer de l'Inde, douze mille sept cents îles, habitées et non habitées, comme nous l'apprennent les plus habiles mariniers qui naviguent dans cette mer de l'Inde (8). Dans la grande Inde, qui s'étend depuis Mabar jusqu'à Kesmacora, il y a treize royaumes grandissimes, dont nous vous avons parlé de dix. Dans la petite Inde, de Zinaba à Montifi, il y a huit royaumes, sans compter ceux des îles. Maintenant nous yous entretiendrons de l'Inde moyenne, qu'on appelle Abasie.

## De l'Abasie, qui est l'Inde movenne,

Abasic est une grandissime province qui est dans l'Inde movenne (\*). Le plus grand roi de toute cette province est chrétien, et tous les autres rois de ce pays lui sont soumis; il y en a six, deux chrétiens et quatre Sarrasins (\*). Les chrétiens de cette contrée ont trois signes au visage : l'un depuis le front jusqu'au milieu du nez, et les deux autres sur chaque joue; ils se font cela avec un fer chaud et c'est leur haptème; car aussitôt qu'ils ont été baplisés, dans l'eau ils se font ces signes, en souvenir et en reconnais-

<sup>(\*)</sup> La girafe (Cerrus camelopardalis de Linné), qui était encore entièrement inconnue en France il y a moins de vinet ans.

<sup>(\*)</sup> Probablement les dattes du palmier sauvage, le Palmeira brava des Portugais.

<sup>(3)</sup> On ne voit pas que les Africains modernes aient jamais su apprivoiser les éléphants et s'eut servir dans leurs guerres. Mais Mungo Park rappelle que les Carthaginois avaient des éléphants apprivoisés dans leurs armées, et qu'il est peu probable entils les cussent fait venir d'Asia.

<sup>(4)</sup> Il paraît que dans l'Inde, pour exciter la fureur des éléphants au milieu des combats, on leur fait boire une sorte de liqueur extraite des feuilles du chanvre, et que l'on appelle bang.

<sup>(\*)</sup> Les Maldives et les Laquedives. « On prétend qu'il y en a onze mille, dit Linschoten : ce n'est pas certain , mais elles sont innombrables. »

<sup>(\*)</sup> L'Inde majeure comprenait l'Hindonstan et la péninsule, le pays situé entre le Gange et l'Indus; l'Inde mineure, l'Inde au del du Gange, ou les contrées situées depois la côte orientale de la péninsule jusqu'à celle de la Coclinchine; l'Indemoyenne comprenait l'Appssiné, comme l'entend Marce-Pole, mais aussi la côte de l'Arab jusqu'à qu'elle Persique.

<sup>(\*)</sup> Les divisions de l'Abyssinie en provinces ou en petits royaumes ont souvent varié en nombre. Quelques voyageurs en ont compté quatorze et d'autres trente, (B. Teller, Ludolfus, Dapper, etc.)

sance de leur baptême. Il y a aussi des juis en ce pays; mais ceux-ci n'ont que deux signes, un sur chaque joue. Les Sarrasins n'ont qu'un signe, depuis le front jusqu'au milieu du nez. Le grand roi demeure au centre de la province (1), les Sarrasins du côté d'Aden (2), Saint Thomas précha en cette province. et, après l'avoir convertie, passa en Mabar, où il mourut, comme nous l'avons dit. En cette province d'Abasce, il y a moult bons gens d'armes et cavaliers ainsi que des chevaux, et ils en ont bien besoin : car ils sont en guerre avec le sondan d'Aden et celui de Nubie, et encore d'autres peuples. Or écontez une belle histoire, qui arriva vers l'an 1288 de l'incarnation du Christ. Le roi de la province d'Abasce, qui est chrétien, dit qu'il voulait aller en pèlerinage adorer le sépulcre du Christ à Jérusalem. Ses barons hii représentèrent tous les dangers qu'il y avait à courir, et l'eugagérent à y envoyer un évêque on quelque autre grand prélat. Le roi se rendit à cet avis, fit venir près de lui l'évêque, qui était un homme de sainte vie, et lui commanda d'aller à sa place à Jérusalem adorer le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évêque répondit qu'il lui obéirait comme à son seigneur lige, et le roi lui commanda de s'apprêter et de partir le plus tôt possible. Et, que vous dirai-je? l'évêque preud congé et part pour son pelerinage avec un bean cortege. Il chemina nar terre et par mer jusqu'à ce qu'il fût venu à Jerusalem, et s'en alla tout droit au sépulcre et l'adora, et lui fit telle révérence qu'un chrétien doit faire à une si haute et noble relique. Il y déposa une riche offrande de la part du roi qui l'envoyait; puis, ayant accompli bien et sagement son pélerinage, il reprit sa route avec ceux qui l'accompagnaient. Il alla tant qu'il fût venu à Aden, royanme où sont détestés les chrétiens; car ils n'en venlent voir aucun et les considérent comme leurs ennemis mortels. Quand donc le soudan d'Aden sut que cet évêque était chrétien et que c'était un messager du grand roi d'Abasce, il le fit arrêter aussitôt et lui demanda s'il était chrétien. Cehii-ci lui répondit que oui, et le sondan lui dit que s'il ne voulait embrasser la loi de Mahomet il lui ferait faire honte et déshonneur. L'évêque répondit qu'il mourrait plutôt que de le faire. Alors le soudan, irrité, ordonna de le circoncire. L'ordre fut exécuté et l'évêque circoncis à la manière des Sarrasins; puis le sondan hui dit qu'il hui avait infligé cette honte en dérision et en mépris du roi son seigneur, et ensuite il lui fut permis de s'en aller. L'évêque fut tout désolé de cette houte; mais il se réconforta en pensant qu'il ne l'avait reçue que pour la détense de sa foi chrétienne, et que Dien en tiendrait bon compte à son àrie dans l'antre monde. Bref, des qu'il fut guéri et qu'il put chevancher, il repartit vers le roi son seigneur en Abase. Et quand le roi le revit, il lui fit grande joie et grande fête, et l'interrogea sur le sépulcre. L'évêque lui en dit toute la vérité, et le roi le tient comme une très-sainte chose et y ajoute graude foi. Mais après, l'évêque lui raconte comment le soudan d'Aden l'a fait circoncire, par dérision et par mépris pour lui; et à cette nouvelle le roi entra dans une si grande colère qu'il faillit en mourir de rage; et il s'écria, si haut que tous cenx qui étaient antour de lui purent l'entendre, qu'il ne vent plus porter couronne ni tenir royamne qu'il n'ait pris de cet affront une vengeance dont tout le monde parlera. Et, que vous dirai-je? il lève une grandissime quantité de cavaliers et de fantassins et fait préparer un grand nombre d'éléphants avec des châteaux bien armés, dont chacun contenait bien vingt combattants; puis, avec toutes ces forces, il se met en campagne et arrive au royaume d'Aden. Les rois de cette province, avec une moult grande multitude de Sarrasins à cheval et à pied, vincent à un défilé fortifié pour empêcher leurs ennemis d'entrer chez eux, et là était le roi d'Abasce avec ses gens. La bataille fut moult cruelle et sanglante, mais les trois rois sarrasins qui étaient là ne purent résister aux grandes forces du roi d'Abasce, qui avait avec lui beaucoup de gens et de très-valeureux ; car les chrétiens l'emportent de beaucoup sur les Sarrasins. Les trois rois retournent donc en arrière, et le roi des chrétiens entre avec les siens dans le royaume d'Aden : or sachez qu'en ce combat il y ent grandissime quantité de Sarrasins d'occis. Depuis l'entrée du roi d'Abasce avec ses gens dans ce royanme d'Aden, les Sarrasins vincent bien au-devant de lui en trois ou quatre défilés fortifiés; mais ils ne les purent défendre et furent occis en grande abondance. Puis, quand le roi des

<sup>(</sup>¹) A Axum on Aksuma, résidence du prince qu'Alvarez, Barbosa et les autres anciens voyageurs portugais appelaient le prêtre Jean d'Éthiopie (Prete Jono). — Jono (Jeon) parrai-il-èté, de la part des Portugais en Asic, une méprise pour Fo ou Foe? Cebui que l'on appelait le prêtre Jean était, comme nous l'avous dit, ou prince tartare qui était investi d'une sorte d'autorité spirituelle, et, suivant une hypolhèse récente, le patriarche du Bouddhia, de Fo, un grand lama.

<sup>(\*)</sup> Probablement Adel, royaume voisin de l'Abyssinie, et non Adem ou Aden, qui est séparé de ce pays par la mer Rouge

chrétieus fut resté environ deux mois sur la terre de ses ennemis, et qu'il eur ruiné le pays et mis à mort une grande multitude de Sarrasins, il peusa qu'il avait suffisamment vengé la honte de son évêque et qu'il pouvait désormais retourner avec honneur en son royaume; d'autant qu'il ne pouvait plus fuire de mal à ses ennemis, parce qu'il y avait de trop forts pas à franchir, et qu'en ces endroits un petit nombre d'honnues pouvaient leur faire grand mal. Il repartit donc du royaume d'Aden et revint dans son pays. C'est ainsi que fui vengée la honte de l'évèque sur ces chiens sarrasins; il y ent une telle quantité de tués qu'à peine on pourrait les compter; maintes de leurs terres furent ravagées. Mais d'ailleurs il n'y a rien à cela d'étonnant, car il serait indigne que des chiens de Sarrasins l'emportassent sur les chrétiens.

La province d'Abasce est très-riche en tout ce qui est utile à la vie : les habitants se nourissent de riu, de chair, de lait et de sésame; ils ont des cléphants, non pas qu'ils y naissent, mais ils les tirent des lles de l'Inde. En revanche, il y nait des girafes, et en grande abondance, des lions, des léopards, des ours, et maintes autres bêtes différentes de celles de nos contrées; ils ont aussi des ânes sauvages et des oiseaux de maintes sortes, qui ne sont pas pareils aux nôtres (¹). Leurs poules sont les plus helles du monde. Ils ont de grandes autruches qu'in ane. Il y a encore acce d'autres bêtes dont nous ne vous parlerons, parce que ce serait trop long; sachez seulement qu'il y a grande abondance de gibier. Ils ont plusieurs sortes de beaux perroquets et de singes; ils en ont dont le visage ressemble presque à celui de l'homme.

Avant de passer à la privince d'Aden, nous avons encore quelque chose à vous dire de celle d'Abasce. On y trouve maintes cités et villages et il s'y fait un assez grand commerce. On y fabrique de beaux draps de coton et du bougran. J'aurais encore beaucoup de choses à vous en raconter, mais nous n'en avons pas le loisir.

#### De la province d'Aden.

Le seigneur de la province d'Aden est appelé soudan d'Aden (1). Tous les habitants sont Sarrasins et veuleut grand mal aux chrétiens. Il ya maintes cités et villages. En ce pays est le port oi les vaisseaux de l'Inde abordent avec toutes leurs marchandises; puis on charge ces marchandises ur d'autres naties plus petits, qui remontent un fleuve pendant sept journées (3). Après ces sept journées, on les met sur des chameaux qui les portent pendant trente journées de chemin; alors on arrive au fleuve d'Alexandrie, par lequel les marchandises sont facilement transportées à Alexandrie. C'est par cette voie d'Aden que les Sarrasins d'Alexandrie ont le poivre, les épices et les autres marchandises précieuses; et, au reste, il n'y a pas d'autre voie pour aller à Alexandrie. De ce port d'Aden partent aussi les vaisseaux qui vont porter des marchandises dans les lles de l'Inde. C'est de là que les marchandis rient les beaux destriers arabes dont ils font un si grand profit dans l'Inde; car il faut que vous sachiez qu'ils vendent

<sup>(\*)</sup> Les oiseaux sont beaucoup plus nombreux en Abyssinie que tous les autres animaux.

<sup>(5)</sup> lei Marco-Polo parle de la côte et du port d'Aden, situé à l'extrémité aud-est de l'Yémen ou de l'Arabie Heureuse, non loin de l'emirée de la mer Rouge. La ressemblance des deux noms à été cause de quelque confusion dans les informations prises par le voyageur près des piotes arabies, et auxi doute aussi dans la rédaction du récit.

De Guignes dit, en parlant des princes de la famille de Saladin, qui régnait à Aden depuis l'année 1180 : « Après la mort de ce prince (de la famille de Saladin, qui régnait à Aden depuis 1180), mort qui a dû arriver vers l'an 637 de l'hégire (de désus-Christ 1230), un Turkoman, appelé Noureddin-Omar, qui s'était emparé de ce pays, envoya demander au kalife Mostanser une patente et l'investiture, en qualité de sultan de l'Yèmen, ce qui lui fut accordé. »

<sup>«</sup> Cette famille a possédé l'Yémen jusqu'après l'an 800 de l'hégire (de Jésus-Christ 1397). » ( Tabl. chron., liv. VII, p. 426.) C'était donc un prince turkoman qui régnait au temps de Marco-Polo.

<sup>(\*)</sup> Les marchandises venant de l'Inde étaient mises en dépit au port d'Aden, et de là transportées à Koseir, sur la cité occidentale de la mer Rouge, au nord de l'ancienne station de Dérénire. Lâ, on les chargeait sur les chameaux, on traversait le désert jusqu'à Kous (Apollonia parra), pois à Kénelt, sur le Ni; on les embarquait sur le fleuve et on les portait ainsi au Garre et à Alexandrie.

dans l'Inde un bon cheval bien cent marcs d'argent et plus (\*). Le soudan d'Aden a de grands revenus du droit considérable qu'il prend sur les navires et les marchands qui vont et viennent en sa terre; aussi les richesses qu'il tire de ce droit le rendent un des rois les plus opulents du monde. Ce soudan a fait une chose qui a fait grand mal aux chrétiens; car lorsque le soudan de Babylonie marcha contre la ville d'Acre, la prit et fit si grand dommage aux chrétiens, le soudan d'Aden lui donna en secours au moins trente mille cavaliers et bien quarante mille chameaux, ce qui fut fort utile aux Sarrasins et contribua à la ruine des chrétiens; et le soudan d'Aden lit cela plutôt teore par liaine des chrétiens que par amitié pour le soudan de Babylonie (\*). Nous laisserons là ce soudan et vous parlerons d'une grandissine cité vers le nord, qui dépend d'Aden, et a un petit roi, et est nommée Escier.

Escier est une grandissime cité à quatre cents milles du port d'Aden (3). Elle a un contte qui maintient bien sa terre en justice. Il a encore plusieurs cités et villages sons sa dépendance, et lui-même relève



Bestiaux nourris avec du poisson. - Miniature du Livre des Merveilles.

du soudan d'Aden. Les habitants sont Sarrasins et adorent Mahomet. Cette cité a un port moult bon, et maints vaisseaux y abordent en revenant de l'Inde avec maintes marchandises, comme aussi phisieurs navires en partent pour l'Inde. Les marchandis exportent de cette ville maints bons destriers et maints bons chevaux à deux selles dans l'Inde, où ils les vendent trés-cher et en retirent de grands profits. Il y a aussi en cette province grande quantité d'encens blanc et bon (\*), et des dattes en grande abondance. Ils

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà dit que les chevaux de l'Arabie et du golfe Persique étaient transportés avec grand profit par les merchands dans les contrées méridionales de l'Inde,

<sup>(\*)</sup> On a déjà vu que Babylone était le nom du Caire au moyen âge.

<sup>(\*)</sup> Suivant Marsden, Escier serail le Schahhr de Niebulur, le Sahar de d'Anville, que les Arabes prononcent Al-aheher ou Assachere, ce qui s'éloigne peu de la prononciatoin laiteuine Eurier. Als il faut remarquer que cette ville est au nord-est et non au sud-est d'Aden, et qu'elle en est beaucoup moins éloignée que ne le dit Marca-Polo.

<sup>(4) «</sup> Les produits de ce pays, dit flamillon, sont la myrrhe et l'olibanum, que l'on y échange contre le gros calicot de l'Inde. »

n'ont d'autres grains que du riz, et encore fort peu; mais on y importe du blé d'autres pays. Ils ont du poisson en abondance et, à la lettre, par tonnes assez grandes; et pour un gros de Venise on en a deux. Ils vivent de riz, de viande et de poisson; ils n'ont pas de vin de raisin, mais ils enfont avec du sucre, du riz et des dattes. Ils ont des montons qui n'ont pas d'oreilles ni de trous d'oreilles; mais à la place où elles devraient être, ils ont une petite curne; ce sont de petites bêtes assez helles. Ils n'ont en fait de hestiaux que des moutons, des beufs, des chanceux et de petits ronsins. Ils mangent du poisson au lien de viande; car dans tonte la contrée il n'y a pas d'herbe : c'est le pays le plus sec du monde. Les bêtes mangent de petits poissons qu'on prend en grandissime quantité dans les mois de mars, d'avril et de mai; ils les font sécher et les ramassent, puis les dounent tonte l'année à manger à leurs bêtes. Celles-ci d'ailleurs les mangent tont en vie quand on les sort de l'eau. Ils ont d'antres grands poissons très-grands, en alondance et à bon marché, dont ils font du biscuit : ils les coupent en petits morceaux d'environ une livre, les font sécher au soleil, puis les mettent en réserve et les mangent toute l'année comme du biscuit. Il y a tant d'encens que le seigneur l'achéte au prix de dix besants d'or le quintal, puis le revend aux marchands quarante besants, ce qui lui fait un grand profit. Nous n'avons rien autre chose à vous dire de cette cité, et nous vous parferons d'une autre appelée Dufar.

#### De la cité Dufar.

Dufar est une belle cité, grande et noble, à cinq cents milles vers le nord d'Escier (¹). Ses habitants sont Sarrasins et adorent Malomet. Ils ont pour seigneur un comte qui est sounis au soudan d'Ailen. Cette cité est sûre et a un moult hon port oi vont et viennent maints vaisseaux chargés de marchandises. On exporte de là maints beaux destriers arabes en d'autres contrées, ce qui fait grand profit aux marchands. Cette ville a sous elle plusieurs cités et villages. On y trouve beaucoup d'encens trèsbon. Voici comment on le recueille; saches d'abord qu'il est produit par des arbres assez petits, comme de petits sapins; on leur fait différentes entailles avec un conteau, et c'est par ces entailles que sort l'encens; souvent aussi il sort de l'arbre nême sans qu'on ait besoin de l'entailler, à cause de la grande chaleur. En cette cité viennent maints beaux destriers de l'Arabie qu'ensuite on va revendre très-cher dans l'Inde. Nous partirons de là et arriverons au golfe de Calatu.

# De la cité de Calatu.

Calatu est une grande cité dans le golfe appelé aussi de ce nom, à six cents milles de Dufar, vers lo nord (?). C'est une noble cité maritine. Les habitants sont Sarrasins et adorent Mahomet. Ils sont sons il domination de Cornos, et chaque fois que le mélic (?) de Cornos a guerre avec un plus puissant que lini, il se réingie en cette cité, parce qu'elle est si forte qu'il n'y redoute aucune attaque. Ils n'ont pas de blé, mais on leur en apporte d'autres pays. Cette cité à un moult bon port, et une foule de vaisseaux viennent y aborder chargés de maintes marchandises de l'Inde et ils les y vendent très-bien, parce qu'on les exporte de là, par la terre ferme, dans maintes cités et villages (½). On exporte aussi de là maints bons

<sup>(</sup>¹) Dufar de Niebuhr, heaucoup plus éloignée de Sahar que ne l'indique la relation, et à peu près au nord-est de cette ville, est devenue indépendante d'Aden et a eu souvent des démélés avec Sahar (Escier) et Keschin.

<sup>(\*)</sup> Kalhál, on Kalajúte de d'Anville, sur la côte d'Oman, au sud-ouest de Maskat on Muscat. C'est, d'après Niebultr, una des plus anticunes villes de la rôte, a A ce dernier jour (22 décembre 1761), nous apercimes Bás-Kalhál, un cap on promoutors, sur la côte d'Oman, une province d'Arabie. Le 28, nous étions encore près du promoutoire de Kalhál. « (Voyages, 1. III. p. 65.)

<sup>(3)</sup> Metik est un fitre qui correspond à celui de roi, et souvent aussi à celui de roi tributaire. Ce mélik d'Ormaz était tributaire du roi de Kirman, bieu qu'il fût souvent en guerre avec loi.

<sup>(\*)</sup> Marsden suppose que Marco-Polo comprend dans la description de ce havre le célèbre port de Mascate, « Maskat, dit

destriers dans l'Inde, d'où les marchands tirent grand profit; car de cette contrée et des autres dont je vous ai parlé se portent dans l'Inde une si grande quantité de beaux chevaux, qu'on ne saurait l'imaginer. Cette cité est à la bouche et à l'entrée du golfe de Calatu, de sorte qu'aucun navire ne petity entrer ou en sortir sans sa volonté, et maintes fois le mélic de cette cité en a profité contre le soudan de Ceremain auquel il est sounis : car lorsque celui-ci veut lui imposer quelque tribut et qu'il ne veut pas le payer, si le soudan envoie une armée pour l'y contraindre, le mélic part de Cormos, monte sur des vaisseaux et vient se réfugier dans cette cité de Catalu, où il demeure, ne laissant passer aucun vaisseau. Cela cause un grand dommage au soudan de Cremain, et il est forcé de faire paix avec le mélic de Cormos et de hi remettre une partie du tribut. Ce mélic a encore un château plus fort que cette ville et qui défend micux le golfe et la mer. Les gens de cette contrée vivent de dattes (\*) et de poissons salés, car ils en ont en grande abondance; mais il y a plusieurs hommes nobles et riches qui mangent d'autres meilleures viandes et mets. A présent que nous avons parlé de cette cité de Calatu et du golfe, nous irons à la cité de Cormos. A trois cents milles de Calatu, entre le nord-onest et le nord, est la cité de Cormos, et à cinq cents milles, entre le nord-onest et l'ouest, celle de Quis dont nous ne vous parlerons.

### De la cité de Cormos.

Cormos est une grande et noble cité qui est sur la mer (\*). Elle est soumise à un mélic qui a plusieurs cités et villages sons bui. Ils sont Sarrasins et adorent Mahomet. Il y fait une moult grande chaleur, et, pour la modérer, ils ont fait à leurs maisons des ventilateurs pour recevoir le vent; car, de quelque part que vienne le vent, ils mettent leur ventilateur et font arriver le vent dans leurs maisons (\*). Mais nous ne vous dirons rien de plus de cette ville, car nous en avons parlé comme de Quis (\*) et de Crermain; et nous irons dans la grande Turquie.

### De la grande Turquie (\*).

En la grande Turquie est un roi nommé Caidu (\*), qui est le neveu du grand khan, car il est le fils de Ciagatai, frire du grand khan. Il a maintes cités et villages et est un puissant prince (\*). Il Rest Tartare et ses gens sont aussi Tartares et de bons hommes d'armes et et en ées tas étonnant, car ils sont accura

Nieloubr, est la ville la plus considérable de l'Oman et la plus connue aux Européens. Elle est située au bout méridional d'un guîfe bardé de rochers escarpés dans l'enceinte desquels les plus grands visiseaux sont à l'aliri de tous les vonts. Maskat est, selon toute apparence, la ville qu'Arrien nomme Mosen. Elle était alors, comme aujourd'hui, l'entrepût des marchandises qui viennent d'Arabie, de Perse et des Indés. » (Description, etc., p. 256.)

- (1) Suivant Ovington, les dattes de ce pays sont si bonnes que dans toute cette partie de l'Arabie on en fait le fond de la nourriture, et on les mange, en guise de pain, avec le poisson et la viande. (Voyage à Surate.)
  - (\*) Marco-Polo a déjà décrit Ormuz. (Voy. p. 282.)
- (è) « Comme, pendant le solstice d'été, le soleil est presque perpendiculairement an-dessus de l'Arabie, il y fait en général si cloud, en juillet et en août, que, sons un cas de nécessité pressante, personne ne se met en route depuis les onze leures du main jusqu'à trois heures de l'après-midi. Les Arabes travaillent rarement pendant ce temps-la; pour fordinaire, ils feuploient à dormir dans un souterrain où le rent rient d'en hout par un trapu, pour faire circuler l'air; ce qui se partique à Bagdad, dans Elde de Chardes je pend-the en d'autres vitles de ce pass, « (kiebuler, Bezeria), de l'Arabie, p. 6.)
  - (4) Sur Kis, voy. la relation de Neanque (Voyageurs anciens).
- (\*) La plus grande partie de ce qui suit ne se trouve que dans le texte du manuscrit de la Bibliothèque impériale reproduit par la Société de géographie et par nous.
- (\*) Voy., sur les différents personnages cités dans ce récit, les notes explicatives passim, et particulièrement, sur Kaido, la note 2 de la p. 320.
- (7) Lorsque Marco-Polo ent quitté Pékin, vers l'an 1291, Kaidu, quoique vassal de Koublai, ou moins de nom, était encore un prince puissant.

tumés à la guerre. Ce Caidu n'obéit pas au grand khan; mais il a souvent des guerres avec lui (1). Sachez que cette grande Turquie est vers le nord-ouest en partant de Cormos ; la grande Turquie est au delà du fleuve de Jon (2) et dure vers le nord jusqu'aux terres du grand khan. Ce Cajdu a fait maintes batailles contre les gens du grand khan; car il lui demandait une partie des conquêtes qu'il avait faites et surtont une partie de la province du Cathay et de celle du Mangi. Le grand khan lui répondit qu'il voulait bien lui donner sa part comme à ses autres fils, mais qu'il fallait qu'il vint à sa cour et à ses conseils chaque fois qu'il l'appellerait, et qu'il lui obétt comme ses autres fils et barons; qu'à cette condition il lui donnerait une part de ses conquêtes. Caidu, qui n'avait pas grande confiance dans son oncle le grand khan, ne voulait point aller à sa cour parce qu'il craignaît qu'il ne le fit tuer, mais consentait à lui promettre obéissance. Telle était la discorde qui régnait entre Caidu et le grand khan, et de cette discorde sortit une moult grande guerre, et il y eut maiutes grandes hatailles entre eux. Toute l'année le grand khan a ses armées sur la frontière de Caidu, afin qu'il ne puisse faire aucun tort à son pays ni à ses gens ; mais, malgré ces armées, le roi Caidu ne laisse pas d'entrer sur la terre du grand khan et de com-. hattre plusieurs fois les armées envoyées contre lui. Et sachez que si le roi Caidu faisait tous ses efforts il mettrait bien sur pied cent mille cavaliers, tous prud'hommes et habiles à la guerre. Il a avec lui physicurs barons du lignage de l'empereur, c'est-à-dire de Cinchins-Khan, parce que ce fut celui-ci qui le premier fonda l'empiré des Tartares et conquit une partie du monde; et pour cela on appelle la lignée de Cinchins-Khan la lignée impériale. Je veux vous raconter une des batailles livrée par le roi Caidu aux gens du grand khan; et d'abord je vous dirai comment ils vont en bataille. Sachez donc qu'ils ont l'ordre de prendre chacun soixante flèches, trente petites pour percer leurs ennemis, et trente grandes, qui ont le fer large, qu'ils lancent de près et frappent le visage et les bras de leurs adversaires et font grand dommage; puis, quand ils ont jeté toutes leurs flèches, ils prennent leur épée et leur pique et en frappent de grandissimes coups. Maintenant que vous savez comment ils vont en bataille, je retournerai à mon sujet.

Vers l'an 1266 de l'incarnation du Christ, ce roi Caidu, avec un sien cousin qui avait nom Jesudar, assembla une grandissine quantité de gens, et tous deux marchiernt contre deux barons du grand khan qui étaient cousins de Caidu, mais qui obéissaient au grand khan; l'un d'eux s'appelait Tibai ou Chian; ils étaient fils de Ciagatai, qui fut chrétien, baptisé, et était le frère du grand khan Cublai. Et, que vous birai-je? Caidu avec seg gens combatilt contre ses deux cousins, qui avaient aussi une grandissime armée, tellement que de chaque côté il y avait bien cent mille hommes à cheval. La bataille fut cruelle, et il y eut beaucoup de morts de part et d'autre; mais enfin le roi Caidu fut vainqueur et fit grand mai à ses ennemis. Les deux frères senlement s'échappèrent, parce qu'ils avaient des chevaux qui les emportéreut rapidement. Après cette victoire, l'orgueil et la vanité de Caidu ne firent que croître; il s'en retourna en son pays et resta bien deux ans sans faire de nouvelle guerre; le grand khan, pendant ce temps, resta aussi en paix. Mais au bout de ces deux ans, le roi Caidu assembla une grande armée d'hommes à cheval. Il savait qu'il y avait alors à Caracoron le fils du grand khan, nommé Nomegan, et avec lui Georges, le fils du fils du prêtre Jean. Ces deux barons avaient une grandissime quantité d'hommes à cheval.

Lors donc que Caidu eut rassemblé tous ses gens, il partit avec son armée et alla jusqu'auprès de Caracoron, où étaient les deux barons avec leurs troupes. Quand ceux-ci, je veux dire le fils du grand khan et le petit-fils du prétre Jean, apprirent que Caidu venait avec de si grandes forces pour les combattre, ils ne s'en montrèrent nullement effrayès, mais firent, an contraire, preuve de courage et de valeur. Ils s'apprétent avec tous les leurs, qui étaient bien soixante mille à cheval, et partent à la rencontre de leurs ennemis. Arrivés à dix milles du roi Caidu, ils campent en bon ordre dans la plaine même où étaient campés leurs adversaires. Chacun se repose et s'apprête le mieux qu'il peut au combat. Brcf, au

<sup>(</sup>¹) Une foir que Koublai eut acheré la conquête de la Chine et s'en fut proclamé l'empereur, il semble que les autres princes de la famille de Gengia-Khan l'econsidérirent comme n'ayant plus de prétentions sur l'empire hartare mongol, et, par suite, voudurent devenir les souverains indépendants des pays qu'ils n'axilent jusqu'alors gouvernés que comme des flets : il en fut ainsi notamment en Pyrse et dans la Tartarie septentrionale et occidentale.

<sup>(2)</sup> La rivière Gilion, l'Oxus.

troisième jour, de bon matin, chaque camp s'arma pour la bataille. Les deux armées étaient parfaitement égales, car chaque chef avait avec lui environ soixante mille hommes à cheval bien armés d'arcs, de flèches, d'épées, de piques et d'écus. De chaque côté on fit six corps, chacun composé de dix mille cavaliers avec un bon capitaine. Puis, quand tout fut ainsi disposé, on n'attendait plus que le signal du naccar (1); car les Tartares n'osent jamais commencer la bataille avant que le naccar du seigneur en ait donné l'ordre, et ils ont la coutume, quand ils sont ainsi sur le point de livrer bataille, en attendant que le paccar sonne, de jouer de leurs justruments à deux cordes moult doucement : tous ces houmes donc qui étaient là à attendre le signal du combat jouaient et sonnaient si bien que c'était merveilleux à entendre. Enfin le naccar commença à sonner, et, sans plus tarder, tons aussitôt s'élancèrent les uns contre les autres et saisirent leurs arcs et leurs fléches. Alors on put voir l'air couvert de flèches qui tombaient comme la pluje; maints hommes et maints chevaux furent fraggés mortellement. Les cris et les plaintes étaient si grands qu'on n'aurait pu entendre le roulement du tonnerre ; il semblait, à les voir, qu'ils fussent tous entre eux des ennemis mortels. Tant qu'ils eurent des flèches, ceux qui survivaient ne cessèrent de tirer : mais il y en avait déjà une foule de morts des deux parts. Puis, nuand ils eurent épuisé leurs flèches, ils remirent les arcs dans leurs carquois, puis tirérent leurs épées, saisirent leurs piques et coururent les uns sur les autres. Alors ils se donnérent de terribles coups d'épée et de pique, et la bataifle devint encore plus cruelle et menitrière; alors maints hommes tombérent morts, et depuis qu'ils commencèrent à se servir de leurs épées, il ne resta pas une place qui ne fût couverte de quelque cailavre.

Le roi Caidu fit en ce combat de grandes prouesses, et s'il n'avait été là, plus d'une fois ses troupes auraient lâché pied et se seraient enfuies; mais il les encourageait si bien que ses gens se défendaient moult hardiment. Le fils du grand khan et le petit-fils du prêtre Jean se conduisirent aussi vaillamment. Et, que vous dirai-je? ce fut une des plus cruelles batailles que se soient jamais livrées les Tartares. Il y avait tant de gens tués et blessés par l'épée et les piques, que leurs gémissements auraient convert le bruit du tonnerre. Chaque parti s'efforçait de vaincre l'autre ; mais ils ne purent y réussir : la bataille dura jusqu'après vépres, et aucune des deux armées ne put forcer l'autre à la retraite. Mais il y avait tant de morts de part et d'antre, que c'était une pitié; car ce fut un jour de malheur pour les deux peuples que ce jour de combat : maints hommes y moururent, et maintes dames en furent venyes et maints enfants orphelins, et maintes autres dames à toujours dans les larmes et les regrets, car elles y avaient perdu leurs enfants. Quand la bataille eut duré tout ce temps et que le soleil tournait déjà à son déclin, et qu'il y avait tant de gens morts, comme je vous ai dit, il fallut bien cesser le combat; et chacun retourna à son camp, si las et si fatigné, qu'ils avaient plus besoin de se reposer que de combattre. Ils se reposèrent toute la nuit monit volontiers après une si terrible bataille, et le lendemain matin, Caidu, avant appris que le grand khan envovait une grandissime armée au secours de ses gens, jugea qu'il serait peu prudent de demeurer, et, des que l'aube fut venue, s'arma avec tous ses gens, monta à cheval et décampa pour retourner chez lui. Quand le fils du grand khan et le petit-fils du prêtre Jean virent que Caidu décampait, ils ne le poursuivirent, mais le laissérent aller tranquillement, parce qu'ils étaient trop fatigués; et Caidu arriva ainsi dans la grande Turquie, à Samarcan, où il demeura sans plus faire de guerre.

# Co que dit le grand khan des dommages que Caidu lui fait.

Le grand khan était fort irrité du mal que Caidu faisait à lui et aux siens. Et s'il n'avait été son neveu, il n'aurait pu échapper au châtiment qu'il méritait; mais les liens du sang empéchaient le grand khan de le détruire, lui et son royaume. C'est ainsi que ce roi Caidu échappait au ressentiment du grand khan (\*). Maintenant nous vous raconterons une grande merveille de la fille de ce roi.

<sup>(1)</sup> Espèce de tambour ou de cymbale.

<sup>(1) «</sup> La révolte n'était pas encore apaisée en 1289, dit de Guignes; après le départ de Timour, Caidou fit soulever les bordes qui sont au nord et au nord-ouest de Caracoron. » (Liv. XVI, p. 183, )

<sup>«</sup> La Tartarie, toujours exposée aux incursions de Caïdou, attira dans le même temps (1297) l'attention de ce prince (Ti-

#### De la fille au roi Caidu : comment elle est forte et vaillante.

Le roi Caidu avait une fille que les Tartares appelaient Aigiarm (\*), ce qui veut dire en français lune brillante. Cette demoiselle était si forte qu'en tout le royaume il-n'y avait damoiseau ou écuver qui la pit vaincre. Son pére voulait la marier et la donner à quelque baron; mais elle ne voulait point et disait qu'elle ne se marierait point qu'elle n'eût tronvé un geutilhonnne qui la vainquit; et enfin son père lui avait écrit une promesse qu'elle ne se marierait qu'à sa volonité. Quand elle eut obtenu cette promesse, elle en eut grande joie et fit savoir par plusieurs parties du monde que si aucun seigneur voulait venir se mesurer avec elle et la vaincre en combat singulier, elle se reconnaîtrait pour sa fentme. Quand cette nouvelle fut répandue, maints gentilshonnmes vinrent de divers pays pour tenter l'épreuve; et voici comment elle se faisait. Le roi avec manutes personnes, hommes et femmes, venaient dans la saile principale du palais; più la fille du roi arrivait avec une cotte de sandal moult richement travaillée, et aussi son adversaire avec une pareille cotte de sandal. Il était convenu que si le damoiseau pouvait la jeter par terre, il l'épouserait; si, an contraire, la princesse était victoriense, le vaincu devait lui donner cent chevanx. Et elle en avait déjà gagné ainsi plus de dix mille, car il n'y avait chevalier qu'elle ne vainquit; et ce n'était pas étonnant, car elle était si lien taillée, si grande et si membrue, que c'était presque une géante.

Or il advint que vers l'an 1280 vint à la cour le fils d'un riche roi, qui moult était bean et jeune. Il arrivait avec belle escorte, menant avec lui mille chevaux pour prix de son épreuve avec la demoiselle, et aussitôt il annonca qu'il voulait se mesurer avec elle. Le roi Caidu en fut moult joyeux, car il désirait que ce seigneur éponsat sa fille, parce qu'il savait qu'il était fils du roi de..... (\*), et il envoya secrétement dire à sa tille de se laisser vaincre exprès; mais elle répondit qu'elle ne le ferait pour rien au monde. Quand donc le roi et la reine et leurs compagnons furent en la grande salle, la fille du roi et le prince étranger parurent, et ils étaient si beaux que c'était merveille de les voir. Ce damoiseau d'ailleurs était si fort et si puissant qu'il ne tronvait personne qui put lutter avec lui. On convint donc que si le prince était vaincu, il perdrait les mille chevaux qu'il avait amenés avec lui ; puis la lutte commenca. Tous les assistants désiraient que le jeune homme fût vainqueur, afin qu'il éponsat la princesse, et le roi et la reine le souhaitaient aussi. Que vons dirai-ie? les deux adversaires luttérent longtemps ensemble ; mais enfin la fille du roi fut victorieuse et jeta son adversaire par terre. Ainsi le prince fut vaincu et perdit ses mille chevaux, et il n'y ent personne dans la salle qui n'en fût moult dolent. Souvent le roi Caidu mena sa fille an combat, et, parmi tous les chevaliers, il n'y en avait pas un qui l'égalât. Sonvent elle allait au milien des ennemis, prenait un chevalier par force et l'amenait à ses gens. Maintenant que nous vous avons raconté cette histoire, nous vous parlerons d'une grande bataille entre Caidu et Argon, le fils d'Abaya le sire du Levant.

mour-Khan )... Tchobangour obligea les rebelles de se retirer plus avant dans le nord (1298), et l'année suivante il remporta une grande victoire auprès de la rivière latioch. » (P. 191.)

« Pendant tout le régue de ce prince, il vi y out presque d'autre guerre que celle de Tartarie, oi le prince Cafdou disputait depuis trente ans l'empire qu'il prétendait que Kuldai avant usurpé. Timour était obligé d'avoir toujours suis ce pays de mondreuses armées. Son neveu Caéthan livra plusieurs sangiants centales aux rebeles, entre Caracroom et la trêvere de Tamir (1301). Cáfdou, après avoir perhit toute son armée, mourut de chagrin, et Tou-oua, son frère, blessé dangereusement, prit le parti de se soumettre, et mit fin par là a écte longue guerre, y (P. 194.)

(4) Argialelmcor, Aigiarne.

(\*) Le nom est omis dans le texte du manuscrit. Dans les textes italiens, on l'appelle Pamar et Poumar.

# Comment Abaga envoie Argon, son fils, au combat.

Abaya, le seigneur du Levant, tenait maintes provinces et maintes terres, et ses terres confinaient à celles du roi Caidu, vers cet arbre isolé que le livre d'Alexandre appelle l'Arbre sec (1). Et Abaya, de peur que Caidu et ses gens fissent quelque dommage aux siens ou à ses terres, avait envoyé son fils Argon, avec une grandissime quantité de cavaliers, dans ce pays de l'Arbre sec jusqu'au fleuve de Jou, et ils campaient là pour s'opposer aux courses des geus de Caidu et protéger maintes villes et maints villages qui étaient en ce pays. Or il advint que le roi Caidu rassembla une grande quantité de cavaliers et en fit capitaine un sien frère nommé Barac, moult sage et vaillant à la guerre, en lui commandant de faire tout le mal possible à Argon et à ses gens. Barac partit avec cet ordre, accompagné d'une grande armée, et s'avanca jusqu'au fleuve de Jon, à dix milles d'Argon. Quand celui-ci connut l'approche de Barac, il s'apprête, ainsi que ses gens. Et à peine trois jonrs s'étaient éconlés que tous deux, Barac et Argon, étaient en présence l'un de l'autre, armés et prêts au combat. Et, que vous dirai-je? quand ils furent ainsi prêts, les naccars commencent à souner et les deux armées se précipitent l'une contre l'autre. Les flèches volent dans l'air si nombreuses qu'on dirait de la grêle ; puis, quand elles sont épuisées et que déjà maints hommes et maints chevaux ont péri, les combattants prennent leurs épées et leurs piques et commencent une lutte corps à corps moult cruelle et sanglante. Ils se tranchent mains et bras, ils égorgent leurs chevaux, ils se détruisent les uns les autres, et les gémissements des blessés convrent le bruit du tonnerre; la terre est toute jonchée de morts et de mourants. Mais enfin Barac est forcé de céder aux forces d'Argon; il s'enfuit avec ses geus et repasse le fleuve, nou sans avoir perdu beaucoup des siens dans cette retraite. Ainsi Argon fut victorieux; et puisque j'ai commencé à parler de lui, je veux vous dire comment il fut pris et comment il devint seigneur, après la mort d'Ahaya son père.

## Comment Argon va pour prendre la seigneurie.

Peu de temps après cette victoire remportée sur Barac et les gens du roi Caidu, Argon reçut la nouvelle de la mort d'Abaya son père. Il en eut grand chagrin et aussitôt partit avec ses gens pour retourner à la cour de son père et lui succèder dans la seigneurie; mais il faut vous dire qu'il était à quarante journées de la cour. Or il advint qu'un frère d'Abaya, qui avait nom Acomat-Soudan parce qu'il s'était fait Sarrasiu, aussitût qu'il apprit la mort de son frère Abaya, peus qu'il pouvait se faire reconnaître pour seigneur, à cause de l'éloignement d'Argon. Il partit donc avec beaucoup de gens, se rendit tout droit à la cour d'Abaya son frère et s'empara de la seigneurie. Il y trouva une si grandissine quantité de trèsors qu'à peine pourrait-on le dire, et il les distribua largement à ses barons et chevaliers. Ceus-ci, voyant as générosité, dirent que c'était me excellent seigneur, et chaeun l'aimait et lui voulait grand bien et disait qu'il ne voulait d'autre seigneur que lui. Acomat-Soudan était excellent pour tous et tâchait de leur plaire; mais il fût une vilaine chose dont maintes gens le blanérent. Peu de temps après s'être emparé de la seigneurie, il apprit qu'Argon arrivait avec de grandes forces. Sans hésiter et sans montrer aucune crainte, il convoque ses barons et ses gens, et, en une semaine, assemble une grande quantité d'hommes à cheval prets à marcher contre Argon et disant qu'ils ne désiraient rien tant que le tuer ou le prendre pour le faire souffiri.

<sup>(\*)</sup> Ce livre sur les merveilles qu'aurait vues Alexandre passait, au moyen âge, pour avoir été composé par Aristote, et avait un grand crédit.

Nous avons déjà dit que l'Arbor secco est le platanc. — Sur le lieu que l'on désignait sous le nom de l'Arbre sec, voy. p. 284.

#### Comment Acomat va avec ses gens pour défaire Argon.

Quand Acomat-Soudan cut rassemblé bien soixante mille cavaliers, il se mit en route pour aller à la rencontre d'Argon. Ils marchèrent bien dix journées sans s'arrêter, et au bout de ces dix journées, its apprirent qu'Argon n'était plus qu'à cinq journées, avec autant de forces qu'ils en avaient. Acomat fit donc dresser son camp dans une moult grande et belle plaine, et dit qu'il attendra là la venue d'Argon, parce que le lieu lui semble très-propice pour un combat. Et quand son camp sut ordonné, il sit assembler tous ses gens et leur parla ainsi : « Seigneurs, dit-il, vous savez bien comme je dois être lige seigueur de tout ce que mon frère Abaya possédait, parce que je sus sils du même père que lui, et que je l'ai aidé maintes fois à conquérir toutes les terres et provinces que nous tenons. Il est vrai qu'Argon fut fils de mon frère Abaya, et peut-être quelqu'un voudrait-il dire qu'à lui revient la seigneurie ; mais, sauve la grace de ceux qui penseraient cela, ce ne serait chose raisonnable ni juste; car puisque son pere a tenu toute la seigneurie commo vous savez, bien est-il juste que je l'aie après sa mort, attendu que, sa vie durant, je devais en avoir la moitié, que je lui ai cédée par débonnaireté. Or, puisqu'il en est ainsi, j.; vous prie de défendre notre droit contre Argon, afin que la seigneurie nous demeure à nous tous; car, je vous le dis, je veux en avoir l'honneur et la renommée seulement, et je vous en laisserai le profit et l'avoir. Je ne veux vous en dire davantage, car je sais hien que vous êtes sages et que vous aimez la justice, et que vous ferez ce qui vous semblera bon et honorable. »

Il ne di rien de plus, et les barons et chevaliers répondent tous ensemble qu'ils l'aideront taut qu'ils auront la vie dans leur corps, et qu'ils le secourront contre tous hommes du monde et notamment contre Argon; et ajoutérent qu'il pouvait être certain qu'ils le prendraient et le remettraient entre ses mains. Ainsi Acomat parla à ses gens et connut leur volonté; ils ne désiraient rien tant que de voir arriver Argon et ses gens pour se mesurer avec eux. Maintenant nous laisserons Acomat et irons retrouver Argon et ses gens pour se mesurer avec eux. Maintenant nous laisserons Acomat et irons retrouver Argon et ses na rimée.

## Comment Argon parle à ses gens pour aller combattre Acomat.

Quand Argon fut certain qu'Acontal l'attendait dans son camp avec une si grande multitude de gens, il en fut tout chagrin ; mais il se dit en lui-même qu'il ne fallait point avoir l'air triste et découragé, de peur de se nuire et d'abattre ses gens, mais qu'au contraire il fallait montrer de l'ardeur et de la hardiesse, Il convogue donc ses barons et ses plus sages guerriers, et quand il en a rassemblé un grand nombre dans sa tente, car ils étaient campés dans un moult beau lieu, il leur parle ainsi ; « Beaux frères et amis, fit-il, vous savez certainement comme mon père vous aimait tendrement; tant qu'il vécut, il vous traita comme ses frères et ses fils. Vous savez comme autrelois vous combattites avec lui et l'aidâtes à conquérir toute la terre qu'il possédait; vous savez que je suis le fils de celui qui vous a tant aimés, et que je vous aime autant que moi-même. Puis donc que tout cela est la vérité, n'est-il pas juste et digne que vous m'aidiez contre celui qui injustement et indignement nous veut déshériter de notre royaume? Vous savez encore qu'il n'est pas de notre loi, mais qu'il l'a abandonnée et s'est fait Sarrasin et adore Mahomet : or voyez s'il serait convenable qu'un Sarrasin ent seigneurie sur des Tartares. Or beaux frères et amis, devant toutes ces raisons, votre courage doit s'accroître ainsi que la ferme volonté d'empêcher une pareille honte ; je vous prie donc que chacun se comporte en vaillant homme et fasse de tels efforts de courage, que nous remportions la victoire et que la seigneurie demeure à vous et non aux Sarrasins. Et certes, chacun doit avoir la confiance que nous vaincrons, parce que nous avons pour nous le bon droit et que nos ennemis ont tort. Je ne vous dis plus rien, mais je prie chacun de penser à bien faire. . Ainsi parla Argon.

### Comment les barons répondirent à Argon.

Et quand les barons et chevaliers eurent entendu les sages et bonnes paroles d'Argon, ils se dirent tons à eux-mêmes qu'ils mourraient plutôt que de ne pas faire tout ce qu'ils pourraient pour vainere. Et pendant que chacun gardait ainsi le silence, un des grands barons se leva et répondit ainsi à Argon: e Beau sire Argon, fit-il, nous savons que tout ce que vous nous avez dit est la vérité, et pour cela je vous répondrai, au nom de tous les hommes que vous avez avec vous pour cette bataille, que tant que nous aurons nos vies au corps, nous mourrons plutôt que de ne pas être vainqueurs. D'ailleurs, nous devons nous tenir pour assurés de la victoire; car nous avons le droit pour nous et nos ennemis sont dans leur tort. Nous vous conseillons de nous mener le plus tôt possible contre eux, et je supplie nos compagnons de secondirie si bien dans cette bateille, qu'on puisse nous citer à tout le monde. »

Le baron se tut alors, et nul autre ne voulnt plus rien dive; mais tons étaient du même avis que lui et ne désiraient rien tant que de rencontrer leurs ennemis. Quand le lendemain fut venu, Argon et les seins se levèrent de bon matin et se mirent en ronte, bien résolus à détruire leurs adversaires. Ils ne s'arreltérent que quand ils furent arrivés à la plaine où ceux-ci étaient campés. Ils dressèrent leurs tentes en bon ordre à dix milles de celles d'Acomat; puis Argon prend deux de ses hommes en qui il avait moult confiance, et les envoie à son oncle avec de telles paroles comme je vais vous le dire.

# Comment Argon cuvoie des messagers à Acomat.

Quand ces deux sages hommes, qui moult étaient de grand âge, eurent reçu le message de leur seigneur, ils montent sur deux chevaux et s'en vont tout droit au camp et à la tente d'Acomat, où lis le trouvent avec une grande compagnie de barons. Ils le reconnaissent bien, et lui les reconnait aussi. Ils se saluent courtoisement, et Acomat leur dit qu'ils soient les bieuvenus et les fait asseoir dans sa tente, devant lui; et au hout d'un instant, l'un des deux messagers se lève et parle ainsi à Acomat : « Bean sire Acomat, votre neveu Argon s'étonne fort de ce que vous faites; vons lui avez enlevé sa seigneurie, et encore vous venez lui livrer une bataille mortelle. Certes, cela n'est pas bien et vous ne faites pas ce qu'un bon oncle doit faire à son neven : donc il vous mande par nous et vous prie doucement, comme son oncle et son père, pour quoi il vous fient, que vous vous retiriez et qu'il n'y ait bataille ni guerre entre vous. Il dit qu'il veut tonjours vous avoir comme son père et que vous serze sire et seigneur de toute sa terre. Telles sont les paroles que votre neveu vous envoie par notre bouche. »

# Comment Acomat répond au message d'Argon.

Quand Acomat-Soudan eut enteudu ce qu'Argon son neveu lui mande, il répond : Seigneurs messagers, mon neveu dit des niaiseries : la terre est mienne et non pas sienne; je l'ai comquise aussi bien que son père. Dites donc à mon neveu que s'il vient, je le ferai grand sire et lui donnerai beaucoup de terres, et il sera comme mes fils et le plus grand baron après moi; mais s'il ne veut, qu'il soit sûr que je ferai tout ce que je pourrai pour le mettre à mort. C'est là ce que j'exige de mon neveu, et vous ne pourrez tirer de moi d'autres concessious. »

Acomat se tait alors, et les messagers lui demandent: « Yous ne voulez rien nous dire de plus?— Rien, répondit-il, et jamais je ne vous dirai autre chose de mon vivant. » Ils le quittent donc et retournent au camp de leur seigneur, et vont à la tente d'Argon et lui rapportent tout re que son oncle a dit. Et Argon alors entre dans une telle fureur qu'il s'écrie, si haut que tous ceux qui l'entouraient jurent l'entendre : « Je ne veux plus vivre ni tenir terre, puisque mon oncle me fait tel tort et injure, si je n'en prends une si grande vengeance que tout le monde en parlera. » Pois il s'adressa à ses barons et à seclevaliers : « Or çà, il n'y a plus à balancer : allons, le plus tôt que nous pourrons, mettre à mot ces traîtres et déloyaux; et dès demain matin, je veux que nous les attaquious et que nous tâchions de les détruire! » Toute la muit ils se préparent donc pour une bataille rangée. Et Acomat, qui avait bien su par ses espious qu'Argon devait venir l'attaquer le matin, se prépare aussi au combat et recommande à ses gens de se conduire en vaillants hommes.

#### Do la bataille qui fut cutre Argon et Acomat.

Quand le lendemain fut venu, Argon s'arme avec tous ses gens, les range en ordre de bataille moult bien et sagement, et les engage tout doucement à bien faire, puis se met en marche pour aller à la rencontre de ses ennemis. Le sondan Aconat, de son côté, avait rangé ses gens, et, sans attendre qu'Argon vienne jusqu'à son camp, il marche vers lui avec ses hommes. Bientôt les deux armées se rencontrérent, et comme elles avaient grand désir de se combattre, elles engagèrent aussitôt le combat. Les fléches volérent çà et là en nuage si épais qu'on aurait dit de la pluie. La bataille commence dure et cruelle ; maints chevaliers tombent à terre, et l'on entend les cris et les gémissements des mourants. Pris, quand ils n'ont plus de fléches, ils premient lenrs épées et leurs piques et luttent corps à corps; ils se domient de grands coups du taillant de leurs épées; les mains, les bras, les têtes, les corps sont tranchés; le bruit des combattants et des mourants est si grand qu'on n'entendrait pas la voix du tonnerre.

Pour les deux camps, le jour de ce combat fut un jour de malheur, car maints vaillants hommes y morrurent, et maintes dannes en seront à jamais dans le deuil et les larmes. Que vous dirai-je? sachez qu'Argon fit de grandes pronesses en ce jour et donna à ses gens l'exemple de la valeur. Mais tout fut inutile, la fortune lui fut si contraire qu'il fut défait complétement; ses hommes, ne pouvant plus résister à leurs adversaires, prirent la fuite au plus vite. Acomat et ses hommes se unirent à leur poursuite et en terient un grand nombre, puis enfin firent Argon prisonnier. Et anssitut il squitterent la poursuite des fuyards et revinrent à leur camp et à leurs teutes, ramenant avec eux Argon bien lié et garrotté. Acomat fit mettre les fers à son neven et le fit garder soigneusement; puis, comme c'était un homme très-adonné au plaisir, il résolut de retourner à la cour se divertir, et il laissa le soin de l'armée et de la garde d'Argon à un grand baron, lui recommandant de veiller soigneusement sur son neveu; puis il partit en ordennant à son mélie (!) de revenir à petites journiées à la cour, afin de ménager son armée. Acomat quitta donc ainsi son armée, en laissant seigneur ce mélie dont je vous ai parlé; et cependant Argon était en prison et aux fers, si doleat qu'il voudrait mourir.

# Comment Argon fut pris et délivré,

•

Or il addint qu'un grand baron tartare, qui était fort âgé, ent pitié d'Argon, et il se dit que c'était à eux grande déloyauté de teuir leur seigneur capit; il résolut donc de faire tout son possible pour le délivrer. Tout aussitó il va trouver maints autres barons, et leur dit que c'était mal à eux de teuir leur seigneur lige prisonnier, et qu'ils devaient le délivrer et le reconnaître pour naître. Les autres barons, qui connaissaient celui-ci pour un des plus sages d'entre eux et qui sentaient bien qu'il disait la vérité, tombent d'accord avec lui et disent qu'ils le venlent bien volontiers. Et quand les barons furent ainsi d'accord, leuge (c'est celui qui avait tout mis en avant), Elcidai et Togan, Tegan, Taga, Tar-Oulatai et Samagar, tous se rendent au pavillon où était Argon prisonnier. Et quand ils y sont arrivés, Boga, le c'hef de tout

<sup>(1)</sup> Voy. note 3 de la p. \$18.

ce complot, prend la parole en ces termes: « Peau sire, nous reconnaissons que nous avons eu tort de vous faire prisonnier, et maintenant nous voulons réparer notre faute et notre erreur; c'est pourquoi nous voulons vous délivrer. Soyez donc notre seigneur lige, comme vous devez l'étre d'aroit. »

### Comment Argon out la seigneurie,

Quand Argon eut entendu ces paroles, il crut que c'était pour se moquer de lui, et répondit, moult courroucé et dolent : « Bean seigneur, vons faites grand péché de vons moquer de moi; il devrait vous suffer de m'avoir fait si grand tort, que là où je devrais étre seigneur vons me tence a prison et aux fers. Certes, vons savez bien que vous faites grande injustice; ainsi je vous prie d'aller votre chemin et de ne pas vous moquer de "moi. — Bean sire. Argon, fit Boga, sachez vraiment que nous ne nous moquons pas; ce que nous disons est vrai et nous le jurons sur notre loi. « Et aussitôt tous les barons jurérent qu'ils le reconnaissaient pour seigneur. Argon leur jure à son tour qu'il ne leur en voudra unillement de ce qu'ils l'ont vaincu, et les tiendra en tel honneur et amitié que faisait Abaga son père. Après ces serments, ils ôtent les fers à Argon et le tienment comme leur seigneur. Lui aussitôt ordonne qu'on tire des fléches dans ce pavillon tant que le mélic qui était chef de l'armée fit mort. Cet ordre fut exécuté à l'instant et le mélic fut tué. Argon alors prit la seigneurie et tous le reconnurent pour chef. Ce mélic qui fut tué avait nom Soldam, et c'était le plus grand du royaume après Acomat. C'est ainsi qu'Argon reconvra la seigneurie.

### Comment Argon fit occire Acomat, son oncie,

Quand Argon vit qu'il était bien reconnu pour seigneur par tons, il commande de marcher vers la cour, et aussitôt on se met en monvement. Or un jour qu'Acomat tenait cour dans son plus grand palais et donnait une fête, il arriva un messager qui lui dit : « Sire, je vous apporte des nouvelles, non pas telles que je l'eusse voulu, mais bien terribles. Les barons ont délivré Argon et le regardeat comme seigneur; ils ontoccis Soldam, notre cher ami, et ils viennent en tonte late pour vous prendre et vous occire; er faites-en ce que vous jugerez le meilleur. » A cette nouvelle, Acomat, qui sait bien qu'il peut en croire le messager, est tont ébahi et si effrayé qu'il ne sait que faire ou que dire. Cependant, comme un vail-lant et fier homme qu'il était, il se remet et dit à celni qui lui avait apporté cette nouvelle de ne pas être assex hardi pour en parler à qui que ce fût. L'antre promet d'obéir. Acomat anssitôt monte à cheval avec ceux auxquels il se fiait le plus et se met en ronte pour aller au soudan de Babyloné, espérant ainsi sauver sa vie, car nul ne savait où il allait, excepté ceux qui étaient avec lui.

Il ayait déjà marché six journées, quand il arriva à un défilé par où il fallait absolument passer, et celui qui le gardait reconnut bien Acomat et vit qu'il fuyait. Il résolut de le faire prisonnier, ce qui lui était facile, parce qu'Acomat avait peu de monde avec lui. Il se saisit donc de lui aussitót : en vain Aromat lui cria merci et lui offrit de grands trésors; l'autre, qui aimait beaucoup Argon, lui dit que tous les trésors du monde ne l'empécheraient pas de le remettre entre les mains d'Argon son seigneur. Et tout aussitót il partit avec une bonne escorte pour aller à la cour, menant Acomat avec lui et le gardant si bien qu'il ne pouvait fuir. Enfin il arriva à la cour, où Argon était arrivé depuis trois jours senlement et où il était moult irrité de voir qu'Acomat s'était échappé.

# Comment tes barons firent hommage à Argon.

. Quand le gardien de ce défilé eutamené Acomat à Argon, celui-ci en eut une si grande joie, qu'on ne pourrait l'imaginer. Il dit à son oncle qu'il soit le malvenu et qu'il fera de lui ce qu'il a mérité qui lui fêt fait. Il commande donc qu'on l'ôte de devant lui, et, sans prendre d'autre conseil, qu'on le tue et qu'on détruise son corps. Et celui à qui Argon avait donné cet ordre prit Acomat et le fit tuer et jeter son corps en un tel lieu qu'on ne le vit jamais. Telle est tonte l'histoire d'Argon et de son oncle Acomat.

#### Comment Catu pril la seigneurie après la mort d'Argon.

Quand Argon eut fait cela, il alla au palais principal et eut toute la seigueurie, et de toutes parts les barons qui avaient été soumis à son père Abaga viennent lui rendre hommage comme à leur seigneur et hio désissent comme ils doivent le faire. Lors donc qu'Argon eut consolidé son pouvoir, il envoie Gasan son fils avec bien trente mille cavaliers à l'Arbre sec (¹), pour préserver sa terre des incursions des ennemis. C'est ainsi qu'Argon recouvra sa seigneurie, et ce fut vers l'an 1286 de l'incarnation du Christ. Acomat avait régné deux ans, et Argon en régna six et au bout de ce temps mourut de maladie ou, comme quelques-uns pensent, de poison.

# Comment Quiacatu prit la seigneurie après la mort d'Argon.

Quand Argon fut mort, un de ses oncles, qui avait été frère d'Abaga son père et qui se nommait Quiacato, prit la seigneurie; ce qu'il quovait bien faire, car Casan était éloigné dans la contrée de l'Arbre sec. Casan apprit en même temps que son père était mort et que Quiacrati avait pris la seigneurie. Il ent une grande douleur de la mort de son père, mais il fut surtout irrité de voir que l'oncle de son père avait pris la seigneurie. Il ne put aussitét quitter ce pays à cause de ses ennemis; mais il dit qu'il ira en temps t lieu, de manière à prendre une aussi belle vengeance que celle que son père avait prise d'Acomat. Et, que vous dirai-je? Quiacatu tenait la seigneurie, et tous îni obéissaient, excepté ceux qui étaient avec Casan. Il prit la femme d'Argon, son neven, et l'épousa : il menait joyense vie, paree qu'il était montt voluptueux; mais au bont de deux aus il mourut empoisonné.

### Comment Baido prit la seigneurie après la mort de Quiacatu.

A la mort de Quiacatu, Baidu, son oncle, qui était chrétien, prit la seigneurie. Ce fut l'an 1294 de l'incarnation du Christ; tous lui obéissaient, excepté Casan et son armée. Quand Casan sut que Quiacatu était mort et que Baidu avait pris le royaume, il fut fâché de n'avoir pu se venger de Quiacatu; mais il dit bien qu'il prendra ile Baidu une telle vengeance que tout le monde en parlera; et il résout de ne pas attendre davantage, mais de marcher contre Baidu pour le mettre à mort. Il s'entend avec ses gens et se met en route pour reconquérir la seigneurie. Quand Baidu sut certainement que Casan venait contre lui, il assembla une grande quantité de gens et marcha à sa rencoutre bien di pournées, puis il fit dresser son camp et attendit Casan et ses gens pour les combattre. Deux jours après, Casan arriva avec son armée, et le jour même ils livrèrent la bataille, qui fub moult rude et cruelle; mais elle ne put durer longtemps, car à peine commençait-elle qu'une partie de ceux qui étaient avec Baidu allèrent re-joindre Casan et combattirent contre Baidu. Ainsi celni-ci fint défait; il fot même tué, et Casan vainqueur fut le maître de tout le royaume. Car, après sa victoire, il se rendit de suite à la cour et prit la seigneurie; tous les barons lui firent hommage et lui obéirent comme à leur seigneur lige. Casan commença à règner l'an 1294 de l'incarnation du Christ.

Telle est l'histoire de ce pays, depuis Abaga jusqu'à Casan. Alau, qui conquit Baudac et qui était frère

<sup>(\*)</sup> Voy. la note de la p. 423,

du grand khan Cublai, est le chef de toute cette famille; car il fut père d'Abaga, Abaga fut père d'Argon, et Argon de Casan, qui règne aujourd'hui. Or, puisque nous vous avons parlé de ces Tartares du Levant, nous vous dirons ce que nous savons de la grande Turquie. Mais il est vrai que nous vous avons déjà entretenu de la grande Turquie et dit comment Laidn en fut roi; nous n'avons donc plus à nous en occuper, et nous passerons aux provinces et aux gens qui sont au nord.

### Du roi Canci, qui est au nord.

Or sachez qu'au nord est un roi appelé Conci; il est Tartare et tous ses suiets sont Tarlares, et ils observent la vraie loi tartare, qui est moult sauvage; ils l'observent telle que la firent Cinchin-Khan et les autres Tartares primitifs. Ainsi, ils out un dieu de fentre nommé Nacigai, auquel ils ont fait une femme; et ces deux dieux, Nacigai et sa femme, ils disent que ce sont les dieux de la terre et que ce sont eux qui protégent leurs bêtes, leurs grains et tous leurs biens de la terre. Ils les adorent, et quand ils mangent ancune bonne viande, ils en oignent la bouche de leurs dieux. Ils mênent absolument une vie bestiale. Ils ne sout soumis à personne; leur roi est de la lignée de Cinchin-Khan, c'est-à-dire de la lignée impériale, et proche parent du grand khan, lls n'ont ni cités ni villages; mais ils demeurent toujours en de grandes plaines, de grandes vallées et de grandes montagnes. Ils vivent de bestiaux et de lait; ils n'ont point de grain. Ils sont moult nombreux, mais ne font la guerre à personne et vivent en grande paix. Ils ont grandissime quantité de bestiaux, comme changeaux, chevaux, boufs, lurchis et autres animanx. Ils ont de grandissimes ours blancs, hauts de plus de vingt paumes (1); ils ont de grands renards tout noirs (\*), des ânes sauvages et des zibelines (3), avec la pean desquelles on fait de si helles fourrures qu'un manteau coûte, comme je vous ai dit, mille besants. Ils ont aussi beaucoup de vairs, et des rats de Pharaon en grande quantité, dont ils vivent tont l'été; car ces aumanx sont très-gros. Entin, ils out en abondance toutes sortes de bêtes sauvages, parce que leur pays est moult sauvage et inhabité. Cette contrée est telle que nul cheval ne pourrait y aller, car il y a beaucoup de lacs et de fontaines, et la glace, la fange et la houe empécheraient les chevaux d'avancer (\*). Ces manyais chemius durent treize journées, et à chaque journée, il y a une poste où les messagers se reposent (3). A chaque poste, il y a bien quarante chiens, grands à peu près comme un âne, qui portent les messages d'une poste à l'autre, c'est-à-dire d'une journée à l'autre, et voici comment. Comme une charrette avec des roues ne pourrait aller sur ces routes couvertes de glace et de boue, où les chevaux ne sauraient marcher, ils ont fait des traîneaux qui n'ont point de roues, et qui sont construits de telle sorte qu'ils vont sur la glace et la boue et la fange, sans trop y enfoncer; et il y a beaucoup de ces traineaux dans notre pays, sur quoi on apporte le foin et la paille l'hiver, quand il fait de grandes pluies et beaucoun de bone. Ils mettent sur ce traineau une peau d'ours, puis un messager monte dessus, et on attelle six de ces grands chiens dont je vous ai parlé, et ils combisent le trabeau jusqu'à la poste suivante, à travers la glace et la boue (6). L'homme qui garde la poste monte sur un autre traineau, aussi trainé nar des chiens, et se rend, par le plus court chemin et le meilleur, à la poste voisine. Quand les deux traineaux

<sup>(\*)</sup> Uraus albus, l'ours blanc, le grand ours polaire. Si la palme, le span ou empan correspond à environ luit pouces, comme le suppose Marsden, vingt empans donneraient environ treize pieds.

<sup>(\*)</sup> La fourrure du renard noir est très-estimée dans la Russie supérieure. On la préfère, pour la légèreté et pour la chaleur qu'elle donne, à la martre zibeine elle-mêmé. Une seule peau se vend jusqu'à 400 roubles. (Voy. p. 430.)

<sup>(3)</sup> La ribeline / Mustela sibellina de Linné), une des espèces de martre. Le pelage d'hiver de la martre proprement dite, de la zibeline et de l'hernine, appelée routelet dans son pelage d'été, est Tobjet d'an grand commerce pour lesses, qui tienet une si grande quantité de peleteries de leur déserte Sibérie. « l'Encyclopédie moderne. ) — Voy. p. 431.

<sup>(\*)</sup> Observation topographique exacte: de grandes rivières, qui se déversent vers le nord et l'est, ont leurs sources dans les hautes plaines, entre le latitudes de 15 et 55 degrés. « Barala (entre l'Irtish et l'Oti) est vrainent ce que son nom exprime, une vaste plaine marécageuss. Tout le pays est rouvert de lacs, de marais, etc. » ( Bell's travelt, vol. 1.)

<sup>(\*)</sup> Les ostrogs ou villages des Russes, les balagan ou maisons de repos du Kamtchatka.

<sup>(\*)</sup> Il est certain que l'on emploie les chiens comme animaux de trait dans les contrées du nord-est de la Tartarie, et ces chiens sont d'une taitle peu commune. « Le nombre des chiens dépend nécessairement du poids à tirer, dit Lesseps. Le plus

y sont arrivés, le messager trouve un traineau et des chiens tout préparés qui le mêment en avant, et le maître de la poste retourne en arrière, ramenant ses traîneaux. C'est ainsi qu'ils voyagent pendant ces trêize journées à l'aide de ces chiens. Les gens qui demeurent en ce pays, dans les vallées et les montagnes, sont grands chasseurs, et ils prennent maintes bêtes de grand prix dont ils tirent unuit profit. Ce sont zibelines et hermines, vairs et errolins (') et renards noirs, et maintes autres bêtes dont la



Report poir on Benard argente : Vulpes argentata ).

peau sert à faire les belles fourrures. Ils ont des engins qui n'en laissent pas échapper une seule. A cause du grand froid qui régne en ce pays, toutes les maisons sont sous terre; mais eux, ils demeurent souvent sur la terre. Nous vous parlerons maintenant d'un pays où règne toujours l'obscurité.

### De la province d'Obscurité,

Eurore au nord de ce royaume est une province appelée Obsenrité, parce que de tout temps il y fait sombre, et il n'y a ni soleil, ni lune, ni étoiles; mais il fait aussi obseur que chez nous au crépuseule (\*). Les habitants n'ont point de seigneur; ils vivent comme des bêtes et ne sont sommis à personne (3).

ordinairement l'attelage se compose de quatre ou cinq chiens, lorsqu'il y a sur le traineau quelque chose de plus qu'une sente personne. Les traineaux des bagages sont tirés par dix chiens.

<sup>(§</sup> Ercolin, arcolini, herculini, arculini dans les diverses éditions; les Italiens appellent arcigoloso le même animal que nous noumons goulu ou glouton et que les Allemands nonment rielfrass.

<sup>(\*)</sup> Description exacte de la demi-obscurité qui remptace la lumière solaire aux régions polaires, pendant la saison où le soleil reste tout le jour au-dessous de l'horizon.

<sup>(3)</sup> D'un côté les Tonome les Sisins les Side l'autre les Yakouts on Yakoutys, qui habitent le pays ri-

Les Tartares font souvent des incursions en ce pays, et voici comment ils s'y prennent pour retrouver leur route. Ils choisissent des juments qui aient des poulains, et laissent ceux-ci hors du pays, parce que les juments sentent leurs petits et savent mieux retrouver leur chemin que les hounnes. Ils montent donc sur ces juments, entrent dans le pays et dérobent tout ce qu'ils peuvent; puis, lursqu'ils ont assez de butin, ils laissent les juments s'en aller, et elles savent bien toujours reprendre leur chemin. Ces



Martre z belier.

gens unt heaucoup de peaux trés-précienses; car it y a en leur pays des zébelines, des hermines, des creolins, des vairs, des renards noirs et maintes antres fourraires précienses. Ils sont tous classeurs et its amassent tant de ces peaux que éeste merceille. Les habitants des pays voisins les leur achteut tonfes et en tirent grand gain et grand profit. Ces gens sont moult grands et bien faits de leurs membres, mais ils sont moult pâles et n'ont point de couleur. La grande Rosie confine d'un côté à cette province, et nous allous vous se entretenir.

# De la province de Rosie et de ses habitants.

Rosie est une grandissime province vers le nord. Les habitants sont chrétiens et tiennent la bit grecque. Il y a plusieurs rois, et chaque pemplade a son langage particulier. Ils sont moult simples et sont tous beaux, hommes et femmes; ils sont blanes et blonds. La contrée est défendue par maints pas

verain de la Lena. « Les Yakontys, dit Bell, différent peu des Tongousiens, soit par leur physionomie, soit par leurs habitudes. Les uns et les autres vivent de pèche et de chasse. »

fortifiés; ils ne payent tribut à personne, excepté une légère redevance qu'ils font à un roi tartare de l'Occident (1), nommé Tactatai. Ce n'est pas un pays de commerce ; cependant ils ont beaucoup de fourrures de grande valent, comme zibelines, hermines, vairs, ercolins, renards, des plus beaux et des meilleurs du monde (2). Ils ont aussi des mines d'argent assez abondantes (3). Il n'y a rien autre chose de remarquable : aussi nous ne vons dirons rien de plus de Rosie, et vous parlerons de la grande mer qui avoisine ces provinces et des gens qui habitent sur ses rivages, et nous commencerous par Constantinople. Mais auparavant, sachez que dans cette contrée que je vous ai décrite, est une province appelée Lac, qui confine à Rosie, qui a un roi particulier, et dont les habitants sont chrétiens et Sarrasins. Ils ont bon nombre de belles fonrrures qu'ils vendent aux marchands, car ils vivent de commerce et d'industrie. Au reste, c'est tout ce que j'ai à vous en dire ; fnais je veux rappeler quelque chose que j'ai oublié de la province de Rosie. Il y fait le plus grand froid qu'on puisse imaginer, et on a peine à y résister. Cette province est si grande qu'elle s'étend jusqu'à la mer Océane, et elle possède en mer plusieurs îles où naissent des gerfauts et des faucons pélerins qu'on transporte en plusieurs pays. Il n'y a pas bien loin de Rosie en Norvége, et, n'était le grand froid, la traversée ne serait pas longne; mais le froid empêche d'y aller si facilement. Passons maintenant à la grande mer. Il y a sur ses bords maintes peuplades incommes qu'il est bon de citer; nous commencerons d'abord par son entrée et le détroit de Constantinople.

#### De l'entrée de la grande mer.

A l'entrée de la grande mer, du côté de l'occident, est une montague appelée le Far. Mais en réfléchissant bien, nous nous repentons d'avoir entrepris de parder de la grande mer, parce qu'elle est connue de trop de gens. Nous la laisserons donc et vous entretiendrons des Tartares de l'Occident et de leurs seigneurs (\*).

# Des seigneurs des Tartares de l'Occident.

Le premier seigneur des Tartares de l'Occident fut Sain, qui moult fut grand roi et puissant. Ce roi Sain conquit la Rosie et la Comanie, l'Alanie, Lac, Mengiar, Zic, Gucia et Gazarie. Avant la conquête, toutes ces provinces étaient sonmises à la Comanie; mais elles ne formaient pas un sent tout et n'étaient pas unies, ce qui fut cause de leur ruine. Les Comans furent dispersés de rôté et d'autre, on ceux qui restèrent dans ces provinces furent esclaves du roi Sain. Après Sain règna Patu, puis Berca, Mungle-teuur, Totamungur (\*) et enfin Toctai, qui règne aujourd'hui. Nous allous vous raconter une grande bataille qui eut lieu entre Alau, le seigneur du Levant, et Barca, le seigneur de l'Occident, et quelle en fitt la cause.

<sup>(&#</sup>x27;) Les Tartàres, sous le commandement de Batou, petit-fils de Gengis-Khan, s'étaient emparés, vers 1240, de la Russie, de la Pologue et de la Hongrie.

<sup>(\*)</sup> Les animaux sauvages étaient plus nombreux en Russie, lorsque ce pays était encore moins peuplé qu'il ne l'est aujourd'hui.

<sup>(\*)</sup> Il n'est pas impossible qu'il ait existé autrefois des mines d'argent dans la Russie européenne. Ibn-Batuta parle de mines d'argent en Tussie.

<sup>(5)</sup> Les Tartares orcidentaux étaient les sujets de Batou et de ses descendants, qui avaient eu, comme part dans l'héritage de Gengis-Khan, les contrées de Kaptehak, Alia, Bulgarie, etc.

<sup>(\*)</sup> Totamangu, et quelquefois Tololuga.

De la guerre qui s'éleva entre Alau et Barca, et des bataitles qu'ils se livrèrent.

Vers l'an 1261 de l'incarnation du Christ, il s'éleva une grande querelle entre le roi Alau, seigneur des Tartares du Levant, et Berclua, roi des Tartares du Ponent, à l'occasion d'une province qui était frontière de l'un et de l'autre, et que chacun voulait avoir pour lui, ne prétendant céder ni l'un ni l'autre, parce qu'ils s'estimaient également forts et puissants. Ils se portent donc un défi, et disent chacun qu'ils iront prendre cette province et qu'ils verront qui s' opposera. Et quand ils se sont ainsi défiés, ils convoquent tous leurs hommes d'armes et font les plus grands préparatifs qu'on ait jamais vus; en effet, six mois après, ils avaient assemblé chacun trois cent mille hommes à cheval, bien armés et préparés pour le combat, suivant leurs usages. Lorsque ses préparatifs furent terminés, Alau, le sire du Levant, se mit en marche avec son armée : ils avancérent maintes journées sans qu'il leur arrivât rien qui mérite d'être rapporté; et enfin ils arrivérent dans une plaine, entre les portes de fer et la mer de Sarain. Là, Alau fit disposer son camp en bon ordre, et on y voyait maints riches pavillons et riches tentes, comme il convient à de riches hommes. Alau résolut d'attendre là Barca avec son armée, voir s'ils oseraient venir contre lui; et ce lieu où ils étaient campés était sur les confins des deux royaumes. Vovons donc ce que faissient Barca et ses gens.

#### Comment Barca marcha avec son armée contre Alau.

Quand Barca eut rassemblé toutes ses forces et qu'il sut qu'Alau approchait avec son armée, il se dit qu'il ne fallait plus diffèrer et, sans plus attendre, se mit aussi en marche. Il s'avance jusqu'à la grande plaine où étaient campés ses ennemis, et il fait placer son camp à dix milles de celui d'Alau; et je vous dis en vérité que ce camp était bien aussi beau que celui d'Alau, car qui eût vu ces pavillons en drap d'or et ces riches tentes aurait convenu assurément n'avoir jamais vu d'aussi beau camp. Les gens de Barca étaient plus nombreux que leurs ennemis; car ils étaient bien, sans mentir, trois cent cinquante mille cavaliers. Ils se reposèrent ainsi deux jours sous leurs tentes; puis Barca les rassemble et leur parle ainsi : « Beaux seigneurs, vous savez certainement que depuis que j'ai pris le royaume, je vous ai aimés comme frères et fils; maints de vous ont été avec moi en maintes grandes batailles, et beaucoup de terres que nous tenons, vons m'avez aidé à les conquérir; vons savez aussi que ce que i'ai est vôtre comme mien; et puisqu'il en est ainsi, chacun de nous doit s'efforcer de conserver notre honneur, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Vous connaissez comment Alau, ce grand et puissant roi, vient nous combattre à tort, et puisqu'il est constant qu'il a tort et que nous avons raison, chacun doit être certain que nous remporterons la victoire; d'ailleurs nons sommes plus nombreux qu'eux, car ils ne sont que trois cent mille, et nous, nous sommes trois cent cinquante mille d'aussi bons guerriers qu'eux et de meilleurs. Or donc, beaux seigneurs, d'après tout cela, vous voyez que nous sommes surs de la victoire, et comme nous sommes venus de si loin dans le seul but de livrer ce combat, nous le livrerons d'ici trois jours ; allons-y avec tant d'ordre et de sagesse que notre affaire aille de mieux en mieux; je prie seulement chacun de vous de se conduire avec valeur, et de se montrer tel en ce jour que tont le monde nous admire. Je ne vous en dirai pas davantage, mais au jour convenn sovez prêts et songez à vous conduire en vaillants hounnes. » Ainsi parla Barca. Voyons maintenant ce que faisaient Alan et ses gens, depuis que leurs ennemis étaient arrivés.

### Comment Alau parle à ses gens,

Quand Alau sut que Barca était venu avec une si grande quantité de gens, il convoqua beaucoup de ses meilleurs guerriers et leur parla ainsi : « Beaux frères et fils et amis, vous savez que toujonrs vous m'avez aidé et secouru ; jusqu'à ce jour, vous m'avez aidé à vaincre dans maintes batailles, et nous n'en avors livré aucune que nous n'ayons remporté la victoire. Nous voici venus pour combattre le grand roi Barca ; je sais bien qu'il a autant de gens que nous et même plus; mais ses soldats ne sont pas si bons que les notres, et certainement nous les mettrons en fuite et les vaincrons. Nous savons par nos esplons que d'ici trois jours ils viendront nois attaquer, ce dont j'ai grande liesse; je vous prie donc de vous tenir prêts pour ce jour et de faire comme vous avez contunne de faire. Je veux seulement vous rappeler une chose, c'est qu'il vaut mieux mourir que fuir, si nous peporvons éviter une défaire. Que chacun donc fasse en sorte que notre honneur soit sauf et nos ennemis déconfits et morts. » Ainsi parlèrent les deux grands rois, et ils attendaient que le jour dit fût arrivé; leurs barons se préparent aussi au mieux et prennent tout ce qu'ils savent leur étre inécessaire.

# De la grande bataille entre Alau et Barca.

Quand le jour désigné fut arrivé, Alau se lêve de bon matin et fait armer tous ses gens ; il ordonne la bataille le mieux qu'il peut, comme un sage homme qu'il était. Il fit trente escadrons, chacun de dix mille cavaliers; car, ainsi que je vous l'ai dit, il pouvait avoir trois cent mille hommes. A chacun de ces escadrons il donna un bon chef et un bon capitaine; puis, lorsqu'il eut tout disposé, il commanda à ses escadrons de marcher à l'eunemi, ce qu'ils firent aussitôt, s'avançant au petit pas jusqu'à ce qu'ils fussent à moitié du chemin qui les séparait de l'armée de Barca; alors ils s'arrétérent et attendirent de pied ferme leurs ennemis. De même, Barca s'était levé dès le matin et avait fait armer ses gens, et avait sagement disposé son armée, l'ayant partagée en trênte-cinq colonnes; car il les fit, ainsi qu'Alau, de dix mille cavaliers chacine, avec un bon chef et un bon capitaine. Puis il ordonne aussi à ses troupes de marcher eu avant, ce qu'elles font en bon ordre, jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à un demi-mille de l'ennemi. Là, elles s'arrêtent un instant, puis se remettent en marche, jusqu'à ce qu'enfin elles soient à deux portées d'arc. La plaine était la plus belle et la plus large qu'on pût voir, de manière qu'une grandissime quantité de cavaliers pouvaient y combattre. Et certes il en était bien besoin, car jamais de si grandes armées ne s'étaient rencontrées. Sachez qu'ils étaient bien six cent cinquante mille cavaliers, appartenant aux deux plus puissants rois du monde, Alau et Barca, qui tous deux étaient proches parents et de la lignée impériale de Ciuchin-Khau.

### Encore de la bataille d'Alau et de Barca,

Après être restées ainsi un moment en présence, les deux armées n'attendaient que le signal du combat et ne désiraient rien tant que d'entendre sonner le nacar. Des ileux édés, ce signal ne se fit pas long-temps attendre, et aussitôt ils coururent les uns contre les autres, saisissant leurs arcs et décochant des fléches à leurs emnemis. Des deux édés alors on put voir voler des fléches en si grande quantité qu'on ne distinguait plus le ciel; maints hommes et maints chevaux tombérent morts, et il ne pouvait en être autrement, tant de fléches étant tirées à la fois. Tant qu'ils eurent des fléches en leurs carquois, ils ne cessèrent d'en tirer, en sorte que la terre était couverte de cadavres; puis, quand ils eurent vidé leurs carquois, ils taisirent leurs épées et leurs piques et se comment sus les uns aux autres. La bataille com-

mença si cruelle et si sanglante que c'était une pitié à voir. Mains, bras, têtes, étaient coupés; hommes et chevaux trébuchaient morts à terre ; jamais en une bataille il ne périt tant de monde. Les cris et les gémissements auraient couvert la voix de Dieu dans son tomerre. On ne pouvait marcher que sur des cadavres et la terre était vermeille de sang. Il y avait longtemps que deux armées aussi puissantes ne s'étaient rencontrées. Les gémissements et les plaintes des blessés et des mourants, qui ne pouviaent se relever, faisaient pitié à entendre. Ce fit grand malheur pour l'une et l'autre peuple que cette bataille, car maintes dames en seront veuves et maints enfants orphelins. Ón voyait bien, à les voir combattre, que c'étaient de mortels ennemis. Le roi Alau, qui moult était vaillant, se conduisit si bien en ce jour, qu'il était digne de tenir terres et de porter la couronne. Il fit grande prouesse et excita ses gens, qui voyaient à leur tête un seigneur si bon et si valeureux; il leur donna à tous du cœur, et tous, amis comme ennemis, étaient émerveillés de le voir combattre si rudement, car il semblait que ce ne fit pas un homme, mais un fourde et une tempéte.

#### Comment Barca combat vailiamment.

Le roi Barca combat aussi moult bien et vaillamment, et certes il le fait si bien que tous ne peuvent que le louer; mais sa prouesse ne sert de rien en ce jour, car ses gens étaient tous morts, et tant gisaient à terre que les autres ne pouvaient résister. Quand donc la bataille eu duré jusqui au soir, le roi Barca et les siens furent forcés d'abandonuer le combat. Ils prennent la fuite à toute bride; mais Alau et les siens les poursuivent, tuant et massacrant tous ceux qu'ils atteignaient, tellement que c'était une pitié à voir. Et après les avoir ainsi poursuivis quelque teunps, ils reviennent à leurs tentes et se désarment, et ceux qui étaient blessés se font laver et bander. Ils étaient si las et si abattus, qu'ils avaient cress plus besoin de se reposer que de combattre. Ils se reposent donc toute la nuit, et quand le matin est venu, Alau ordonne de brûler tous les corps, amis et ennems, et son commandement est exécuté. Puis il retourne dans son pays avec tous ceux des siens qui avaient échappé à la bataille; car sachez que sa viet toire lui avait coûté la plupart de ses soldats, mais ses ennemis en avaient perdu encore davantage; et le uombre des morts fut si grand en ce jour qu'on ne saurait le dire. Telle fut l'issue de cette grande bataille où le roi Alau fut vainqueur; nous vous conterous maintenant un combat que se livrérent les Tartares da Ponent.

### Comment Totamagu fut sire des Tartares du Ponent,

A la mort de Mongutenur, le sire des Tartares de l'Occident, la seigneurie revenait à Tolohuga, qui ciu un jeune prince; mais Totamangu, qui était un moult puissant homme, occit Tolohuga, avec l'aide d'un autre roi des Tartares nommé Nogai. Tolamangu, par le secours de Nogai, s'empara donc du trone; mais il n'en jouit pas longtemps: il mourut, et la seigneurie passa à Toctai, qui moult était sage et prud llomme. Or, cependant, les deux fils de Tolohuga grandissaient et étaient déjà en âge de porter les armes; ils étaient sages et prudents, et tous deux, avec une belle escorte, vinrent à la cour de Toctai ls vont le trouver et se jettent à ses genoux; mais Toctai les fait lever et leur dit qu'ils soient les bienvenus. L'ainé des deux princes prend alors la parole : « Deau sire Toctai, dit-il, nous allons vous dire pourquoi nous sonnues venus. Comme vous le savez, nous sonnmes fils de Tolohuga, qu'ont tué Totamangu et Nogai: du premier nous ne pouvons plus nous venger, puisqu'il est mort; mais pour Nogai, nous venous vous denauder, comme à notre seigneur naturel, que vous nous fassiez raison de la mort de notre père et que vous fassiez venir Nogai devant vous, afin qu'il reude compte du sang qu'il a versé. Voilà pourquoi nous sonnmes venus à votre cour, et c'est là ce que nous attendons de vous. •

### Comment Toctal envoie demander compte à Nogai de la mort de Tolobuga.

Quand Toctai eut entendu ce discours, qu'il savait bien être juste, il répond à l'enfant : « Bel ani, tu me de lui ce qu'il les traisonable d'en faire. » Toctai envoie donc deux messagers à Nogai lui mander de venir à sa cour faire raison aux deux fils de Tolobuga de la mort de leur père. Au reçu de ce message, Nogai fe tourne en dérision et répond aux messagers qu'il n'ira pas. Les messagers alors reviennent vers leur seigneur et lui rendent cette réponse. Et Toctai, à cette nouvelle, entre dans une grande colère et dit, si hant que tous ceux qui l'entourent peuvent l'entendre : « Si Dieu m'aide, ou Nogai viendra devant moi faire raison aux fils de Tolobuga, ou j'irai contre lui avec tous mes gens, pour le détruire. » Et, sans tarder, il envoie à Nogai deux autres messagers, chargés de lui portre les raroles que vous allez entendre.

### Comment Tociai envoie ses messagers à Nogai.

Les deux messagers de Toctai arrivent bientôt à la cour de Nogai; ils le saluent bien courtoisement, et lui leur dit qu'ils soient les bienvenus. Alors l'un d'eux prend la parole : « Beau sire, fait-il, Toctai vous mande que si vous ne venez à sa cour faire raison aux fils de Tolobuga, il viendra contre vous avec tous ses gens et vous fera tout le dommage qu'il pourra, et vous fera vous-mêune prisonnier : ainsi, voyez ce que vous voulez faire et faites-nous réponse, que nous la lui rendions. « Quand Nogai ent entendu ce que Toctai lui mandait, il fut moult irrité et il répond aux messagers: « Seigneurs messagers, fetournez à votre seigneur, et dites-lui de ma part que je ne redoute pas sa guerre et que, s'il vient sur moi, je ne l'attendrai pas, mais irai au-devant de lui à moitié chemin. Allez, reportez ma réponse à votre maître. « Les deux messagers partent aussitôt et rapportent à leur seigneur tout ce que Nogai leur a dit, qu'il fait fi de ses menaces et qu'il viendra à moitié chemin au-devant de lui. Toctai, voyant qu'il n's a plus à re-ruler devant la guerre, n'hésite pas, et anssitôt envoie partout des messagers à tous ceux qui lui sont soumis d'avoir à s'apprêter pour marcher contre le roi Nogai. Il fait les plus grands préparatifs du monde, et d'un antre côté, Nogai, quand il sait certainement que Toctai doit venir l'attaquer avec une si grande armée, fait aussi de grands préparatifs, pas si grands cependant que Toctai, parce qu'il était moins puissant; mais ils étaient héanmoins considérables.

#### Comment Toctai se met en marche avec deux cent mille cavaliers.

Quand Toctai eut fini ses préparatits, il se mit en marche avec ses gens, et il avait bien deux cent mille cavaiers. Ils s'avancent jusqu'en la plaine de Nerghi, qui moult est grande et belle, et là Toctai place son camp pour attendre Nogai, car il savait qu'il venait à sa rencontre. Les deux fils de Tololouga étaient là avec une belle compagnie de cavaliers, afin de venger la mort de leur père. Mais nons laisserons Toctai et retournerons à Nogai et à ses hommes. Dès que Nogai sait que Toctai est en marche, il ne tarde pas et part avec son armée, qui était bien de cent cinquante mille cavaliers, tous braves et vaillants et meilleurs hommes d'armes que ceux de Toctai. Et deux jours après que Toctai fit arrivé, Nogai vint poser son camp dans la plaine de Nerghi, à dix milles de ses cunemis. Et quand le camp fut tendu, on put voir maints beaux pavillons de drap d'or et maintes belles tentes qui semblaient bien les tentes de riches rois; et le camp de Toctai n'était ni moins beau ni moins riche, mais même davantage, et il y avait de si heaux pavillons et de si riches teutes que c'était merveille. Et quand les deux rois furent arrivés en cette plaine de Nerghi, ils se reposent pour être frais et dissos le jour de la bataill se se passent pour être frais et dissos le jour de la bataill se passent passent apparais de la part de la batail que de la batail se reposent pour être frais et dissos le jour de la batail et de la part de la partie de la

# Comment Toctal parie à ses gens.

Cependant le roi Toctai assemble tous ses gens et leur parle ainsi : « Seigneurs, nous sommes venus jusqu'ici pour combattre le roi Nogai et ses hommes, et en ce faisant, nous avons pour nous le bon droit; car vous savez que toute cette querelle est venue de ce que Nogai a refusé de venir d'aire raison aux fils de Tolobuga. Puis donc que nous sommes dans notre droit, il est juste que nous soyons vainqueurs et que Nogai meure et périsse; chacun de vous doit donc prendre courage et avoir honne espérance de vaincre les ennemis; unais toutefois je vous prie de vous montrer tous vaillants et de faire tous vos efforts pour remporter la victore. »

Nogai, de son côté, exhorte ainsi ses troupes: « Beaux frères et amis, vous savez que nous avons déjà vaincu en maintes grandes batailles et en maintes rencontres, et que nous avons eu aflaire à des ennemis plus redoutables que ceux-ci dont nous sommes venus à bout à notre honneur. Puis donc que cela est vrai, comme vous le savez, vous devez avoir confiance de vaincre en cette bataille, d'autant que nous avons raison et qu'ils ont tort; car vous savez bien que Toctai u'était nullement mon seigneur pour me mander de veuir à sa cour faire raison aux fils de Tolobuga. Or je ne vous dis rien de plus que de vous comporter en gens de cœur, afin que chacun parle de nous en cette bataille et que nous soyous redoutés à iamais. »

Quand les deux rois ont ainsi harangué leurs troupes, ils ne tardent plus, mais le lendemain se préparent an combat. Le roi Toctai fit vingt escadrons avec de bons chefs et de bons capitaines, et Nogai seulement quinze, parce que chacun les formait de dix mille cavaliers. Quand tout fut ainsi disposé, les deux armées marchèrent l'une contre l'autre jusqu'à une portée d'arc, puis s'arrêtèrent un moment, et, le nacar ayant sonné, commencèrent l'attaque en lançant leurs flèches. Celles-ci volaient de toutes parts, et c'était merveille de voir tomber à terre les hommes et les chevaux frappés à mort; il y avait partout grands cris et grands gémissements. Puis, quand les flèches sont épuisées, ils prennent leurs épées et leurs piques et se courent sus en frappant de grandissimes coups. Ils recommencent la mélée moult cruelle et sanglante; ils se coupent mains et bras, bustes et têtes. Maints chevaliers morts ou mourants tombent à terre. Les cris, les plaintes et le cliquetis des armes empéchaient d'entendre le bruit du tonnerre : jamais on ne vit plus de morts qu'en cette bataille. Mais il en mourait plus du côté de Toctai que de celui de Nogai, parce que ceux de Nogai étaient meilleurs hommes d'armes que leurs ennemis. Les deux fils de Tolobuga font maintes prouesses; mais c'est en vain, car ce n'était pas chose facile que de mettre à mort le roi Nogai. La bataille était si cruelle et si rude, que maints combattants qui le matin étaient sains et joyeux étajent alors morts et mourants, et maintes dames qui étajent mariées devincent veuves. Cependant le roi Toctai s'efforce de tout son pouvoir d'exciter ses gens, et fait si grandes prouesses que tous en sont dans l'admiration. Il s'élance au milieu des ennemis comme s'il méprisait la mort; il frappe à gauche et à droite, il va tuant et massacrant sur son passage. Il se conduit si bien qu'il cause un moult grand dommage à ses amis et à ses ennemis : à ses ennemis, car il en occit un grand nombre de sa main; à ses amis, car en le voyant si bien faire, ils n'hésitaient pas à l'imiter et couraient sus aux ennemis et trouvaient la mort parmi eux.

#### Comment le roi Nogai combat vaillamment.

Le roi Nogai, de son côté, combat si vaillamment qu'il n'est nul qui puisse lui être comparé, et il a à bon droit le prix et l'honneur de cette bataille. Il se met entre les ennemis ansis hardiment que fait le lion entre les bêtes sauvages. Il va tuant et abattant et faisant grand dommage. Il s'élance pratout où il voit ses ennemis rassemblés, et les renverse de çà, de là, comme s'ils étaient un vil bétail. Et ses hommes, en vovant la prouesse de leur seigneur, s'efforcent de l'imiter et courent sus aux ennemis moult hardiment el leur causent grand dommage. Et, que vous dirai-je? les gens de Toctai s'efforcent tant qu'ils peuvent de sauver leur honneur; mais c'est en vain, carceux à qui ils avaient affaire étaient trop bonnes et fortes gens. Enfin ils avaient tant souffert, qu'ilsvoient bien que s'ils restent davantage ils sont tons morts; et jugeant qu'ils ne peuvent plus résister, ils prennent la fuite; et Nogai et ses gens vont les poursuivant et en tuant un grand nombre. C'est ainsi que Nogai remporta la victoire. Soixante mille hommes au moins périrent en ce combat; mais le roi Toctai échanoa, ainsi que les deux fils de Tolobuga.

Deo gratias, Amen.

### BIBLIOGRAPHIE.

TEXTE. — MANNORITE. (Francais.) Bibliothèque impériale, în-fol. du quatorzème siècle, le plus ancien et le plus complet manuscrit des Voyages de Marco-Polo, n° 7367; c'est celui qui a été publié en 1826 par la Socié de géographie, et dont nous venous de réimprimer le texte entire en le rajeunissant; autre manuscrit, n° 8329, fin-fol. du quatorzème siècle, conus sous le titre de Livre des Merceilles, orné de miniatures dont qualques-mes son reproduites par nos gravaires; trois autres manuscris, sous les n° 675, 1906, 0,6270.—Rome, Bibliothèque Vaticane, manuscrit du quatorzème siècle, abrigé du texte français original. — Berne, Bibliothèque cantonale, in-fol. du quatorzème siècle. — (Latin.) Venies, Bibliothèque Saint-Marc, in-fo, du quatorzème siècle, abrigè du sexis for faite en 1329 par fr. Francesco Pipine; autre evemplaire de Pipine, bibliothèque du cavalier Cicogna, in-fol. du quintileme siècle. Extracta et translata de libro domini Marchi-Paulo de Venecij de directra provinciae et regnis Atie Maiorii, etc. — Modène, bibliothèque d'Est, version Pipine, du quatorzième siècle. — Florence, Bibliothèque Riccardienne, version mutitée de Pipine, du quatorzième siècle. — Rome, Bibliothèque Vaticane, quatorzème siècle, anche abrigé intitulé : De Mirubilius mundi. — Tolède, Bibliothèque de la caute canc, quatorzème siècle, existe de la coute de la Catt, inché, du quinzième siècle et Marci-Pauli de diversis homisum generious. — Monaco, Bibliothèque royale de la coute de la Catt, inché, du quinzième siècle, existe Pipine, du quatorzème siècle, e

- Wolfenbüttel, Bibliothèque ducale, deux manuscrits de la version Pipino ; un autre de la même version altérée et abrégée. - Berlin, Bibliothèque royale, un autre exemplaire de la traduction Pipino, du quatorzième siècle. - Paris, Bibliothèque impériale, in-fol., nº 3195 : Incipit prologus libri descriptionis provinciarum Ermeniae, Persidis, Turchiae et utriusque India, et insularum que sunt in India, editi a domino Marco-Polo nobili cive Venetiarum, currentibus annis 1295. - Deux autres infol., nº 1616 et 6254. - Bibliothèque de feu Walckenaër, version latine de Pipino, mais fort incomplète. - Londres, bibliothèque du Musée britannique, quatorzième siècle, autre exemplaire de la version Pipino. Bibliothèque de Stockholm, manuscrit in-fol, sur vélin que l'on croit de 1350, portant la signature de P. Petavius (Paul Peteau) : à la fin de ce manuscrit est une mappemonde peinte où la terre habitable est représentée sous la forme ovoîde, comme dans la mappemonde de Itanulphus Hydgen; l'orient (oriens) est placé en haut de la carte, l'occident (occidens) au bas. L'Asie occupe la plus grande partie de la surface; l'Afrique n'est qu'une simple bande s'étendant de l'ouest à l'est, et terminée par une ligne presque droite dans cette même direction de l'occident vers l'extrémité de l'Asie. La Méditerranée et le Pont-Euxin sont les seules mers intérieures indiquées dans cette figure. L'océan Oriental communique avec la mer Atlantique. Du reste, pas un seul nom sur aucune des trois



Marco polo

Mappemonde du manuserit de Stockholm. -D'après l'Atlas de M. de Santarem.

parties de la terre. La mer Atlantique sépare les trois parties du monde, ou plutôt la terre habitable, d'un alter orbis, autre terre aussi considérable que les trois parties connues. Cette antichthoue, opposé à horte continent, occupe donc la partie australe du globe; elle est également de forme ovoide. Essai sur l'Histoire de la come, graphie et de la cartographie pendant le moyen ûge.) — (Italien.) Venise, Bibliottèque de Tommaso Giuseppe Farsetti, in-fol. des dernières, années du quintième siècle, traduction de la vession de Pipino; Bibliottèque de Morelli, in-s' du quintième siècle : Commenza lo libro de Marco-Polo da Venezia como ando cercando tuto lo Lerante, et meso di e le Ponente. — Milan, Bibliottèque Magliabechienne, un mânsserit in fol. da treisième version Pipino fort incomplète. — Florence, Bibliottèque Magliabechienne, un mânsserit in fol. da treisième ud quatorzième siècle, publié par Baldelli Boni en 1827, et connu sous le nom de l'Ottimo (le meilleur); un autre, in-fol. du quatorzième siècle : Qui comneia il libro di messer Marco-Polo da Vincia, che su chiana Milione; il qualer reaconta molte novitate della Tartaria, e delle tre Indie, e l'altri paesi assai; un mansucrit da quatorzième qualer acconta molte novitate della Tartaria, e delle tre Indie, e l'altri paesi assai; un mansucrit da quatorzième siècle, mutilé au commencement et à la fin. - Un autre manuscrit du quinzième siècle. - Bibliothèque Puccienne, manuscrit du quatorzième siècle: Inchomincia il libro di messer Marco-Polo da Vinegia, il quate racconta molte novitadi della Tartaria, e delle tre Indie, e d'altri paesi assai. - Bibliothèque Riccardienne, în-4º du quatorzième siècle. - Bibliothèque Palatine, petit in-4° du quatorzième siècle : Di Marcho-Polo, Sinnori imperadori, re, dachi, marchesi, conli, cavalieri, etc. - Lucques, Bibliothèque Lucchesini, manuscrit du quinzième siècle : Comenza el libro el qual tratta de le cose mirabili le quali ride et undi el nobil nomo messer Marco-Polo de Viniegia in le parti di Oriente. - Sienne, Bibliothèque publique, manuscrit du quatorzième siècle. - Rome, Bibliothèque Chigiane, petit in-4° du quinzième siècle (au commencement se trouve une note de la main du pape Alexandre VII): Bibliothèque Barberinlenne, in-fol, du quatorzième siècle: Bibliothèque Corsini, un manuscrit sans date. - Londres, bibliothèque du Musée britannique, manuscrit in-fol, du quinzième siècle, en italien incorrect, presque aussi complet que le manuscrit de Parls, nº 7367. - Tolède, Bibliothèque de la cathédrale, un manuscrit du dix-septième siècle; un autre du dix-huitième siècle. - Paris, Bibliothèque impériale, in-4º du quatorzième siècle : Marco-Polo Venetiano al noro orbe, etc. - (Allemand,) Monaco, Bibliothèque royale de la cour et de l'État, in-4" du quinzième siècle : Die sich an hebet das Buch des edeln Kitters und landtfurers Hern Marcho-Polo; in-fol, du quinzième siècle; autre manuscrit in-5° du même siècle, - Londres, Bibliothèque Grenville, manuscrit du dix-neuvième siècle, copie très-fidèle de l'édition de Nuremberg de 1477.

TEXTE. - IMPRIMES. Die hebt sich an das Puch des edeln Ritters und Landtfarers Marco-Polo, ctc., in-fol., avec un portrait imaginaire; Nuremberg, 1477. - Die hebt sich an ein schane und kurczweilige Hystori, etc.; Augsbourg, 1481 .- Jo. de Mandeville itineraria, etc. : M. Paul Venet., de regionibus orientalibus, in-1°; Zwollis, 1483. - lu nomine domini nostri Jesu-Christi... Incipit prologus în librum domini Marci-Pauli de Veneciis, în-4°; 1490 envirou. - Marco-Polo da Veniesia dele meravegliose cose del mondo, in-8; Venise, 1496. Treize reimpressions 1 Brescia, 1500; Venise, 1508, 1533, 1555, 1597, 1602, 1626; Trévise, 1590, 1627, 1640, 1657, 1665, 1672. - Marco-Poto de Venera das condições e customes das gentes e das terras e provincias orientaes, in-fol.; Lisbonne, 1502. - Marco-Polo lirro de las cosas maravillosas que vido en las partes orientales, etc., in-fol.; Séville, 1520. - Nouvelle édition de cet ouvrage; Logrono, 1529. - Marci-Pauli Veneti de regionibus orientalibus, liv. III, traduit par Jean Patichlus et inséré par Siméon Grynneus dans le Novus Orbis regionum ac insulurum reteribus incogniturum, etc., in-fol.; Bâle, 1532. - Réimpression à Paris, la même année. - Traduction allemande : die neue Welt, due aux soius de Michel Herr; Strasbourg, 1534. - Deux nouvelles éditions du Novus Orbis; 1537, 1535. - Traduction française : la Description géographique des provinces et villes les plus fameuses de l'Inde orientale, etc., par Marc Paule, gentilhomme vénitien, in-4°; Paris, 1556. — Marco-Polo gentilhuomo venetiano, delle cose de Tartari e dell' Indie orientali, etc., in-fol.; Venise, 1539; texte édité par Ramusjo et Inséré dans le vol. Il des Navigationi e Vignoi : ce texte était considéré comme le plus parfait avant la publication du manuscrit français nº 7367 de la Bibliothèque Impériale de Paris. - Trois réimpressions : en 1574, 1583, 1606, - Traduction espagnole abrégée : Historia de las grandezas y cosas maravillosas de las provincias orientales, sacada de Marco-Paulo, in-8; Saragosse, 1601. - Traduction hollandaise: Marcus-Paulus Venetus: Reisen en Beschryving der Oosterche Lautschappen, etc., 1n-4°; Amsterdam, 1664. - Marri-Pauli Veneti historici fidelissimi juxta ac præstantissimi, de renionibus orientalibus. Ilb. III. nouvelle édition, d'après le Norus Orbis, due aux soins de Muller, in-4; Brandebourg, 1671. - Traduction allemande: Marcus-Polus, Wahrhafte Beschreibung seiner wunderlichen Reisen in die Tartarey, etc., insérée dans la Chorographia Tartaria de Girolamo Megiser; Alteubourg, 1609, 1611. - Traduction anglaise infidèle : the First Booke of Marcus-Paulus Venetus, insérve dans les Pilgrimes de Samuel Purchas ; in-fol., vol. III : Londres, 1625. - The Most noble and famous travels of Marcus-Paulus, traduction de John Frampton, faite d'après les éditions espagnoles de 1520 et 1529; Londres, 1579. - Marci-Pauli Veneti itinerarium, reproduction du texte de Grynwus, in-4; Helmstadt, 1585. - Reimpression en 1602. - The Curious and remarkable royages and travels of Marco-Polo, etc., insérés dans la Navigantium atque itineracium Bibliotheca de Harris, 1715. — Réimpression en 1744. - Les Voyages tres-curieur, etc., commences l'au 1252, par Marc-Paul, etc., insérés dans le Recueil des Voyages faits principalement en Asie, de Pierre Bergeron, traduction de l'édition latine de Muller, in-4°; la Haye, 1735. - Extrait du voyage de Marco-Polo, inséré dans la Collection of voyages and travels, de Th. Astley, vol. IV: 1747. - Abrege insere dans l'Histoire générale des royages, t. 1X de l'édition d'Amsterdam; 1760. - M. Polo's Reise in den Orient, verdeutscht von Felix Peregrin, in-8; Zwickan, 1802. - Reproduction de la traduction auglaise du recueil de Harris, dans la Collection of travels de Pinkerton, in-5°, vol. VII; 1811. -Traduction anglaise du recueil de Harris dans la Collection of travels de Kerr, in-8; 1812. - The Travels of Marco-Polo, a Venetian, in the thirteenth century, etc., translated from the italian, with notes by William Marsden, in-6": London, 1818. - Voyages de Marco-Polo, d'après le manuscrit 7307 de la Bibliothèque impériale de Paris; Peregrinatio Marci-Pauli, d'après le manuscrit 3193 de la même Bibliothèque. (Ces deux textes ont été insérés dans le Recueil de voyages et de mémoires publié par la Société de géographic, t. 1, in-4°; Paris, 1824.) - Il Milione di Marco-Polo, testo di lingua del secolo decimoterzo, ora per la prima volta publicato ed illustrato del conte Baldelli Boni, t. I, In-4°, Florence, 1827, avec la vie de Marc-Pol, la Storia del Milione et des notes philologiques; Il Milione de Messer Murco-Polo Viniziano, secondo la lezione Ramuslana, illustrato e commentato dal conte Baldelli Boni, t. 11, in-4°; Florence, 1827, avec notes géographiques et historiques. - I Viaggi in Asia, in Africa, etc., da Marco-Polo Veneziano; 2 vol. ln-16; Venise, 1829. - Deux réimpressions du texte édité par Baldelli : in-16, Venise, 1841; in-16, Parme, 1843. - The Travels of Marco-Polo, etc., with copious notes by Hugh Murray,

in-12; Edimbourg, 1843, avec notes, cartes, etc. — Die Reisen des Venesioners Marco-Polo im dreischente labrhundert, etc., avec un commentaire par August Bürck; In-8; telpzig, 1845. — I Vioggi di Marco-Polo tradiction du manuscrit français original de Itusticien de Pise (manuscrit 7307), avec commentaires, etc., par Vincenzo Lazari, in-8; Venisc, 1847. — The Trarets of Marco-Polo, traduction de Marsden, revue et augmentée, avec un chôt de ses notes, par Thomas Wright, in-12; Londres, 1854.

Commentaires. - Marsden, les notes qui accompagnent sa traduction publice à Londres en 1818 (voy. plus haut, textes imprimes). - Thomas Wright, choix des notes de Marsden; 1854. - Placido Zurla: Di Marco-Polo, degli antichi viaggiatori venetiani, 2 vol. in-fol.; Venise, 1818. - Nouvelles annales des voyages, 1819, in-8, t. II. Murray, Historical account of discoveries and travels in Asia, 1820; Edimbourg, in-8, t. I\*\*. ses notes jointes à la publication du Milione, 1827. - Klaproth, annotations manuscrites sur un exemplaire de l'édition italieune de 1827 conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale; dans le Magasin usiatique : Sur l'origine du papier-monnaie en Chine ; Sur les Tartares ; Description du grand canal de la Chine ; dans le Nouveau Journal asiatique (première série): Sur les ports de Gampon et de Zailoum, décrits par Murco-Polo, t. V. p. 35; Sur le puys de Tenduc ou Tenduck, mentionné par Marco-Polo, t. IX, p. 299; Remarques géographiques sur les provinces occidentales de la Chine, décrites par Marco-Polo; Rapport sur le plan de Pekin, publié à Saint-Pétersbourg en 1829; Notes sur le Thibet; Description de la Chine sous le règne de la dynastie mongole, d'après Rochid-Eddin : Histoire de la Georgie : Notice sur le Japon, Dans un tirage à part, l'article des Recherches sur les ports de Gampou et de Zaitoum est suivi de l'annouce d'une nouvelle édition du Voyage de Marco-Polo; mais Klaproth est mort en 1835, sans avoir publié cette édition, dont le manuscrit n'a pas été trouvé. – Roux, Introduction aux Voyages de Marco-Polo , dans le t. 1er du Recueil de voyages et de mémoires publié par la Société de géographie; Paris, 1824. — Hugh Murray, Notes de la traduction publiée à Edimbourg en 1843. — Auguste Bürck, Notes et commentaires annexés à la traduction allemande publiée en 1845, avec additions et corrections par Ch.-F. Neumann. - Vincenzo Lazari, préface, notes, éclaircissements et carte, qui précèdent et suivent sa traduction italienne, publice à Venise, en 1847, par les soins de Ludovico Pasini. - Paulin Paris, Nouvelles recherches sur les premières rédactions du Voyage de Marco-Polo, par M. Paulin Paris, lues à la séance publique annuelle des cinq Académies, le 23 octobre 1850. — Bulletin de la Société de géographie (les deux premières séries, 1822 à 1843), Rapport de M. Roux sur la publication des Voyages de Marco-Polo, t. Ier, p. 181. Sa famille, ses voyages, 182. Publication de sa relation par la Société de géographic, 4. Ier, p. 164, 160, 170, 220, 221, 269, 355, 359; II, 63, 85, 87, 97, 137, 139, 207, 208, 256; III, 31, 85, 359; VI, 242; VIII, 74; XIII, 287; XIV, 68. Deuxième serie, III, 358, 359; X, 383. Publication des commentaires sur la relation de Marco-Polo; première série, VIII, 25. Commentaires de Klaproth ; deuxième série, III, 211; XIII, 319. Lettre de M. de Hammer sur Marco-Polo; première serie, III, 115. Date de sa mort, VII, 288; VIII, 128, 134. Notice sur la relation originale de Marco-Polo, par M. P. Paris; première série, XIX, 23. Langue dans laquelle a été écrite sa relation; deuxième série, IX, 106; XIV, 192. Note de M. d'Avezac à ce sujet; deuxième série, XVI, 117. Cité, première série. II. 115, 117, 118, 219; deuxième série, XIV, 387; XVI, 236. Cité au sujet du pays de Tenduc, deuxième série, XVI, 101, 106 et suiv. B., première série, II, 17; IV, 95.

QUELQUES ATTHES OLYMAGES A CONSELTER. — Troité des Tartares, in-8; Paris, 1033. — G. de Magalillans, Nouvelle description de la Chine, in-6; Paris, 1038. — M. Bartini, taltas sinessis, in-6;1, Amsterdam, 1536. — Histoire des Tartares, in-6;1; Lyon, 1607. — B. d'Herbelot, Bibliothèque orientale, in-fol., Paris, 1697. — F. Petis, Histoire de Gengis-Khan, in-12, 1710. — De Guignes, Bistoire genérale des Iluns, des Tures, des Mongols, etc., 3 vol. In-4; 1756-1638. — Gibbon, Histoire de la décodieux et de la chie de l'empire romain ; 1717-1788. — Moskeim, Histoire Tartarorum ecclesitativa, in-4; Helmstad, 1731. — Du Halde, Description géographique, historique, chronologique, politique et phagique de la Chine et de la Tartaric chiaotie, exc., à vol. In-4; 1 Haye, 1737. — D'Auville, Noully Altas de la Chine, de la Tartaric chinois, en quanti de la Chine, de la Tartaric chinois, en quanti de la Chine, de la Tartaric chinois, en quanti de la Chine, de la Tartaric chinois, en quanti de la Chine, de la Tartaric chinois, en quanti de la Chine, de la Chin

FIN DU TOME DEUXIEME.

